







Sept 212 p 3

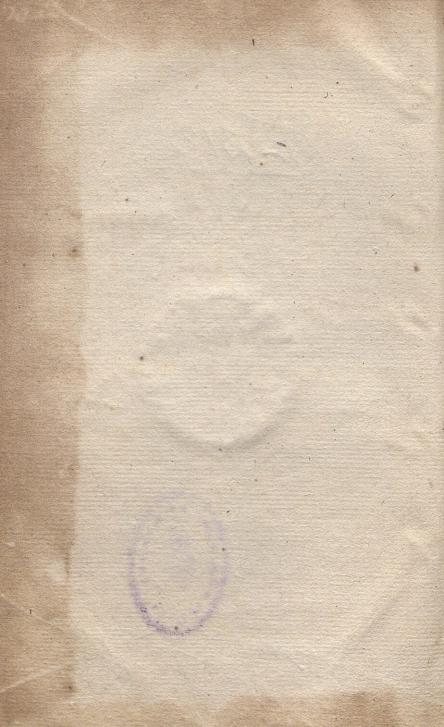

# DICTIONNAIRE

POUR L'INTELLIGENCE

DES AUTEURS CLASSIQUES,

GRECS ET LATINS,

TANT SACRÉS QUE PROFANES.

TOME TROISIEME.



action to this happy

## DICTIONNAIRE

POUR L'INTELLIGENCE

DES AUTEURS CLASSIQUES,

GRECS ET LATINS,

TANT SACRÉS QUE PROFANES,

GONTENANT

LA GÉOGRAPHIE, L'HISTOIRE, LA FABLE, ET LES ANTIQUITÉS.

DĖDIĖ

A MONSEIGNEUR

LEDUCDECHOISEUL.

Par M. SABBATHIER, Professeur au Collége de Châlons-sur-Marne, & Secrétaire perpétuel de la Société Littéraire de la même Ville.

#### TOME TROISIEME.





SENEUZE, Imprimeur du Roi, dans la Grande Rue;

Et se trouve à PARIS,

DELALAIN, Libraire, rue S. Jacques, à l'Image S. Jacques.

BARBOU, Imprimeur - Libraire, rue des Mathurins.

HÉRISSANT, Fils, Libraire, rue Saint Jacques.

#### M. DCC. LXVII.

Avec Approbation & Privilége du Roi.





### DICTIONNAIRE

POUR L'INTELLIGENCE

DES AUTEURS CLASSIQUES,

GRECS ET LATINS,

TANT SACRÉS QUE PROFANES,

CONTENANT

LA GEOGRAPHIE, L'HISTOIRE, LA FABLE

ET LES ANTIQUITES.

#### AN



NNIVERSAIRE, Anniversarium, (a) terme composé d'annus, année, & du verbe vertere, tour-

ner. C'est donc proprement le retour annuel de quelque jour remarquable; ce qui s'entend principalement du jour de la mort de quelqu'un. L'Anniversaire ou les cérémonies des funérailles étoient renouvellés tous les ans. On venoit aux sépulcres pour y pleurer; on y offroit des facrisces, & on y prenoit des repas sunébres. C'est

#### AN

pour cela, à ce qu'on croit, que les personnes riches saisoient à leurs mausolées & à leurs hypogées, des chambres, des salles & des appartemens. On immoloit là des victimes. On y versoit du vin, du lait, des liqueurs & de l'eau. On faisoit quelques des solles pour y recevoir ces liqueurs. Lucien dit que les ames vivoient en enser de ce que leurs parens & leurs amis répandoient fur leurs tombeaux. Ce lait, ce vin & cette eau étoient sans doute pour les désaltérer.

(a) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. V. pag. 169, 170.

Tome III.

On y prenoit, comme nous venons de le dire, des repas funébres. Cela étoit quelquefois marqué sur les épitaphes; ce qui paroît par celle qu'on trouve dans Morestel, où Publia Cornélia Annia déclare que, pour ne pas survivre à son mari dans la désolation & dans la vuiduité, elle s'est renfermée volontairement dans le sépulcre de son mari, avec lequel elle a vécu vingt ans ; & elle ordonne à ses affranchis & à ses affranchies de venir tous les ans à son tombeau, d'y sacrifier à Pluton & à Proserpine, sa femme, d'orner le tombeau de roses, & d'y prendre leur repas. Ceux qui faisoient cette cérémonie, étoient vêtus de blanc.

La cérémonie de l'Anniversaire se voit sur une planche que D. Bernard de Montsaucon présente dans son Antiquité. C'est une semme voilée, qui vient fondant en larmes au tombeau de son mari, accompagnée de ses filles, ou parentes, ex peut-être de quelque affranchie. Elle a encore à sa suite deux hommes qui paroissent être des esclaves. Le mausolée a une grande porte ornée de colomnes. Sur le frontispice on voit deux génies qui tiennent un chandelier.

Outre ces deuils & ces Anniversaires, il y avoit une sête générale à Rome pour les morts. Elle s'appelloit Les Férales. Cette sête lugubre avoit été instituée par Énée, selon Ovide. On faisoit aussi, tant à Rome qu'en Gréce, en Perse, & dans beaucoup d'autres païs, des deuils publics pour

les Rois, les Empereurs & les personnes les plus remarquables, qui avoient servi la République. On en trouve quantité d'exemples. Il y a peu d'histoires qui n'en fournissent de pareils.

ANNIUS [L.], L. Annius, A. A'vios, (a) de la ville de Sétia, étoit préteur des Latins, l'an de Rome 414, & avant J. C. 338 ans. Son collégue se nommoit L. Numicius de la ville de Circeies. Cette Ville & celle de Sétia étoient deux colonies Romaines. Les deux Préteurs foulevérent, outre ces deux colonies, les Volsques & quelques autres peuples contre les Romains, & leur firent prendre les armes. Les Romains faisant semblant d'ignorer cette révolte, mandérent les dix principaux de la nation, pour recevoir les ordres du Sénat. L. Annius & L. Numicius furent sommés nommément de se rendre à Rome, & personne ne doutoit des raisons, qu'on avoit de les y appeller. C'est pourquoi ces deux Préteurs, avant que de partir, tinrent une assemblée, dans laquelle ils exposerent qu'ils étoient cités devant le Sénat de Rome, & demandérent ce qu'on souhaitoit qu'ils répondissent aux propositions qu'on leur feroit.

Comme les avis étoient partagés dans le Confeil, Annius prenant la parole, prononça un long discours avec une fierté sans égale. Toute l'assemblée lui applaudit toutesois, & lui permit de dire & de faire tout ce qu'il jugeroit utile & glorieux à la républi-

que des Latins.

(a) Tit. Liv. L. VIII. c. 3. & feq. Roll. Hift. Rom. Tom. II. p. 202. & faiv.

AN

Lorsqu'Annius fut arrivé à Rome avec les autres députés, on leur donna audience dans le Capitole. Là T. Manlius leur ayant commandé de la part du Sénat de laisser en repos les Samnites allies du peuple Romain, Annius prit la parole, & parlant comme un vainqueur, qui le feroit emparé du Capitole, les armes à la main, & non comme un ambassadeur, qui ne doit sa sûreté qu'à son caractère: " Il étoit tems, dit-il, » T. Manlius, & vous mefficiers » les Sénateurs, que vous ceffaf-» siez de nous parler en maîtres, » voyant à quel dégré de puis-» fance se sont élevés les Latins, n depuis que, par un bienfait des » dieux, ils ont vaincu les Samnites » & fait alliance premièrement » avec les Sidiciniens & les Cam-» paniens, & tout récemment avec " les Volfques; & que vos colon nies elles - mêmes ont préféré notre Empire au vôtre; mais, » puisque vous ne scauriez vous » résoudre à renoncer à votre do-» mination tyrannique, quoique » nous soyons en état de recoun vrer notre liberté par la force " des armes, nous voulons bien » cependant, en confidération de » la parenté, vous proposer des » conditions raifonnables, & qui ne soient pas plus favorables » à un peuple qu'à l'autre, puis-» qu'il a plu aux dieux de mettre n entr'eux une parfaite égalité. Il » faut que des deux Consuls, l'un » foit pris de Rome, & l'autre » du Latium; que le Sénat soit » composé d'autant de L'atins que " de Romains; & que par-là nous

même peuple & une même république. Et comme la capitale de l'Empire ne peut être que d'un côté, & qu'il faut nécessairement qu'un parti céde à l'autre en ce seul point, nous consentons que Rome soit le siège de l'Empire, & que nous portions tous le nom de Romains, priant les dieux que ce traité tourne à l'avantage des uns & des autres. «

Les Romains avoient alors, dans la personne de T. Manlius, un consul qui n'éroit, ni moins fier, ni moins violent qu'Annius; car, bien loin de retenir sa colère, il déclara que si les Sénateurs étoient assez insensés, pour se laisser donner la loi par un Sétinien, il viendroit dans le Sénat armé d'un poignard, & tueroit, de sa main, tout autant de Latins qu'il en verroit dans l'assemblée. Et se tournant vers la statue de Jupiter : " Dieu puissant, dit-"il, souffrirez-vous qu'on intro-» duife dans votre facré temple n des étrangers, pour y faire les n fonctions de Sénateurs & de " Confuls, & vous y tenir vous-» même comme prisonnier & " comme vaincu? Est-ce sur ce » pied-là, peuples Latins, que " les trois Tullus & L. Tarquin » ont traité avec vos peres? Ne » vous souvient-il plus de la ban taille du lac Régille ? Avez-" vous dejà oublie & vos ancien-» nes actions & les bienfaits que » vous avez reçus de nous? «

Ce discours du Consul excita contre les Latins Findignation de

A ij

AN

tous les Sénateurs. On ajoûte même que comme ils prenoient les dieux à témoins de la rupture du traité, & qu'ils imploroient leur secours & leur vengeance, Annius fortit brusquement du Sénat, en se moquant de Jupiter en des termes pleins de mépris & d'impiété, & que comme il marchoit à grand pas, & tout bouillant de colère, il tomba du haut du dégré en bas, & donna de la tête contre une pierre si lourdement qu'il se tua. Tite-Live ne donne point ce fait pour certain, parce que tous les Auteurs n'en convenoient pas, non plus que l'horrible tempête que quelques - uns assurent s'être élevée dans le tems que les Sénateurs prioient les dieux de punir la perfidie des Latins. Car, ajoûte l'Hiftorien, s'il se peut faire qu'il y ait du vrai, il n'est pas possible non plus que les Écrivains n'aient embelli leur récit de ces circonstances propres à faire craindre aux impies la colère & la vengeance célestes.

ANNIUS [T.], T. Annius, (a) T. Arriog. L'an de Rome 534, il fut envoyé en qualité de Triumvir pour partager les campagnes aux colonies de Crémone & de Plaisance, qu'on avoit établies depuis peu le long du Pô, dans la Gaule Cifalpine. Ses collégues étoient C. Lutatius & C. Servilius. Quelques - uns mettent Q. Acilius & C. Hérennius à la place de C. Servilius & de T. Annius.

Quoiqu'il en soit, dans le tems que les Triumvirs faisoient le partage du territoire en question, les Boiens, avec les Insubriens, ayant pris brulquement les armes le répandirent dans ce même territoire; & ils jettérent dans tout le pais tant d'effroi, que non seulement les gens de la campagne, mais les députés Romains, ne comptant pas affez fur les murailles de Plaisance, se réfugiérent à Modène avec beaucoup de précipitation. Voyez Acilius.

ANNIUS , Annius , A'vvios , (b) étoit contemporain de Tibérius Gracchus. Ce fameux Romain, par le peu de ménagément qu'il gardoit avec le Sénat, se trouva, l'an de Rome 619, exposé à mille invectives & à mille reproches. Mais, il n'eut point de plus rude affaut à foûtenir que celui que lui livra cer Annius, homme qui ne lui étoit nullement comparable, ni pour la naissance, ni pour les talens, ni pour les mœurs; mais qui, dans les altercations, avoit un art fingulier pour embarrasser ses adversaires, par des questions captieuses, ou par de fines & droites reparties.

Annius eut l'audace de sommer Tibérius de convenir qu'il avoit outragé un Magistrat, dont la personne étoit sacrée. Le Tribun, offensé, convoque sur le champ l'assemblée du peuple, y traduit Annius, & se prépare à l'accuser. Mais, celui-ci sentant combien la partie seroit inégale, eut recours

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XXI. c. 25. Roll. (b) Plut. Tom. I. pag. 831.

à ce qui faisoit sa force. Il demanda à Tibérius la permission de lui faire une question. Tibérius y consentit, & tout le peuple demeura en filence. Alors Annius dit ce peu de paroles : » Vous voulez » vous venger de moi. Je suppo-» se que j'implore le secours d'un » de vos collégues. S'il me prend » fous sa protection, & qu'en » conséquence vous vous mettiez » en colère, le dépouillerez-vous » du Tribunat? « Tibérius , à cette demande, fut tellement déconcerté, que quoiqu'il fût l'homme du monde le plus en état de parler sans préparation, & le harangueur le plus hardi & le plus déterminé, il demeura muet, ne répondit pas une seule parole, & congédia l'assemblée sur le champ.

ANNIUS, Annius, A'vvios, (a) officier de C. Marius. Ce fut cet officier qu'on envoya, l'an de Rome 665, avec plusieurs soldats pour couper la tête à M. Antoine, l'Orateur, & l'apporter à son maître. Quand on fut arrivé à la maison où étoit Antoine, Annius demeura à la porte; & ses soldats étant montés par un méchant petit escalier dans la chambre, & ayant envisagé Antoine, ils le renvoyoient les uns aux autres l'exécution; tant l'éloquence de ce personnage, comme une Sirène enchanteresse, étoit pleine de douceur, de persuasion & de grace. Il n'eut pas plutôt commencé à parler & à les prier de lui fauver la vie, qu'il ne s'en trouva pas un qui eût le cœur assez dur pour mettre la main sur lui, ni qui ofât le regarder en face; mais, baissant tous la vue,

ils se mirent à pleurer.

Comme cela duroit long-tems, Annius, qui s'impatientoit, monta dans la chambre, & vit Antoine qui parloit à ses soldats, & ses foldats si charmés & si enchantés de son éloquence, qu'ils en étoient attendris. Il les appelle lâches & traitres: & courant à Antoine, il lui coupa la tête de fa propre main, & l'apporta à Marius. Ce barbare étoit encore tout sanglant, lorsqu'il la présenta à son maître, aussi barbare que lui ; car , il prit de ses mains la tête d'Antoine, & ne craignit point de souiller la table, qui étoit regardée par les Anciens comme quelque chose de sacré, du sang d'un si illustre Citoyen, & d'un si grand Orateur.Quand il eut donné le tems à ses yeux de se repaître de ce cruel spectacle, il la rendit pour être placée sur la tribune aux harangues.

ANNIUS [C.], C. Annius, K. A'vilos, lieutenant de Sylla.

Voyez C. Annius.

ANNIUS MILON, Annius Milo, A'rrios Mixwr. Voyez Milon.

ANNIUS [T. Annius Sca-PULA ] , T. Annius Scapula.

Voyez Scapula.

(b) Salluste, dans l'histoire qu'il nous a laissée de la conjuration de Catilina, nomme parmi les complices P. Annius de l'ordre des Sénateurs, & Q. Annius. Et

<sup>(</sup>b) Sallust. in Catilin. c. 10, 33. Im (a) Plut. Tom. I. pag. 431. Roll. Hift, Rom. Tom. V. pag. 571, 572. Jugurth. c. 26, 51. A 111

dans l'histoire de la guerre de Jugurtha contre les Romains, il fait mention 1.º d'un L. Annius, tribun du peuple avec P. Lucullus; ces deux tribuns, qui, par leurs querelles, donnoient alors d'horribles secousses à la République, vouloient, à toute force, être continués dans leurs charges 2.º d'un C. Annius, préset de quatre cohortes Liguriennes, qu'on envoya à Leptis sur la demande que ceux de cette Ville en avoient faite.

(a) Ciséron de même, dans fes harangues, nomme plufieurs Annius. 1.º C. Annius Afellus, qui mourut dans le tems que C. Sacerdos étoit préteur, & qui ne laissa qu'une fille, qu'il avoit conftituée son héritière; mais, Verrès trouva le moyen de lui enlever la succession, 2.º C. Annius Bellienus, lieutenant de M. Fonteius, dans la Gaule. 3.º M. Annius Appius de Camerte, ville d'Italie, auguel Marc-Antoine accorda le droit de bourgeoifie. 4.º M. Annius, chevalier Romain, qui déposa contre Verrès,

ANNIUS, Annius, A'mos, (b) furnommé Rufus. Il fuccéda dans le gouvernement de Judée à Ambivius, & eut, pour fucceffeur, Valérius Gratus. Il gouverna cette province, depuis l'an du monde 2016, jusqu'en 4018. Ce fut pendant son gouvernement qu'arriva la mort d'Auguste. Il

avoit été envoyé par ce prince en Judée. Il fut rappellé par Tibère.

ANNIUS, Annius, A vivos, (c) surnommé Bassus, lieutenant de la onzieme légion, l'an de Rome 821. Cette légion, groffie de six mille Dalmates, étoit commandée par Pompeus Sylvanus, homme confulaire. Mais, comme cet officier avoit peu d'expérience dans la guerre, & qu'il passoit à raisonner le tems où il falloit agir, Annius Bassus avoit toute l'autorité sur les troupes; & prenant. en apparence, les ordres de Sylvanus, il le gouvernoit en effet, observoit avec attention toutes ses démarches, & lui suggéroit adroitement tout ce qu'il étoit à propos de faire.

ANNIUS, Annius, A"ving, (d) qui fut surnommé FAUSTUS, étoit de l'ordre des Chevaliers. Comme il avoit fait, sous l'Empire de Néron, le métier de Délateur, & qu'il avoit accusé, entr'autres, le frere de Vibius Crispus, celui-ci le cita devant le Sénat après la mort de l'Empereur. Il se fondoit sur un arrêt que le Sénat avoit rendu tout récemment, pour obliger les accusateurs à rendre compte de de leur conduite. Cet arrêt subfistoit encore, quoiqu'il fût aussi fouvent négligé qu'exécuté, felon que les accusés étoient foibles ou puissans. Mais, outre cet acte que Crispus faisoit valoir, il employoit encore toute fon éloquence, fon pouvoir, & son crédit, pour

(b) Joseph. de Antiq. Judaic. p. 619.

<sup>(4)</sup> Cicer, in Verr. L. III. c. 9, 73. L. VII. c. 59, 121. Pro Fontei. c. 7. Pro Corn. Balb. c. 36.

<sup>(</sup>c) Tacit. Hift. L. III. c. 50. Crev. Hift. des Emp. Tom. III. p. 213, 214. (d) Tacit. Hift. L. II. c. 10.

opprimer l'accusateur de son frere; & il avoit tant fait, qu'il avoit engagé la plus grande partie des Sénateurs à demander qu'Annius Faustus sût puni de mort, sans qu'on voulût entendre sa désense.

Les autres au contraire étant d'autant plus favorables à cet accufé, que son adversaire avoit plus de puissance & d'autorité, vouloient qu'on lui fit connoître ses crimes, & que quelqu'odieux & coupable qu'il pût être; on lui laissat, suivant l'usage, le tems & la liberté de répondre. Cette opposition sit différer son jugement de quelques jours; & à la fin il fut condamné, mais d'un consentement moins unanime que sa malice & sa cruauté ne le méritoient. Car, on se souvenoit que Crispus lui-même s'étoit enrichi dans le métier, dont il faisoit un crime à fon ennemi; enforte qu'on trouvoit qu'Annius Faustus auroit été légitimement condamné & puni, si ç'eût été à la poursuite d'un autre. Son arrêt fut prononce, l'an de Rome 821.

ANNIUS, Annius, A'wos, (a) qu'on furnomma GALLUS, étoit un homme de beaucoup d'expérience & de capacité. Othon, dont il fuivit constamment le parti, lui consia le commandement de l'armée, qui devoit marcher contre Cécinna & Valens, l'an de Rome 821. Vestricius Spurinna commandoit conjointement avec lui. Celui-ci ayant été envoyé devant pour défendre les

bords du Pô, écrivit quelque tems après à Annius Gallus pour lui apprendre la levée du frége de Plaisance, tout ce qu'il avoit fait pour sauver cette place, & les démarches présentes de Cécinna.

Annius, qui étoit actuellement en chemin avec une légion, pour venir à son secours, dans la crainte, qu'avec un petit nombre de cohortes, il ne fût obligé de céder à la force des troupes aguerries de Germanie, n'eut pas plutôt appris que Cécinna & les siens avoient été repoussés, que ses soldats brûlant du desir de combattre, lui firent presque violence, pour l'obliger à les mener contre l'ennemi ; ensorte qu'ayant appaisé la fédition, avec beaucoup de peine, il conduisit sa légion à Bédriac, petit bourg, situé entre Crémone & Vérone, & célebre par le malheur de deux armées Romaines, qui y furent défaites à peu d'intervalle l'une de l'autre. Malgré une conduite si sage, il fut accuse de trahison; & cela, par les plus lâches de ses foldats.

Une blessure qu'il s'étoit faite en tombant de cheval, l'ayant empêché de suivre l'armée, on ne laissa pas d'envoyer le consulter dans l'endroit, où il étoit resté pour se guérir, sur le projet d'Othon, qui vouloit attaquer Vitellius. Il sur d'un avis contraire; mais on n'y eut point d'égard, non plus qu'à celui de Cessus qui avoit opiné de même. L'événement sit voir que ces deux Géné-

(a) Tacit. Hift. L. I. c. 87. L. H. c. Crev. Hift. des Emp. Tom. III. pag. 87. 11, 23, 33. L. IV. c. 67. L. V. c. 19. 6 Juiv.

raux parloient fort juste; car, les Othoniens furent battus deux fois de suite, & les soldats attribuant leur défaite à la trahison des officiers, leur faisoient mille insultes. Annius fut le seul qui conserva quelque autorité sur cette multitude effrénée. A force de prieres & de remontrances, il vint à bout de les appaiser, & de leur faire comprendre qu'ils ne devoient pas ajoûter au malheur de leur défaite, une discorde qui acheveroit de les détruire; que soit qu'ils voulussent s'en tenir à l'événement du dernier combat, ou reprendre tout de nouveau les armes, leur salut dépendoit uniquement de leur union. Le lendemain on se détermina à demander la paix au vainqueur. Et Annius Gallus fut chargé, avec Celsus, d'aller la négocier auprès de Vitellius, qui fut enfin reconnu Empereur des toutes les troupes.

Comme Tacite ne marque point ce que devint Annius Gallus sous Vitellius, il y a lieu de croire qu'il fut compris dans le pardon que ce prince accorda aux généraux d'Othon, son prédécesseur & son ennemi. En effet, sous le successeur de Vitellius; c'est-à-dire, fous l'empire de Vespasien, on vit encore Annius Gallus, chargé du commandement des troupes dans la Gaule, ainfi que dans la haute Germanie, où Cérialis lui envoya un jour la quatorzième légion.

ANNIUS, Annius, A'vios, (a) surnommé Libo, parent de

Marc-Auréle. Il servit en Syrie; en qualité de lieutenant général, fous Verus, qui étoit frere de l'Empereur, & pour lequel il manqua de déférence; car, au lieu de prendre ses ordres, il déclaroit que dans les doutes qu'il pourroit avoir, il écriroit à Rome. Il mourut subitement, & il parut sur son corps des marques de poison; ensorte que tout le monde demeura persuadé que Vérus étoit l'auteur de cette mort. Marc-Aurèle, fi nous nous en rapportons à Capitolin, ne crut point son frere coupable, & il est vrai qu'il ne lui donna aucun figne de mécontentement. Il fouffrit même que Vérus mariât la veuve de Libo à Agaclytus, l'un de ses affranchis. Il poussa la complaisance juqu'à affister à ces no-

ANNIUS, Annius, A' vios, (b) surnommé POLLION, épousa Servilie, fille de Soranus. Vers l'an de Rome 785, il fut accusé de crime de leze-majesté, ainsi que plusieurs autres, tous personnages d'une haute naissance, & quelques-uns revetus des premières dignités. Vinicianus, son fils, fut du nombre des accusés. Tibère se réserva la connoissance de l'affaire d'Annius, de Vinicianus, & de Mam. Scaurus, qu'il disoit vouloir juger avec le Sénat; & comme il ne revint jamais à Rome, ils évitérent le péril, à l'exception néanmoins de Scaurus, qui fut de nouveau accusé deux ans après.

<sup>(</sup>a) Ceév. Hift. des Emp. Tom. IV. c. 56, 71. L. XVI. c. 31. Crév. Hift. des Emp. Tom. I. pag. 576. Tom. II, pag. pag. 413, 414. (b) Tacit. Annal, L. VI. c. 9. L. XV. 464.

Plusieurs années après Annius fut accusé par Quinctianus & Sénécion, ses intimes amis, d'avoir eu part à une conjuration formée contre Néron; & quoiqu'il n'en eût pas été convaincu, l'on ne laissa pas de l'exiler sur de simples foupcons. C'est dans le même tems que Servilie, sa femme, accusée de magie, fut condamnée à perdre la vie.

ANNIUS , Annius , A'vilos , (a) qu'on surnomma VINICIA-NUS, étoit fils d'Annius Pollion. Il tut accusé comme son pere de crime de leze-majesté, environ l'an de Rome 785. Mais, certe affaire n'eut point de suite, parce que l'Empereur, qui s'en étoit réservé la connoissance, sous prétexte de l'examiner avec le Sénat, ne re-

vint point à Rome.

Échappé de ce danger, Annius Vinicianus n'en fut pas plus tranquille pour cela. Remuant sans doute par caractère, il se rendit complice de plusieurs conjurations. Il falloit cependant que ce fût l'une des premières têtes du Sénat, puisqu'après la mort de Cains, contre lequel il avoit conjure, on le mit sur les rangs, pour l'élever à l'Empire. Claude, qui fut alors choisi, se comporta d'abord avec beaucoup de douceur. Mais, ayant change, dans la suite de conduite, il répandit l'allarme parmi les Grands. Vinicianus crut avoir plus à craindre qu'un autre, & il résolut de tout tenter pour éloigner le danger

qui le menaçoir. Mais, il n'avoir point de forces à les ordres. Il fe lia donc avec Furius Camillus Scribonianus, qui, étant dans les mêmes fentimens que lui, commandoit une armée confidérable en Dalmatie. Camillus, de concert avec Vinicianus, & vraisemblablement avec plusieurs autres, se révolta ouvertement. Aussi-tôt, un grand nombre de Sénateurs & de Chevaliers Romains se déclarérent pour eux.

On sçait peu de choses de ce mouvement, qui fut bientôt découvert; & comme on faifoit des recherches très-rigoureuses contre les complices, Annius Vinicianus se tua lui-même, l'an de Rome

793 & de J. C. 42.

ANNIUS, Annius, A vijos, (b) furnommé VIVIANUS, épousa la fille de Corbulon. Il n'étoit pas encore Sénateur, à cause de sa jeunesse, l'an de Rome 818, quoiqu'il fût dès-lors lieutenant de la cinquième légion. Cette même année, son beau-pere, fous les ordres duquel il fervoit en Asie, ayant ménagé une entrevue avec Tiridate, roi d'Arménie; Annius & Tibérius Alexandre allérent trouver ce Prince dans fon camp, partie pour lui faire honneur, partie pour lui servir d'ôtages, & le rassurer contre les embûches qu'il pouvoit appréhender.

Il accompagna ensuite Tiridate à Rome, & fut fait Consul par Néron, l'an de J. C. 67.

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. L. VI. c. 9. Crév. II. pag. 77. & suiv. Hift. des Emp. Tom. I. pag. 576. Tom. (b) Tacit. Annal. L. XV. c. 28.

Mais, fous son Consulat même, Corbulon, son beau-pere, sur réduit, pour prix de ses services, à se faire mourir lui-même; & apparemment Annius sur enve-

loppé dans sa disgrace.

ANNIUS, Annius, A'vios, (a) furnommé Vérus, bifaieul de Marc-Auréle, étoit de la ville d'Ucubis, ou Succubis dans la Bétique, province d'Espagne. S'étant transporté à Rome, il y parvint à la Préture. La noblesse de sa famille pouvoit être ancienne, & on sui attribue une origine bien illustre, mais chimérique sans doute, en la faisant descendre de Numa. Son illustration constante ne remonte pas au de-là de la quatrième génération.

ANNIUS, Annius, A'vuo, (b) aussi surnommé Verus, & sils du précédent, porta la splendeur de sa maison au plus haut dégré, & devint Patricien, trois sois Consul, & Préset de la Ville.

ANNIUS, Annius, Avisos, (c) furnommé encore Vérus, fils du précédent, mourut peu avancé en âge, étant actuellement Préteur. Il avoit épousé Domitia Calvilla Lucilla, fille de Calvifius Tullus, qui fut deux fois Consul. Cet Annius fut pere de l'empereur Marc-Auréle.

ANNIUS, Annius, Armie, également furnommé Vérus, & fils du précédent. Il est plus connu

fous le nom de Marc-Auréle. Voyez Auréle.

ANNIUS, Annius, A'mos, (d) qui fut furnommé Severus, étoit beau-pere de Gordien l'ancien, qui, jusqu'à fa Préture, ne s'assit jamais devant lui, & ne laissoit passer aucun jour sans aller lui rendre ses devoirs.

ANNIUS, Annius, A'vvio, (e) furnommé FETIALIS, étoit un écrivain Latin, duquel Pline fait mention. Il avoit composé des Annales. Le même Pline parle ailleurs d'un autre Annius, qui avoit le surnom de Plocamus.

ANNIUS, Annius, Arnos. (f) Cet Annius, qui étoit de Viterbe, est fort connu dans la république des Lettres, par les ou-

vrages, qu'il a supposés.

ANNOMINATION, Annominatio, figure de Rhétorique. C'est une allusion, qui roule sur les noms, un jeu de mots. Cette figure est ordinairement froide & puérile. On ne laisse pas d'en trouver quelques-unes dans Cicéron. Elles n'en sont pas meilleures pour cela.

ANNONA, Annona. On donnoit ce nom à la Déesse de l'abondance & des provisions de

la bouche.

Ce mot Annona au fingulier, fignifie généralement toutes fortes de provisions de bouche, comme le bled, le vin, l'huile, la vian-

<sup>(</sup>a) Crév. Hiff. des Emp. Tom. IV.

pag. 329.
(b) Crév. Hift. des Emp. Tom. IV.
pag. 329.

<sup>(</sup>c) Crév, Hift. des Emp. Tom. IV. pag. 329.

<sup>(</sup>d) Crév. Hift. des Emp. Tom. V.

pag. 315. (e) Plin. L. VI. c. 23. L. XXXIV.

<sup>(</sup>f) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lette. Tom. XIII. pag. 83, 84.

de . &c. Annonæ au pluriel , signifie seulement des pains. Ainsi dans les Anciens, il faur entendre, par singulæ Annonæ, un pain à chacun; par binæ Annonæ, deux pains; ternæ Annonæ, trois pains. Il y avoit encore Annona militaris: c'est-à-dire, les vivres pour les armées.

A Rome, le gouvernement donnoit une attention extrême à tout ce qui concernoit ces différens objets. Outre le soin qu'en prenoient les Ediles, & en partiticulier celui qu'on nommoit Céréalis, il y avoit un magistrat appelle Præfectus Annonæ; c'est-adire, l'Intendant des vivres, qui veilloit à ce que les marchés fuflent bien pourvus de toutes fortes de denrées; qu'elles fussent de bonne qualité; qu'il ne se commît point de fraude dans les poids & dans les mesures, &c.

ANNONCIATION, (a) Annunciatio. Ce mot est compolé de la préposition Latine ad, & du verbe nuntiare, annoncer, déclarer une chose à quelqu'un. Les Grecs l'appellent ευαγγελίσμος, faustus nuncius, bonne nouvelle; χαιρετίσμος, falutatio, falutation.

L'Annonciation est une sête, dans laquelle l'Église Chrétienne célebre la Conception, ou plutôt l'Incarnation du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. L'ange Gabriel en avoit porté la première nouvelle à Zacharie, en lui difant qu'il auroit un fils, qui seroit le précurseur & le prophéte du Messie. Six mois après, le même ange Gabriel fut envoyé en une ville de Galilée, appellée Nazaréth, a la Vierge Marie, de la tribu de Juda & de la famille de David. L'Ange lui dit: " Je vous salue, » ô pleine de grace; le Seigneur " est avec vous; vous êtes benie » entre toutes les femmes. « Marie l'ayant entendu, fut troublée de ses paroles; & elle pensoit en elle-même, quelle pouvoit être cette salutation. L'Ange lui dit de nouveau : " Ne craignez point, » Marie, vous avez trouvé grace » devant Dieu. Vous concevrez. » & enfanterez un fils, à qui vous » donnerez le nom de Jesus. Il » sera grand, & sera appellé le » Fils du Très-Haut. Le Seigneur » lui donnera le trône de David, o son pere, & il regnera éternel-» lement fur la maison de Jacob. » Son regne n'aura point de fin. « Alors Marie dit à l'Ange : » Comment cela se fera-t-il? car, " je ne connois point d'homme." L'Ange lui répondit : " Le Saintn Esprit surviendra en vous, & » la vertu du Très-Haut vous 2 couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Fruit saint, qui » naîtra de vous, sera appellé le " fils de Dieu. Et sçachez qu'Eli-" fabeth, votre cousine, a conçu » elle-même un fils dans sa vieil-» lesse, & que c'est ici le sixième » mois de sa grossesse; parce qu'il » n'y a rien d'impossible à Dieu. « Marie lui dit alors : Voici la servante du Seigneur; qu'il me soit, felon votre parole. En même-tems, l'Ange se sépara d'elle, & elle

concut, par l'opération du Saint-Esprit, le Fils unique de Dieu le Pere, attendu depuis quatre mille ans, pour être le bonheur, la lumière & le falut de tous les hommes.

L'Église célebre la mémoiré de ce Mystère, le 25 Mars. Saint Augustin dit que de son tems l'Église, par une ancienne tradition, croyoit que le Sauveur du monde avoit été conçu ce jour-là. Non seulement l'Eglise Latine & l'Eglise Grecque ont choisi le 25 Mars pour célébrer ce Mystère; mais encore les Syriens, les Chaldéens, les Cophtes font la même chose. Cette assertion paroît fondée principalement sur ce que l'on a cru que J. C. étoit né le 25 Décembre; & par une suite de ce fentiment, qu'il avoit été conçu le 25 Mars, parce qu'ordinairement il y a neuf mois entre la conception & la naissance des enfans.

ANNOTATION, Adnotatio, terme de littérature, composé de la préposition ad, & de nota. L'Annotation est un commentaire succint, une remarque fur un livre, un écrit, afin d'en éclaircir quelques passages ou d'en tirer des connoissances. Les Critiques modernes ont fait de sçavantes Annotations sur les Ecritures & les Auteurs classiques.

ANNULUS. (a) Le mot Annulus en Latin, se prenoit presque généralement pour toutes les choses, qui étoient de figure

circulaire, à peu près de même que se prend aujourd'hui le mot Anneau. Mais, il se prend aussi en particulier pour les bagues, qu'on mettoit aux doigts. Voyez Bagues.

ANOB, Anob, E'vac, (b) de la tribu de Juda, étoit fils de Cos.

ANOBRETH, Anobreth, (c) nom d'une nymphe, qui fut l'une des femmes de Saturne, & mere de Ieud. Anobreth signisie, suivant la remarque de Bochart, ex gratia concipiens; & l'application de ce nom à Sara est sensi-

ANOCHUS, Anochus, (d) A'voxog, fils d'Adamante Tarentin. Il remporta le prix du stade & de la longue course. On voyoit à Delphes la statue de cet Athléte, qui étoit un ouvrage d'Agéladas d'Argos.

ANOGON, Anogon, étoit

fils de Castor & d'Hilaire.

ANOMAL [ Verbe ], Verbum Anomale. Les verbes Anomaux font ceux, qui, dans leur conjugaison, ne suivent pas la régle des autres. Il y a dans toutes les langues des verbes Anomaux, des infléxions de mots Anomales & irrégulières. Ce mot est formé de a privatif, & de ouaxos, planus, aqualis, uni, égal. Ainfi Anomal veut dire, qui n'est pas égal, qui ne suit pas la régle des autres.

Par exemple, la régle de la troisième conjugation porte qu'on dira, lego, legis, legit. On devroit dire de même, fero, feris,

(b) Paral, L. I. c. 4. v. 8.

<sup>(</sup>a) Antiq. expliq. par D. Bern. de ; Montf. Tom. III. pag. 224.

<sup>(</sup>c) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom I. pag. 49, 50. (d) Paul, pag. 370.

ferit. Cependant on dit, fero, fers, fert. Le verbe fero, est donc un verbe Anomal en Latin.

ANOMALIE, Anomalia, terme de Grammaire. Il se dit de l'irrégularité de la conjugaison de plusieurs verbes dans chaque langue; comme volo, en Latin; ξρχομαί, en Grec; aller, en Francois.

ANONE [la Fontaine], Fons Anonus, πηγη Α'νονός. (a) Cette Fontaine étoit dans la Laconie, province du Péloponnèfe, auprès de Derrhion, vers le mont Tai-

gete.

ANONYME, Anonymus, terme de littérature, formé du Grec à vorvuo, qui est dérivé luimême de à privatif, & de è voua, nomen, nom, avec un pour rendre la prononciation plus douce. Ainsi, Anonyme signisse, qui n'a point de nom, ou dont le nom n'est pas connu. On donne cette épithète à tous les ouvrages, qui paroissent sans nom d'Auteur, ou dont les Auteurs sont inconnus.

ANOPÉE, Anopaa, Avondia, (b) nom d'un chemin de Gréce. Il commençoir au fleuve Afope, qui couloit par l'ouverture d'une montagne, portant auffi le nom d'Anopée, & paffoit par-derrière la montagne. Il alloit finir près de la Pierie, qu'on appelloit Mélampyge, & non loin des loges des Cercopes, ainsi que de la ville d'Alpène, qui étoit la première des Locriens, en venant vers les Méliens. Ceux-ci avoient

autrefois découvert ce chemin, par lequel ils conduifirent les Thessaliens contre les Phocéens, lorsqu'ils pensoient être en sûreté, après avoir fait bâtir une muraille, pour empêcher qu'on n'allât leur faire la guerre.

Dans la suite, un certain Épialtes, fils d'Eurydème, dans l'espérance d'obtenir quelque récompense, découvrit à Xerxès le chemin d'Anopée, qui conduisoit aux Thermopyles, & suit cause par ce moyen que les Grecs, qui gardoient cet endroit, surent défaits par les ennemis.

ANOSIA, Anosia, épithéte donnée à Vénus, qui veut dire impitoyable. Ce fut pour la même raison qu'on l'appella Andropho-

ne. Voyez Androphone.

ANQUISITION, Anquisitio. Dans toutes les accusations, l'accusateur concluoit à telle peine ou amende qu'il jugeoit à propos; & sa réquisition s'appelloit An-

quisitio.

ANSIBARIENS, Anfibarii, (c) peuples de la Germanie. L'orfque les Romains, fous la conduite d'Avitus, faisoient la guerre aux habitans de cette contrée, l'an de Rome 814, les Anfibariens, chasses de leur patrie, par les Chauces, ne demandoient qu'un exil où ils pussent vivre en sûreté. C'étoit cependant, au rapport de Tacite, une nation puissante par sa multitude, & soûtenue par la compassion de ses voisins. Ils avoient à leur tête un chef illus-

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 431, 432. (b) Herod. L. VII. c. 213. & feq.

<sup>(</sup>c) Tacit. Annal. L. XIII. c. 55, 56.

tre, & des plus attachés aux Romains, nommé Bojocalus.

Il leur représenta: " Qu'au » tems de la révolte des Chérus-» ques, Arminius l'avoit fait char-» ger de chaînes, & que depuis » ce tems-là il avoit servi sous " Tibère & sous Germanicus; » qu'à cinquante ans de services, » il vouloit encore ajoûter celui » de soumettre sa nation aux Ro-» mains. Mais, pourquoi laisser n tant de terres incultes, fous » prétexte d'y envoyer paître, » dans le besoin, quelques trou-» peaux appartenans aux fol-» dats? Qu'à la bonne heure ils » en reservassent une partie pour » les animaux, pourvu qu'ils ne » réduisissent pas, en solitude & » en désert, un pais, où ils pou-» voient établir un peuple, qui » leur feroit toujours attaché; » que ce terrein avoit appartenu » d'abord aux Chamaves, de qui » il étoit passé aux Tubantes, & » ensuite aux Usipiens; que com-» me le ciel étoit la demeure des » dieux, la terre étoit celle des » hommes, & que celle qui se » trouvoit inhabitée, étoit au pre-» mier occupant. Ensuite, levant n les yeux vers le soleil & les auw tres aftres, il leur demandoit, » comme s'il eussent été capables » de l'entendre, s'ils prenoient » plaisir à éclairer des campagnes " désertes, & s'il n'étoit pas plus n à propos de les submerger sous » les eaux de la mer, pour abîmer » avec elles un peuple, qui fain soit profession de désoler les o autres nations. «

Avitus, peu touché de ces re-

montrances, répondit en général aux Ansibariens, qu'il falloit obéir aux plus forts; & que ces mêmes dieux qu'on venoit d'invoquer avoient laissé aux Romains le pouvoir absolu d'ôter & de donner à qui il leur plaisoit, sans reconnoître d'autres arbitres qu'euxmêmes. Mais, il dit en particulier à Bojocalus qu'il lui donneroit des terres pour sa subsistance, en considération de ses services passés. Bojocalus rejetta cette offre, qu'il regardoit comme la récompense odieuse d'une trahison. » Nous » pourrons bien , ajoûta-t-il , n'avoir pas assez de terres pour » vivre, mais, nous en aurons » toujours affez pour mourir. a Après cet entretien, le Romain & lui se séparérent fort mécontens l'un de l'autre.

Auffi-tôt, les Ansibariens tâchérent de soulever les Bructères, les Tenctères & les autres nations plus éloignées. Avitus, de son côté, écrivit à Curtilius Mancia, lieutenant de l'armée du haut Rhin, de passer aussi-tôt ce sleuve, pour les venir attaquer par derrière. Pour lui, en attendant, il entra avec ses troupes sur les terres des Tenctères, les menaçant d'y mettre tout à feu & à fang, s'ils ne renonçoient à l'alliance des Ansibariens. Ils obéirent sur le champ, & la même crainte détacha auffi les Bructères de cette ligue; ensorte que les Ansibariens, étant encore abandonnés des autres nations, qui ne vouloient pas s'exposer à périr avec eux, se retirérent plus avant dans le pais des Usipiens & des Tubantes. Mais, en ayant encore été chasses, ils eurent recours aux Cattes, puis aux Chérusques; & enfin après avoir long-tems erré d'un lieu dans un autre, toujours pauvres, toujours rebutés comme ennemis de ceux dont ils imploroient l'assistance ; ils périrent tous, les jeunes gens dans les combats, & les vieillards avec les femmes & les enfans dans la fervitude. Il y en a qui croyent que les Anfibariens habitoient le païs, où est à présent Deventer.

ANTAGONISTE, Antogonista, A vray murris, terme qui, chez les Anciens, vouloit dire un ennemi fous les armés & en bataille. Ce terme vient de civil. contra, contre, & aywillouai,

pugno, je combats.

Le mot Antagoniste aujourd'hui est moins en usage pour signifier un des tenans dans des combats qui se vuident par les armes, que pour exprimer l'un ou l'autre contendant dans des disputes littéraires ou dans des jeux d'exercice. Il est quelquefois absolu, & quelquefois relatif. Ainsi, un répondant qui se tient sur la défensive, & qui tâche - de résoudre les objections qu'on lui propose, a des Antagonistes; mais on ne peut pas dire qu'il soit l'Antagoniste des personnes qui disputent contre lui.

Au contraire, deux partis, qui foûtiennent des opinions opposées, & qui se proposent l'un à l'autre des difficultés, sont réciproquement Antagonistes. C'est pourquoi, les Newtoniens sont les Antagonistes des Cartésiens; ceuxci sont à leur tour les Antagonistes des Newtoniens.

ANTAGORAS, Antagoras, A ταγόρας, (a) capitaine de Chio, contemporain d'Aristide. Comme les alliés des Grecs, après la bataille de Platée, qui se donna 479 avant l'Ére Chrétienne, ne pouvoient supporter la sévérité avec laquelle les Lacédémoniens commandoient & qu'ils demandoient à obéir plutôt aux ordres des Athéniens; Aristide les ayant entendus, leur répondit qu'il voyoit dans leur discours beaucoup de de nécessité & de justice; mais, qu'il manquoit seulement quelque action, qui en marquât la fincérité & la vérité, & qui, étant exécutée, jettât leurs troupes dans l'impossibilité de changer de sentiment.

Sur cette réponse, Antagoras & Uliade de Samos, ayant confpiré ensemble, & s'étant liés par les plus grands sermens, allérent attaquer, près de Byzance, la galére de Paufanias, général des Lacédémoniens, qui voguoit à la tête de toute la flotte. Pausanias, voyant cette insolence, se leva transporté de colère, & leur dit d'un ton menaçant, que bientôt il leur feroit sentir que ce n'étoit pas à sa galére qu'ils avoient fait cette insulte, mais à leur propre pais. Ils ne firent que se moquer de ses menaces. Ils lui dirent qu'il n'avoit qu'à se retirer, & qu'il devoit bien remercier la fortune, qui l'avoit secouru à Platée; car,

c'étoit le seul respect que les Grecs conservoient pour ce grand exploit, qui les retenoit, & qui les empêchoit de se ressentir & de se venger de tous les mauvais traitemens qu'il leur avoit faits. La fin fut qu'ils quittérent les enseignes des Spartiates, & se rangérent sous celles des Athéniens.

(a) Paufanias parle de deux Antagoras, l'un qui étoit de Cos, & pere d'Hégétoridas, l'autre de Rhodes, qui s'étoit vu honoré de la familiarité d'Antigone, roi de Macédoine. Quelques Grammairiens ont écrit que ce dernier avoit

fait une Thébaide.

ANTALCIDAS, Antalcidas, A'vramisac, (b) capitaine Spartiate, fils de Léon, fut fort dans les intérêts d'Artaxerxe, roi de Perfe. C'est pourquoi, il sit ensorte que par les articles de cette paix célebre, conclue en 387 avant l'Ére Chrétienne, les Lacédémoniens abandonnassent au Roi toutes les Villes grecques d'Afie & toutes les Isles, qui en dépendoient, afin qu'il en jouît tranquillement, & qu'il en tirât tous les tributs comme de ses propres provinces, si l'on peut appeller paix, une paix qui fut la honte & l'opprobre de la Gréce, une paix dont la fin fut plus ignominieuse que n'auroit été celle de la plus cruelle guerre, après une entière défaite.

C'est pourquoi, Artaxerxe, qui avoit toujours eu en abomination tous les autres Spartiates, & qui,

selon le rapport de Dinon, les regardoit comme les plus impudens de tous les hommes, aima fingulièrement cet Antalcidas quand il fut à sa cour. Un jour, il prit une couronne de fleurs, la trempa dans une essence de trèsgrand prix, dont il s'étoit servi à sa table, & l'envoya à Antalcidas. Tous les courtifans furent fort étonnés de cette grande caresse & de cette faveur insigne. Mais, il paroît que cet Antalcidas étoit digne de vivre dans ce luxe & dans ces délices, & de recevoir une telle couronne, lui qui avoit dansé au milieu des Perses, en contrefaisant Léonidas & Callicratidas, deux des plus grands personnages de Sparte. Surquoi quelqu'un ayant dit devant Agéfilaus: Ah la malheureuse Gréce, où les Lacédémoniens perifsent! Ne dis point que les Lacédémoniens perissent, répondit vivement Agésilaüs, dis plutôt que les Perses laconisent. Mais. la fierté de cette réponse n'effaça point la honte de cette action; car, bientôt après, ils perdirent la seigneurie de toute la Gréce, par leur défaite à la bataille de Leuctres, où ils firent fort mal; & toute la gloire de Sparte fut perdue par les articles de cette paix.

Pendant que Sparte tint le premier rang en Gréce, Artaxerxe appella toujours Antalcidas fon hôte & son ami; mais, après que la perte de la bataille de Leuctres,

(a) Paul. pag. 3, 166. (b) Diod. Sicul. p. 452. Plut. Tom. Hift. Anc. Tom. II. pag. 636.

I. pag. 47, 285, 608, 613, 10220

les eut mis fort bas, ils eurent besoin d'argent, & envoyérent Agéfilaus en Égypte; & dans le même-tems Antalcidas retourna en Perse pour presser le Roi d'envoyer du fecours aux Lacédémoniens. Mais, le Roi en sit si peu de compte, il le méprisa, & le rejetta tellement, qu'il s'en retourna tout confus à Sparte, où, moqué de ses ennemis, & craignant encore l'indignation des Ephores, il se laissa mourir de faim.

On dit qu'un Athénien disputant un jour contre Antalcidas fur la valeur des deux peuples, & donnant la préférence à son païs, lui dit: » Nous vous avons » plusieurs tois chasses des bords » du Céphise. Il est vrai, lui ré-" pondit Antalcidas; mais, nous ne vous avons jamais chasses » des bords de l'Eurotas. «

On dit encore qu'Agéfilaiis voyant que son collégue à la Royauté, Cléombrote, n'étoit pas disposé à marcher contre les Thébains, renonça en cette occasion au privilége de la Loi, qui le difpensoit d'aller à la guerre, quoiqu'il s'en fût déjà servi, se mit à la tête des troupes, & se jetta dans la Béotie, où il fit beaucoup de maux aux Thébains, & en fouffrit aussi d'eux; de sorte qu'Antalcidas, le voyant un jour fort blesse, lui dit: » Seigneur Agési-» laus, vous recevez aujourd'hui » un beau salaire de l'apprentisn fage que vous avez fait faire " aux Thébains, en leur ensei-» gnant à combattre ; ce qu'ils ne » vouloient ni ne sçavoient faire » avant vous. «

ANTANACLASE, Antanaclasis, (a) figure de Rhétorique. Ce mot vient du Grec avri, contra, contre, & avanzaris, repercussio, l'action de trapper de rechef; c'est-à-dire, que la même expression frappe deux fois l'oreille. Ainsi, l'Antanaclase consiste à répéter un mot dans une signification différente, & quelquefois douteuse; comme » laissez les morts » ensevelir leurs morts. «

ANTANAGOGE, Antanagoge, figure de Rhétorique. Ce mot est formé du Grec avil, contra, contre, & avayoni, ejectio, l'action de rejetter ; autrement de faire rejaillir; c'est-à-dire, une preuve ou accusation qu'on rejette, ou qu'on fait réjaillir contre celui qui la propose, ou qui l'intente.

L'Antanagoge confiste, ou à rétorquer une raison contre celui qui s'en sert, ou à se débarrasser d'une accusation, en la faisant retomber sur celui-même, qui l'a formée, ou en lui imputant quelque autre crime. C'est ce qu'on appelle autrement récrimination.

ANTANDRE, Antandrus, A'vrard pos, (b) ville de l'Asie mineure, située au pied du mont Ida, au fond du golfe d'Adramytte, vers les frontières de la Troade & de la Mysie. Elle sut

(a) Quint. L. IX. c. 3. Luc. c. 9. L. V. c. 2. Mém. de l'Acad. des Inscr.

(b) Diod. Sicul. p. 322, 351. Strab. Tom. XVI. pag. 415. Tom. XIX. pag. pag. 606. Plin. L. V. c. 30. Prolem. 598, 602, 606. & Bell. Lettr. Tom. XIV. pag. 220, 221.

anciennement habitée par des Pélasges, qui, selon quelques Auteurs, la nommérent ainsi, parce qu'Ascanius, qu'ils avoient fait prisonnier de guerre, leur donna cette Ville pour sa rançon; de sorte qu'Antandre se dit pour avri Evos and pos; ce qui fignifie, pour le rachat d'un homme. Cet Ascanius, autrement Ascagne, étoit fils d'Enée, & après la prise de Troye, il fut roi d'Ida. Mais, d'autres content ce point d'antiquité d'une autre manière. Selon eux, Anius, fils d'Apollon & de Créuse, sur pere d'Andrus, qui fit son séjour dans une des Cyclades, y bâtit une Ville, & de fon nom l'appella Andros. Quelque-tems après, voyant ses sujets divisés & portés à la révolte, il abandonna cette Ville pour en aller fonder une autre sur le mont Ida, dans un lieu peu éloigné d'Andros, & qui lui parut propre pour son dessein. Il bâtit cette nouvelle Ville sur le modéle de la première, & par cette raison il lui donna le nom d'Antandros. Comme elle manquoit d'habitans, il y fit venir des Pelasges pour la peupler.

Alcée dit que cette Ville fut habitée aussi par les Léleges, peuples originaires de Gréce ; & Aristote, cité par Etienne de Byzance, affure dans un ouvrage, dont nous n'avons plus que des lambeaux, que les Cimmériens avoient donné le nom de Cimméris à la ville d'Antandre, & qu'ils en restérent les maîtres pendant un siécle entier. Aussi Pline raconte qu'Antandre porta, en différens tems, le nom d'Edonis, de Cimméris, & d'Antandre.

L'an 423 avant J. C., les Lefbiens qui, à la prise de Mitylène par les Athéniens, s'étoient échappés de leurs mains, & qui se trouvoient en affez grand nombre, avoient formé le dessein de rentrer de force dans leur patrie. Cependant, s'étant contentés de se faisir d'Antandre, ils alloient de-là faire de fréquentes insultes aux Athéniens, qui s'étoient établis à Mitylène. Le peuple, irrité de cet affront, envoya contre eux deux généraux, Aristide & Symmaque, accompagnés d'un nombre convenable de soldats. Ceux-ci, ayant débarque à Lesbos, passérent delà à la ville d'Antandre, fur le rivage opposé, & en ayant battu les murailles avec vigueur, ils l'emportérent. Ils y tuérent la plûpart des transfuges, & en chasserent les autres; après quoi ils y établirent une garnison, & revinrent ensuite à Lesbos. On croit que le nom moderne d'Antandre est Dimitri dans la Turquie d'Asie.

ANTANDRE, Antander, (a) Arrard pos, général des Messéniens, du tems de leur première guerre contre ceux de Lacédémone. Il fut tué dans le troisième combat, qui se donna sous le regne d'Euphaès. Il avoit eu le commandement de la cavalerie, tant pefante que legère. Pytha-

<sup>(</sup>a) Pauf. pag. 228, 229. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lettr. Tom. II. pag. 100. & Suiv.

AN

rate le partageoit avec lui.

ANTANDRE, Antander, (a) A'vrard pos, frere d'Agathocle, tyran de Sicile. Pendant que celui-ci, l'an 310 avant l'Ére Chrétienne, faisoit la guerre en Afrique , Antandre fut affiégé dans Syracufe par les Carthaginois ayant à leur tête Amilcar. Cet officier voyant la ville réduite à la dernière extrêmité, menaçoit de l'emporter d'assant. Il envoya pourtant avant toutes choses une ambassade à Antandre, par laquelle il lui fit dire secrétement qu'il lui promerroit aussi-bien qu'à tous les siens, une pleine sûreté, s'il consentoit à lui livrer Syracuse. Antandre, ayant fait affembler son Conseil sur une pareille proposition, après beaucoup de raifons alleguées pour & contre, opina lui-même à se rendre, comane étant de son naturel peu courageux, & d'un caractère différent en tout de celui de son frere. Mais, Erymnon d'Etolie qu'Agathocle avoit laissé auprès de lui pour conseil, lui opposa un avis contraire, & invita toute l'assemblée à une défense vigoureine, du moins jusqu'à ce qu'on fut pleinement instruit de la vérité de la nouvelle qu'on lui débitoit. Amilcar, bientôt informé du résultat de cette délibération, fit avancer toutes fes machines pour battre les murailles. Ce fut cependant sans succès. Il se vit même obligé bientôt après de s'égloigner de Syracuse.

Environ quatré ans après, Aga-

thocle, fur la nouvelle qu'il eut de la mort de ses fils, que les soldats, qu'il avoit abandonnés lâchement en Afrique, tuérent de dépit, prit en haine tous ceux qui étoient restés dans ce pais. Pour s'en venger, il envoya quelquesuns de les amis à Syracuse auprès d'Antandre. Ils lui porterent l'ordre de faire égorger sans exception tous les parens des gens de guerre qu'Agathocle avoit employés à l'expédition de Carthage, & qu'il avoit laissés en ce pais-là.

Antandre, exécutant cet ordre avec beaucoup d'exactitude, donna le spectacle d'un carnage plus nombreux qu'on n'en eût encore vu; car, non seulement il sit périr les enfans, les treres & les peres même des absens, mais encore leurs grands peres, s'ils subsiftoient encore, gens arrives à la dernière vieillesse, & auxquels à peine restoit-il encore de la connoissance & du sentimeat. On n'oublia pas non plus les enfans à la mammelle, qu'on arrachoir des bras de leurs nourrices, & qui, heureusement pour eux, n'eprouvoient point l'horreur du spectacle, dont ils étoient l'objet euxmêmes. On comprit dans ce carnage toutes les femmes qui tenoient aux gens de guerre restes dans la Libye, par quelque parente, ou par quelque alliance; en un mot, tous ceux dont la perte leur pouvoit laisser quelque regret. Comme on menoit au bord de la mer tous ceux qu'on vouloit égor-

ger, on n'entendoit fur tout le chemin, que des cris ou des lamentations pitoyables, tant de la part de ceux qui y alloient recevoir le coup de la mort, que de ceux qui prenoient part à leur infortune, & qui en étoient aussi affligés qu'eux-mêmes. Mais, ce qui n'étoit pas moins douloureux pour ce grand nombre d'Affistans, il n'y avoit pas un ami qui ofât rendre le moindre devoir funébre à aucun de ces corps étendus fur le rivage, de peur que par cet office il ne se déclarat parent du mort, & ne fut aufli compris dans la sentence portée par le tyran. Le massacre s'étendit à un si grand nombre de personnes, que les eaux de la mer parurent teintes de fang, à une grande distance du rivage, & qu'elle porta au loin des indices d'une cruauté si monstrueuse.

ANTARCTIQUE [ le Pole ], Polus Antarcticus. Ce Pole est le Pole méridional, qui est opposé au Pole arctique, ou septentrional. Le mot Antarctique vient du Grec avri, contra, contre & aparos, ourle, parce que c'est le Pole opposé, comme on vient de le dire, au Pole arctique, ainsi appelle, à cause que l'ourse, en Grec apuros, est la constellation qui en soit la plus proche. Les étoiles voifines du Pole Antarctique ne paroissent jamais sur notre horifon.

ANTASUS, Antasus, (a) A'vracos, fur pere de Mélas,

grand-pere d'Eétion, & ayeul de Cypselus.

ANTEAS, Anteas, Avreas, (b) roi de Scythie. Il mourut dans une bataille contre Philippe, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans.

ANTEBROGIUS, Antebrogius (c) l'un des principaux de la cité des Rémois, du tems de Jules Céfar. Ce Capitaine, à la première nouvelle qu'il eut d'une ligue générale des Belges contre le peuple Romain, s'étant rendu promptement sur les frontières du pais; les Rémois, surpris de son arrivée, lui dépêchérent Antébrogius avec Iccius, qui tenoit aussi un rang distingué dans la cité. Ces deux ambassadeurs représentérent à César, qu'ils n'avoient point conspiré avec le reste des Belges; qu'ils étoient prêts à lui tournir des vivres & des ôtages, à le recevoir dans leurs Villes, & à lui obéir; qu'il étoit vrai que les autres étoient en armes, & avoient attiré dans leur parti les Germains qui habitoient alors en de-çà du Rhin; qu'ils n'avoient pu même empêcher ceux de Soifsons de se joindre à eux, tant l'animolité étoit grande, quoiqu'ils fussent comme freres, & véculfent sous les mêmes loix, ne faifant tous deux qu'un corps d'état.

César eut égard aux remontrances d'Antébrogius & d'Iccius; mais, il exigea pour plus grande sûreté, que tout le Sénat se rendit auprès de lui, avec les enfans des plus confidérables, qui serviroient

(c) Caf. de Bell. Gall. L. I. pag. 62.

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 93. (b) Lucian, Tom. II. page 635.

d'ôtages. Cela fut exécuté fur le

champ.

ANTÉCÉDENT, Antecedens, terme de Grammaire, composé du Latin ante, devant, & incedo, je marche. Il se dit des noms & des pronoms, quand ils précédent le relatif qui, ou le relatif que. Ainsi, dans ces deux phrases: Dieu qui aime les hommes; Dieu que les hommes doivent aimer, Dieu est l'Antécédent de qui, & de que.

Il faut observer que les seuls noms substantifs peuvent être proprement des Antécédens. Et si l'on met les pronoms au nombre des Antécédens, ce n'est que parce qu'ils tiennent alors la place de quelques noms substantifs, déjà exprimés, ou sous-entendus. Ainsi dans cette phrase: Celui qui remplira exactement ses devoirs, sera recompense; celui est mis pour l'homme qui, l'écolier qui, &c.

Le relatif s'accorde avec l'Antécédent en trois choses, en genre, en nombre & en personne; c'est-àdire, que le relatif doit être au même genre, au même nombre, & de la même personne que son Antécédent. C'est pourquoi, dans cette phrase, moi qui aime l'étude; qui est au masculin ou au féminin, suivant la personne qui parle, au singulier & de la première personne; parce que moi, qui est son Antécédent, est au singulier & de la première personne. Dans cette autre phrase; vous qui perdez votre tems; qui est au masculin ou au féminin, au singulier

ou au pluriel, felon le genre & le nombre des personnes, à qui on parle, & de la seconde personne, parce que vous son Antécédent est de la seconde personne. En un mot, dans les Chrétiens, qui suivent les maximes de l'Évangile; qui est au masculin, au pluriel, & de la troisième personne; parce que son Antécedent, scavoir les Chrétiens, est au masculin, au pluriel, & de la troi-

sième personne.

On manque à cette régle, 1.º en mettant le relatif au masculin, lorsque son Antécédent est au féminin, ou le relatif au féminin, lorsque son Antécédent est au masculin; par exemple, lorsqu'on dit : Dieu à laquelle je pense, l'épée avec lequel jai tué plusieurs ennemis; au lieu de dire, Dieu auquel je pense, l'épée avec laquelle, &c. 2.9 En mettant au fingulier le relatif, dont l'Antécédent est au pluriel, ou au pluriel le relatif, dont l'Antécédent est au fingulier; comme lorsqu'on dit: Les couteaux duquel je me sers; la mere desquelles vous êtes aime, pour dire : Les conteaux desquels je me sers ; la mere de laquelle vous êtes aimé.

ANTÉCÉDENT, terme de Logique, se dit de la première proposition d'un enthymême, ou d'un argument, qui n'a que deux mem-

ANTÉCHRIST, Antichriftus, (a) terme formé de la prêposition anti, contra, contre, & xpurros, Christus, Christ. Ce terme

(a) Daniel. c. 7. v. 19. & feg. Zachar. c. 11. v. 16, 17. Matth. c. 24. v. 4. & feg. II. Theffal, c. 2. v. 3. 6 fej.

Buj

fignifie en général un ennemi de J. C., un homme qui nie que. J. C. foit venu, & qu'il foit le Messire des Juiss & des Infideles, que ce sont des Antéchrists.

I. Antéchrist est, en particulier, le nom de cer homme de peché, qui doit précéder le second avenement de J. C., & qui nous est représenté dans l'Écriture & dans les Peres, comme l'abrégé de tout ce qu'il y-a jamais eu de plus abominable, de plus cruel & de plus impie. On lui attribue ce que les Prophétes ont dit d'Antiochus Épiphane, de Gog & de Magog, du pasteur insensé, dont parle Zacharie, de l'homme de péché, & de l'enfant de perdition, dont il est fait mention dans Saint Paul, & que plusieurs appliquent à Néron dans le sens historique. On peut dire en effet que Nabuchodonofor, Cambyfe, Antiochus Épiphane, Caius, Néron, étoient autant d'Antéchrists, ou de précurseurs de l'Antéchrist. S. Jean, dans son épître, nous avertit qu'il y avoit dejà, de son tems, un grand nombre de semblables Antéchrists. Et ces Antéchrists n'étoient autre chose que les persécuteurs & les hérériques.

Cependant, le véritable Antéchrist, celui qui doit venir avant le jugement universel, réunira dans sa personne tous les caractères de malice, que l'on n'a vus que séparément dans ces différens personnages, qui, par leur impiété, ont mérité le nom de figures, ou de précurseurs de l'Antéchrist. On trouve, dans les Au-

teurs sacrés, différens traits de cet Antéchrist. On lui applique ce que dit Daniel en ces termes: » J'eus ensuite un grand desir » d'apprendre ce que c'étoit que » la quatrième bête, qui étoit » très-différente de toutes les au-" tres, & très-effroyable, dont » les dents étoient de fer, & les " ongles d'airain ; qui dévoroit » qui mettoit en pièces, & qui » fouloit aux pieds ce qui avoit » échappé à sa violence. Je vou-" lus m'enquerir auffi des dix » cornes qu'elle avoit à la tête, » & de cette autre qui lui étoit » venue de nouveau, en présence » de laquelle trois cornes étoient » tombées; pourquoi cette corne » avoit des yeux & une bouche, » qui prononçoit des paroles in-» solentes, & pourquoi elle pa-» roissoit plus grande que les au-» tres. Comme je regardois atten-» tivement, je vis que cette cor-» ne faifoit la guerre contre les » Saints, & qu'elle avoit l'avan-» tage fur eux; jusqu'à ce que » l'Ancien des jours vint à paroî-» tre. Alors, la puissance de juger » fut donnée aux Saints du Très-» Haut ; & le tems étant accom-» pli , les Saints entrérent en » possession du Royaume. " Sur quoi l'ange me dir : la

" poitemon du Royaume.

" Sur quoi l'ange me dir : la

" quatrième bête eff le quatrième

" Royaume qui se formera sur la

" terre", & il sera différent de

" tous les autres Royaumes. Il dé
" vorera toute la terre", la foule
" ra aux pieds, & la réduira en

" poudre. Les dix cornes sont dix

" Rois qui s'éléveront de ce mê
" me Royaume. Il s'en élévera un

n autre après eux, qui sera plus » puissant que ceux qui l'auront » devancé, & il abaissera trois » Rois. Il parlera infolemment » contre le Très-Haut, & foulera n aux pieds les Saints du Très-» Haut. Il se flattera de changer » les tems & les loix; & les Saints » feront livrés entre fes mains » jusqu'a un tems, deux tems. » & la moitié d'un tems. Le ju-» gement se tiendra ensuite, afin » que la puissance soit ôtée à cet » homme, qu'elle soit entière-» ment détruite, & qu'il périsse » pour jamais. «

Zacharie représente l'Antéchrist comme un pasteur insensé. Voici les propres paroles : " Je m'envais » [ dit le Seigneur ] susciter sur la » terre un pasteur, qui ne visite-» ra point les brebis, qu'on a » maltraitées, qui ne cherchera » point les agneaux encore ten-» dres, qui ne guérira point les » brebis malades, qui ne nourrira » point les saines; mais, qui man-» gera la chair des plus graffes, » & qui leur rompera la corne » des pieds. O pasteur, ô idole, » qui abandonne le troupeau! » L'épée tombera fur son bras " & fur fon œil droit. Son bras " deviendra tout sec, & son œil » droit sera entièrement couvert » de ténébres. « Voilà quel sera l'Antéchrist, & quelle sera sa domination.

Le Sauveur, dans l'Évangile, nous décrit les tems qui précédront son second avenement, comme des tems de guerre, de famine, de révolte. Il dit que tout cela n'est encore que le commencement des douleurs. Alors, les justes seront livrés aux méchans qui les outrageront, & qui les feront mourir. Plusieurs gens de bien tomberont dans le scandale. On verra l'abomination de la défolation dans le Lieu faint. Les maux feront si extrêmes, que s'ils n'étoient abrégés, nul ne feroit sauvé; mais, en faveur des élus; ils seront abrégés. On verra alors de faux Christs & de faux Prophétes, qui feront des signes & des prodiges, capables d'induire à erreur s'il étoit possible, même les élus. Après cela, le Fils de l'homme paroîtra dans tout fon éclat.

Saint Paul, dans sa seconde Epitre aux Thessaloniciens, fait aussi un portrait frappant de l'adverfaire du Messie. » Ne vous laissez » séduire, dit cet Apôtre, en » aucune manière, par qui que n ce soit; car le jour du Sein gneur ne viendra point, que » l'apostasie ne soit arrivée aupay ravant, & qu'on n'ait vu pa-» roître l'homme de péché, cet menfant de perdition, cet enne-» mi de Dieu, qui s'élevera au-» dessus de quiconque est appellé » Dieu, ou de ce qui est adoré, n jusqu'à s'asseoir dans le temple » de Dieu , comme s'il étoit Dieu, voulant lui-même paffer " pour Dieu. Ne vous fouvenezyous pas que je vous ai dit ces " choses, lorsque j'étois encore n avec vous? Et vous sçavez bien » ce qui empêche qu'il ne vienne » jusqu'à ce qu'il paroisse en son » tems. Car, le mystère d'iniqui-» té se forme dès à présent at-Biv

n tendant seulement que celui qui » empêche maintenant que cet m homme ne vienne, foit luimême ôté du monde, & c'est » un bien qu'il l'empêche. Alors, or le découvrira l'impie, que le » Seigneur Jesus detruira par le » fouffle de sa bouche, & qu'il » perdra par l'éclat de sa présen-» ce ; cet impie qui doit venir, » accompagné de la puissance de " fatan, avec toutes fortes de miracles, de fignes & de proor diges trompeurs, & avec toutes 5 les illusions qui peuvent porter 5 à l'iniquité ceux qui périssent, » parce qu'ils n'ont pas reçu dans » leurs cœurs l'amour de la vérin te, pour être sauves. C'est » pourquoi, Dieu les livrera à une telle efficace de séduction, sy qu'ils croiront au mensonge, n afin que tous ceux qui n'ont » point cru la vérité, mais qui ont consenti à l'iniquité, soient » jugés comme ils le méritent a Cet affreux portrait, que Saint Paul a tracé de l'Antéchrist, a paru si ressemblant à Néron, que plusieurs Anciens, comme nous l'avons déjà observé, ont cru que ce prince étoit l'Antéchrist, ou du moins son précurseur, & que l'Antéchrist paroîtroit bientôt après lui. D'autres ont cru que Néron ressusciteroit avant la fin des siécles, pour accomplir tout ce qui est dit de l'Antéchrist dans les Ecritures. Enfin, Saint Augustin assure qu'il y en avoit d'autres qui soûtenoient que Néron n'étoit pas mort; mais, qu'il vivoit encore -dans quelque lieu inconnu & inaccessible, conservant toute sa

vigueur & toute sa cruauté, dont il devoit un jour faire ressentir les effets aux serviteurs de Dieu.

II. On n'est pas sûr du tems auquel l'Antéchrist paroîtra. On sçait certainement qu'il viendra avant la fin des siécles, & qu'il précédera le fecond avénement de J. C. Mais, tous ceux qui ont voulu fixer l'année de sa venue, n'ont fait que découvrir leur ignorance & leur témérité. Dès le tems de S. Paul, il y avoit des imposteurs, qui effrayoient les fideles, en voulant leur persuader que le jour du Seigneur étoit proche. Les Peres, eux-mêmes, dans les premiers siécles cont souvent cru appercevoir des fignes avantcoureurs de l'Antéchrist, au milieu des troubles & des perfécutions qui s'excitoient alors.

Mais, depuis le dixième siècle, qui finissoit le sixième millenaire, fuivant l'opinion de ceux qui mettoient la naissance de J. C. vers l'an 5000 du monde ; on commença à se rassurer sur la crainte où l'on avoit été jusqu'alors de la fin du monde, qui devoit arriver, selon la tradition des Anciens après fix mille ans de durée. On se mit à bâtir de plus grandes Églises & de plus grands édifices. La traduction de l'Écriture; qui avoit été faite par S. Jerôme, & qui donnoit environ 4000 ans au monde avant J. C., contribua austi à faire croire que la fin du monde & la venue de l'Antéchrist n'étoient pas si prochaines. Cela n'empêcha pas toutefois que quelques-uns ne se hazardassent encore à vouloir fixer l'année de l'apparition de l'Antéchrist. Le Concile de Florence, assemblé en 1105, condamna Fluentius, Evêque de la même Ville, qui soûtenoit que l'Antéchrist étoit déjà né. L'abbé Joachim, qui vivoit au douzième siécle, prétendoit que l'Antéchrist paroîtroit soixante ans après lui. Arnaud de Villeneuve avoit dit que l'Antéchrist viendroit en 1326. Pierre d'Ailly avoit cru observer qu'il devoit paroître en 1789; le cardinal de Cusa, en 1730; ou 1734 ; Jean Pic de la Mirande, en 1994; François Melet, en 1530, ou 1430; Jean de Paris, en 1560; Jerôme Cardan, en 1800. On pourroit citer d'autres prédictions semblables. L'événement en a déjà réfuté la plupart. Et on peut affurer, fans témérité, que les autres ne sont pas mieux fondées , ni plus fûres que les précédentes.

(a) III. Il y a une tradition qui paroît presque uniforme parmi les Anciens; que l'Antéchrist naîtra de la race des Juifs, & qu'il fortira de la tribu de Dan. On explique, en ce sens, ces paroles de Jérémie : n Le bruit de la cava-» lerie de l'ennemi s'entend dejà » de Dan; toute la terre retentit » des hannissemens de leurs che-» vaux de bataille; ils viendront » en foule, & dévoreront tout le » pais, tous les fruits de la terre, » toutes les villes, & les habi-

Les plus anciens Commentateurs de l'Apocalypse croyent que l'omission, que Saint Jean a faite du nom de Dan dans le dénombrement des tribus d'Ifraël , ne vient que de ce qu'il scavoit que l'Antéchrist naîtroit de cette Tribu. Mais comment viendroit-il de cette Tribu, puisque les Juiss: ne demeurent plus dans la Judée, ou du moins ne sont plus maîtres de cette province ? Il viendra, difent nos Commentateurs de de là l'Euphrate, de la Babylonie, où l'on prétend que les dix Tribus, & en particulier celles de Dan, subsistent encore toute entière. Ce sentiment est suivi par presque tous ceux, qui ont écrit depuis Saint Jerôme, & c'étoit déjà, de son tems, un sentiment commun dans l'Église.

(b) IV. Comme on suppose donc que l'Antéchrist naîtra dans la Babylonie, on dit qu'il y jettera les fondemens de son Empire; que les Juits seront les premiers qui se déclareront pour lui, qui reconnoîtront la domination, &c. qui auront les premiers emplois de son Empire. Il scaura les gagner par fes prestiges, par fes carelles, par ses faux miracles, & par toutes les apparences de bonté, de piété & de clémence; de manière que ce malheureux peuple le prendra pour le vrai Messie, & se flattera de voir rétablir , par son moyen, le premier éclat du royaume d'Ifrael, dans la Terre promise.

Lorfque l'Antéchrift paroîtra il commencera à attaquer l'empire Romain, qui fera alors partagé

i) tans. "Calledance College

<sup>(</sup>a) Jerem. c. 8. v. 16.

<sup>(</sup>b) Daniel. c. 7. v. 7, 8, c. 11. v. 42 ; 43. II. Theffal. c. 2. v. 4.

entre dix Rois puissans, suivant ces paroles de Daniel, que l'on applique au royaume de l'Antéchrist: " Je regardois ensuite dans » cette vision que l'avois pendant n la muit, dit le Prophéte, & je vis paroître une quatrième bête or qui étoit terrible & étonnante : » elle étoit extraordinairement » forte ; elle avoit de grandes » dents de fer ; elle dévoroit, » mettoit en piéces & fouloit aux » pieds ce qui restoit. Elle étoit n fort différente des autres bêtes, » que j'avois vues avant elle, & » elle avoit dix cornes. Je consi-» dérois ses cornes, & j'en vis mune petite, qui s'élevoit au mi-» lieu des autres. Trois des premières cornes furent arrachées n de devant elle. Cette corne » avoit des yeux comme des yeux » d'homme, & une bouche qui » proféroit des paroles insolen->> tes. (6)

Cette bête à dix cornes, selon les Interprétes, n'est autre chose que l'empire Romain. La petite corne est l'Antéchrist. Les trois cornes, qui tombent en sa préfence, font trois monarques, qui seront renversés par les armes de cet ennemi de Dieu. Daniel exprime ces trois monarques en un autre endroit, en ces termes : » Il étendra sa main contre les » provinces, & le pais d'Égypte » n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or & d'ar-» gent, & de tout ce qu'il y a de » plus précieux dans l'Egypte. » Ceux de la Libye & de l'Ethio-» pie le suivront à la guerre, « Voilà les trois Royaumes par où

commencera la décadence de l'empire Romain. Leur chûte entraînera la ruine de tout le reste. L'on ne garantit point ces applications, l'on rapporte seulement ce que les Anciens en ont dit.

Après avoir affujetti l'Égypte, l'Éthiopie & la Libye, l'Antéchrist marchera contre Jérusalem. en fera aisément la conquête, & y établira le siège de son Empire. Alors, il apprendra que les rois Gog & Magog viennent pour le combattre; il leur livrera la bataille, & les défera aisément au milieu de la Palestine. Tout le païs s'enrichira de leurs dépouilles. Après cela, l'Antéchrist se voyant maître de l'Empire d'orient & d'occident, tournera toute son application à détruire le royaume de J. C. & à persécuter les gens de bien. » Il s'élévera sur n tout ce qui porte le nom de » Dieu , & sur tout ce qui est » adoré; ensorte qu'il s'asseiera » dans le temple de Dieu; « C'està-dire, dans le temple de Jérusalem qu'il rétablira. Il y a même quelques Anciens qui croyent qu'il s'asseiera dans les églises des Chrétiens; & qu'il y recevra les adorations d'un grand nombre d'Apoltats, qui renonceront à la foi de J. C.

L'Ecriture ne marque pas précisément la durée du regne de l'Antéchrist; mais, elle semble, en plus d'un endroit, donner trois ans & demi à la durée de ses persécutions. Du moins, elle assigne trois ans & demi aux persécutions de ceux, qu'on regarde comme des figures de l'Antéchrist.

ANTÉCIENS, Anteci, du Grec àvil, contra, contra, & 'méw, habito, j'habite. C'est un terme de Géographie. En considérant les habitans de la terre relativement; c'est-à-dire, par rapport les uns aux autres, les uns sont Périéciens, les autres Antéciens, & les autres Antipodes.

Les Antéciens sont ceux qui habitent sous la même portion du méridien, comprise entre les deux Poles, & qui sont à égale distance de l'Équateur; mais, les uns du côté du nord, & les autres du côté du midi. Ainfi, les Antéciens ont la même longitude & la même latitude; mais, les uns ont la longitude australe, & les autres la longitude septentrionale. Les habitans du Péloponnese sont Antéciens des Cafres du cap de Bonne-Espérance. Les Antéciens ont midi & minuit, précisément à la même heure; mais, les uns ont l'été, quand les autres font dans l'hiver.

ANTÉCŒNE, Antecæna, vel Antecænium, terme formé de ante, avant, & cæna, fouper. C'est le nom que les Romains, dans leurs repas, donnoient au premier service, dans lequel on servoit des mets propres à exciter l'appétit. Il y avoit ordinairement des œuss.

ANTÉDILUVIENNE [Philosophie, Poesse, &c.] (a). Ce terme Latin, composé de la préposition ante, avant, & diluvium, déluge, fignisse la Philosophie, la Poesse, &c. avant le deluge.

On ne peut guere former là-dessus que de belles conjectures, & c'est ce qu'ont fait plusieurs Écrivains.

Quelques-uns de ceux, qui remontent à l'origine de la Philosophie, ne s'arrêtent pas même au premier homme, qui fut formé à l'image & à la ressemblance de Dieu; mais, comme si la terre n'étoir pas un séjour digne de son origine, ils s'élancent dans les cieux, & la vont chercher jusques chez les Anges, où ils nous la montrent toute brillante de clarté.

A l'égard de la poësie Antédiluvienne, les paroles que Lamech adresse à ses temmes, dans le quatrième chapitre de la Génèse, sont regardées par de sçavans Interprétes, comme un fragment de cette espèce de poessie. M. l'abbé Fontenu regrette tant de cantiques, admirables fans doute, où nous trouverions les idées de la plus sublime Métaphysique, revêtues des couleurs de la plus brillante poësie. En effet, si les Orphées & les Silènes, au rapport d'Homère & de Virgile, chantoient sur leurs lyres le debrouillement du chaos & l'origine des êtres, selon les idées bizarres des Cosmogonies payennes, que d'images plus nobles ne devoit pas offrir aux Poëtes de l'ancien monde, le véritable fystême de la formation de l'Univers, dont la connoissance n'avoit pas eu le tems de s'alterer, ou de se perdre!

La nature, alors, dans fa

beauté , portoit visiblement l'empreinte de son Auteur. Les cieux annonçoient sa gloire; & l'homme forti de ses mains, pouvoit encore se souvenir de son origine. Une tradition suivie, peut-être même, comme l'observe M. l'abbé Fontenu, l'usage d'une écriture, ou littérale, ou symbolique, conservoient parmi eux les premières notions, que l'homme reçut en naissant, sur l'essence & les perfections de l'Être suprême, sur le monde des intelligences, sur l'immortalité de l'ame. Que de sujets pour la poesse!

ANTEE, Antaus, Avraios, (a) l'un des chefs de l'armée de Turnus. Il fut attaqué par Énée. ainsi que plusieurs autres chefs, qui étoient postés, comme lui, au premier rang de l'armée.

ANTEE, Antaus, A vraios, (b) l'un des compagnons d'Enée. Un jour que ce Prince des Troyens sortit brusquement de fon camp, pour marcher a l'ennemi, Antée l'accompagna avec Ménesthée. Leur marche étoit telle, selon Virgile, que la terre émue retentissoit sous leurs pas.

ANTEE, Antaus, A'vraios, (c) géant de Libye, d'une taille monstrueuse, étoit fils de Neptune & de la Terre. Il avoit soixante-quatre coudées de hauteur. C'étoit un vrai monstre en cruauté; il obligeoit les étrangers à lutter contre lui, & les étouffoit tous du seul poids de sa corpulen-

ce. Il provoqua Hercule à la lutte. Hercule accepta le défi, & le jetta trois fois à terre à demi mort; mais, des qu'Antée touchoit la Terre, sa mere, il reprenoit ses forces, & devenoit plus furieux qu'auparavant. Hercule s'en étant apperçu, & l'ayant saisi de nouveau, le serra si fortement en l'air, & le tint si long-tems en cette posture, qu'il expira. C'est cette fable, qui est représentée dans les sépulchres des Nasons, qui sont dans l'Antiquité expliquée par D. Bernard de Montfaucon. Minerve s'y trouve apparemment pour secourir Hercule. On trouve aussi cette fable, représentée dans une médaille de Posthume, au revers de laquelle Hercule tient Antée élevé en l'air, avec l'inscription: HERCULI LIBYCO, A L'HERCULE DE LIBYE.

M. l'abbé Banier explique cette fable de cette manière : Comme Hercule vouloit établir une colonie en Afrique, pour faciliter le commerce, ce qui étoit une des fins de son voyage dans ce pais, il en fut repoussé d'abord, par un autre Marchand, qui s'étoit établi dans la Libye, & qui étoit déjà si puissant, qu'il n'étoit pas possible de le forcer. Notre Héros l'attira adroitement sur mer, & lui ayant coupé les passages de la terre, où il alloit se rafraichir, & reprendre des troupes, il le fit périr. De là est venue, ajoûte

<sup>(</sup>a) Virg. Aneid. L. X. v. 561.

pag. 32, 33. Antiq. expliq. par D. Bern. de Monif. Tom. I. pag. 212. Mém. de (e) Diod. Sicul. p. 157. Strab. p. 829. PAcad. des Inferipr. & Bell. Lett. Tom. Myth, par M. PAbb. Ban, Tom. VII. I. pag. 128, Tom. III. pag. 233.

M. l'abbé Banier, la fable d'Antée. Cet Antée avoit bâti la ville de Tingi, ou Lingi, qui est un petit bourg sur le détroit de Gibraltar. On dit que Sertorius sit ouvrir le tombeau de ce Géant, & que ses ossemens étoient d'une grandeur extraordinaire.

AN

ANTÉE, Antœus, A'vraios, (a) roi d'Irase en Libye. Il proposa sa fille Barce, pour prix de la course, aux Amans de cette Princesse. Cet Antée est peutêtre le même que le précédent, aussi bien que cet autre Antée, qui fut chargé par Ofiris du gouvernement des lieux voisins de l'Éthiopie & de la Libye.

L'un des Poëtes tragiques, nommé Phrynique, au rapport de Suidas, avoit fait, entre autres, une piéce, qu'il intitula

· Antée.

On dit qu'il y avoit une Déesse de ce nom, qui fut ainsi appellée de la ville d'Antium en Italie, où on lui rendoit des honneurs particuliers. C'étoit apparemment celle qui se nommoit Les Fortunes. La statue de cette Déesse avoit cela de remarquable, qu'elle se remuoit d'elle - même, selon le témoignage de Macrobe; & ses mouvemens divers, ou servoient de réponse, ou marquoient si l'on pouvoit consulter les Sorts.

ANTEIA, Anteia, (b) avoit épousé Helvidius Priscus, qui fut

accusé dans le Sénat, & mis en prison. Après la mort de cet officier , Pline résolut de poursuivre un ancien Préteur, nommé Publicius Certus, qui avoit été le premier à mettre la main sur lui. & qui avoit aidé les archers à le mener en prison. Mais, ne voulant pas entreprendre la chose, sans avoir consulté Antéia; il lui demanda fi elle vouloit se rendre partie, à quoi elle consentit avec joie.

ANTÉIUS [C.], C. Anteius, K. Avantos. (c) L'an de Rome 769, Germanicus se disposant à aller par mer en Germanie, C. Antéius eut la commission de faire équiper une flotte. On lui avoit associé pour cela Silius & Cécina.

ANTEIUS, Anteius, Artnios, (d) sénateur Romain. Après le meurtre de l'empereur Caligula, une curiosité, que lui inspiroit l'esprit de vengeance, l'amena au lieu, où avoit été commise cette action sanguinaire, pour jouir de la satisfaction de voir étendu mort celui, qui avoit banni & tué fon pere. Il lui en coûta la vie; &, avant tenté inutilement de le cacher, lorsqu'il vit le péril, il fut massacré par les Germains. C'étoit l'an de J. C. 41.

ANTEIUS [P.], P. Anteius, H. A vruios, (e) fun de ceux qu'Agrippine, mere de Neron, honoroit de sa protection. L'an de

(a) Diod. Sicul. pag. 10. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. H. p. 37. 6 fair. Mém. de l'Acad, des Inscript. & Bell. Lett. Tom. III. pag. 291. Tom. XIII. / pag. 274. Tom. XVI. pag. 82.

(b) Crév. Hift, des Emp. Tom. IV. 

(c) Tacit. Annal. L. II. c. 6.

(d) Joseph. de Antiq. Judaic. p. 661. Crév. Hift. des Emp. Tom. II. pag. 87. (e) Tacit. Annal. L. XIII. c. 22. L. XVI. c. 14. Crév. Hift. des Emp. Tom. II. pag. 268, 451.

Rome 806, ou 807, on lui promit, sur la recommandation de cette Princelle, le gouvernement de la Syrie; mais, on éluda sous divers prétextes l'exécution de cette promesse; de manière que P.Antéius resta à Rome. La protection de la mere l'avoit rendu odieux à son fils.

Plusieurs années après, comme P. Antéius faisoit une pension annuelle à un Astrologue, nommé Pammenès, Antistius Sosianus en eur connoissance. Ayant même intercepté quelques-unes de ses Lettres, il se servit de cette déconverte, pour le perdre dans l'esprit de Néron; ce qui ne sur pas bien difficile, à cause de la haine que ce Prince lui portoit déjà, & parce qu'il possédoit d'ailleurs de grandes richesses.

Des qu'on scut dans le public Pacculation, formée contre P. Anteius, on le regarda comme un homme sans ressource, & condamné, avant que d'être entendu; en sorte que personne ne vouloit figner, comme témoin, le testament d'Antéius, si Tigellin n'eût levé la difficulté, mais en avertissant le testateur de ne point trainer. L'avis fut suivi. P. Antéius mit ordre promptement à ses affaires, prit ensuite du poison; &, impatient de ce que la mort ne venoit pas assez-tôt, il se fit ouvrir les veines, l'an de J. C. 66. C'est qu'il sçavoit que Néron, en pareil cas, ne souffroit point de délai; & que si ceux dont il avoit

ordonné la mort, ne s'exécutoient pas au plutôt eux-mêmes, il leur envoyoit ses chirurgiens pour les traiter. C'étoit son terme.

ANTÉLUCANE [le Tems], Tempus Antelucanum. C'est le nom que les Anciens donnoient au tems, qui précéde immédia-

tement l'aurore.

ANTEMNA, Antemna, A'rteura, ville d'Italie, autrement appellée Antemnes. Voyez Antemnes.

ANTEMNATES, Antemnates, peuples d'Antemnes. Voyez

Antemnes.

ANTEMNES, Antemnæ, (a) A'vreprai, ville d'Italie, à trente ou quarante stades de Rome, au païs des Sabins. Ceux d'Antemnes étoient du nombre de ces Peuples, à qui Romulus fit enlever les filles par la jeunesse Romaine, pendant la célébration d'une fête & des jeux solemnels, en l'honneur de Neptune équestre. Les Antennates, ainsi que les autres, voulurent en tirer vengeance. C'est pourquoi, ils firent une incursion fur les terres des Romains. Ceuxci envoyérent contre eux une légion, qui les trouva dispersés, çà & là, dans la campagne. Au premier choc, ils furent mis en fuite, & poursuivis jusques dans leur Ville, qui fut bientôt réduite sous la puissance des Romains. Denys d'Halicarnasse, & les fastes Capitolins comprennent les Antemnates au nombre des Peuples dont Romulus triompha.

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 230. Plin. L. III. c, 5. I' pag. 471. Mem. de l'Acad. des Infer. Tit. Liv, L, I, c, 9, 10, 11. Plut, Tom. & Bell. Lett. Tom. VII. pag. 120, 1121.

Crassus, qui s'étoit joint à Sylla, durant les troubles de la République Romaine, ayant un jour vaincu les ennemis, les poursuivit jusqu'à la ville d'Antemnes. Sylla, informé de cette nouvelle, y marcha lui-même le lendemain à la pointe du jour. Comme il approchoit, trois mille des ennemis lui envoyérent des Hérauts, pour lui demander quartier. Il leur répondit qu'il leur donneroit toute sorte de sureté, si, avant que de venir se rendre à lui, ils faisoient au reste de ses ennemis quelque mal considérable. Sur cela, ces trois mille, se fiant à sa parole, se jettérent sur leurs compagnons; & il y en eut plusieurs, qui se tuérent les uns les autres. Mais, Sylla, ayant rafsemblé tous ceux qui restoient, tant de ces trois mille que des autres, jusqu'au nombre de six mille, les enferma dans le Cirque; & en même-tems il assembla le Sénat dans le temple de Bellone.

Là, il commence à haranguer; & pendant qu'il parloit, ses soldats, à qui il avoit donné ses ordres, massacrent ces six mille malheureux, qui étoient dans le Cirque. Les cris de tant d'hommes qu'on égorgeoit dans un lieu si étroit, étant joints ensemble, firent un éclat, tel qu'on peut penser. Les Sénateurs en turent effrayes, ne sçachant ce que ce pouvoit être: mais, Sylla, continuant son discours avec le même sang froid & le visage aussi assuré qu'auparavant, leur dit qu'ils devoient n'avoir attention qu'à ce qu'il leur disoit, & ne pas se mettre en peine de ce qui se passoir dehors; que le bruit qu'ils entendoient, venoit de quelque correction que l'on faisoit à quelques mauvais garnemens, qu'il avoit ordonné de châtier.

Priscien dit, sur l'autorité de Varron, qu'Antemnes étoit plus ancienne que Rome; & Varron observe que cette Ville étoit située devant une rivière, qui tomboit dans le Tibre. C'est pourquoi, d'anciens Critiques jugent que son nom venoit de sa situation, Ante amnem, devant la rivière. Du tems de Strabon, ce n'étoit plus qu'un village, ainsi que plusieurs autres villes. Quelques particuliers y faisoient leur demeure. Pline, qui vécut après cet ancien Géographe, parle d'Antemnes, comme d'une ville détruite. Elle ne s'est point rétablie depuis.

ANTÉMUSIE, Antemufia, A'vrsµovola, (a) ville d'Asie, dans la Mésopotamie, qui fut sondée par les Macédoniens. Elle étoit arrosée par les eaux d'un sleuve, qu'on appelloit Aborrhas. Elle n'étoit pas cependant éloignée de l'Euphrate; car, selon Strabon, pour aller de Syrie dans la Seleucie & la Babylonie, on passoit ce fleuve auprès d'Antémusie. Cette Ville fut du nombre de celles, qui, vers l'an de Rome 789, reçurent Tiridates. Les ha-

<sup>(4)</sup> Strab. pag. 747, 748. Tacit, Annal. L. VI. c. 41. Plin. L. V. c. 24. Ptolem. L. V. c. 18.

bitans se soumirent à lui avec joie; parce que détestant la cruauté d'Artabane, élevé parmi les Scythes, ils espéroient être traités plus humainement par Tiridates, qui avoit été formé à la politesse & à la douceur par les Romains.

ANTENOR, Antenor, (a) A'vThrop prince Troyen , que quelques-uns font fils de Laomédon, étoit le plus considéré & le plus puissant après le Roi. Homère lui donne par tout un caractère d'homme sage, qui désapprouve la conduite de Paris, qui est d'avis que l'on fasse justice à Ménélaus, en un mot, qui veut la paix. Les Troyens s'étant assemblés dans la citadelle d'Ilion, aux portes mêmes de Priam, & la terreur, le trouble & le tumulte regnant dans cette assemblée, Anténor parla le premier, & exhorta les Troyens -à rendre Hélene. "Rendons, ditor il, la belle Grecque, livronsn là, tout à l'heure, aux enfans » d'Atrée; qu'ils l'emmenent au plutôt, & tout ce qui est à elle. Songez que nous faisons au-" jourd'hui la guerre, après avoir viole la foi des traites. «

C'est-là, sans doute, ce qui a fait soupçonner Antenor d'avoir livré la ville de Troye aux ennemis. Ce qu'il y a de certain, c'est que Dictys de Créte assure qu'Anténor conseilla lui-même à Ulysse de faire faire un cheval de bois, comme pour l'offrir à Minerve, avant que de se retirer.

Là-dessus, il sit conclure la paix avec les Grecs, moyennant une fomme d'argent, qu'on leur donna pour les dédommager des frais de la guerre. Les Grecs s'étant retirés peu de tems après, & ayant laissé ce cheval comme un monument de la paix, & de la satisfaction qu'ils disoient devoir à Minerve, Anténor n'eut pas beaucoup de peine à faire abattre un pan de muraille, pour le faire entrer dans la Ville. Cela étant fait, il fit avertir les Grecs par Sinon de revenir, pendant que tout le monde dormoit, sans au-

cune défiance. Un autre motif des soupçons formés contre Anténor, touchant sa trahison, c'est qu'il avoit reçu chez lui les Grecs, lorsqu'ils vinrent redemander Hélene. Si on ajoûte que quelques Anciens ont avancé, & la table Iliaque l'autorise, que la nuit, où l'on saccagea la ville de Troye, les Grecs avoient mis une garde à fon palais, pour empêcher qu'on ne le pillât, & qu'au milieu de ses ennemis il monta tranquillement sur un vaisseau, pour aller chercher fortune ailleurs; il paroîtra que le soupçon de sa trahison n'étoit que trop bien fondé. Quoiqu'il en soit, Anténor arriva, avec sa petite flotte, par la mer Adriatique, dans cette partie d'Italie, qui compose aujourd'hui l'Etat de Venise, & y bâtit la ville de Padoue.

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 48, 150. & alib. paff. & faiv. Mém. de l'Acad. des Infeript. Paul. pag. 661, 662. Virg. Æneid. L. I. & Bell Lett. Tom. II. pag. 18. Tom. v. 246. Plut. Tom. I, pag. 65. Myth. XIII. pag. 649. Tom. XVIII. pag. 78. par M. l'Abb. Ban. Tom. VII. pag. 278.

Cet article de l'histoire de ces tems-là est un des plus certains. Pline se sert, pour le prouver, de l'autorité de Caton, qui le soûtenoit dans le livre de ses Origines. Venetos Trojana stirpe ortos Autor est Cato. Virgile le dit positivement; & Tite-Live assure que l'endroit où Anténor aborda, prit le nom de Troye, ainsi qu'un village, qui en étoit voisin. A ces autorités, on peut ajoûter des monumens anciens & une tradition constante. Tacite nous apprend qu'on croyoit encore de son tems, que les jeux qu'on célébroit à Padoue, avoient été inftitués par ce Troyen. Bien plus, quelques Scavans soutiennent que le bonnet des Doges de Venise est fait sur le modèle de ceux des anciens Phrygiens. Anténor, pour s'établir dans cette partie de l'Italie, fit d'abord alliance avec les Hénetes, qui font les Vénitiens d'aujourd'hui, & avec leur fecours il chassa les Eganiens, & bâtit la Ville, dont on vient de parler.

Les Auteurs de l'histoire de Padoue rapportent des particularités fabuleuses d'Anténor, auquel ils donnent dix-neuf fils qu'il eut, selon eux, de Théano, son épouse, fille de Cisseus, roi de Thrace. On cite aussi une épitaphe de ce Prince, qu'on a trouvée, à ce qu'on dit, sur son tombeau à Padoue. Il y en a qui croyent, avec raison, que c'est une pièce supposée par quel-

que Padouan moderne.

AN ANTÉNOR, Antenor, (a) A'vravop, lieutenant de Persee. roi de Macédoine. L'an 168 avant J. C., il fut affocié a Callippus, autre lieutenant du même Roi. pour commander la flotte de ce Prince. On les envoya à Ténédos, avec quarante brigantins, auxquels on joignit cinq gros bâtimens, de ceux, qui sont appellés pristes dans Tite-Live, avec ordre de se répandre autour des isles Cyclades, de ramasser les barques qu'ils y trouveroient chargées de bled pour la Macédoine, & de les escorter jusques dans le Royaume. Cette flotte se mit en mer à Cassandrée, & gagna d'abord les ports, qui étoient audessous du mont Athos, d'où elle

arriva sans péril à Ténédos. Anténor & Callippus y trouvérent à la rade les galéres des Rhodiens, commandées par Eudamus, dont ils se séparérent, après lui avoir fait à lui & à ses gens toute la civilité possible, bien loin de leur nuire en aucune manière. Ensuite apprenant qu'il y avoit, dans la partie opposée. cinquante barques Macédoniennes, bloquées dans le port par les gros vaisseaux d'Eumenes, que commandoit Damius, ils firent promptement le tour de l'Isle; & ayant mis les ennemis en fuite, ils détachérent dix de leurs brigantins, pour accompagner les barques jusqu'en Macédoine. Quand ils les eurent mises en sureté, ils revinrent, au bout de

(a) Tit. Liv. L. XLIV. c. 28. L. XLV. c. 10. Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 280.

Tom. III.

A N

neuf jours, trouver la flotte au promontoire de Sigée, d'où elle passa à l'îsle de Subota, située entre Élée & le mont Athos. Le lendemain qu'elle y fut arrivée, il arriva que trente-cinq de ces bâtimens, qu'on nommoit Hippagoges, partis d'Élée, pour transporter la cavalerie des Gaulois, voguoient vers Phanes, promontoire de Chio, d'où ils devoient passer en Macédoine. C'étoit Eumenès qui les envoyoit à Attale.

Anténor, averti par des gens qui étoient en sentinelle dans une tour élevée, que ces vaisseaux couroient la mer , partit de Subota, & vint à leur rencontre, entre le promontoire d'Erythrée, & celui de Chio, dans l'endroit où la mer est le plus resserrée. Ceux qui commandoient les bâtimens d'Eumenes, ne pouvoient s'imaginer que les Macédoniens navigeaffent für cette mer. Tantôt ils les prenoient pour des Romains; tantôt ils croyoient que c'étoit Attale, ou quelques-uns des siens, qu'il renvoyoit du camp des Romains à Pergame, Mais, Quand ils furent auprès, la forme des vaisseaux, la vîtesse avec laquelle les Nautonniers faisoient leur manœuvre, & les proues tournées contr'eux, ne leur laifférent plus lieu de douter que ce ne fussent effectivement les Macédoniens. Alors, ils furent faisis de frayeur, la pesanteur de leurs navires les mettant dans l'impossibilité de se désendre; outre que les Gaulois avoient bien de la peine à supporter la mer, lors même qu'ils n'avoient rien à craindre de

la part des ennemis.

Ceux d'entr'eux, qui se trouvérent le plus à portée du rivage, gagnérent Erythrée à la nage ; d'autres faitant force de voiles, poufférent leurs vaisseaux contre la terre de Chio & laissant là leurs chevaux, ils s'enfuyoient à toutes jambes vers la Ville. Mais, les brigantins ennemis ayant abordé aux endroits les plus commodes de l'Isle, y jettérent des gens armés, qui tuérent les plus parefleux des Gaulois, après les avoir joints dans le chemin. Les autres furent aussi tués aux portes de la Ville, que les habitans leur avoient fermées, ne connoissant, ni les fuyards, ni ceux qui les poursuivoient. Il périt huit cens Gaulois, & il en fut pris deux cens vivans. Une partie de leurs chevaux fut noyée, après le naufrage des vaisseaux, qui les portoient, & les Macédoniens coupérent les jarrets à ceux qui avoient gagné le rivage. Anténor en envoya dix des plus beaux à Thessalonique sur les mêmes dix brigantins, avec les prisonniers qu'il avoit faits, & leur ordonna de revenir incessamment joindre la flotte à Phanes, où il les attendroit. La flotte demeura trois jours à la rade près de la Ville, après lesquels elle se rendit à Phanes; & les dix brigantins étant revenus plutôr qu'on ne l'avoit espéré, ils passérent tous à Délos, en traverfant la mer Egée.

ANTÉPÉNULTIÈME, terme de Grammaire, qui vient de ante, avant, penè, presque, & ultima, dernière. L'Antépénul-

mot, en commençant à compter par la dernière. Les Grecs mettent l'accent aigu fur l'Antépénultième. Un dactyle a fon Antépênultième longue. On le dit aussi en matière de rang. Cet écolier est l'Antépénultième de sa classe.

ANTÉPILANES, Antepilani, nom que l'on donnoir, dans l'infanterie Romaine, aux soldats les plus âgés & les plus expérimentés. Ils étoient au corps de

réserve.

ANTÉROS, Anteros, (a) fils de Mars & de Vénus. Le mot Anteros, qui figne contre amour, vient du Grec avri, contra, contre, & spac, amor, amour.

Vénus se plaignant à Thémis de ce que l'Amour, son fils, demeuroit toujours enfant, cette Déesse lui répondit qu'il le seroit, tant qu'elle n'en auroit point d'autre. Il n'en fallut point d'avantage à une Déesse, qui avoit tant de penchant pour la galenterie. Elle souffrit la passion que le dieu Mars avoit pour elle, & Antéros fut le fruit de leur commerce. L'amour pour cela n'en devint pas plus grand; lai & son frere demeurérent toujours enfans. On les trouve ainsi représentés avec des aîles, un carquois, des fléches, & un baudrier. On les voit fur un ancien bas-relief ; jouant ensemble, & tâchant de s'arracher une branche de palmier, que chacun tire de toute sa force; &

ce qu'il y a de fingulier fur le monument, que Béger a inséré dans son trésor de Brandebourg c'est qu'il paroît être le même que celui, dont parle Pausanias. Le même Auteur fait mention d'une autre figure d'Antéros, où il tient deux cocqs sur son sein, qu'il tâche d'engager à le piquer sur la tête.

Antéros partagéa les honneurs divins avec sa mere & son frere. puisque Pausanias parle d'un autel que les Athéniens lui avoient

élevé.

ANTÉROSTA, Anterosta nom d'une déesse, qui étoit invoquée par les Romains pour les choses passées, comme Postrosta l'étoit pour les choses à venir. On les regardoit comme les confeil-

lères de la Providence.

ANTÉSIGNANES, Antesignani. On donnoit ce nom, chez les Romains, aux troupes qui étoient placées devant les étendards, Antesigna. Il y en a qui prétendent que sous ce nom étoit comprise en général toute la première ligne d'une armée rangée en bataille.

ANTÉSION, Antefion, (b) fils de Tisamène, fut persécuté par les Furies, jusqu'au point d'être obligé de quitter sa patrie pour se transporter chez les Doriens. Ce fut par le conseil de l'Oracle qu'il prit cette résolution.

ANTÉVORTA, Antevorta, déesse qui présidoit au souvenir

des choses passées.

(a) Pauf. pag. 57, 58, 389. Myth. (l'Acad. des Inferip. & Bell. Lett. Tom. par M. l'Abb. Ban. Tom. IV. p. 79, 80. VII. pag. 27. Tom. XVIII. pag. 37. Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. (b) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. I. pag. 178. & fuiv. Mem. de WII. pag. 204.

VII. pag. 27. Tom. XVIII. pag. 37.
(b) Myth. par M. PAbb. Ban. Tom.

C 11

36 AN

ANTHE, Antha, Arvea, (a) fils de Neptune & d'Alcyone, fille d'Atlas. Ce fut lui qui bâtit la ville d'Anthée à laquelle il donna son nom. Il avoit eu un fils, nommé Aétius , qui lui succéda.

ANTHÉDON, Anthedon, A'vondav, (b) ville maritime de la Gréce dans la Béotie, au pied du mont Messapius. Homère l'appelle extrême ou dernière; parce qu'elle étoit en effet la dernière de celles, qui se trouvoient sur les côtes de Béotie, à l'opposite de l'Eubée. On dit qu'elle fut appellée Anthédon, de la nymphe Anthédon, ou d'un certain Anthès, qui exerçoit son empire sur

toute la côte.

On voyoit au milieu de la Ville un temple des Cabires, & près de-là un bois facré de Cérès avec un temple de Proserpine, où la Déesse étoit en marbre blanc. Bacchus avoit austi un temple & une statue devant la porte de la Ville du côté de la terre ferme. Là étoit le tombeau des enfans d'Aloéus & d'Iphimédée. Ils furent tués par Apollon à Naxe audessus de Paros, comme Homere & Pindare le racontent; mais, leur sépulture étoit à Anthédon. Du côté de la mer, on remarquoit un endroit, que l'on nommoit le faut de Glaucus. On dit que ce Glaucus étoit un pêcheur ; & qu'ayant mangé d'une certaine herbe il fut changé en un dieu

(a) Pauf. pag. 142, 574. (b) Pauf. pag. 574, 575. Strab. pag. Tom. X. pag. 197. 104, 405. Protem I. III. c. 15. Plin. (c) Pauf. pag. 574. L. IV. c. 7. Ovid. Meram. L. VII. c. 5.

marin. Plusieurs se persuadoient du tems de Pausanias, qu'il predisoit encore l'avenir; & tous les ans on voyoit des étrangers, qui passoient la mer pour le venir consulter; particularité que Pindare & Eschyle avoient apparemment apprise des Anthédoniens; car l'un en a touché quelque choie dans une de ses odes . & l'autre l'a fait servir de fondement à une de ses piéces.

Il y en a qui croyent que c'est à présent Talandi; d'autres, au contraire, lui conservent son ancien nom, avec un petit changement de lettres & l'appellent Antédona dans la Livadie, qui fait partie de la Turquie d'Eu-

rope.

ANTHEDON, Anthedon, A'rend wir, ville de la Palestine, située sur la Méditerranée, environ à vingt stades de Gaza, vers le midi. Hérode le Grand lui donna le nom d'Agrippiade, en l'honneur d'Agrippa, son ami & favori d'Auguste. Les Auteurs ne s'accordent guere sur le nom moderne de cette Ville. Les uns veulent que ce foit la même que Geth; d'autres préférent Larissa, ou plutôt une forteresse nommée Daron.

ANTHEDON, Anthedon, A' find w, (c) nymphe, qui, felon quelques-uns, donna fon nom à la ville d'Anthédon, dans la Béotie.

ANTHÉDON, Anthedon,

Mém. de l'Acad. des Inscr. & Bell. Lett.

AN

A' Pus Day, (a) nom d'homme. Il y en a qui prétendent que cet Anthédon, ayant épousé Alcyone, en eut Glaucus, dieu marin.

ANTHÉE, Anthea, A'vosia, (b) ville de l'Achaie dans le Péloponnèse. Elle fut ainsi appellée d'Anthéas, fils d'Eumélus. Il n'en avoit pas été néanmoins le fondateur. Ce furent Eumélus & Triptolème, qui, pour honorer la mémoire de ce Prince, qui avoit eu le malheur de se tuer, en tombant de dessus un char, la bâtirent & lui donnérent le nom d'Anthée. Dans la suite, les Achéens ayant conquis le pais sur les Ioniens, Patréus, fils de Preugène leur fit défense d'habiter Anthée, ni Messatis, autre ville du pais. Il fallut se retirer dans une ville, qu'il appella de son nom Patra. Après un long espace de temps, les Achéens retournérent à Anthée; d'où Auguste les fit sortir de nouveau, pour rentrer dans Patra, ville que ce Prince avoit prise en affection.

(c) Îl y a eu, dans le Péloponnèle, une ville, qui fur d'abord appellée Anthée du nom d'Anthe, qu'on disoit fils de Neptune & d'Alcyone. Cette Ville, jointe à celle d'Hypérée, prit, dans la suite, le nom de Trœzene. Voyez

Træzene.

(d) Homère parle d'une villa ayant nom Anthée. On croit que c'est celle de Thurium dans la Messenie. Voyez Thurium.

ANTHÉE, Antheus, étoit fils d'Anténor. On dit que Paris le tua par méprise.

ANTHÉE, Anteus, A'vêsus, (e) nom d'un chien de chasse, dont il est fait mention dans Xé-

nophon.

ANTHÉLE, Anthela, A'roia, (f) ville de Gréce, fittée fur les bords du fleuve Asope, entre le Phoenix, autre fleuve du païs, & les Thermopyles. Aux environs de cette Ville, il y avoit une pleine assez spaciense, où l'on voyoit un temple de Cérès Amphictyonide, & dans ce temple les sièges des Amphictyons, & la chapelle d'Amphictyon même.

ANTHÉLIENS, dieux, qui étoient révérés par les Athéniens. Leurs statues étoient placées aux portes, & exposées à l'air. C'est de-là qu'ils furent nommés dieux

Anthéliens.

ANTHÈME, Anthema, espèce de danse populaire, où l'on chantoit en dansant, & en prosérant ces paroles: Où sont les roses? Où sont les violettes? Où est le beau persil?

ANTHÉMION, Anthemion, A'roseulor, (g) étoit pere d'un fils, qui fut tué au fiége de Troye par

Ajax, fils de Télamon.

ANTHÉMION, Anthemion, A'fenlow, (h) pere d'Anytus, l'un des amans d'Alcibiade.

ANTHÉMOCRITE, Anthe-

Montf. Tom. I. pag. 70.

(b) Paul. pag. 431, 432. (c) Paul. pag. 142.

(d) Paul. pag. 274.

(e) Xenoph. pag. 987.

(f) Herod. L. VII. c. 176, 200. (g) Home. Iliad. L. IV. v. 473.

(h) Plut. Tom. 1. pag. 193.

mocritus, A'vesponplios, (a) Héraut qui fut envoyé par les Athéniens à Lacédémone; mais, étant mort en chemin, & les Mégareens étant foupçonnes d'y avoir contribué, Charinus dressa un décret par lequel les Athéniens déclaroient à Megare une haine immortelle & irréconciliable. Ce décret ordonnoit en outre que tous les Mégaréens, qui mettroient le pied dans Athènes, seroient punis de mort; que tous les généraux Athéniens, en prêtant le serment solemnel, jureroient expressément qu'ils enverroient tous les ans ravager deux fois le territoire de cette ville ennemie; & que le héraut Anthémocrite seroit enterre près des portes Thriasiennes, qu'on appella dans la fuite le Dipyle. Selon Paufanias, fon tombeau étoit sur le chemin, qui conduisoit d'Athènes à Eleusis, & que l'on nommoit la Voie-sacrée.

ANTHÉMUS, Anthemus, A'νθεμόος, (b) ville de Macédoine. Elle fut offerte par Amyntas à Hippias, qui la refusa, ainsi que celle d'Iolcos en Thessalie, que lui présentoient les habitans de

cette province.

ANTHES, Anthes, A'vous, (c) poète musicien. Nous apprenons de Plutarque d'après Héraclide, qu'il étoit originaire d'Anthédon en Béone, & qu'il fit des Hymnes. C'est tout ce que nous en sçavons; à moins qu'il ne fût l'Anthès, d'après qui Etienne de Byzance allégue l'étymologie du

mot Halicarnasse; ou l'Anthès, cité par Harpocration, comme ayant écrit sur le sujet d'Attis. Il est vrai que dans le passage d'Harpocration, où on lisoit Jedunoner o A'vous, Anthès a manifesté; Maussac, sur l'autorité de Cafaubon, corrige dedunante Near-Néanthès a manifesté; & ce

Néanthès est un auteur connu

d'ailleurs.

A l'égard de l'Anthès, l'un des fondateurs de la ville d'Halicarnasse, où il conduisit une colonie de Træzéniens, selon Strabon & Étienne, peut-être pourroit - il avoir quelque chose de commun avec le poëte Musicien, par son

antiquité.

Quant à l'Anthès, fils de Neptune & d'Alcyone, fille d'Atlas, ielon Pausanias, ce qu'Étienne de Byzance nous apprend de celui-ci. est hors de toute vraisemblance, & n'a pourtant été relevé par aucun des Interprétes, ou des Commentateurs de ce Géographe. En estet, qui pourra croire qu'un fils de Neptune & un petit-fils d'Atlas, qui, comme tel, devoit être de la plus haute antiquité, ait été tué, comme l'assure Étienne, par Cléomène, frere de Léonidas, qui vivoit du tems de Darius I, roi de Perfe; qu'ensuite on l'ait écorché, & qu'on ait écrit sur sa peau , qu'ainsi s'accomplissoient les Oracles; car, c'est précisément ce que porte le texte d'Etienne. Sur quoi Meursius est tombé dans une méprise assez sin-

(a) Plut Tom. I. p. 168. Paul. p. 67. Anc. Tom. V. p. 675. Mém. de l'Acad. (b) Herod. L. V. c. 94. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. VIII. (6) Paul. pag. 142, 574. Roll. Hift. pag. 84, 85. Toin. X. pag. 197. & fuiv.

gulière, ayant oublié le dernier mot du passage; ensorte qu'il résuite de la version Latine, qu'il en donne, que sur la peau d'Anthès on écrivoit des Oracles. Cette bévue relevée par Berkel, Commentateur d'Étienne, n'a pas empêché ce Commentateur d'en faire plusieurs à son tour, dans une seule de ses réslexions.

ANTHES, Anthès, A'rous, (a) fils de Neptune & d'Alcyone, fille d'Atlas. Il y en a qui lui attribuent la fondation de la ville d'Anthédon, dans la Béotie. Voyez

l'article précédent.

ANTHESPHORIES , Anthesphoria. Ce nom est Grec; il est composé de artos, flos, fleur, & pépa, fero, je porte. C'est le nom d'une fête, que l'on célébroit en Sicile en l'honneur de Proferpine, & qui s'appelloit ainsi, parce que cette Déesse fut enlevée par Pluton, lorfqu'elle cueilloit des fleurs dans la campagne. Il femble que les Anthesphories loient la même chose que le Florifertum des Latins. Cependant, Festus ne rapporte point cette fête à Proferpine; & il dit qu'on la nommoit ainsi, parce qu'on portoit ce jour-là des épis au temple.

ANTHESPHORION, Anthesphorion, (b) nom d'un des mois de l'année Attique. C'étoit dans ce mois que l'on célébroit, près d'Athènes, sur les bords de l'Ilissus, les mystères de Proserpine. Cela s'appelloit les Anthesphories, sêtes qu'on célébroit aussi en Sicile. Voyez Anthesphories.

Le mois Anthesphorion est le même que le mois Anthestérion

qu'on peut voir ci-après.

ANTHESTERIES, Anthefteria, nom d'une fête que célébroient les Athéniens en l'honneur de Bacchus. Quelques-uns disent qu'elle prenoit son nom du mois Anthestérien, ou Anthestérion dans lequel on la célébroit. D'autres prétendent que ce n'étoit point une fête particulière; mais, que toutes les fêtes de Bacchus s'appelloient Anthestéries. C'est le sentiment d'Apollodore, cité par le Scholiaste d'Aristophane. Quelques-uns prononcent & écrivent Anthistéries; c'est une faute. Il est plus naturel de dériver le mot Anthesteries de arbos, flos, fleur, parce que l'on portoit alors des couronnes de fleurs à Bacchus.

Les Anthestéries duroient trois jours, l'onzième, le douzième & le treizième du mois. Chacun de ces jours avoit un nom, qui avoit rapport à ce qu'on faisoit ce jourlà. Le premier jour de la fête, ou l'onzième du mois, s'appelloit miloryia; c'est-à-dire, ouverture des tonneaux. Ce jour-là, en effet, on ouvroit les tonneaux, & on goûtoit le vin. Le fecond jour de la fête, ou le douzième du mois, se nommoit x 6 ss, congii, le congius. C'étoit une mesure, qui contenoit le poid de dix livres; nous dirions les bouteilles. Ce jourlà, on buvoit le vin qu'on avoit

<sup>(</sup>a) Pauf. pag. 574.

préparé la veille. Le troisième jour de la fête, ou le treizième du mois s'appelloit χύτροι, les marmites. Ce jour-là, on faisoit cuire, dans des marmites, toutes fortes de légumes, auxquels on ne touchoit point, parce qu'ils étoient offerts à Mercure.

ANTHESTERION, Anthefterion, (a) nom d'un des mois de l'année Attique. Le premier de ce mois a répondu au 13 Février, 87 de l'année Julienne anticipée. La ville d'Athènes fut prise par Sylla, après un siège de plusieurs mois, le premier de Mars, selon le Calendrier Romain, qui répondit, cette année, au premier du mois Anthestérion.

Ce mois revenoit à la fin de Février & au commencement de Mars, selon un Commentateur des fastes d'Ovide. C'étoit un mois creux, ou de 29 jours, le sixième de l'année. Oppien explique Mars par Anthestérion. Il est difficile de décider auquel de nos mois il avoit rapport. Pottérus dit qu'il répondoit à la fin de notre mois de Novembre, & au commencement de Décembre. Voyez Anthestéries.

ANTHEUS, Antheus; c'està-dire, la fleur, nom d'un chien de chasse. Voyez Chiens de Chasse.

ANTHION, Anthion, A'voices, nom d'un puirs, auprès duquel on dit que Cérès, fatignée des courses qu'elle avoit faites, en cherchant sa fille, se reposa sous la figure d'une vieille femme. Les

filles de Célée l'ayant trouvée en cet endroit, la menérent à leur mere.

ANTHIPPE, Anthippus, (b) Α'νθιππις. Il est regardé comme l'inventeur de l'harmonie Lydienne par quelques Auteurs. Du reste, nous ne sçavons rien d'Anthippe, finon qu'il y a eu un poëte comique de ce nom, cité par Athénée, qui en rapporte un fragment considérable, tiré d'une comédie publiée sous le titre de caché, enveloppé. L'Auteur introduit sur la scène, dans ce fragment, un cuifinier, qui se vante de sçavoir tous les secrets de son art, de connoître quels font les mets convenables aux différens états & aux diverses professions, aux jeunes gens amoureux, aux vieillards, aux philosophes & aux maltotiers; de deviner à la physionomie des convives, quelle forte de viande doit être de leur goût. Au surplus, Scaliger, qui, dans fa poëtique, parle d'Anthippe comme de l'inventeur du mode Lydien, n'a pu le prendre que dans Pollux, qu'il ne cite pas, à moins que ce ne fût dans quelque manuscrit grec de Plutarque, ou dans la version de Valgulio.

ANTHIUS, Anthius, A'voice, surnom donné à Bacchus. Ce mot qui vient du Grec, veut dire fleuri.

ANTHO, Antho, A'vew, (c) fille d'Amulius. Cette Princesse voyant son pere près de faire

(a) Antiq. expliq. par D. Bern. de Lett. Tom. XXI. pag. 40, 234. Montf. Tom. II; p. 209. Recuil d'Antiq. (b) Mem. de l'Acad. des Inscrip. & par M. le Comte de Cayl. T. II. p. 238. Bell. Lett. Tom. XIII. p. 230. & snio. Mem. de l'Acad, des Inicript. & Bell. (c) Plut. Tom. I. pag. 19.

AN

souffrir à Rhéa la peine portée Auteurs, est négligée & languispar les Loix, contre celles d'entre les Vestales, qui avoient violé le vœu de chasteté, intercéda pour elle. C'est donc à ses prieres que Rhéa dut sa conservation. Elle sut seulement enfermée dans une prison fort étroite.

ANTHOLOGIE, Anthologium. (a) On donne ce nom à un recueil d'épigrammes de divers poëtes Grecs. Ce mot vient du Grec artos, flos, fleur, & xéya,

colligo, je recueille.

Le fameux vers Grec de l'Anthologie à la louange d'Homère, étoit au bas d'une statue d'Apollon. M. Despréaux l'a traduit, ou, pour mieux dire, paraphrasé dans un dizain, que voici:

Quand la dernière fois, dans le facre vallon,

La troupe des neufs Sœurs, par l'ordre d'Apollon,

Lut l'Iliade & l'Ody ffée.

Chacune à les louer se montrant empressée;

Apprenez un secret qu'ignore l'univers .

Leur dit alors le Dieu des vers: Jadis avec Homère, aux rives du Permeffe,

Dans ce bois de lauriers, où seul il me suivoit,

Je les fis toutes deux, plein d'une douce ivresse

Je chantois; Homère écrivoit. Cette traduction, selon certains fante. En voici une autre par M. le président Bouhier, que ces Auteurs trouvent bien plus noble & bien plus concise. Il suppose, comme il y a beaucoup d'apparence, qu'Apollon, dans sa statue, avoit la main sur l'Iliade & l'Odyssée:

Mortels, apprenez ce mystere; Ces deux Poemes si vantes.

Sont vraiment de la main d'Homere :

Mais, c'est moi, qui les ai dittes.

C'est aux connoisseurs à juger laquelle des deux pièces mérite

la préférence.

Méléagre, natif de Gadare. ville de Syrie, qui vivoit fous Seleucus VI, dernier roi de Syrie, est le premier qui a fait un recueil d'épigrammes Grecques, qu'il nomma Anthologie, à cause qu'ayant choisi ce qu'il trouva de plus brillant & de plus fleuri parmi les épigrammes de quarantefix Poëtes anciens, il regarda fon recueil comme un bouquet de fleurs, & attribua une fleur à chacun de ces Poëtes; le lis à Anytes; la rose à Sapho; &c. après lui, Philippe de Thessalonique fit, du tems de l'empereur Auguste, un second recueil, tiré seulement de quatorze Poëtes. Agatias en fit encore un troisième, environ 500 ans après, du tems de l'empereur Justinien. Enfin , Planude , moine de Constantinople, qui vivoit en 1380, fit le

(a) Roll. Hift. Anc. Tom. VI. pag. 147, 148. Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lett, Tom. II. pag. 262. & fuiv.

quatrième, qu'il divisa en sept livres, dans chacun desquels les épigrammes sont rangées, selon les matières, par ordre alphabétique. Il en a retranché beaucoup de falles épigrammes, de quoi quelques Sçavans lui ont sçû mau-

On trouve dans ce recueil beaucoup de belles épigrammes, fort fensées & fort spirituelles; mais, elles ne font pas le plus grand

nombre.

vais gré.

Entre une multitude de manufcrits Grecs, que l'on conserve dans la bibliothéque du Roi, l'Anthologie, qui s'y trouve, est un de ceux, qui méritent le plus d'être connus par les amateurs de l'Antiquité. Il y a plus de cent ans que Saummaile en trouva l'original dans la bibliothéque d'Heidelberg. Calaubon & Scaliger l'exhortérent à le donner au public, & il en eur d'abord la pensée; mais, plusieurs raisons l'empêchérent d'exécuter ce dessein.

C'est un in-folio en papier, de foixante feuillets, fort bien écrit, de la main même de Guiet, qui a joint au texte un grand nombre de corrections & de restitutions, avec d'autres notes pour l'intelligence du texte. Le recueil est de plus de sept cens épigrammes. Le tout fait environ trois mille vers. il est divisé en cinq parties.

La première & la seconde sont composées d'épigrammes, la plûpart licencieules, & qui, si l'on en excepte un très-petit nombre.

ne doivent jamais voir le jour.

## AN

La troisième partie a pour titre έπιγράμματα αναθηματικά. C'est ainsi que l'on nommoit les épigrammes, qui servoient d'inscription aux offrandes, que l'on faifoit aux dieux.

La quatrième contient des infcriptions de tombeaux. C'est ce que nous appellons des épitaphes.

La cinquième comprend des épigrammes sur divers sujets, dont quelques-uns font inventés à plaifir. L'Auteur du recueil les nomте επιγράμματα επιδεικτικά épigrammes d'ostentation; c'està-dire, des épigrammes, où le Poëte ne cherche qu'a faire paroître son esprit. Voyez Epigramme.

ANTHOR, Anthor, (a) fut d'abord le compagnon d'Hercule. Depuis ayant quitté Argos, pour s'attacher à Evandre, il s'établit dans son royaume. Mézence, l'un des chefs de l'armée de Turnus, ayant lance, dans un combat, un trait contre Enée, ce trait, qui glissa sur le bouclier du prince Troyen, alla percer le brave Anthor. Celui-ci, atteint d'un coup qui ne lui étoit pas destiné, leva les yeux au ciel; & près d'expirer, il se rappella sa chere patrie, & mourut à l'instant.

ANTHRACIE, Anthracia, A'ropania, (b) nom d'une nymphe d'Arcadie. Paufamas en parle plus d'une fois. Il dit, dans un endroit, qu'elle étoit représentée, tenant

un flambeau à la main.

ANTHROPINUS, Anthropinus, Α'θρωπίνος. Il conspira contre Agathocle, tyran de Syracufe, avec Tifarques & Dioclès. Le
Tyran en ayant été informé, les
manda, & fit femblant de leur
donner le commandement des
troupes, qu'il vouloit envoyer au
fecours d'une Ville, qui étoit
ferrée de près par les ennemis.

» Pour cela, dit Agathocle, il

» faut demain nous affembler

» dans le Timoléonte [ c'étoit le

» nom d'une plaine], & nous

» acheverons la avec nos armes

» & nos chevaux de prendre nos

» mesures pour cette expédition. «

Les trois conjurés acceptérent volontiers cette commission, espérant par-là être en état d'attaquer la personne du Prince. Le lendemain, ils se rendirent à point nommé dans le Timoléonte. Agathocle donna le signal pour s'en saisir. Aussi-tôt, on fondit sur Dioclès, Tisarques & Anthropinus, & on passa au fil de l'épée tous ceux qui voulurent les secourir. Il y eut, en cette action, six cens hommes de tués.

ANTHROPINUS, Anthropinus, A γ (ρωπίτος, (a) capitaine d'un vaisseau d'Apollonie. Cicéron nous apprend que les pirates de Verrès s'en étant emparés, tuérent

ce Capitaine.

ANTHROPOLOGIE, Anthropologia, terme composé de ενθρωπος, homo, homme, & πογός, fermo, discours. Il se dit de la manière de parler de la sainte Écriture, lorsqu'elle parle de Dieu comme des hommes, en lui attribuant des yeux, des mains, &c.

des fentimens de douleur, de compassion, &c. tout cela se dit de Dieu par Anthropologie, & marque seulement l'esser, ou la chose que Dieu sait, comme s'il avoit les sentimens qu'ont les hommes, ou un corps comme les hommes. L'Anthropologie est nécessaire en parlant de Dieu, pour faire comprendre au peuple bien des choses, qu'il ne concevroit pas sans cela.

ANTHROPOMANTIE, Anthropomantia. Ce mot vient de ἀνθρωπος, homo, l'homme, & μαντέια, divinatio, divination. L'Anthropomantie étoit une espèce de divination. Elle se faisoit par l'inspection des entrailles d'un enfant ou d'un homme mort.

ANTHROPOPATHIE. Anthropopathia, terme qui veut dire à peu près la même chose qu'Anthropologie. Cependant, l'Anthropopathie à proprement parler, devroit différer de l'Anthropologie, comme l'espèce du genre; ensorte que l'Anthropologie se dit de tout discours, dans lequel on attribue à Dieu ce qui convient à l'homme, foit fentimens, foit parties du corps ; & que l'Anthropopathie fe dit seulement des passions, senfations , ou fentimens humains attribués à Dieu; mais, dans l'ufage on confond ces deux mots.

ANTHROPOPHAGE, Anthropophagus. (b) Cest un mot Grec, qui vient de paya, comedo, je mange, & arbeanos, homo, homme. Ainsi, Anthropophage veut dire, qui mange les hommes.

Quelques - uns font remonter l'origine des Anthropophages juiqu'au Déluge, & attribuent aux Géans le premier exemple de la barbare coûtume de se repaître de chair humaine. On prétend que la terre de Chanaan même étoit habitée par des hommes de taille gigantesque, & d'un naturel si farouche, que les cadavres humains étoient leur nourriture ordinaire. Les Historiens parlent des Scythes & des Sauromates, qui faisoient de ces horribles repas. Pline trouve encore des Anthropophages dans l'Ethiopie; & Juvénal fait un effroyable récit de la voracité de certains peuples d'Egypte, qui, à la manière des tigres, déchiroient entre leurs dents des corps encore tout fumans. On dit qu'Annibal faisoit manger de la chair humaine à ses soldats, pour les rendre plus fiers & plus intrépides dans le combat. La partie australe de l'Afrique étoit la demeure la plus fameuse des Anthropophages. Il y en a eu dans la Cafrerie & dans le Zanguebar.

Vesputius raconte qu'il a vu ces hommes nus, aussi-bien que les semmes, manger indisséremment la chair les uns des autres; le fils rongeant avidement le cadavre du pere, & firant gloire d'avoir dévoré un plus grand nombre d'hommes. Les Caraïbes & les Cannibales de l'Amérique ont encore surpassé les autres en férocité. On en a vu qui arrachoient des jeunes ensans du sein

de leurs meres, parce qu'ils trouvoient plus de ragoût dans cette chair tendre & nouvelle.

Dans les premiers siècles de l'Église, les Payens accusoient les Chrétiens d'être Anthropophages, comme il paroît par Tatien, par Tertullien dans fon Apologétique, & par Salvien. Ils disoient que, dans leurs mystères, les Chrétiens tuoient un enfant, puis le mangeoient. Cette calomnie étoit fondée sur ce qu'ils avoient oui dire du facrifice de l'Eucharistie & de la Communion; preuve évidente que, dans ces tems si voifins des Apôtres, l'Eglise enseignoir sur cela ce qu'elle enseigne encore aujourd'hui.

ANTHYLLE, Anthylla, (a) Α''ρθυλλα, ville célebre d'Égypte. Depuis que ce pais eut été foumis aux Perses, Anthylle fut toujours donnée à la femme du Roi pour

fa chausfure.

ANTI. Cette espèce de préposition se trouve dans plusieurs
mots François, en deux significations différentes; car, elle signifie
quelquesois ce qui est avant, comme antichambre; c'est-à-dire, ce
qui est avant la chambre, & pour
lors elle vient du Latin Ante,
avant; quelquesois elle signifie ce
qui est contraire, opposé, & alors
elle vient du Grec arri, contra,
contre, comme Antipode, celui
qui a les pieds opposés aux nôtres.

Cette préposition Anti souffre élision lorsqu'elle est suivie d'une voyelle. Ainsi, on dit Antarchique en François comme en Grec pour Anti-archique, & Antarcti-

que, pour Anti-arctique.

Outre les mots, formés de cette préposition, qui sont dans un usage commun, on en peut également former de nouveaux au besoin. Ainsi, dans la querelle pour les Anciens & les Modernes on a dit:

Tout le trouble poëtique Dans Paris s'en va cesser, Perrault l'Antipendarique Et Despréaux l'Homérique Consentent de s'embrasser.

Les Anti, parmi les gens de lettres, sont des écrits faits pour répondre à quelqu'un, & qui portent souvent le nom d'Anti, avec le nom de ceux auxquels ils répondent. On peut voir les Anti de M. Baillet, & l'Anti-Baillet de M. Ménage. On a fait aussi Antimenagiana. César, le dictateur, avoit fait des livres, qu'il avoit intitules Anticatons. Ciceron, Juvénal, & d'autres en ont parlé. Vives assure qu'il a vu les Anticatons dans une ancienne bibliothéque. Beaucoup d'autres livres, sur tout depuis le rétablissement des lettres, ont porté pour titre Anti, dans les controverses, tant sur les matières de religion, que sur celles de pure littérature.

ANTIA [ la Loi ], Lex Antia. (a) Cette Loi prit le nom de celui, qui l'avoit portée; c'est-àdire, d'Antius Restion. Elle avoit pour objet de réprimer le luxe de la table. Elle défendoit aussi aux magistrats, ainsi qu'à ceux qui

aspiroient aux magistratures, d'aller manger chez toutes fortes de personnes, mais seulement chez quelques - unes. Il est à remarquer qu'Antius Restion, depuis qu'il eut fait passer cette Loi, n'alla jamais manger nulle part, de peur d'être le premier à violer une régle qu'il avoit faite pour le bien public.

ANTIATES, Antiates, peuples d'Antium , célebres dans l'histoire Romaine. Voyez An-

ANTIBACCHIQUE, Antibacchius, terme de poësie Latine. Ce n'est pas un vers, mais un pied de trois syllabes, dont les deux premières sont longues, & la troisième bréve, comme cantare, virtute, Ennyveg. Il est ainsi nommé du Grec avil, contra, contre, parce qu'il est contraire au Bacchique, dont la première est breve, & les deux autres longues, comme egestas. Victorien, au contraire, dit que l'Antibacchique est composé d'une bréve & de deux longues, comme lacūnās. L'on voit qu'il appelle Antibacchique ce que les autres appellent Bacchique.

La méthode de Port-Royal écrit Bacquique & Antibacquique, au lieu de Bacchique & Antibacchique, suivant en cela la prononciation Françoise, & méprisant l'analogie de la racine, d'où ce mot est tiré. Parmi les Anciens, l'Antibacchique se nommoit aussi Palimbacchique & Saturnique. Quelques-uns l'appelloient Pro-

pontique & Thessaléen.

<sup>(</sup>a) Rosin. de Antiq. Rom. pag. 846.

ANTICATON, Anticato. (a) Ce mot est formé de la préposition Grecque avil, contra, contre, & du Latin Cato, Caton. Cicéron, après la mort de Caton, avoit composé l'éloge de ce grand homme, & il avoit donné le nom même de Caton à son livre. Cet ouvrage étoit fort estimé & fort recherché, comme on peut penser, tant à cause de la réputation de son Auteur, qui étoit le plus éloquent des Orateurs de son tems, que pour la grandeur & la beauté du sujet, qui étoit des plus riches.

Cela chagrina César, qui crut que l'éloge d'un homme, qui s'étoit tué, pour ne pas tomber entre ses mains, étoit pour lui un secret reproche. Il y répondit donc dans un traité, où il assembla beaucoup de charges & d'accusations contre Caton, & qu'il intitula Anticaton; d'autres lisent Anticatons; supposant que ce traité comprenoit plusieurs livres. Il y en a qui disent que ce sut moins l'effet de la haine que César portoit à Caton, que d'une ambition de politique. Quoiqu'il en soit, l'un & l'autre de ces ouvrages avoient encore, du tems de Plutarque, des partisans fort zélés, à cause de la vénération que l'on conservoit pour Caton & pour César.

ANTICHTHONES, Antichthones, (b) terme de Géographie, composé du Grec àra, contra, contre, & de  $\chi \theta \omega$ , terra, terre; c'est-à-dire, qu'Antichthone veut AN

dire, celui qui habite une terre opposée à celle qu'habite un autre. Nous entendons en effet aujour-d'hui par Antichthones la même chose que par Antipodes, qui sont les peuples qui habitent la partie de la terre, diamétralement opposée à celle que nous habitons.

Pour les Anciens, ils donnoient à ce nom un autre sens. Pomponius Méla parle des Antichthones; mais, il n'entend pas par-là les deux hémisphères, supérieur, & inférieur, puisqu'on ne connoissoit pas l'inférieur de son tems, comme l'a remarqué Vossius; mais feulement les deux parties septentrionale & méridionale de notre hémisphère, qui sont séparées par la zone torride, enforte que les peuples que Pomponius Méla nomme Antichthones, font ceux que les Géographes nomment pour l'ordinaire Périéciens.

Les Pythagoriciens avoient imaginé une autre terre, qu'ils appelloient Antichthone, ou opposée, à laquelle ils donnoient aussi des habitans; mais, ceux qui étoient sur notre terre, ne pouvoient les appercevoir ; parce qu'en tournant autour de l'Antichthone, nous lui étions toujours opposés. On nous dispeniera de faire voir ici comment cette Antichthone, absolument détachée de notre terre, nous étoit invisible, malgré l'hypothèse des Pythagoriciens, qui croyoient que les planetes tournoient, non seulement autour du feu central,

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 733. Juven. Satyr. 6. v. 336.

<sup>(</sup>b) Pomp. Mel. L. I. c. de Mundi Division, & c. de Ægypt.

mais encore sur elles-mêmes. Ce n'étoit pas seulement à leur Antichthone qu'ils donnoient des habitans, ils accordoient encore cet avantage à la lune. Elle leur paroissoit une terre comme la nôtre, parce qu'elle étoit, disoient-ils, aussi habitée; mais, les animaux qu'elle nourrissoit, étoient bien audessus des nôtres par la beauté & la grandeur, puisqu'ils étoient quinze fois plus grands. C'est, sans doute, pour cette raison que quelques-uns comptoient que le fameux lion de la forêt de Némée étoit tombé de la lune dans le Péloponnèse; & Héraclides, qui aimoit le merveilleux, comme le lui a reproché Timée, assuroit aussi qu'il en étoit tombé un homme.

ANTICLE, Anticles, (a) officier d'Alexandre le Grand. Il entra dans une conjuration, formée contre ce Prince. Le complot ayant été découvert, les compli-

ces furent punis de mort.

ANTICLÉE, Anticlea, (b) Artinatia fille d'Antolycus, épousa Sisyphe, qui étoit, dit-on, un homme fin & rusé. Elle en eut une fille, qui prit le nom de sa mere, & un fils connu sous le nom d'Ulysse, qui passoit cependant pour fils de Laerte. Ce fameux Héros, dans son voyage aux enfers, fut reconnu de l'ombre d'Anticlée, qui eut avec lui un long entretien. » Mon fils, lui dit » entr'autres choses, cette mere n en faisant de grandes lamenta-» tions, comment êtes vous venu » tout en vie dans ce séjour de » ténébres ? Il est difficile aux » vivans de voir l'empire des » morts; car, ils sont séparés par » de grands fleuves, & par une » grande étendue d'eaux , sur » tout par l'Océan, qu'il n'est » pas aisé de traverser. Est-ce » qu'à votre retour de Troye " vous avez perdu votre route; » & qu'après avoir été long-tems » égaré , yous avez été porté » dans ces triftes lieux avec vos » compagnons, avant que d'être » retourné à Ithaque, & d'avoir » revu votre femme & votre n fils ? "

On avoit représenté à Delphes Anticlée , s'affeyant sur une pier-

ANTICLÉE, Anticlea, (c) A'viluneia, fille de la précédente. Il y en a qui prétendent que cette Anticlée fut la mere d'Ulysse, comme avant été mariée à Laërte, qu'on croyoit en effet pere de ce célebre capitaine.

ANTICLÉE, Anticlea, (d) A'vrinzeia, fille de Dioclès. Elle épousa Machaon, fils d'Esculape, dont elle eut deux fils , scavoir Nicomaque & Gorgafus, qui demeurérent tous deux à Phares, & y regnérent après leur pere.

ANTICLES, Anticles, (e) A' PTIKANG, nom propre, commun à plusieurs Grecs; mais, selon M. Burette, on ne connoît, de cette

<sup>(</sup>a) Q. Curt. L. VIII. c. 6,7, 8. (b) Paul. pag. 666. Homer. Odyff. L. XI. v. 85. & Jeg. Myth. par M. l'Abb.

<sup>(</sup>c) Myth. par M.l'Abb. Ban. T.V.p. 185.

<sup>(</sup>d) Paus. pag. 273. (e) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Ban, T. V. p. 184, 185. T. VII. p. 365. Bell. Lett. Tom. XIII. p. 215, 216.

nation, nul Écrivain, qui l'ait porté. Du moins, ne s'en trouvet-il aucun, ni parmi les historiens Grecs de Vossius, ni dans la bibliotheque Grecque de Fabricius, ni dans aucun autre répertoire de ce genre. Cependant, on trouve un Auteur du nom d'Anticlès, cité par Plutarque; mais, ce nom ne paroît nulle autre part, & n'en feroit-ce pas assez, pour rendre l'existence de cet Écrivain un peu

Inspecte?

D'un autre côté, l'on connoît fort l'historien Anticlide; & il en est parlé en beaucoup d'endroits, où l'on nomme quelques ouvrages de sa composition. Il étoit Athénien, au rapport d'Athénée, qui cite de cet Auteur un ouvrage fous le titre d'Exposition. Plutarque allégue l'histoire d'Alexandre, écrite par Anticlide, & Diogène Laërce en cite le second livre. On le fait Auteur d'un ouvrage intitulé Les Retours, dont Athénée cite encore le seizième & le soixante-dix-huitième Livre, & dont Clément d'Alexandrie, Eufébe, le Scholiaste d'Aristophane & Suidas font mention. De plus, le Scholiaste d'Apollonius de Rhodes parle des Déliaques d'Anticlide en deux endroits, & en cite le second Livre. Ces Déliaques n'étoient apparemment autre chose que l'histoire de l'isse de Délos. Or, comme dans le passage de Plutarque dont il s'agit, on n'a recours à l'autorité d'Anticlès, que pour appuyer la vérité d'un

fait concernant cette même Ille; M. Burette conjecture avec raison qu'il faudroit lire dans le texte Grec A'PTIMAGIS, Anticlides, Anticlides, Anticlides, Anticlès, Anticlès, Parce que ce mot aura été mutilé de trois lettres, ou par omission, ou par abréviation.

M. Burette ajoûte que quelque tems après qu'il eut écrit cette remarque, il trouva qu'Henri de Valois, dans ses notes sur Harpocration, avoit eu la même con-

jecture.

ANTICLIDE, Anticlides, A'VTINNEIS VG, (a) auteur que Plutarque cite dans la vie d'Alexandre le Grand, & l'un de ceux, qui affuroient que l'histoire de cette reine des Amazones, que certains prétendoient être venue trouver ce Prince, dans le cours de ses expéditions, étoit une pure siction.

ANTICLUS, Anticlus, (b) A'rTICADOS, capitaine, dont il est parle au quatrième livre de l'Odyssée. Un jour qu'il étoit sur le point de parler, Ulysse lui portant les deux mains sur la bouche, la lui serra si fort, qu'il l'empêcha non seulement de parler, mais encore de respirer.

ANTICRATES, Anticrates, A ντιμράτμς, (c) Spartiate devenu célebre, pour avoir tué Épaminondas, ce chef illustre des Thébains. Ce fut dans une bataille, qui se donna auprès de Mantinée. Comme Épaminondas,

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 691. (b) Homer. Odyff. L. IV. v.275. & feq.

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. I. pag. 616.

AN

d'Ambrysse avoient une dévotion singulière. La Déesse y étoit en marbre noir. C'étoit une statue de

l'école d'Égine.

La ville d'Anticyre se nommoit d'abord Cyparisse; & l'on croit qu'Homère a mieux aimé l'appeller ainsi dans le dénombrement des peuples de la Phocide, quoique le nom d'Anticyre fut déjà connu de son tems, comme donné à la Ville par Anticyreus, qui étoit contemporain d'Hercule. Quoiqu'il en soit, Anticyre n'étoit pas bien loin des ruines de Médéon, autre ville de la Phocide, que Paufanias dit avoir été punie de son entreprise sacrilége contre le temple de Delphes. Les Anticyréens s'étoient vu chassés déux fois de leur Ville; la première par Philippe, fils d'Amyntas, & la seconde par Titus Flaminius, général de l'armée Romaine, qui les punit de leur attachement pour un autre Philippe, fils de Démétrius; car, Flaminius avoit été envoyé pour secourir les Athéniens contre ce roi de Macédoine.

Les montagnes, qui environnoient la Ville, étoient pleines de roches, parmi lesquelles il croissoit une grande quantité d'ellébore. C'est une plante médicinale; il y en avoit de deux espèces, l'une noire, qui purgeoit le ventre; l'autre blanche, qui étoit un vomitif, & c'étoit de la racine de l'une & de l'autre, que l'on se servoit. La place publique d'An-

après avoir renversé les premiers rangs des Lacédémoniens, s'opiniâtroit à les poursuivre, Anticratès, tournant visage tout à coup, & l'attendant de pied ferme, le perça de sa pique, selon Dioscoride, & selon d'autres, de son épée, ce qui paroît plus fondé; car, encore du tems de Plutarque, à Sparte les descendans de cet Anticratès étoient appellés Machairionides , comme ayant véritablement tué Épaminondas avec l'épée.

Cette action parut si grande & si merveilleuse, à cause de la frayeur qu'on avoit d'Épaminondas, qu'on décerna à Anticrates de grands honneurs & de grandes récompenses, & à toute sa race, à perpétuité, un affranchissement de tous impôts & de toutes charges publiques; immunité dont jouissoit encore, environ 500 ans après, Callicratès, un de ses des-

cendans.

Au reste, il y en a qui attribuent la mort d'Épaminondas au fils de Xénophon, à Grillus, qui ne jouit pas long-tems de sa victoire, parce qu'il fur tué fur le champ; mais, le rapport de Plutarque

paroît mieux fondé.

ANTICYRE, Anticyra, (a) A'rthupa, ville de la Phocide en Gréce. Le chemin qui y menoit, alloit d'abord en montant; mais, au bout de deux stades, il s'applanissoit. A la droite du chemin, on voyoit le temple de Diane Dictynnée, à laquelle les habitans

(a) Paul. pag. 411, 682, 683. Strab. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. pag. 418. Tit. Liv. L. XXVI. c. 26. Lett. Tom, VII, pag. 202. Prolem. L. III. c. 15. Plin. L. IV. c. 3.

Tom. III.

ticyre étoit ornée de plusieurs statues de bronze. Sur le port on voyoit un temple de grandeur médiocre, consacré à Neptune. Ce temple étoit bâti de fort belles pierres, & blanchi en dedans. Le dieu y étoit de bout en bronze. Il mettoit le pied sur un dauphin, comme pour monter dessus; il avoit une main sur son côté, & de l'autre il tenoit un trident. Les Anticyréens avoient deux lieux d'exercice. Dans l'un il y avoit des bains publics; dans l'autre, qui étoit éloigné du premier, & beaucoup plus ancien, on voyoit une statue de bronze de Xénodame, avec une inscription qui portoit que ce Xénodame étoit un citoyen d'Anticyre, qui, aux jeux Olympiques, remporta le prix du Pancrace dans la classe des hommes. Si cette inscription disoit vrai, Xénodame avoit reçu la couronne d'olivier en la 211e. Olympiade, la seule qui n'étoit pas marquée dans les registres des Éléens. Au-dessus de la place publique il y avoit une fontaine creulée en manière de puits, que l'on avoit mise à l'abri du soleil par un toit, qui portoit sur des colonnes. Un peu au de-là on trouvoit un tombeau construit de pierres communes. On dit que c'étoit la fépulture des fils d'Iphitus, dont l'un vint mourir chez lui, au retour du siège de Troye; & l'autre, nommé Schédius, mourut devant Troye, d'où l'on rapporta fon corps à Anticyre.

A deux stades de la Ville, sur

la droite, on voyoit une grosse roche, qui faisoir partie d'une montagne, & sur cette roche un temple de Diane, avec une statue de la Déesse, qui étoit un ouvrage de Praxitéle. La Déesse tenoit un slambeau de la main droite; elle avoit son carquois sur l'épaule, & un chien auprès d'elle à sa gauche. C'étoit une statue beaucoup plus grande que ne l'est d'ordinaire une statue.

Tite-Live, qui a confondu la ville d'Anticyre avec celle, dont il est parlé dans l'article suivant, nous apprend que 211 ans avant J. C., Lévinus, général des Romains, marcha contre cette Ville, qui se trouva assiégée par mer & par terre, mais beaucoup plus vigoureusement par mer, parce que c'étoient les Romains qui attaquoient de ce côté-là, & qu'ils avoient fur leurs vaisseaux toutes les machines nécessaires. Ainsi, en très-peu de tems, elle se rendit, & fut livrée aux Étoliens. Les Romains, suivant les conventions, demeurérent les maîtres du butin. On donne à Anticyre pour nom moderne Suola dans la Turquie d'Europe.

ANTICYRE, Anticyra, (a) A'vrínupa, autre ville de Gréce dans la Locride. Elle étoit sur le golfe Mélide ou Méliaque, vers le mont Eta. Selon Hérodote, le sleuve Sperchius en baignoit les murs; ce qui fair une assez grande difficulté, à cause que la Locride ne paroît pas avoir été étendue jusques-là, à moins que l'on n'ai-



me mieux supposer deux Villes, dont l'une fut au pied du mont Eta dans cette province, & l'autre sur les bords du fleuve en question. Quoiqu'il en soit, il naissoit de très-bon ellébore dans le territoire de cette Ville, aussi bien que dans celui de la précédente, comme nous l'avons remarqué à son article.

(a) Pline parle d'une isle qu'il appelle Anticyre, & qu'on met dans la mer Égée. Il y croissoit également d'excellent ellébore. Ce Géographe affure que Drusus, le plus renommé & le plus applaudi de tous les Tribuns du peuple, fut guéri de l'épilepsie dans cette isle, avec un reméde composé de

cet ellébore.

(b) Horace, dans fon Art poetique, fait mention de trois Anticyres. La plûpart de ses Commentateurs, ne connoissant que les deux Villes de ce nom, ont dit que c'étoit une exagération du Poëte. On voit pourtant qu'il n'y en a point du tout. Horace avoit certainement en vue & les deux Villes, & l'isle de la mer Égée.

ANTIDACTYLE, Antidactylus, terme de littérature. C'est un nom donné par quelques-uns à une sorte de pied en poësie; c'est-à-dire, à un Dactyle renversé, ou à un pied, consistant en deux syllabes bréves, suivies

d'une longue.

ANTIDAME, Antidamus. II en est parlé dans Q. Curse.

ANTIDOTE, Antidotus, vel

(a) Plin. L. XXV. c. 5. (b) Horat. de Art. Poët. v. 300.

(c) Homer. Iliad. L., VI. v. 160. & Seq. Tom. VII. pag. 73. & Suiv

Antidotum, du Grec avrl, contra, contre, & sis what, do, je donne. Ce terme s'emploie pour fignifier ce que l'on donne contre le poison, soit comme reméde,

soit comme préservatif.

ANTIE, Antia, A'vrela, (c) fille d'Iobate, roi de Lycie, & femme de Prœtus, roi d'Argos, celle-la même, que les Poëtes tragiques ont nommée Sthénobée. au rapport d'Apollodore. Elle devint amoureuse de Bellerophon. selon Homère, & n'oublia rien pour le rendre sensible. Bellerophon, qui avoit de la vertu, & qui respectoit les droits d'un hôte; c'est-à-dire, de Prœtus, qui l'avoit reçu avec bonté, ne fit paroître que du mépris pour les vives sollicitations de la Reine. Une femme, outragée de la forte, ne manque guere de se venger; &, ce qui est assez singulier, elle prend souvent le mari pour être le ministre de sa vengeance. » Seigneur, dit-elle à Prœtus, » en l'abordant, il faut vous ré-» foudre, ou à périr yous-même. » ou à tuer Bellerophon, qui a » eu la folle présomption de lever " les yeux sur moi, & de vouloir me faire violence. "

Prœtus, trop crédule, se laissa prévenir, & entra dans une furieuse colère contre Bellerophon; mais, comme il craignoit d'attirer fur lui la vengeance divine, s'il violoit les droits facrés de l'hospitalité, il ne voulut pas lui-même ôter la vie à ce Prince; & dégui-

Lucian. Tom. II. pag. 579, 580. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lette

fant fon ressentiment, il l'envoya en Lycie, & lui donna pour le roi Tobate, son beau-pere, des lettres bien cachetées, où il lui marquoit l'injure, qu'il avoit reçue, & le prioit de se défaire d'un traitre, qui avoit voulu le deshonorer.

Il faut consulter les observations de M. Fréret sur le tems auquel Bellerophon a vécu. On y verra, entr'autres choses, que ce scavant Académicien prouve que Sthénobée, femme de Prœtus, roi d'Argos, selon les Tragiques, étoit fille du roi de Tégée en Arcadie, qui avoit regné sur le païs, & qui y étoit mort; qu'elle étoit sœur d'Aléus, bisayeul d'Antimaque, femme d'Eurysthée, contemporain de Bellerophon; & que par conséquent ayant précédé ce Héros de trois générations, elle ne peut être la même qu'Antie, femme du Prœtus d'Homère; enfin, que Prœtus n'a jamais regné fur la ville d'Argos. Mais, comme M. Fréret dittingue jufqu'à trois Prœtus, Antie, selon lui , étoit femme de celui, qu'il dit avoir été fils de Therfandre, & qui fut cousin germain de Bellerophon.

Il y eut une sœur de Priam, qui porta le nom d'Antie. On dit que les Grees la firent prisonnière.

ANTIGENE, Antigenes, (a) A'vine vue, capitaine d'Alexandre le Grand. Ce Prince étant entré dans la province de Sitacene y sejourna quelque-tems, & pendant son sejour, il proposa des

prix pour les plus vaillans d'entre ses gens. De huit qui furent adjugés en présence de toute l'armée, le second fut destiné pour Antigène.

Après la mort d'Alexandre, Antigène s'attacha à Euménes, qui lui confia le commandement des Argyraspides. Comme de tous les capitaines, successeurs du Roi, Euménès étoit celui dont la fortune pesoit le plus à Antigonus, ce Seigneur fit promettre à Antigène des présens considérables s'il pouvoit détruire Euménès. Antigène, qui étoit un homme de tête, non seulement résista à la propofition qu'on lui faisoit; mais, il remit encore dans la bonne voie Teutamus, son collégue, qui entreprenoit de l'en écarter. Il lui fit voir que la conservation d'Euménès étoit bien plus importante pour eux, que celle d'Antigonus; en ce que ce dernier ne cherchoit qu'à s'agrandir à leurs dépens, & à faire tomber leurs propres Satrapies entre les mains de ses amis, ou de ses esclaves; au lieu qu'Euménès, qui étoit étranger, ne pouvoit aspirer pour lui-même qu'à leur amitié, qu'il tâcheroit d'acquérir, en leur procurant de nouveaux titres & de nouveaux grades. Cette réflexion, qui se répandit bientôt, fit échouer tous les projets, qu'on avoit formés contre Euménès.

Antigene, quelque-tems après, fut sollicité de nouveau de se soustraire à l'obeissance d'Euménès. Il résista encore; mais, à la fin,

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. pag. 661, 677, 694. Q. Curt. L. V. c. 2. Plut. T. I. p. 590, 591.

ayant traité secrétement avec Antigonus, il lui livra ce général entre les mains. Pour toute récompense, il sut sais lui-même, & condamné à être brûlé sur un bûcher. Ce sut l'an 315 ayant J. G.

ANTIGENE, Antigenes, (a) A'vrivevus, autre capitaine d'Alexandre le Grand. Ce pourroit bien être cependant le même que le précédent. Quoiqu'il en soit, cet Antigène se trouvant à Suse, pendant que le Roi acquittoit les dettes des Macédoniens, se fit mettre faussement sur le rôle des endettés, & produisit collusoirement un homme, qui assura qu'il lui avoit tant prêté de sa banque. Cet argent fut payé comme celui des autres; mais, quelque-tems après; la fourberie fut reconnue. Et Alexandre en colère, le chassa de sa cour, & lui ôta fa charge de capitaine. Cependant, Antigene étoit d'une valeur fort distinguée parmi les gens de guerre; car, etant encore jeune , & servant dans les troupes de Philippe, lorfqu'il assiégeoir la ville de Périnthe, il recut dans l'œil un trait lancé par une des batteries, ne voulut jamais permettre qu'on lui arrachât ce trait, & ne cessa de combattre qu'après qu'il eut chassé les ennemis, & qu'il les eut repoulles jusque dans leurs murailles.

Antigene supportoit fort impatiemment cette infamie, où un fordide intérêt l'avoit précipité; & il y avoit beaucoup d'apparence que la tristesse & le désepoir le

porteroient à se suer lui-même. Alexandre craignant cette extrêmité, calma sa colère, lui pardonna, & voulut même qu'il refint l'argent, qu'il avoit reçu.

ANTIGÈNE, Antigenes, (b) A'rtirjérus, nom d'un berger. Il est fait-mention de lui dans la cinquième éclogue de Virgile. Ce Poëte nous apprend que tout aimable qu'il étoit, il ne put obtenir de Mopsus une houlette, ornée de bronze, & singulière pour l'égalité de ses nœuds.

(c) Il y eut un Auteur de ce nom, qui est cité par Plutarque dans la vie d'Alexandre le Grand. Cet Auteur est un de ceux, qui attestoient qu'une des Amazones étoit venue trouver ce Prince dans le cours de ses expéditions.

ANTIGENIDAS, Antigenidas, A'vrivevidas. (d) Plutarque, dans la vie de Démétrius, parle de cet Antigénidas. Il en rapporte un bon mot. Antigénidas disoit que les jeunes gens entendroient avec beaucoup plus de plaisir les excellens joueurs de flute, après avoir entendu les mauvais. Plutarque en tire cette consequence, que nous, de même, nous ferons plus zélés spectateurs, & plus ardens imitateurs des plus belles & plus vertueules vies, si nous ne sommes pas dans une entière ignorance de celles, qui sont mauvaises & blâmées de tout le monde. Cet Antigénidas paroît être le même que l'Antigénide, dont il est parlé dans l'article suivant.

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 703, 704. (b) Virg. Eclog. 5. v. 89, 90.

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. I. pag. 691. (d) Plut. Tom. I. pag. 889.

AN

ANTIGÉNIDE, Antigenides, A'rriveviduc, (a) étoit de Thébes en Béotie. Suidas le fait fils d'un Satyrus, & Harpocration lui donne pour pere un Denys. Élien parle d'un Satyrus, fameux joueur de flûte. Lorsqu'il sortoit des leçons du philosophe Ariston, dont l'éloquence douce & persuasive le charmon : " Je veux, disoit-il, » qu'on me coupe la tête, si je m ne jette mes flûtes au feu. a Comme Antigénide excelloit dans le même art, il y a grande apparence qu'il étoit fils de ce même Satyrus. Il n'est pas le seul de son païs, que l'habileté sur cet instrument ait rendu célebre; & les Thébains, en général, se piquoient d'être grands joueurs de flûte comme l'atteste un passage de Dion Chrysostôme.

Antigénide, originaire d'une Ville, où le jeu de la flûte étoit si fort en honneur, & fils d'un pere qui s'y distinguoit, ne pouvoit manquer de briller à son tour dans ce même art. Il s'y perfectionna infiniment, par les leçons que lui donna Philoxène, fameux poëte musicien, dont il devint le joueur de flûte ordinaire; c'est-àdire, qu'il accompagnoit sur cet instrument les airs de musique, composés par Philoxène sur ses propres poësies. Instruit sous un tel maître, il mérita d'avoir des disciples du premier ordre, & de contribuer aux plaifirs des plus grands Princes. Périclès, chargé de l'éducation d'Alcibiade, son

neveu , le mit entre les mains d'Antigénide pour la flûte; mais, un incident, raconté par Aulu-Gelle, d'après Pamphila, dans son histoire de la musique, partagée en trente livres, dégoûta bientôt l'Écolier, & cet incident lui fut commun avec Minerve même. Alcibiade ayant embouché la flûte, & s'étant vu au miroir en cet état, fut si honteux de la difformité de fon visage, qu'il jetta les flûtes, & les mit en piéces; ce qui décria beaucoup cet instrument parmi les Athéniens.

Ce fut Antigénide, selon Athénée, qui joua de la flûte aux noces d'Iphicrate, lorsque ce général Athénien époufa la fille de Cotys, roi de Thrace; & Plutarque rapporte que, dans un repas, ce joueur de flûte, exécutant sur cet instrument le nome, ou l'air du char, en présence d'Alexandre, le mit tellement hors de lui, que peu s'en fallut que ce Prince, se jettant sur ses armes, ne chargeât les convives, & ne justifiât parlà cette chanson des Lacédémoniens, qui dit: " Un bon joueur » de cithare fait affronter le fer n même. «

Quelque bien établie que fût, dans le public, la réputation d'Antigénide, il ne se croyoit point à couvert des mauvais succès, connoissant, comme il faisoit, l'inconstance & les travers de la multitude, dont il scavoit apprécier au juste les suffrages. Il tâchoit d'inspirer à ses disciples les mêmes

<sup>(</sup>a) Suid. Tom. I. pag. 300. Cicer. & Bell. Lettr. Tom. V. pag. 142, 1442 Brut. c. 97. Roll, Hift. Anc. Tom. V. Tom. XIII. pag. 297. & fuiv. pag. 671, Mém. de l'Acad. des Infcrip.

sentimens: & ce fut dans cette vue que, pour consoler l'un d'entr'eux, qui, quoique très-habile, avoit été peu applaudi de l'auditoire, & pour l'encourager à y reparoître avec toute la confiance possible, il lui dit : Jouez pour moi & pour les muses. Ce bon mot est rapporté comme d'Antigénide, par Cicéron & par Valère-Maxime. D'autres, & S. Jérôme est de ce nombre, l'attribuent à Isménias, autre célèbre joueur de flûte, compatriote du premier & fon contemporain. Antigénide étoit si persuadé du mauvais goût de la multitude, qu'un jour se trouvant à un spectacle, & entendant de loin le brouhaa du peuple, qui applaudissoit à un joueur de flûte : " Il faut, dit-il, » que ce soit quelque chose de » bien mauvais; autrement le » peuple seroit moins prodigue » de ses applaudissemens. « Athénée cite ce bon mot comme d'Atopodore de Phlionte, avouant néanmoins que d'autres le donnoient à Antigénide.

Antigénide introduisit dans le jeu de la flûte plusieurs nouveautés. Il en multiplia les trous, & par conséquent les divers sons; ce qui en rendit le jeu plus varié, plus flexible, plus délicat, & beaucoup plus susceptible d'agrémens. C'est Théophraste, qui rend témoignage de ces innovations, par rapport au jeu de la flûte, & qui les met sur le compte d'Antigénide, en disant qu'avant ce Musicien, on coupoit vers le mois de Septembre les roseaux ou cannes destinées à fabriquer des

flûtes, parce qu'alors on en jouoit tout simplement, au lieu que depuis qu'Antigénide eut rendu plus varié le jeu de cet instrument, & du tems de Théophraste même, on coupoit ces roseaux beaucoup plutôt; c'est-à-dire, un peu avant le solstice d'été, parce qu'alors ils se trouvoient plus propres à former des slûtes, sur lesquelles on pût exécuter la nouvelle musique.

Notre musicien avoit grand befoin de flûtes, qui pussent obéir aisément aux différentes infléxions des sens, puifqu'il jouoit de cet instrument sur tous les modes. felon Apulée; fur l'Eolien & l'lonien, remarquables, l'un par sa simplicité, l'autre par sa variété; für le Lydien plaintif; für le Phrygien, confacré aux cérémonies religieuses; & sur le Dorien, convenable aux guerriers. Antigénide, distingué comme il l'étoit; par le choix qu'il sçavoit faire des meilleures flûtes, & par son habileté à les toucher, n'aimoit point à être confondu avec ce qu'il y avoit de médiocre ou de mauvais dans ce genre de profession, & il ne pouvoit souffrir que l'on honorât du nom de joueurs de flûtes, ceux qui sonnoient du cornet aux enterremens.

Les innovations d'Antigénide ne se bornérent pas au jeu de la flûte. Elles s'étendirent aux ajustemens du joueur; & il sur le premier qui parut dans les spectacles publics, avec la chaussure Milésienne. Dans la comédie de Polixène, intitulée Comastés, il se couyrit du manteau appellé Cro-

D iv

coton. Il composa des poësses Lyriques; & selon Plutarque, il sut auteur d'un nouveau genre de musique, qui consistoit, à ce qu'on croit, dans une manière de toucher les flûtes, qui lui étoit particulière. Le même Plutarque nous a conserve un bon mot d'Epaminondas, au sujet d'Antigénide. Quelqu'un lui annonçant que les Athéniens avoient envoyé dans le Péloponnèse des troupes équipées d'armes toutes neuves, il répondit : » Antigénide s'affli-» ge-t-il, lorsqu'il voit des flûtes » neuves entre les mains de Tel-» lis du C'étoit un mauvais joueur de flûte.

ANTIGÉNIDIEN [le Mode], Ce Mode de mulique fut ainsi appellé du nom de son Auteur; c'est-à-dire, d'Antigénide.

ANTIGONE, Antigone, (a) A vrivoru, jeune femme de la ville de Pydne, du tems d'Alexandre le Grand. C'étoit une grande beauté. Ayant été faite prisonnière après la défaite de Darius, dans la Cilicie, Philotas, fils de Parménion, l'eut en partage; & étant à table avec elle, & comme jeune & comme amoureux, il parloit avec beaucoup de liberté, & laissoit échapper, dans le vin, des vanteries & des fanfaronades de soldar, s'attribuant à luimême, ou attribuant à son pere, les plus grandes actions, qui avoient été faites dans la guerre, & appellant ouvertement Alexandre un jeune homme, qui, par leur moyen, jouissoit du titre de Roi.

Cette jeune femme fit confiden-

ce de ce discours à un de ses amis. Celui-ci, comme cela est assez ordinaire, en sit considence à un autre; de sorte qu'il vint aux oreilles de Cratere, qui, prenant sur l'heure cette femme, la mena secrétement à Alexandre. Ce Prince, ayant tout entendu de sa bouche, lui commanda de s'en retourner auprès de Philotas, de recueillir avec soin tout ce qu'elle lui entendroit dire, & de venir le lui rapporter. Philotas, qui ignoroit les pièges qu'on lui tendoit, vivoit sans réserve avec Antigone, & dans des accès de colère, ou de vanité, il tenoit tous les jours des discours fort impertinens contre le Roi. Antigone ne manqua pas de s'acquitter de sa commission, & Philotas fut condamné à mort.

ANTIGONE, Antigone, (b) A'uriyoun, fille de Bérénice. Cette Princesse l'avoit eue de Philippe, son premier mari, avant que d'être mariée à Ptolémée. Plusieurs jeunes Princes poursuivirent en mariage Antigone. Pyrrhus leur fut préféré, à cause de la sagesse & de la modération, qu'il montroit dans ses mœurs & dans toute sa conduite. Après ses noces, il brilla encore davantage, & fut encore plus estimé; & par le secours de sa femme Antigone, qui avoit beaucoup de vertu, il obtint des troupes & de l'argent, pour aller se rétablir dans son Royaume d'Epire.

Antigone ayant été informée un jour du détail d'une conjuration, qui se formoit contre son

<sup>(4)</sup> Plut. Tom. I. pag. 692.

mari, l'en avertit aussi-tôt. Pyrrhus, en habile politique, n'en sit rien paroître sur le champ; mais; à un sacrifice qu'il fit aux dieux, il pria le chef de la conjuration de venir fouper chez lui, & le tua. Antigone eut de Pyrrhus un fils, à qui on donna le nom de Ptolémée. Quand elle fut morte. Pyrrhus épousa plusieurs autres femmes.

ANTIGONE, Antigone, (a) A'vriyon, fille d'Edipe & de Jocaste, étoit sœur d'Ismène, ainsi que d'Éthéocle & de Polynice. Créon, frere de Jocaste, s'étant emparé de la couronne de Thébes, après la mort d'Éthéocle & de Polynice, défendit expressément d'enterrer, ou le corps, ou les cendres de Polynice, qu'il avoit fait jetter à la voirie; mais, Antigone, sa sœur, étant sortie la nuit de la Ville, alla lui rendre les derniers devoirs.

On apprit le lendemain au Roi que quelqu'un avoit désobéi à ses ordres; & pour s'en affurer, il le fit déterrer , ordonnant à ses gardes de veiller auprès. On furprit la mut suivante la Princesse, qui venoit pleurer le malheur de son frere; & on l'amena au Roi, qui commanda qu'on l'ensevelit toute vive; mais, elle prevint une mort si funeste, en s'étranglant. Le prince Hémon, son amant, se tua de désespoir ; & Euriganée, sa mere, ne pouvant furvivre à ces

catastrophes, se donna la mort. Cet événement fait le sujet d'une belle tragédie de Sophocle, dont le peuple d'Athènes fut si touché à la première représentation , qu'il donna à l'Auteur le gouvernement de Samos.

On dit qu'il y eut une fille de Laomédon, qui prit le nom d'Antigone. Cette Princesse fut changée en cigogne, pour s'être cru

plus belle que Junon.

ANTIGONIDE, Antigonis, A'vreyovis. (b) C'étoit une tribu. qui fut ajoûtée aux anciennes tribus de l'Attique, en l'honneur d'Antigonus, pere de Démétrius, qui lui donna fon nom. Les Athéniens en afoûtérent en même-tems une autre, sous le nom du fils. Celle ci fut par conféquent appellée la tribu Démétriade. Et comme le Sénat n'étoit composé que de cinq cens, ils le firent de fix cens, afin qu'il y eût cinquante Sénareurs de chaque tribu.

ANTIGONIDES, Antigonida, Avrivoisai. (c) Plutarque, dans la vie de Paul Émile, fait mention de certaines coupes, ainli appellées, qu'on porta au triomphe de ce Général Romain. Elles prirent le nom d'Antigonus, roi de Macédoine, qui s'en étoit servi

lui-même.

ANTIGONIE, Antigonia, A'vatyoveia, (d) ville de la Chaonie , province maritime de la Gréce, selon Ptolémée. C'est aussi

<sup>(</sup>a), Pauf. pag. 578. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. VII. pag. 187. & faiv. Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell. Lett. Tom. V. pag. 48. Ton. IX. p. 65. Tom, XIII. pag. 366.

<sup>(</sup>b) Plut. Tom. I. pag. 893. (c) Plut. Tom. I. pag. 273. (d) Plin. L. IV. c. 1. Ptolem. L. III. c. 14. Tit. Liv. L. XXXII, c. 5.

A N

le sentiment de Tite-Live, qui dit, sous l'année 553 de la fondation de Rome, que Philippe, dès le commencement du printems, envoya tout ce qu'il avoit de troupes auxiliaires, & de soldats armés à la legère, sous la conduite d'Athénagoras, dans la Chaonie, pour s'emparer d'un passage étroit, appelle Sthena, auprès d'Antigonie. Peu de jours après, il les suivit lui-même avec son infanterie & ses bagages; & après avoir considéré attentivement la fituation & la nature des lieux, il jugea qu'il ne pouvoit se retrancher dans un poste plus sur & plus avantageux, qu'aux environs du fleuve Aous. Les habitans d'Antigonie sont appellés Anzigonenses dans Pline, qui les range après les Thesprotes.

Un Auteur affure que la ville d'Antigonie est aujourd'hui Croia, & que ce nom, qui fignisie source, a été donné à cette Ville, à cause des sontaines, qui y coulent toujours, sans jamais tarir. D'autres sont d'un avis contraire, & prétendent que c'est à présent Argiro Castro, dans la Turquie d'Europe.

ANTIGONIE, Antigonia, A'vriyoveia, (a) ville de Macédoine. Ptolémée la met dans la Mygdonie, qui étoit un canton de cette province. Étienne le Géographe lui donne pour fondateur Antigonus, fils de Gonotas. C'étoit une ville maritime du païs. Q. Marcius, vers l'an de Rome 583, ayant ravagé le territoire d'Enia,

arriva à Antigonie, en cotoyant le rivage. La, ses soldats étant descendus à terre, commencérent par faire le dégât de la campagne, & transportérent une assez grande quantité de butin dans leurs vaiffeaux. Les Macédoniens les trouvant épars dans la campagne, les vintent attaquer avec leur cavalerie & leur infanterie, en tuérent au tour de cinq cens, en prirent à peu près autant, & les pourluivirent jusqu'à la mer. Alors, la difficulté de rentrer dans leurs vaisseaux, pendant que l'ennemi les pressoit, l'épée dans les reins, & le désespoir de se fauver autrement, excitérent dans les Romains une indignation, qui leur tint lieu de courage. Ils firent face aux Macédoniens, sur le rivage; & secondes de ceux, qui étoient restés sur la flotte, ils tuérent deux cens Macédoniens, en prirent un pareil nombre; & s'étant rembarqués, ils allérent faire une descente sur les terres de Pallène, pour les piller.

Les uns donnent à présent à la ville d'Antigonie le nom de Coiogna; d'autres celui d'Antigoca. On la voit dans la Tur-

quie d'Europe.

ANTIGONIE, Antigonia, A'rrigoreia, (b) ville du Péloponnèfe, dans l'Arcadie. Elle porta d'abord le nom de Mantinée, qu'on changea depuis en celui d'Antigonie. Ce fut en faveur d'Antigonus, tuteur du jeune Philippe, pere de Perfée. Com-

<sup>(</sup>a) Prolem. L. III. c. 13. Plin. L. IV. c. 10. Tit. Liv. L. XLIV. c. 10.

<sup>(</sup>b) Plin. L. IV. c. 6. Pauf. pag. 468.

me il avoit montré, durant sa tutéle, beaucoup d'affection pour les Achéens , les Mantinéens lui rendirent toutes fortes d'honneurs, jusqu'à changer le nom de leur Ville en celui d'Antigonie.

ANTIGONIE, Antigonia, A'vilyovela, (a) ville de la Troade, qui fut fondée par Antigonus, dont elle prit le nom. Ce Prince y transféra les Cébréniens, qui jusques-là avoient toujours été en diffention avec les Scepsiens. Ces peuples y habitérent avec le reste des citoyens. Antigonie s'appella dans la suite Alexandrie, en l'honneur d'Alexandre le Grand; mais, ce ne fut qu'après la mort de ce Prince; & c'est Lysimaque, qui en changea le nom, ayant eu soin de rétablir auparavant cette Ville. Elle s'accrut depuis, & subsista long-tems; de sorte que du tems de Strabon, elle reçut une colonie Romaine, & passoit alors pour une des Villes les plus illuf-

ANTIGONIE, Antigonia, A'vilyoveia, (b) ville de Syrie, sur le fleuve Oronte, dans le voifinage d'Antioche. Pendant qu'Antigonus résidoit dans ce pais, il s'y occupa, en 302, ou plutôt, felon d'autres, en 307 avant l'Ere Chrétienne, à bâtir cette Ville, qui devoit s'appeller Antigonie de fon nom. Il y destinoit des sommes immenses, & lui donnoit trois lieues de tour. Le lieu étoit très-favorable, pour avoir inspection de-là sur la Babylonie, & fur toutes les Satrapies supérieures & inférieures, jusqu'aux limites de l'Egypte. Antigonus y établit des jeux folemnels, qu'il célébroit, lorsqu'il apprit en même-tems la nouvelle de plusieurs révoltes; ce qui lui fit quitter incontinent ses jeux. Il congédia sur le champ l'assemblée, & se prépara à marcher contre l'ennemi. Il fut vaincu. C'est pourquoi la nouvelle Ville ne subsista pas long - tems. Elle fut détruite par Séleucus, qui en transporta les habitans & toute la gloire à celle qu'il fit bâtir dans la suite, sous le nom de Séleucie. D'autres disent, sous celui d'Antioche.

(c) La ville de Nicée, en Bithynie, porta d'abord le nom d'Antigonie, parce qu'elle avoit été bâtie par Antigonus, fils de Philippe. Le nom de Nicée lui fut donné de celui de la femme de Lytimaque. Voyez Nicee.

On met, dans le bosphore de Thrace, une isle du nom d'Antigonie, que les Grecs nomment à présent l'isle du Prince, ou plutôt de la Princesse. On dit que c'est parce que cette ille a souvent servi de retraite à des Princesses, qui y ont vecu dans le célibat. Aux environs, & dans le territoire de Cyzique, à cinquante stades de la mer, vers l'occident, étoit une place forte, ayant nom Antigonie. On la donne pour la même que Troade.

L. V. c. 30.

<sup>(</sup>b) Diod. Sicul. pag. 758. Strab. pag. 750. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. p. 146,

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 593, 594, 597. Plin. 154. Mém. de l'Acad. des Inscr. & Bell. Lett. Tom. XVI. pag. 289.

<sup>(</sup>c) Strab. pag. 565.

ANTIGONIES, Antigonia; fêtes instituées en l'honneur d'An-

tigonus.

ANTIGONUS, Antigonus, A vrivovos, (a) fils d'un Macédonien, appellé Philippe, de la race des Téménides, vint au monde, l'an 381 avant l'Ére Chrétienne. Son pere n'avoit rien fait de mémorable, que l'Histoire ait pu conferver. Antigonus eut un commandement dans les troupes, fous Philippe, pere d'Alexandre le Grand. Il en eut aussi un sous ce dernier; & ce fut principalement fous lui, qu'il commença à se faire connoître. Devenu gouverneur de la Lydie, de la Phrygie, & des autres païs voisins, il mit la dernière main à la nouvelle Smyrne, dont on avoit jetté les fondemens. par l'ordre du Roi, à vingt stades de la vieille. Les Perses étant venus l'attaquer dans son gouvernement, il les défit trois fois de suite, & ajoûta la Lycaonie aux régions, qu'on lui avoit confiées. Alexandre, durant le séjour qu'il fit dans la Sitacène, ayant proposé huit prix, pour les plus braves de ses gens, le cinquième sur adjugé à Antigonus. Tout cela n'est rien, en comparaison du rôle qu'-Antigonus joua dans la fuite.

On sçait qu'après la mort d'Alexandre, son Empire fut partagé entre ses Généraux. La Lycie, la AN

Pamphilie & la grande Phrygie, échurent à Antigonus. Il étoit expressément porté par le traité, que Léonatus & Antigonus, avec une groffe armée, conduiroient Eumenes dans le pais qu'on lui avoit donné. Antigonus ne fit pas grand cas de ce que Perdiccas lui écrivit à ce sujet. Car, selon la remarque de Plutarque, il étoitsi rempli de hautes espérances, qu'il méprisoit tout le monde, & qu'il ne pensoit qu'à son propre agrandissement. Il se mit de bonne heure en campagne contre Eumenès. Il se donna un combat à Orcynium, en Cappadoce. Euménès y fut battu, & y perdit huit mille hommes. Ce fut par la trahison d'Apollonide, un des principaux officiers de la cavalerie, qui, gagné par Antigonus, passa au milieu du combat, dans le parti de l'ennemi. Le traître en fut bientôt puni; car, Eumenès le prit, & le fit pendre sur le champ.

Euménes, s'étant renfermé, avec cinq cens hommes, dans le château de Nora, situé sur les trontières de la Cappadoce & de la Lycaonie, & qui étoit extrêmement fortifié, y soûtint un long siège. Mais, ce siège, ou plutôt ce blocus, n'empêcha pas Antigonus de faire une expédition, en Pissidie, contre Alcétas

(a) Q. Curt. L. IV. c. 1,5. L. V. c. 2. In Reg. c. 3. Lucian. Tom. II. p. 6361 L. X. c. 10. Freinf. Suppl. in Q. Curt. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 23, 50, L. H. c. 7. Juft. L. XIII. c. 4; 6. L. XIV. c. 2; 3, 4. L. XV. c. 1, 2, 4 L. XV. c. 1, 2, 4 L. XVII. c. x. Diod. Sicul. pag. 628, 641. 648, 649. & feg. Plut. Tom. I. p. 584. & feg. 889. & feg. Tir. Liv. L. XL. c. T. XIV. p. 19. T. XVI. p. 28, 287, 289. 21. Corn. Nep. in Eumen. c. 5, 7. 6 feq. 290. T. XIX. p. 272.

& Attale. Le dernier fut fait prisonnier dans un combat ; & l'autre tué par trahison dans une place, où il s'étoit retiré.

Vers ce même tems, Antipater vint à mourir; & par cette mort, Antigonus se trouva le plus puisfant de tous les Capitaines qu'Alexandre avoit laissés. Il avoit une autorité absolue sur toutes les provinces de l'Asie mineure, avec le titre de Generalissime, & une armée de foixante-dix mille hommes, & de trente éléphans, à laquelle il n'y avoit alors, dans l'Empire, aucune Puissance capable de rélister. Il n'est pas surprenant, qu'avec cette supériorité, il format le dessein d'engloutir la Monarchie toute entière. Pour y réussir, il commença par faire une réforme dans tous les gouvernemens des Provinces de sa dépendance, déplaçant tous ceux, dont il se défioit, & y mettant des creatures. Il ôta ainfi à Aridée le gouvernement de la petite Phrygie & de l'Hellespont, & à Clitus celui de la Lydie.

La plus grande difficulté & le plus grand embarras pour Antigonus, étoit de venir à bout d'Euménes, dont la valeur, la sagesse & la science, dans l'art militaire, lui étoient plus formidables que tout le reste, quoiqu'il le tînt bloqué & affiégé depuis un an dans le château de Nora. Il voulut donc essayer une seconde fois de l'engager dans ses intérêts; car, il l'avoit déjà tenté, avant que de former ce frége. Il chargea de cette commission Jérôme de Cardie, son compatriote, fa-

meux Historien de ce tems-là, qui eut ordre de lui faire des ouvertures d'accommodement. Euménes conduisit cette négociation avec tant de dextérité & d'adresse, qu'il se délivra du siège, dans le tems qu'il étoit réduit aux abois, fans s'engager à rien de ce qu'Antigonus prétendoit. Car, au lieu que, dans ce qu'Euménes devoit jurer en conséquence de cet accommodement, Antigonus avoit mis qu'il s'engageroit à avoir pour amis & pour ennemis, ceux qui le seroient d'Antigonus; il changea cet article, & jura qu'il auroit pour amis & pour ennemis, tous ceux qui le seroient d'Olympias & des Rois, austi bien que d'Antigonus. Il consentit que les Macédoniens, qui étoient au fiége, décidaffent laquelle des deux formules étoit la meilleure. Les Macédoniens suivirent le penchant, qu'ils avoient pour la Famille Royale, & se déclarérent, sans balancer, pour la formule d'Euménès. Il la jura, & on leva auffi-tôt le fiége.

Quand Antigonus apprit comment l'affaire s'étoit terminée, il en fut si mécontent, qu'il ne voulut pas ratifier le traité, & il donna ordre de recommencer incessamment le siège. Ces ordres arrivérent trop tard; car, Euménès, des qu'il avoit vu les troupes ennemies retirées de devant la place, l'avoit quittée; & avec les cinq cens hommes, qui lui reitoient, il s'étoit sauvé dans la Cappadoce, où il affembla bientôt, auprès de lui, deux mille de fes vieux foldats. Il y fit tous les

préparatifs nécessaires, pour soûtenir la guerre, qu'il vit bien que l'on alloit recommencer contre lui.

Elle le fut en effet. Euménès se défendit avec courage, & remporta quelques avantages; mais, ies foldats, au retour d'une action, trouvant leur bagage enlevé avec leurs femmes & leurs enfans, tournérent leur furie contre leur propre Général, & le conduifirent au camp d'Antigonus. Quand cet illustre prisonnier y fur arrivé, Antigonus n'eut pas le courage de le voir, parce que sa présence seule étoit un langlant reproche contre lui. Comme ceux à qui il l'avoit donné en garde, lui demandoient comment il vouloit qu'on le gardat : Comme un éléphant , leur dit Antigonus, ou comme un lion; ces deux espèces d'animaux étant des plus à craindre. Mais, quelques jours après, attendri & touché de compassion, il commanda qu'on lui ôtât ses fers les plus pesans, & qu'on lui donnât un de ses domestiques pour le fervir; & il permit à ses amis de le voir, de passer avec lui les journées entières, & de lui porter tous les rafraîchissemens, dont il pourroit avoir besoin.

Antigonus fut quelque tems en balance sur ce qu'il devoit faire de son prisonnier. Ils avoient été amis intimes, en servant sous Alexandre. Le fouvenir de cette amitie réveilla quelques sentimens de bonté pour lui, qui combattirent pendant un certain tems contre son intérêt. Son fils, Démétrius, sollicita aussi fortement en sa faveur, fouhaitant avec passion,

par pure générosité, qu'on sauvât la vie à un si brave homme. Mais, Antigonus, qui connoissoit sa fidélité infléxible pour la famille d'Alexandre, sentant quel dangereux ennemi il avoit en lui, & combien il étoit capable de rompre toutes ses mesures, s'il échappoit de ses mains, n'osa lui laisser la vie. Il ordonna qu'on se désit de lui dans la prison.

Après la mort d'Euménès, Antigonus mena son armée dans la Médie , pour y passer l'hiver. C'étoit l'an 316 avant J. C. Il apprit pendant ce tems-là, que Pithon, commandant de quelques Satrapies, tramoit un complet contre lui. Il dissimula d'abord. Cependant, il engagea le Satrape à venir le trouver. Pithon eut l'imprudence d'aller se livrer entre ses mains. Antigonus, maître de sa personne, lui fit faire son procès, en plein conseil de guerre, & le sit mourir en conséquence de fa condamnation. Après quoi, en présence de toute l'armée, il nomma Satrape de la Médie, Orontobate, Méde lui-même, & pour commandant de l'infanterie, Hippostrate, qui avoit amené trois mille cinq cens fantasins étrangers. Pour lui, à la tête de fes troupes, il marcha vers Echatane, où, s'étant pourvu de cinq mille talens d'argent en masse, & non monnoye, il vint en Perfe, & employa vingt jours de marche, pour arriver jusqu'à la capitale du Royaume, appellée Persépolis. Des qu'Antigonus fut arrivé en Perse, il reçut dans tout le pais les mêmes honneurs, que

Pon rendoit aux Rois, comme devant être désormais le véritable Souverain de l'Asie. Là, assemblant ses amis, il fit avec eux la distribution des Satrapies.

Cependant, il se formoit une ligue contre Antigonus, entre Séleucus, Ptolémée, Lysimaque, & Cassandre, quatre autres généraux d'Alexandre le Grand. Séleucus étoit le chef. Antigonus, qui se douta de ce qui se passoit, envoya des Ambassadeurs vers les trois autres. Les réponses, qu'il recut, lui firent affez comprendre, qu'il falloit se préparer à la guerre; &, là dessus, il quitta l'Orient, & se rendit dans la Cilicie, portant avec lui des trésors considérables qu'il avoit tirés de Babylone & de Suse. Là, il fit de nouvelles levées, mit ordre à diverses affaires dans les provinces de l'Asie mineure, & marcha ensuite vers la Syrie & la Phénicie.

Son dessein étoit de les enlever à Ptolémée, & de s'emparer des forces de mer de ces deux provinces, qui lui étoient absolument nécessaires dans la guerre , qu'il alloit avoir avec les confédérés. Car, sans être maître de la mer. & avoir du moins les ports & les vaisseaux des Phéniciens à sa disposition, il ne pouvoit espérer aucun succès contre eux. Il arriva trop tard, pour surprendre les vaisseaux. Ptolémée avoit déjà emmené en Égypte tous ceux qui s'étoient trouves dans la Phénicie; & ce ne fut pas même sans peine, qu'Antigonus se rendit maître des ports; car, Tyr, Joppé & Gaza, firent de la résistance. Il vint bientôt à bout des deux dernières de ces villes; mais, pour réduire Tyr, il lui fallut un tems considé-

Démétrius, fils d'Antigonus, commence ici à se faire connoître. Plutarque fait observer en lui comme un trait, qui le distinguoit des autres Princes de son tems, le profond respect, qu'il avoit pour fon pere & pour sa mere; respect qui n'étoit point simulé, ni de simple cérémonie, mais, qui partoit du cœur, & qui étoit sincère & réel. Antigonus, de son côté, avoit pour son fils une affection & une tendresse vraiment paternelles, qui alloient même jusqu'à la familiarité, mais, sans rien diminuer de l'autorité de pere & de roi, & qui formoient entre eux une union & une confiance exemptes de toute crainte & de tout foupcon. Plutarque en rapporte un exemple. Un jour qu'-Antigonus étoit occupé à donner audience à des Ambassadeurs Démétrius, revenant de la chasse, entra dans la falle, falua fon pere d'un baiser, & s'assit auprès de lui, tenant encore ses dards dans ses mains. Antigonus venoit de rendre réponfe à ces Ambassadeurs, & il les renvoyoit. Mais, il les rappella, & leur dit à haute voix: " Vous direz de plus à vos » maîtres la manière dont nous " vivons, mon fils & moi: " leur faisant observer, qu'il ne craignoit point de le laisser approcher de sa personne avec ses armes, & que cette bonne intelligence, qui regnoit entre son fils & lui, faisoit la plus grande force de ses Etats, & en même-tems sa joie, la plus

vive & la plus sensible.

Antigonus, étant passé dans l'Asie mineure, eut bientôt arrêté les progrès de Cassandre. Il le presla même si vivement, qu'il l'obligea de s'accommoder avec lui, à des conditions fort honteufes. Aussi, à peine le traité sut-il conclu, qu'il s'en repentit & le rompit, en envoyant demander du fecours à Ptolémée & à Séleucus, & en recommençant la guerre. C'est ce qui retint Antigonus plus long-tems, qu'il n'auroit voulu, & donna occasion à Ptolémée de remporter sur lui des avantages confidérables, de l'autre côté, & entre autres, une bataille, que perdit Démétrius, son fils.

Quand Antigonus reçut la nouvelle de la perte de cette bataille, il n'en fut pas fort ému, & dit froidement: Ptolémée a vaincu des jeunes gens; bientôt il combattra contre des hommes. Ne voulant point rabattre; ni arrêter le courage & l'audace de son fils, il ne s'opposa point à la demande, qu'il lui fit, d'éprouver encore ses forces contre Ptolémée, & il lui en donna la permission. Pour le coup, il réuffit mieux. Son pere étoit à Célène en Phrygie, lorsqu'il fut informé de la victoire, qu'il venoit de remporter sur les troupes de Ptolémée; il partit aussi-tôt pour la Syrie, afin de tirer de cette victoire tous les avantages qu'elle lui présenteroit. Il passa le mont Taurus, & joignit son fils, qu'il embrassa étroitement a la première entrevue, versant des larmes de joie & de tendresse.

Antigonus, après avoir repris la Syrie, la Phénicie & la Judée, für Ptolémée, envoya Athénée, un de fes Généraux, contre les Arabes Nabathéens. Bientôt après, il fit marcher auffi Démétrius contre ces peuples. Celui-ci, ne pouvant les forcer dans leur retraite, ni reprendre Pétra, se contenta de faire le meilleur traité qu'il put avec eux, & retourna sur ses pas.

Sur l'avis qu'Antigonus reçut du succès de Séleucus, en Orient, il y envoya son fils Démétrius, à la tête d'une armée, pour le chasser de Babylone, & reprendre sur lui la province de Babylonie. Pour lui, il alla vers les côtes de l'Asse mineure, afin de s'opposer aux efforts des Princes consedérés, dont le pouvoir s'y fortissoit. Il ordonna à son fils de l'y revenir trouver, dès qu'il auroit exécuté sa com-

mission en Orient.

Démétrius, en arrivant dans l'Asie mineure, sit lever le siège d'Halicarnasse, que Ptolémée avoit formé; & cet événement fut suivi d'un traité de paix entre les Princes confédérés & Antigonus. Par ce traité, Antigonus demeura maître de toute l'Asie; mais, ce traité ne fut pas de longue durée. En effet, on étoit convenu que la Gréce jourroit de la liberté. Cependant, Cassandre, Ptolémée & Polysperchon, la tenoient dans une espèce de servitude. Antigonus & Démétrius formérent le dessein de la délivrer. Les Princes confédérés, pour s'assujettir les Grecs, avoient jugé nécessaire d'établir dans toutes les Villes, dont ils s'étoient

rendu

rendu maîtres , l'Aristocratie; c'est-à-dire, le gouvernement des riches & des puissans, qui approchoit le plus de celui des Rois. Antigonus, pour s'attirer ces mêmes peuples, prit une voie contraire, en y substituant la Démocratie, qui flattoit davantage l'inclination des Grecs, & en mettant le pouvoir entre les mains du peuple. C'étoit un renouvellement de la politique, si souvent employée contre Lacédémone par les Athéniens & par les Perses, qui avoit toujours réussi, & qui ne pouvoit manquer de réuffir encore dans cette occasion, pourvu qu'elle fût appuyée d'une bonne armée. Antigonus ne pouvoit mieux faire que de donner le signal général de la liberté Démocratique, en commençant par Athènes, qui en étoit la plus jalouse, & qui étoit à la tête des autres Républiques.

Quand le siége d'Athènes eut été résolu, un des amis d'Antigonus lui dit que, s'il prenoit cette Ville, il devoit la garder pour lui, comme la clef de toute la Gréce. Mais, Antigonus rejetta hautement cette proposition, & lui dit que la clef la meilleure & la plus forte, qu'il connût, c'étoit l'amitié des peuples; & qu'Athènes étant comme le fanal de toute la terre, elle feroit éclater par tout la gloire de ses actions. Démétrius, ayant placé ses postes devant le port de Munychium, pressa le siége, chassa la garnison, & rasa le fort. Après quoi, les Athéniens le priant très - instamment de venir se rafraîchir dans la Ville, il y entra, assembla le

gouvernement, leur promit de plus, que son pere Antigonus leur enverroit cent cinquante mille mesures de blé, & tout le bois nécessaire pour la construction de cent galéres à trois rangs de rames. C'est ainsi que les Athéniens recouvrérent leur Démocratie, treize ou quatorze ans après l'avoir perdue. Ils poussérent leur reconnoissance, pour leurs bienfaiteurs, jusqu'à l'irréligion & à l'impiété. par les honneurs excessifs, qu'ils leurs décernérent.

Quelque tems après ; c'est-àdire, l'an 306 avant J. C., Démétrius fut envoyé contre Ptolémée. Antigonus, qui étoit retourné en Syrie, y attendoit, dans une violente inquiétude & avec une grande impatience, les nouvelles d'un combat, dont l'issue devoit décider de son sort; & de celui de son fils. Quand le courrier lui eut appris que Démétrius avoit remporté une victoire complette, sa joie le fut aussi. Tout le peuple, dans le même moment, proclama Antigonus & Démétrius Rois. Antigonus, sans perdre de tems, envoya à son fils le diademe, dont on lui avoit ceint la tête. lui donnant le titre de Roi, dans la lettre qu'il lui écrivit.

Dès que les Princes confédérés eurent appris cette nouvelle, ils ceignirent également leur tête du diadême. Quelques années après tous ces Rois, ayant réuni leurs forces, marchérent contre Antigonus. Celui - ci avoit une armée de plus de foixante mille hommes de pied, & de dix mille chevaux

& soixante-quinze éléphans. Ses ennemis venoient contre lui avec foixante - quatre mille hommes d'infanterie, dix mille cinq cens chevaux, quatre cens éléphans,

& fix vingts chars.

Quand les deux armées furent en présence, on vit tout d'un coup en lui un changement, qui marquoit que, dans son esprit, il avoit plus rabattu de ses espérances que de son courage & de sa résolution. Car, au lieu que, dans toutes les autres batailles, il avoit accoûtumé de paroître fier & audacieux, d'avoir la parole haute, de tenir des discours arrogans & superbes, & quelquesois même de dire des mots de raillerie & de plaisanterie, dans le plus fort du combat, témoignant par-là, & la fermeté de son courage, & le mepris qu'il avoit pour son ennemi; alors, au contraire, il paroissoit fombre, taciturne & penfif; il montroit fon fils aux troupes, & le leur recommandoit, comme son successeur. Mais, ce qui parut encore plus étrange & plus furprenant, c'est qu'il s'entretint avec lui dans sa tente, ce qu'il n'avoit jamais fait auparavant; car, il ne communiquoit pas plus ses secrets à son fils, qu'aux autres. Il délibéroit en lui - même, & ensuite il ordonnoit & executoit ce qu'il avoit résolu en son particulier. On dit à ce propos, que Démétrius, étant encore fort jeune, lui demanda un jour quand ils décamperoient, & qu'Antigonus lui répondit en colère: » Crains-tu » d'être le seul, qui n'entendra » pas la trompette? «

Il est vrai qu'il arriva, dans l'occasion dont il s'agit actuellement, des signes funestes, qui les troublérent, & les remplirent d'effroi. Démérrius eut un songe; où il lui sembla qu'Alexandre, couvert d'armes éclatantes, se présenta à lui, & lui demanda, quel mot ils donneroient pour la bataille; qu'il répondit : Jupiter & la Victoire; & qu'Alexandre répartit : » Je passe donc aux enn nemis; car, ce sont eux qui me " recevront. " Antigonus, après que son armée fut rangée en bataille, sortant de sa tente, fit un faux pas, tomba sur le visage, & fe blessa considérablement; & s'étant relevé, il leva les mains au ciel, & demanda aux dieux, ou la victoire, ou une prompte mort avant sa défaite.

Quand les deux armées furent aux mains, Démétrius, à la tête de sa meilleure cavalerie, fondit sur Antiochus, fils de Séleucus, & combattit avec tant de valeur, qu'il rompit les ennemis & les mit en fuite; mais, par une vaine ambition, s'étant mis à les pourfuivre trop chaudement & mal à propos, il se laissa ravir la victoire, qu'il tenoit déjà dans ses mains, s'il avoit scu profiter de son avantage. Car, lorsqu'il revint de cette poursuite, il ne trouva plus de passage, pour rejoindre son infanterie, les éléphans des ennemis ayant rempli tout l'espace, qui étoit entre deux. Alors, Séleucus, voyant les gens de pied d'Antigonus dégarnis de leur cavalerie, ne les chargea point; mais, faifant toujours mine de les charger, il travailloit à les effrayer, pour leur donner le tems de quitter le parti d'Antigonus, & de se jetter dans le sien ; ce qui arriva comme il l'avoit prévu. La plus grande partie de cette infanterie s'étant détachée, se vint rendre volontairement à lui, & le reste sut mis en fuite. Dans ce moment, une grosse troupe de gens de Séleucus marcha de furie contre Antigonus. Quelqu'un de ceux qui étoient auprès de ce Prince, les voyant venir, lui dit: " Prenez garde, » Seigneur, voilà des gens, qui » viennent à vous. Je vois bien » qu'ils n'en veulent qu'à moi, » répondit Antigonus; mais, mon » fils va venir à mon secours. « Et conservant toujours cette espérance, & regardant de tous côtés pour voir s'il ne découvriroit point son fils, il fut enfin accablé sous une grêle de traits, & porté par terre. Tous ceux de sa maison & ses amis même l'abandonnérent. Un certain Thorax de Larisse, fut le seul qui resta auprès de fon corps.

La bataille ainsi terminée, les Rois vainqueurs, comme s'ils avoient mis en pièces un vaste corps, dépécérent tout l'Empire d'Antigonus & de Démétrius, & en prirent chacun leur part; & ils partagérent encore entre eux les provinces, qu'ils avoient auparavant. Cela arriva l'an 301 avant

On rapporte plusieurs bons mots d'Antigonus. En voici quelquesuns, entre autres. Comme on s'étonnoit de le voir d'une humeur fort douce durant sa vieil-

J. C.

A N 67 lesse, après avoir été très-rude étant jeune : » C'est, dit-il, que " j'ai besoin de conserver, par la » douceur, ce que j'ai acquis par " la force. « Il dit, au retour d'une grande maladie, que c'étoit un averissement des dieux, qu'il étoit mortel. Un Poëte l'ayant appellé divin : » Mon valet de » chambre, répondit Antigonus, » scait bien le contraire. « Il dit à ses soldats, qui murmuroient devant sa tente : " Allez vous » plaindre ailleurs, de peur que » je ne sois obligé de vous pu-" nir. " Une autre fois, il dit à un de ses fils, qui étoit extrêmement sier : " Que la Royauté » étoit une honnête servitude; " & que si l'on sçavoit ce que n- pese une couronne, on crain-» droit de la mettre sur sa tête. «

Comme Antigonus fut la tige des Rois de Macédoine, depuis Alexandre le Grand, voici sa généalogie, à commencer par son pere Philippe:

Philippe, de la race des Téménides :

Antigonus I, qui épousa Stratonice, fille de Corrhéus:

Démétrius Poliorcétes, qui, de sa première femme, appellée Phila , eut

Antigonus II, surnommé Gonatas, & Stratonice:

Démétrius II, & un fils naturel, nommé Alcyonée:

De cet Alcyonée, sortirent,

Philippe, Antigonus III, furnommé Doson, & Échecrates:

E ii

Persée & Démétrius:

Philippe, Alexandre, & une fille, qui furent menés en triomphe, avec leur pere. Alexandre & la fille moururent en prison, & Philippe vieillit à Rome, dans de vils emplois. Ainsi, finit cette race d'Antigonus, après avoir regné 119 ans.

ANTIGONUS, Antigonus, A'vrivovos, (a) fils de Démétrius, & petit-fils d'Antigonus I, fut surnommé Gonatas. On dit que ce fut, parce qu'il avoit été élevé à Gones, ville de Thessalie. Ayant appris la détention de son pere dans la Chersonnèse, il la supporta très-impatiemment, prit des habits de deuil, & écrivit à tous les Rois, & à Séleucus lui-même, pour le prier de relâcher son pere, s'offrant en ôtage pour lui, & promettant de leur abandonner à tous, pour le prix de sa délivrance, tout ce qu'ils lui avoient cédé. Plusieurs Villes & grand nombre de Princes firent pour lui la même priere. Mais, Démétrius, son pere, mourut de maladie au milieu de ses chaînes, & ses funérailles se firent avec une pompe, qui tenoit quelque chose d'un appareil de théatre ; car , des que fon fils Antigonus ent été averti que l'on rapportoit ses cendres, il alla au-devant avec tous ses vaisseaux, & les ayant rencontrées près des Isles, il reçut l'urne, où elles reposoient, qui étoit toute d'or, & la plaça dans sa galére. Toutes les Villes où ils abordoient, envoyoient des couronnes, que l'on mettoit sur cette urne, & députoient des hommes en longs habits de deuil, pour l'accompagner & pour affister à ce convoi funébre.

Quand cette flotte approcha de Corinthe, on apperçut de loin sur la proue cette urne, ornée de la pourpre royale & du diadême, & environnée de jeunes Seigneurs armés, qui lui servoient de gardes. Xénophante, le plus célebre joueur de flûte de ce tems-là, affis tout auprès, jouoit un air très-saint; & le mouvement des rames s'accordant avec ces sons, la flotte avancoit avec un bruit melodieux, compassé de manière, qu'il repréfentoit parfaitement ce bruit qu'on entendoit dans les obséques, lorsque les cadences finales des joueurs de flûte étoient accompagnées de gémissement & de battement de poitrine. Mais, ce qui augmentoit le plus la compassion & les regrets douloureux de tout ce peuple de Corinthe, répandu sur le rivage; c'étoit de voir Antigonus dans le pitoyable etat, où il étoit, & fondant en larmes. Quand Corinthe eur achevé de rendre à l'urne tous les honneurs, dont elle put s'aviser, on la fit porter dans la Ville, appellée du nom de Démétrius.

Après la mort de Sosthène, qui avoit regné quelque-tems en Macédoine, Antiochus, fils de Sé-

c. 2. L. XXIV. c. 1. L. XXV, c. 1, 2, 3, Tom. XIV. pag. 83, 292, 293, 294

(a) Plut. Tom. I. pag. 404 405; 406, L. XXVI. c. 1, 2. Roll. Hift. Anc. T. 914, 915, 1033, 1034. Paul. pag. 18, IV. pag. 170, 171, 203. & Sitv. Mém. 23, 24. & alie passim. Just. L. XVII. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lettr.

leucus Nicator, & Antigonus songérent à s'en rendre maîtres. Antigonus, qui, depuis la fatale expédition de son pere en Asie, avoit regné dix ans en Gréce, se trouvant plus à portée que l'autre, prit le premier possession de la Macédoine. Ils levérent tous deux de grandes armées . & formérent de puissantes alliances, l'un pour se maintenir dans sa conquête, & l'autre pour la lui/ enlever. Nicoméde, roi de Bithynie, ayant pris, dans cette occasion, le parti d'Anrigonus, Antiochus ne voulut pas, en allant en Macédoine, laisser derrière lui un ennemi si puissant. Au lieu donc de passer l'Hellespont, il vint tout d'un coup fondre sur la Bithynie, qui devint par-là le théatre de la guerre. Les forces y étoient si égales, que l'un n'osa attaquer l'autre. On fut quelque - tems de cette manière dans l'inaction. Pendant cet intervalle, on en vint à un traité, par lequel Antigonus époula Phila, fille de Stratonice & de Séleucus, & Antiochus lui céda ses prétentions sur la Macédoine.

Bientôt après, un nouvel ennemi vint attaquer le Roi. C'étoit un corps de Gaulois. Ayant mis en fuite les Gêtes & les Triballiens, & près de fondre sur la Macédoine, ils envoyérent des ambassadeurs à Antigonus, pour lui offrir une paix vénale, & épier en même-tems le camp de ce Prince. Pour lui, il les invita à un festin, où l'abondance & le luxe regnoient dans toute leur profusion. Mais, les Gaulois éblouis

de l'éclat de tant de vaisselle d'or & d'argent étalée à leurs regards, & tentés du desir d'un si grand butin, prirent congé de lui, plus déterminés qu'auparavant à tourner leurs armes contre lui-Il avoit affecté de leur faire voir ses éléphans comme des monstres, capables d'épouvanter des barbares, qui n'en avoient jamais vu, & ses vaisseaux chargés de soldats ne scachant pas que cette vaine ostentation de sa puissance, par où il croyoit leur inspirer de la frayeur, les follicitoit plutôt à courir à une si riche proie.

En effet, le récit, que firent à leur retour les ambassadeurs, alluma l'avarice naturelle des Gaulois. excités d'ailleurs par l'exemple de Belgius, qui, peu de tems auparavant, avoit entièrement défait l'armée des Macédoniens, & tué leur Roi. Ainfi, ils conviennent tous d'aller la nuit attaquer le camp d'Antigonus, qui, ayant prevu cet orage, avoit le jour précédent donné ordre à ses soldats de transporter sans bruit tout le bagage dans la forêt prochaine, & de s'y cacher eux-mêmes. Ce ne fut donc qu'en abandonnant son camp, qu'il trouva le secret de le conserver; car, comme les Gaulois en virent tous les dehors vuides, sans défenseurs, & même sans gardes, ils imputérent cette grande solitude, non à la fuite de l'ennemi, mais à quelque ruse de guerre, & n'oférent d'abord y entrer par les portes. Ils y entrérent enfin, mais plutôt comme des gens qui cherchent, que comme des soldats qui pillent ;-ils s'en

E 111

emparérent, sans le démolir. Après avoir emporté tout ce qu'ils purent trouver, ils marchérent vers le rivage de la mer, où, tandis qu'ils s'acharnent trop étourdiment au pillage des vaisseaux, ils sont surpris & taillés en pièces par les rameurs, & par une partie des ennemis, qui s'étoient retirés-là avec leurs femmes & leurs enfans. Le bruit d'une si sanglante défaite rendit Antigonus si redoutable, que non seulement les Gaulois, mais ses voisins même, les plus turbulens, lui firent demander la

paix.

Cependant Pyrrhus, roi d'Epire, vaincu par les Carthaginois fur la mer de Sicile, fit demander du secours au roi de Macédoine. Sur le refus qu'il en fit, il se mit à ravager les frontières de son royaume. Antigonus se présente à lui avec une armée, lui livre bataille, la perd & s'enfuit. Pyrrhus reçut la Macédoine dans son obéissance; & comme si la conquête de ce royaume l'eût dedommagé de la perte de la Sicile & de l'Italie, il rappella fon fils & un ami qu'il avoit laissés à Tarente. Antigonus, suivi d'un petit nombre de cavaliers, & réduit à mettre bas toutes les marques de sa première fortune, se retira à Thessalonique pour épier de-là l'occasion de recouvrer les Etats, qu'il venoit de perdre, & dans le dessein de tenter encore le sort des armes, avec quelque troupes Gauloises qu'il avoit prises à sa solde. Mais, vaincu une seconde fois, & sans ressource, par Prolémée, fils de Pyrrhus, il se sauva,

déchu entièrement de l'espérance de rentrer dans son royaume, & ne chercha que les antres & les déserts pour assurer sa vie & sa fuite.

Antigonus reprit toutefois courage rallia fes troupes & marcha contre l'ennemi. Il occupoit les hauteurs, qui bordoient la plaine d'Argos, lorsque Pyrrhus marcha contre cette Ville. Ce dernier planta son camp près de la ville de Nauplie; & le lendemain matin il envoya un Heraut à Antigonus, avec ordre de l'appeller méchant & perfide, & de le défier de descendre dans la plaine & de venir disputer le royaume, & vuider leur querelle par un combat. Antigonus lui fit réponte qu'il faisoit la guerre moins avec les armes qu'avec le tems; & que si Pyrrhus étoit las de vivre, il trouveroit bien des chemins, pour courir à la mort. En même-tems il leur vint, à tous deux, des amballadeurs d'Argos, pour les prier de se retirer, & de permettre que leur ville ne fût assujettie à aucun d'eux, mais, qu'elle demeurât amie de l'un & de l'autre. Antigonus recut volontiers cette propolition, & donna aux Argiens fon fils en ôtage. Pyrrhus promit aussi de se retirer; mais, comme il ne donnoir aucun gage de sa parole, il fut soupçonné de mauvaile ioi.

Il attaqua en effet la Ville, mais il y fut tué. Le bruit de cette mort fut bientôt répandu. Alcyonée, fils d'Antigonus, vint austitôt demander la tête pour la reconnoître; & l'ayant prise, il

poussa à toute bride vers son pere; qu'il trouva affis avec quelquesuns de ses amis, & la jetta a ses pieds. Antigonus l'ayant regardée & reconnue, chassa son fils à grands coups de bâton, l'appellant impie & barbare; & mettant son manteau devant ses yeux, il se mit à pleurer, en se souvenant de la mort de son ayeul, qui fut tué à la bataille d'Ipsus, & de celle de son pere, mort en prison; deux exemples qu'il avoit dans la maison des changemens de la fortune. Après avoir magnifiquement orné le corps & la tête de Pyrrhus, il les mit sur le bûcher, & les fit brûler honorablement. Bientôt après, Alcyonée, ayant rencontré Hélénus, fils de Pyrrhus, en pauvre état, & couvert d'un méchant manteau, le traita trèshumainement, & le mena à son pere. Antigonus, ravi, lui dit; » Mon fils, cette dernière action » vaut mieux que la première, mais, elle n'est pas encore telle » qu'elle devroit être; car, tu ne m lui a pas ôté ces méchans ha-» bits, qui font plus de honte aux » vainqueurs, qu'aux vaincus. « Ayant ainsi parlé, il embrassa Hélénus, lui fit toutes sortes d'honneurs, le remit en équipages, & le renvoya en Épire. Après s'être rendu maître du camp & de toute l'armée de Pyrrhus, il traita ses amis & ses serviteurs avec beaucoup d'humanité & de générofité.

Antigonus, rentré en possesfion de ses États par la mort de Pyrrhus, eut de nouvelles guerres à soûtenir. Il étoit d'ailleurs devenu, quelques années après, fort puissant, & par cela même, formidable aux états de la Gréce. Les Lacédémoniens & les Athéniens firent une ligue contre lui, & engagérent Ptolémée Philadelphe à y entrer. Antigonus, pour diffiper la ligue, qu'avoient formée ces deux peuples, & pour en prévenir la fuite, commença, sans perdre de tems, par mettre le siège devant Athènes, dont il se rendit maître. Plutarque observe qu'il étoit sur tout affligé des fuccès d'Aratus, général des Sicyoniens; & voulant, ou le gagner, ou le rendre suspect à Ptolémée, il lui donna de grandes marques de son affection, quoiqu'il ne les recherchat point, & qu'il ne fit rien pour se les attirer. Entr'autres, ayant fait un jour un grand facrifice dans la ville de Corinthe, il en envoya des portions à Aratus à Sicyone. Et au milieu du festin du sacrifice, où il y avoit beaucoup de gens à table avec lui, il dit tout haut : » Je » pensois que ce jeune homme de » Sicyone n'étoit qu'un homme » franc & libre de son naturel, » & qui aimoit seulement la li-» berté de son pais; mais, il me » paroît présentement que c'est » un excellent juge des mœurs & » de toute la conduite des Prin-» ces. Car, d'abord il nous a mé-» prisés, & n'a fait aucun cas de » nous, emporté par ses espéran-» ces, qui lui faisoient jetter les » yeux hors de son pais; & il » admiroit les richesses d'Egypte, " ses éléphans, ses flottes, & la » magnificence de sa cour. Mais, » présentement qu'entré dans ses pavillons, il a vu de près que route cette pompe n'est qu'une vaine décoration de théatre, il s'est tourné vers nous; & j'ai reçu ce jeune homme de tout mon cœur, bien résolu de m'en fervir dans toutes mes affaires, & je vous prie tous de le reparder comme votre ami. «

Ces paroles ne tombérent pas à terre. Les malins & les envieux en tirérent un ample prétexte d'écrire à l'envi à Ptolémée beaucoup de choses fâcheuses contre Aratus; de sorte que le Roi lui envoya un courier, pour se plaindre à lui-même de son changement.

ment.

Antigonus avoit une extrême passion de se rendre maître de Corinthe. Cette passion étoit si violente, qu'elle ne différoit en rien de la fureur des amans les plus passionnés. Il ne pensoit nuit & jour qu'aux moyens de l'enlever par surprise à ceux, qui la tenoient; car, il n'y avoit nulle apparence de pouvoir y réussir par la force ouverte. Alexandre, qui étoit maître de cette citadelle, étant mort du poison qu'on dit qu'Antigonus lui fit donner, elle demeura entre les mains de Nicéa, sa femme, qui prit le gouvernement des affaires, & garda fa citadelle très - foigneusement. Antigonus lui envoya d'abord son fils Démétrius, en la flattant de la douce espérance qu'il la lui feroit épouser; & ce n'étoit pas une chose peu agréable & peu flatteuse pour une semme, déjà sur l'âge, que d'avoir pour mari un jeune Prince, beau & bien-fait. Il la gagna donc par le moyen de fon fils, dont il se servit, comme d'un appat pour l'attirer dans ses piéges. Elle n'abandonna pourtant point la citadelle; mais, elle la garda avec grand soin. Antigonous seignit de ne s'en pas soucier, & sit à Corinthe le festin de leurs noces avec beaucoup de magnificence. Ce n'étoit que spectacles & festins; & tous les jours il donnoit de nouvelles sères, comme un homme que l'excès de sa joie portoit à ne penser qu'à faire bonne chere & à se divertir.

Un jour qu'Amoibéus, célebre musicien, devoit chanter sur le théatre, Antigonus voulut accompagner lui-même à ce spectacle la reine Nicéa, qui étoit portée dans une litière royalement ornée, & qui, toute fière de ce grand honneur, étoit bien éloignée de penser au malheur, dont elle étoit menacée. Quand la litière fut arrivée à un détour par où il falloit monter, il ordonna à ceux qui la conduifoient de la mener au théatre : & laissant là le mulicien Amoibéus, & toutes les noces, il se hâta de monter à la citadelle de Corinthe, en s'efforçant plus que son âge ne permettoit. Comme il trouva la porte fermée, il heurta avec son bâton', & commanda qu'on lui ouvrit. Les foldats de la garnison, étonnes de fa présence, lui ouvrirent; de cette manière, il fe rendit maître du château, & en fut si transporté de joie, qu'il ne put se contenir. Il se mit à boire & à se réjouir au milieu des rues, & de la place publique, menant

avec lui des chanteuses & des joueuses d'instrumens, & portant des chapeaux de fleurs sur la tête.

Antigonus étoit dès-lors fort avancé en âge. Il mourut vers 242 ans avant J. C., après un regne de 34 ans en Macedoine, & de 44 en Gréce. Il étoit pour lors âgé de 80, ou de 83 ans. Démé-

trius, son fils, lui succeda.

ANTIGONUS, Antigonus, A'vrivoves, (a) fils d'Alcyonée. & petit-fils d'Antigonus Gonatas. Il fut surnommé Doson, du participe Grec & wow, daturus, qui donnera; c'est-à-dire, qu'il étoit magnifique en promesses, mais sans effet. Après la mort de Démétrius II, roi de Macédoine, qui laissa son fils dans un âge encore fort tendre, Antigonus Doson fut choisi pour être son tuteur. Mais, ce Prince ayant épousé la mere de son pupille, n'oublioit rien pour se faire Roi. Assiégé quelque tems après dans fon palais par une populace menaçante, il sortit en public sans gardes; & jettant son diadême & sa robe de pourpre au milieu même des mutins, il leur dit qu'ils en revêtissent quelque autre, ou qui ne sçût pas leur commander, ou auquel ils sçussent mieux obéir; que ce n'étoit point par les plaisirs, mais par les peines & par les périls, à quoi il avoit toujours été expose, qu'il sentoit qu'il gouvernoit ce royaume, qui lui attiroit tant de haine. Il leur retraça ensuite tous les biens , qu'il leur

avoit faits; comme il avoit scu les venger de la révolte de leurs alliés, & réprimer l'infolente joie, que les Dardaniens & les Thessaliens avoient témoignée à la mort du roi Démétrius; enfin, comme il avoit non seulement soutenu. mais augmenté la gloire du nom Macédonien; il ajoûta que si le fouvenir de toutes ces choses les offensoit, il étoit prêt à se démettre de l'Empire, & à leur rendre le présent, qu'ils lui avoient fait; qu'ils n'avoient qu'à se choisir un Roi, auquel ils puffent eux-mêmes commander. Alors, comme le peuple, faisi de honte, le pressoit de reprendre la conduite de l'Etat, il ne voulut point l'accepter qu'on n'eût auparavant livré au supplice les auteurs de la fédition.

Après cela, Antigonus tourna ses vues du côté de la guerre. La citadelle de Corinthe lui tenoit fort à cœur. Ayant long-tems cherché avec une inquiétude & un empressement extraordinaire, les moyens de se rendre maître de cette place, il étoit enfin venu à bout de l'enlever par surprise, & il se félicitoit de ce succès inopiné, comme d'un vrai triomphe. Aratus, général des Sicyoniens, ne perdit pas l'espérance de la lui enlever à son tour; & pendant qu'il étoit tout occupé de cette pensée, une espèce de hazard lui fournit une occasion favorable de la mettre à éxécution. Cette action, & quelques autres de cette nature, indisposérent beaucoup An-

<sup>(</sup>a) Just. L. II. c. 3, 4. Plut. Tom. I. IV. pag. 274, 283, 318. & Juiv. Mein. de l'Acad. des Inscript. & Beil. Lett. pag. 1045, 1046. & feq. Paul. p. 100, 101, 373, 409. Roll. Hift. Anc. Tom. Tom. XIV. pag. 89, 91.

tigonus contre le général Sicyonien; & il le sentoit bien lui-même. Cela n'empêcha pas qu'Aratus n'implorât, dans la suite, son secours en faveur de la ligue des Achéens. Ce suit à Égium, où se tenoit l'assemblée, qu'on prit cette résolution. Et on convint en même-tems, qu'on remettroit à Antigonus la citadelle de Corinthe. Aratus lui envoya lui-même son fils parmi les autres ôtages.

Comme Antigonus venoit à grandes journées avec son armée, qui étoit de vingt mille hommes de pied & de quatorze cens chevaux, Aratus, avec les Magistrats & les principaux officiers de la ligue, alla par mer au-devant de lui jusqu'à la ville de Pege. Dès qu'Antigonus fut averti qu'Aratus arrivoit en personne, il s'avança, fit à tous les autres un accueil honnête & fans aucune distinction marquée; mais, pour Aratus, dès cette première entrevue, il lui fit toutes fortes d'honneurs; & dans la suite l'ayant trouvé homme de bien & de très-grand fens, il l'admit dans sa familiarité la plus intime, jusqu'à lui communiquer ses secrets les plus importans, & a se servir de lui dans ses plus grandes affaires. Aussi Aratus n'étoit pas seulement utile dans tout ce qui regardoit le gouvernement; mais il étoit d'un commerce très-agréable, & l'homme du monde le plus propre à être auprès d'un Roi, qui se trouvoit libre , & qui ne cherchoit qu'à se divertir & à passer le tems.

C'est pourquoi Antigonus, quoi-

qu'alors fort jeune , n'eut pas plutôt connu les mœurs & les grandes qualités de ce personnage, dont il n'y en avoit aucune, qui ne fût digne de l'amitié d'un Roi, qu'il le préféra non seulement a tous les Achéens, mais encore à tous les Macédoniens, qu'il avoit à fa cour, & continua de se servir de lui en toutes choses. Et le signe, que les dieux avoient fait paroître dans les entrailles des victimes, eut son accompliffement; car, on raconte que peu de tems auparavant, comme Aratus offroit un facrifice, on vit près du foie deux vésicules de fiel, enveloppées d'une seule coeffe de graisse; & que le devin prédit sur cela que deux ennemis, qui paroissoient irréconciliables, seroient bientôt réunis dans une étroite amitié. En effet, quelquetems après, comme la guerre alloit heureusement son train, & étoit fort avancée, Antigonus fit un grand festin dans la ville de Corinthe, où il y eut beaucoup de gens priés, & où il fit placer Aratus à table à son côté au-dessus de lui. Quelques momens après, ayant commandé qu'on lui apportât un tapis pour se couvrir, il demanda à Aratus s'il ne trouvoit pas qu'il fît grand froid. Aratus ayant répondu que le froid étoit très-rude, Antigonus le pressa de s'approcher encore plus de lui; & les officiers ayant apporté un grand tapis, ils les en envelopperent tous deux. Alors Aratus, se reflouvenant de son sacrifice, le prit à rire, & conta au Roi le itgne qui avoit paru, & la prédice

AN

75

tion qui avoit été faite. Cependant Aratus, felon la remarque de Plutarque, n'ajoûtoit pas beaucoup de foi aux préfages, qu'on tiroit des victimes, parce qu'il aimoit à faire usage de sa raison.

Antigonus & Aratus, étant donc tous deux à Pege, après avoir prêté & reçu les sermens, marchérent contre les ennemis. Il y eut plusieurs grands combats sous les murs de Corinthe, Cléomène, général des Lacédémomiens, s'étant bien fortifié, & les Corinthiens se défendant avec beaucoup d'ardeur & de courage. Mais, Cléomène, sur un avis qu'il reçut, abandonna le combat pour marcher au secours des siens à Argos. Antigonus & Aratus l'y suivirent, & l'obligérent de se retirer à Mantinée, ville, dont le nom fut bientôt changé en celui d'Antigonie, en l'honneur d'Antigonus. Celui-ci, étant à Argos, releva toutes les statues des Tyrans qu'Aratus avoit abattues, & abattit celles qu'on avoit érigées à ceux, qui avoient surpris la citadelle de Corinthe , hors une seule, qui étoit celle d'Aratus même. Et quelques prieres qu'Aratus lui fît, il ne put jamais l'en empêcher.

Quelque tems après, Cléomène vaincu dans une bataille près de Sellafie, se fauva à Sparte, qu'il abandonna la nuit suivante. À peine en étoit-il parti, qu'Antigonus arriva. Il parut traiter cette Ville, non en vainqueur, mais en ami, déclarant qu'il avoit fait la guerre, non aux Spartiates, mais à Cléomène, dont la

fuite avoit satisfair & désarmé sa colère. Il ajoûta qu'il seroit glorieux pour son nom que l'on dit dans la postérité, que Sparte avoit été sauvée par le Prince qui, seul, avoit eu le bonheur de la prendre. Il appelloit avoir sauvé Sparte, que d'avoir aboil tout ce que le zéle de Cléomène avoit sait pour le rétablissement des anciennes loix de Lycurgue, & c'est ce qui cans se suite pour le cause se suite suite de l'avoir avoir sait pour le rétablissement des anciennes loix de Lycurgue, & c'est ce qui cans se suite s

caufa sa ruine.

Trois jours après qu'Antigonus fut entré dans Sparte, il en partit fur les nouvelles qu'il reçur, que la guerre étoit allumée dans la Macédoine, & que les Barbares faifoient un dégât horrible dans tout le pais. Si cette nouvelle étoit arrivée trois jours plutôt, Cléomène auroit été fauvé. Au reste, Antigonus étoit déjà attaqué d'une grande maladie, qui dégénéra enfin en une phtifie totale, par un catharre général sur tout fon corps. Il ne se laissa pourtant point abattre au mal, & il trouva encore en lui des forces. pour fournir à de nouveaux combats dans fon propre royaume. On dit qu'après la victoire qu'il remporta fur les Illyriens, tranfporté de joie, il répéta plusieurs fois: ô la belle, ô l'heureuse journée! & qu'il poussa ce cri avec un si grand effort, qu'il se rompit une vaine. & perdit beaucoup de fang. Ce fymptôme fut suivi d'une fièvre continue très-violente, dont il mourut, l'an 223 avant J. C. Il avoit nommé auparavant, pour son successeur, Philippe, fils de Démétrius, âgé pour lors de quatorze ans; ou plutôt, il lui remit le sceptre, dont il n'avoit été que le

dépositaire.

ANTIGONUS, Antigonus, A'vilyavos, (a) fils d'Échécrates, & neveu d'Antigonus Doson, étoit le seul des amis de Philippe, son oncle, roi de Macédoine, qui fût demeuré fidele à ce Prince infortuné, malgré les efforts qu'on avoit faits pour le corrompre; & cette fidélité lui avoit attiré une haine implacable de la part de Perfée, son cousin, qui ne l'avoit jamais aimé. Antigonus prévit bien le péril auquel il seroit exposé, si un ennemi si redoutable montoit fur le trône. Ainfi, voyant le changement qui s'étoit fait dans le cœur de Philippe à l'égard de Persée, depuis la mort de Démétrius, & étant à tout moment témoin des soupirs, que cette mort injuste lui arrachoit, il s'attacha à le confirmer dans ses sentimens; joignit ses regrets & ses gémissemens à ceux, qui échappoient à ce malheureux pere, & aigrit de plus en plus les plaintes, qu'il lui entendoit pousser. Et comme la vérité, quelque effort qu'on fasse pour l'écarter , laisse ordinairement des traces, par où l'on peut arriver jusqu'à elle , il n'y eut point de moyens, qu'il ne mît en usage pour démêler toutes les intrigues de Persée.

Entre ceux dont ce Prince s'étoit fervi, pour opprimer Démétrius, son frere, les plus suspects à Antigonus, étoient Apellès & Philoclès, qui avoient été envoyés

en ambassade à Rome, & qui avoient écrit, sous le nom de Flaminius, les lettres fatales, qui avoient causé la mort du Prince innocent. On soûtenoit hautement à la cour de Philippe, qu'elles avoient été supposées, & qu'on avoit corrompu le secrétaire, qui y avoit apposé le cachet, qu'on disoit être celui de Flaminius.

Mais, comme ce n'étoit encore que des soupçons & des conjectures, Antigonus rencontrant par hazard un certain Xychus, l'arreta, le fit conduire au palais; & le laissant entre les mains des gardes, il alla trouver le Roi. » J'ai » reconnu, dans plusieurs de vos » entretiens, dit-il alors à ce » Prince, que ce que vous fouhai-» tiez le plus au monde, c'étoit » d'apprendre au juste ce qui s'est » passe dans votre maison, & » qui, de vos deux fils, a dresse » des embûches à l'autre. Vous » avez en votre puissance Xy-" chus, celui de tous les hommes, » qui peut le mieux démêler cette » affaire. Le hazard me l'ayant » présenté, je l'ai fait amener " dans votre palais; vous pouvez " l'interroger. " Quand Xychus fut devant Philippe, il commença par nier, mais avec tant d'embarras & si peu de fermeté, qu'il étoit aisé de voir que les premieres menaces de l'appliquer à la question, lui feroient tout avouer. En effet, le bourreau ne parut pas plutôt à ses yeux, avec l'appareil des tourmens, qu'il exposa toute

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XL. c. 54. 55, 56, 58. Roll, Hift. Anc. Tom. IV. pag. 659. & fair. Tom. V. pag. 3.

AN la suite de la conspiration, le complot des ambassadeurs, qui étoient allés à Rome, & la part qu'il avoit eue lui-même à ce parricide. Sur le champ, le Roi envoya des gens qui arrêtérent Philocles; pour Apellès, ayant été envoyé après un certain Chéréas, il apprit en chemin la dénonciation de

Xychus, & se sauva en Italie. Persée apprit, sans s'en mettre beaucoup en peine, que tout le mystère étoit découvert; car, il avoit suffisamment affermi sa puissance, pour se dispenser de fuir. Toute la précaution qu'il prit, fut de s'absenter quelque tems, & de ne pas se présenter aux yeux d'un pere justement irrité, mais qui n'avoit plus que peu de jours à vivre. Philippe donc, désespérant d'avoir ce Prince en sa puissance, ne songea plus qu'à empêcher au moins qu'il n'ajoûtât à l'impunité la récompense de son crime. Il fit venir Antigonus, à qui il avoit donné toute sa confiance, sur tout depuis qu'il lui avoit aidé à découvrir le parricide de Persée; outre qu'il le jugeoit digne de commander aux Macédoniens, qui n'avoient pas oublié les actions glorieuses de son oncle Antigonus; & lui découvrant tout le secret de son ame : " Puisque les » dieux, lui dit-il, m'ont affligé » jusqu'au point de me faire de-» firer l'extinction de ma famille; » ce que les autres regardent » comme le plus grand des mal-» heurs, j'ai dessein de vous ren-» dre le royaume que votre on-

» cle m'a remis plus puissant qu'il n ne l'avoit reçu , après l'avoir » gouverné lui-même avec autant » de courage que de fidélité. Vous » êtes le seul de ma race, que je » juge digne de porter le sceptre. » Si elle étoit entièrement éteinte, n l'aimerois mieux le voir anéan-» ti, que de le laisser à Persée, » comme la récompense de sa » perfidie & de son impiété. Je » croirai voir revivre Démétrius, » si je vous puis laisser regner en " fa place, vous qui, feul, avez » pleuré la mort d'un fils inno-» cent , & partagé l'affliction du » plus malheureux de tous les » peres. «

Depuis cette conversation, il le combla d'honneurs & de diftinctions, & ne cessa de le préfenter à ses sujets, comme celui qui devoit les gouverner après lui. Son fils étant alors dans la Thrace, il commença à parcourir les villes de la Macédoine avec Antigonus, le recommandant à tous les Grands du royaume, comme fon héritier; & s'il avoit vécu plus long-tems, il est indubitable qu'il l'eût laissé dans la possession paisible du royaume. Mais, dès qu'il fut mort, & que Persée eut ceint le diadême, Antigonus fut tué par l'ordre du Roi; ce qui ariva l'an 179 avant J. C. & de Rome 573.

ANTIGONUS, Antigonus, A'viriyoros (a) l'un des seigneurs de la cour de Persée, roi de Macédoine. Comme une armée de Gaulois, vers l'an 168 avant l'Ere

<sup>(4)</sup> Tit, Liv. L. XLIV. c. 26, 27. Roll. Hift. Anc. Tom. V. pag. 58.

Chrétienne, s'étoit arrêtée aux environs d'Esime, à vingt-cinq. lieues du fleuve Axius, où elle attendoit la récompense, dont Perfée étoit convenu avec elle; Antigonus y fut envoyé pour ordonner à cette armée d'aller camper à Bylazor, dans la Péonie, & aux Princes & chefs de la nation, de se rendre auprès du Roi. Lorsqu'il eut fait connoître la volonté de ce Prince, il leur vanta l'attention & la générolité avec laquelle il avoit fait préparer à leurs foldats, fur le chemin, toutes fortes de provisions en abondance, & les prefens d'habits, de chevaux & d'argent, dont il devoit régaler les principaux à leur arrivée. " C'est ce que nous verrons, " quand nous ferons fur les lieux, n repondirent-ils; mais, le Roi » a - t - il fait apporter l'argent » qu'il a promis de payer comp-» tant aux soldats, tant fantassins » que cavaliers? « Comme Antigonus ne leur donnoit point ladesius de réponse positive : » Eh m bien! dit Clondicus, leur roi, n retournez donc vers votre maî-» tre, & dites-lui que les Gaulois m ne feront pas un pas davanta-" ge, qu'ils n'aient reçu l'or & les » ôtages. « Persée, ayant appris cette réponse, assembla son conseil, où il ne trouva personne qui ne fût d'avis qu'il falloit fatisfaire les Gaulois. Lui seul plus attentif à la conservation de son argent, qu'à celle de son royaume, s'emporta contre la férocité & la perfidie de ces barbares.

Il n'y avoit personne dans le conseil, qui ne vît que la crainte de cette multitude, que le Prince faisoit valoir, n'étoit qu'un prétexte, & que celle de donner de l'argent étoit la seule à laquelle il fût sensible. Mais, personne n'ofant lui parler avec sincérité, Antigonus fut renvoyé aux Gaulois, pour leur déclarer que le Roi n'avoit besoin que de cinq mille cavaliers, & qu'il les dispensoit de lui fournir le surplus. A cette propolition, tous les foldats murmurérent hautement contre Perfée, qui leur avoit fait quitter leur pais sous l'espoir d'une récompense qu'il leur refusoit, dans le moment qu'ils s'attendoient à la recevoir. Clondicus demanda une seconde fois si au moins Persée tiendroit parole aux cinq mille hommes, qu'il acceptoit. Comme Antigonus ne donnoit encore que des paroles ambigues, sans faire aucun outrage à ce négociateur peu sincère, qui les trompoit pour la seconde fois, ils rebroussérent chemin vers le Danube. Pour Antigonus, il ne croyoit pas en être quitte à si bon marché.

ANTIGONUS., Antigonus, A'rrivoros, (a) fils de Jean Hircan, & petit-fils de Simon Maccabée. Il avoit été affocié à la royauté par son fiere Aristobule. Ce Prince obligé, par une maladie de revenir de l'Iturée à Jérufalem, laissa à Antigonus le commandement de l'armée, pour achever la guerre qu'il y avoit com-

mencée. La Reine & fa cabale, qui envioient la faveur d'Antigonus, profitérent de cette maladie, pour indisposer le Roi contre lui par de faux bruits & de noires calomnies. Antigonus revint bientôt à Jérusalem , après les heureux succès par lesquels il avoit terminé cette guerre. Son entrée fut une espèce de triomphe. On célébroit alors la fête des Tabernacles. Il alla droit au temple, tout armé & avec ses gardes, comme il étoit entré dans la Ville, sans se donner le tems de rien changer à son équipage.

On lui en fit un crime auprès du Roi, qui, prévenu d'ailleurs contre lui, lui envoya ordre de fe désarmer, & de le venir trouver en diligence, comptant que, s'il refusoit d'obéir, c'étoit une preuve qu'il avoit quelques mauvais dessein; & en ce cas, il ordonna qu'on le tuât. Celui qu'Aristobule avoit envoyé, gagné par la Reine & par sa cabale, lui rapporta l'ordre tout autrement, & lui dit que le Roi fouhaitoit de le voir tout armé, comme il étoit. Antigonus partit aussi-tôt pour le venir trouver; & les gardes, qui le virent armé, exécutérent leurs ordres, & le tuérent, l'an 101 avant l'Ére Chrétienne.

Aristobule ayant sçu tout ce qui s'étoit passé, en sut vivement touché, & ne put se consoler de sa mort. Tourmenté par les remords de sa conscience pour ce meurtre & pour celui de sa mere, il traîna une vie misérable, & expira enfin dans les douleurs & dans le désespoir.

ANTIGONUS, Antigonus, A'vriyovos, (a) fils d'Aristobule. qui étoit frere d'Hircan. Il fut envoyé à Rome, l'an 63 avant J. C., avec ses freres Aristobule & Alexandre. C'est Pompée qui les y envoya, les ayant faits prifonniers, lors de la démolition des murailles de Jérusalem, & du rétablissement d'Hircan, dans le royaume de Judée. Antigonus trouva le moyen de se sauver de Rome avec Aristobule; enforte qu'ils revinrent en Judée cinq ou fix ans après. Ils essayérent d'y rétablir leurs affaires, par le moyen de leurs amis; mais, ils furent défaits & pris par Gabinius, qui les envoya de nouveau à Rome. Aristobule y demeura; mais, on renvoya en Judée Alexandre & Antigonus, ses fils, parce que Gabinius avoit marque qu'il l'avoit ainsi promis à leur mere.

César, l'an 47 avant J. C., renvoya Aristobule en Judée, afin que lui & Antigonus, son fils attiraffent cette Province à son parti, & qu'ils la foulevassent contre Pompée; mais, Aristobule sut empoisonné par ceux du parti de Pompée. Alexandre, son fils aîné, fut décapité par ordre de Scipion à Antioche. Antigonus, se voyant exclu de la Judée par Antipater & ses fils, eut recours à César, & lui exposa les malheurs, que fon pere & fon frere avoient

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 932. Joseph. p. 264, 265. & suiv. Mem. de l'Acadde Antiq. Judaïc. L. XIV. De Bell. des Inscript. & Bell. Lettr. Tom. XVI. Judaïc. L. I. Roll, Hist. Anc. Tom. V. p. 299. T. XIX. p. 92. T. XXI. p. 279.

essuyés à son occasion; mais, César eut plus d'égard aux raisons d'Antipater, & débouta Antigonus de ses demandes. Environ six ans après, Antigonus, aidé des troupes de Ptolémée, fils de Mennée, son beau-pere, voulut tenter une irruption dans la Judée. Il sut repoussé avec perte par Hérode, sils d'Antipater, qui n'étoit alors que simple particulier.

Antigonus eut recours aux Parthes. Pacore, fils de leur roi, nommé Orode, qui étoit alors en Syrie avec une puissante armée, envoya en Judée un détachement, avec ordre de mettre Antigonus fur le trône. Les Parthes, arrivés à Jérusalem, pillérent cette ville & la campagne, mirent Antigonus sur le trône, & lui livrérent Hircan & Phasaël enchaînés. Phasaël, qui scavoit bien que sa mort étoit résolue, se cassa luimême la tête contre la muraille de la prison, pour ne point passer par la main du bourreau. Pour Hircan, on lui accorda la vie. Mais, pour le rendre incapable du sacerdoce, Antigonus lui fit couper les oreilles. Car, selon la loi du Lévitique, il ne falloit pas qu'il manquât un seul membre au louverain Sacrificateur. Après l'avoir ainsi mutilé, il le rendit aux Parthes pour l'emmener dans l'Orient, d'où il lui seroit impossible de brouiller les affaires en Judée.

Quelques années après, Hérode fut déclaré roi des Juifs par les Romains; mais, il ne lui fut pas si facile de s'établir dans la posfession du nouveau Royaume, qu'il lui avoit été aisé d'obtenir le titre de Roi. Antigonus n'étoit pas disposé à lui céder un trône, qui lui avoit coûté tant de peines & d'argent. Il le lui disputa très-vivement pendant près de deux ans. Hérode, qui, pendant l'hiver, avoit fait de grands préparatits, pour la campagne suivante, l'ouvrit enfin par le siège de Jérusalem, qu'il alla investir avec une belle & nombreuse armée. Antoine, général des Romains, avoit donné ordre à Sosius, gouverneur de la Syrie, de faire tous ses efforts pour réduire Antigonus, & pour mettre Hérode en pleine possession du royaume de Judée.

Sosius & Hérode, ayant joint leurs troupes, poussérent de concert le siège avec la dernière vigueur & avec une armée trèsnombreuse, qui montoit au moins à soixante mille hommes. La place tint pourtant plufieurs mois contre eux avec beaucoup de réfolution; & si les assiégés eussent été aussi habiles dans le métier de la guerre & dans l'art de défendre les places, qu'ils étoient braves & résolus, on ne l'auroit peut-être pas prise. Mais, les Romains, qui en sçavoient bien plus qu'eux, emportérent enfin la place au bout d'un peu plus de fix mois de fiége. Les Juifs étant forcés dans tous leurs postes, l'ennemi y entra de tous côtés, &t s'en rendit maître. Et pour se venger de l'opiniatreté, de la résistance qu'on leur avoit faite, & des peines qu'ils avoient louffertes pendant un siégé si long & si difficile, ils remplirent tous les quartiers de la Ville de fang & de carnage, pillérent & détruisirent tout, quelque chose qu'Hérode fît pour empêcher l'un & l'autre.

Antigonus, voyant tout perdu, vint se jetter aux pieds de Sosius de la manière la plus basse. Il sut mis dans les chaînes, & envoyé à Antoine, dès qu'il fut arrivé à Antioche. Il vouloit d'abord le réferver pour son triomphe; mais, Hérode, qui ne se croyoit pas en sûreté, tant que ce reste de la famille royale vivroit, ne lui donna point de repos qu'il n'eût obtenu la mort de ce malheureux Prince, pour laquelle il donna même une grosse somme d'argent. On lui fit son procès dans les formes. Il fut condamné à mort; & la sentence s'exécuta de la même manière que contre un criminel du commun, avec les verges & la hache du Licteur. Il fut attaché au poteau; traitement que les Romains n'avoient jamais fait à aucune tête couronnée. Ainsi finit, l'an 37 avant J. C., le regne des Asmonéens, après avoir duré 129 ans, à en prendre le commencement au gouvernement de Judas Maccabée. Hérode entra de la sorte en paisible possession du royaume de Judée.

(a) Outre les Princes du nom d'Antigonus, dont nous venons de parler, on compte encore quelques autres personnages du même nom. 1.9 Un qui étoit Philosophe & Historien, qui florissoit fous le regne des deux premiers Ptolémées, & qui se fit un assez

(a) Plut. Tom. I. pag. 28. Plin. Lib. XXXIV. c. 8. L. XXXV. c. 10.

grand nom par ses ouvrages. Il avoit écrit l'histoire des Philosophes; & l'on en cite en particulier les vies de Timon, d'Antipater, de Pyrrhon & de quelques autres. Athénée parle d'un autre ouvrage de cet Auteur, intitulé Commentaires historiques; & Hésychius fait mention de deux autres; le premier touchant les animaux, le second sur la voix. Il ne reste rien de tout cela, sinon un recueil d'histoires extraordinaires & peu croyables, qu'Étienne de Byzance a cité. Cet Antigonus étoit de Caryste.

Il y eut encore deux Antigonus, qui se mêlérent d'écrire ; l'un étoit de Cumes, l'autre d'Alexandrie. On ignore lequel de ces Ecrivains a composé une description de la Macédoine, dont fait mention Étienne de Byzance. On ignore aussi, lequel d'entr'eux sut l'Auteur d'une histoire d'Italie, citée par Denys d'Halicarnasse & par Plutarque. Peut-être ont-ils voulu dire Antiochus; & dans ce cas, ce seroit une faute de copiste. Antonius Libéralis parle d'un Antigonus, qui avoit écrit des métamorphoses; & Diogène Laërce allégue un traité des Tables, dont il nomme l'auteur Antigonus, sans faire connoître, ni fa patrie, ni quel fujet il traita. Dans Pline, il est fait mention d'un Antigonus, qui fut un Statuaire célebre.

(b) Diodore de Sicile parle d'un capitaine Macédonien, qui, fous l'an 304 avant l'Ere Chrétienne,

<sup>(</sup>b) Diod. Sicul. pag. 783. Cicer. pro Dejotar. c. 29. Lucian. Oper. Tom. I. pag. 467, & Seq.

conduisit aux Rhodiens de la part de Ptolémée une provision considérable de bled & de vivres; avec un renfort de quinze cens hommes. On remarque qu'il n'est parlé de cet Antigonus qu'en cette occasion. Un lieutenant du roi Déjotare porta le nom d'Antigonus. Cicéron en parle dans sa harangue pour ce Prince. Ce fut l'un des députés, que Déjotare envoya à César. Dans le dialogue de Lucien sur le Menteur ou l'Incrédule, il est question d'un Antigonus médecin. Ce médecin fut mandé pour visiter un malade, qui s'appelloit Eucrate, & qui avoit une fluxion, qui étoit tombée sur les jambes. L'avis d'Antigonus fut qu'on diminuât les forces du malade, en lui ôtant le vin, & en ne le nourrissant que d'herbages. Mais, on n'approuva pas fon avis.

Enfin on connoît un Antigonus, furnommé Socchée, qui fut maître de Sadoc, chef des Sadduceens. Antigonus enseignoit qu'il falloit rendre au Seigneur un culte pur & défintéresse. » Ne soyez point, omme des esclaves, disoit-il » à ses disciples; n'obéissez pas à » votre maître simplement par la » vue des récompenses; obeillez » sans intérêt, & sans espérer auo cun fruit de vos travaux. Que » la crainte du Seigneur soit sur y vous. " Sadoc, ne pouvant s'accommoder d'une spiritualité si défintéressée, interpréta la maxime de son maître en un sens tout opposé. Il en conclut qu'il n'y avoit ni peine, ni récompense à attendre dans l'autre vie, & qu'il falloit faire le bien & éviter le mal en celle-ci, sans aucune vue de crainte ni d'espérance. Voilà, selon les Juiss, l'origine de la secte des Sadducéens. Antigonus avoit succédé, dans la tradition de la doctrine, au grand-prêtre Simon le Juste, qui su fouveraim Pontise, depuis l'an du monde 3702, jusqu'en 3711, avant J. C. 209.

ANTILÉON, Antileon, (a) A value on, capitaine natif de Thurium, dont parle Xénophon, au commencement du cinquième livre de l'expédition de Cyrus.

ANTILÉON, Antileon, A'relicor. C'étoit un historien Grec. On ne sçait pas en quel tems il a vécu. On lui attribue divers ouvrages, & entr'autres, un sur la doctrine des tems, que Diogène Laërce cite; au commencement de la vie de Platon.

ANTI-LIBAN, Antilibanus, A'rtinicarot, (b) montagne de Judée, ainsi nommée par les Septante. La Vulgate l'appelle Liban, ce qui est plus conforme au texte original des Écritures; car, selon la remarque de Dom Calmer, le texte Hébreu ne parle jamais de l'Anti-Liban; mais, il appelle toujours du nom général de Liban, ce que les autres appellent Anti-Liban.

Cette montagne a été ainsi nommée par les Grecs, sans dou-

<sup>(</sup>a) Xenoph, pag. 343.

te à cause de son opposition à celle, qu'ils nommoient Liban. Ce n'est, à proprement parler, qu'une même & longue chaîne de montagnes, s'étendant d'abord du nord au midi, & ensuite du midi au nord à peu près en forme de fer à cheval, dans l'espace d'environ quatre-vingt lieues. C'est la partie orientale de cette chaîne de montagnes, qui a porté le nom d'Anti-Liban, selon les Grecs; au lieu que la partie occidentale portoit celui de Liban. Voyer Liban.

ANTILOGIE, Antilogia, vel Antilogium ; terme formé de anti, contra, contre, & x6705, fermo, discours. Par Antilogie, on entend donc une contradiction, qui fe trouve entre deux expreffions, ou deux passages du même

Auteur.

C'est ainsi que l'on trouve dans l'Ecriture plusieurs contradictions apparentes, que les Interprétes & les Commentateurs sont occupés à concilier. Il est impossible que le Saint-Esprit, qui est auteur des Ecritures, se contredise, & tombe dans des contrariétés réelles. Mais, le peu de connoissance, que nous avons des choses divines & surnaturelles; l'ignorance, où nous sommes de la langue, de l'histoire & des usages des Juiss; la perte de plufieurs anciens monumens; la condescendance, que Dieu a eue de vouloir s'exprimer fouvent d'une manière humaine & populaire, lorsqu'il parle de ses perfections divines, & de ses opérations; tou-

tes ces choses contribuent à répandre de l'obscurité sur le texte des Livres saints, & à nous y saire paroître des Antilogies, & des contradictions, qui ne font qu'apparentes, & toutes relatives à notre manière imparfaite de concevoir. La vérité s'y trouve toujours, felon S. Augustin, mais tantôt d'une manière plus claire, & tantôt plus obscure.

ANTILOQUE, Antilochus, A'vilxoxos, (a) fils de Nestor & d'Eurydice, & disciple du Centaure Chiron, fuivit fon pere au siège de Troye, où il se distingua beaucoup. Ce ne fut pas seulement au milieu des combats, où il tua Échéclus, Mydon, Thoon, Mélanippe; mais, encore dans les jeux que l'on eut occasion de

donner.

Ce jeune Héros entra un jour dans la carrière pour la course des chars avec Ménélaus, Eumélus, Dioméde & Mérione. Ses chevaux étoient vieux, & devenus pesans par l'âge; c'étoient, en un mot, les chevaux de Nestor. Ce vieillard étoit présent. La tendresse paternelle ne fut pas longtems à se déclarer. Inquiet & tremblant pour un fils si cher, il s'avance promptement , il s'arrête à la barrière près de lui, il l'anime par des louanges, il l'inftruit & le dirige par ses leçons. On croit voir le pere de Phaëton, tel qu'il est peint par Euripide; ou pour parler le langage de Longin, on diroit que l'ame de Nestor

(a) Homer, Iliad. L. IV. v. 457. & Inscript. & Bell. Lett. Tom. II. pag. 29;

pass. 117, 200, 667. 30. Tom. III. pag. 307. Tom. VIII. pag. 507. Strab. pag. 596. Mem. de l'Acad, des 334. Tom. XVII. pag. 50.

4 AN

monte sur le char avec Antiloque; qu'elle va partager tous ses périls, & courir avec lui dans la carrière. » Mon fils, lui dit-il, vous n êtes jeune; mais, Jupiter & >> Neptune vous aiment. Ce sont » eux qui vous ont formé; c'est » d'eux que vous avez appris tout » ce qu'un parfait cavalier doit or scavoir. Ainsi, il n'est pas né-» cessaire de vous donner des le-» cons. Personne ne sçait mieux o que vous, comment il faut 35 tourner autour du but. Mais, o vos chevaux font lents, en » comparaison de ceux de vos adversaires. Non, vos concuror rens n'ont d'autre avantage sur so vous, que celui d'avoir de n meilleurs attelages. Prenez donc » courage, mon cher enfant; o raffemblez dans votre esprit tout ce que vous avez d'intellis gence, pour faire ensorte que » le prix ne puisse vous échap-» per. C'est par son industrie que » le bûcheron se distingue entre » les bûcherons, beaucoup plus o que par sa force. C'est par son » industrie que le pilote sçait cono duire, à travers les flots, un n frêle vaisseau battu de la tem-» pête. Enfin, c'est par son indus-» trie, que le conducteur d'un o char l'emporte sur un adveron faire dont l'attelage vaut mieux » que le sien. En effet, il arrive » fouvent que celui qui a le meil-» leur char, & les chevaux les » plus vigoureux, présumant de » cet avantage, court en insense

néglige de les retenir, pendant pue celui dont les chevaux sont beaucoup plus soibles, mais qui sçait son métier, observe le but, fans jamais le perdre de vue.

Ce discours produisit tout l'esset qu'on en pouvoit attendre; car, Antiloque remporta la victoire. Il sut tué par Memnon, en voulant parer le coup que celui-ci portoit à Nestor, son pere. Xénophon nous dit, au commencement de son traité de la chasse, qu'Antiloque, ayant exposé sa vie pour sauver celle de son pere, avoit mérité que les Grecs lui donnassent le nom de Philopator; c'estadire, qui aime son pere. Ovide cependant dit qu'Antiloque sut tué par Hector.

Pausanias, dans son voyage de Corinthe, nous apprend qu'Antiloque fut pere d'un fils, qui se nomma Péon; & ailleurs, que ce fameux capitaine, depuis sa mort, étoit reparu, aussi-bien que plusieurs autres héros de la Gréce, dans l'isle de Leucé, où ils avoient été vus par Léonyme, chef des Crotoniates. A Delphes, on avoit représenté Antiloque, ayant le pied fur une pierre, & appuyant sa tête & son visage contre ses deux mains. Quant à fon tombeau, il étoit, selon Strabon, auprès du promontoire de Sigée.

ANTILOQUE, Antilochus, A'raínoxos, (a) célebre devin, fils d'Amphiaraus. Après la mort de fon pere, ayant été chassé de

» çà & là, prend de longs dé-

Thébes, il se retira en Asie, où il s'avisa de prédire l'avenir aux Barbares. C'étoit à fort bon marché, qu'il le faisoit. Ce sut à l'exemple d'Antiloque qu'Alexandre, ce fameux imposteur, entreprit de rendre aussi des Oracles. Je crois que cet Antiloque, dont parle Lucien, est le même qu'Amphiloque, autre célebre Devin de la Cilicie, province de l'Asie mineure, duquel parle aussi Lucien.

Voyez Amphiloque.

ANTILOQUE, Antilochus, Arrinoxog. (a) Ce nom se trouve dans un passage du dialogue de Plutarque sur la musique. Voici ce passage : n Stésichore ne pré-» tendit imiter, ni Orphée, ni " Terpandre, ni Antiloque. " C'est ainsi qu'on lit dans tous les textes imprimés, dans tous les manuscrits, & dans toutes les versions. Mais, à peine connoîton un seul poëte Grec, nommé Antiloque. M. Fabricius, dans sa bibliothèque Grecque, n'en allégue aucun de ce nom; du moins n'en paroît-il aucun dans sa table générale. Ainsi il faut, sans hésiter, selon M. Burette, lire dans ce pailage Archiloque, nom trèstameux dans la poessie Lyrique.

On le trouve transformé de même dans Athénée, où l'on lit: » Simonide le Zacynthien sur » les théâtres, assis dans un fauveuil, chantoit les vers d'Anti-» loque. « Il faut corriger, d'Archiloque, suivant Casaubon, qui, fur cet endroit d'Athénée, dit qu'il feroit charmé que quelqu'un pût lui apprendre qui est cet Antiloque, n'en connoissant point d'autre, que celui d'Homère, ou le fils de Nestor. Cependant, il y a eu un poëte Grec de ce nom, contemporain de Lysandre, & dont Plutarque fait mention dans la vie de ce capitaine. Mais, ce poëte Antiloque ne convient, pour le tems, ni au passage de Plutarque, don il s'agit, ni à celui d'Athénée. Voyez l'article qui suit.

ANTILOQUE, Antilochus, A'rthogos, (b) poëte Grec, qui vécut du tems de Lyfandre. Plutarque rapporte que ce Poëte ayant fait à la louange de Lyfandre un petit nombre de vers, ce grand homme en fut si aise, qu'il remplit son bonnet d'argent & le

lui donna.

ANTILOQUE, Antilochus, A'rīlogue. Il y en a qui lisent Antilogue. On dit que c'étoit un historien Grec, que certains croyent être le même qu'Antiloque de Syracuse. Il avoit écrit divers ouvrages historiques, & entr'autres, un, des hommes de lettres, qui avoient fleuri depuis Pythagore jusqu'à Épicure.

ANTILOQUE, Antilochus, A'VT/180X05, (c) interlocuteur d'un des dialogues des morts de Lucien. C'eit à Achille qu'il parle.

ANTIMACHIE, Antimachia, (d) nom d'une fête, qu'on célébroit dans l'isle de Cos, pendant

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 443. Athæn. pag. 620. Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. X. p. 286, 287.

<sup>(</sup>b) Plut. Tom. I. pag. 443.

<sup>(</sup>d) Supplém, all'Antiq, expliq, par Da Bern, de Montf, Tom. II, pag. 9, 10.

laquelle le Prêtre portoit un habit de femme, & avoit la tête liée d'une mitre, ou d'une bande à à la manière des femmes. La raison en étoit, selon Plutarque, qu'Hercule s'en retournant après la prise de Troye, une tempête écarta fix navires qu'il avoit ; & que celui qui le portoit, fit naufrage à l'isle de Cos, où après avoir perdu ses gens, ses armes & son bagage, il prit terre. Il pria un berger, nommé Antagoras, de lui donner un bélier. Le berger, qui étoit fort & robuste, lui proposa de lutter contre lui, & lui promit le bélier, s'il demeuroit vainqueur. Hercule accepta la condition; & quand ils en furent venus aux mains, les Méropes se mirent du côté d'Antagoras . & les Grecs, qui se trouvérent là, du côté d'Hercule.

Le combat fut rude. Hercule, accablé par le grand nombre, s'enfuit chez une femme Thracienne, & prit l'habit de femme, pour tromper ceux qui le poursuivoient, ce qui lui réussit. Ayant depuis vaincu les Méropes, après avoir fait les expiations ordinaires, il épousa Alciope, portant, le jour des noces, une robe ornée de sleurs. C'étoit en mémoire de ce fait, que le Prêtre, en habit de femme, offroit un sacrifice au lieu du combat, où les fiancés

aussi en habits de femmes, embrassoient leurs fiancées. ANTIMAQUE, Antimachus,

Arthuxos, (a) étoit fils de Thrafyanor, petit-fils de Ctésippe, & arrière petit-fils d'Hercule. Il fut pere de Déiphon, à qui Téménus, roi d'Argos, donna toute sa confiance.

ANTIMAQUE, Antimachus, Aντίμαχος, (b) eut pour pere Electryon, fils de Persée, & roi de Mydéum. Antimaque & ses freres furent tués dans une guerre contre les Télébes. Leur pere prit les armes pour venger leur mort. Mais, il fut blessé par un accident imprévu, & mourut de cette blesfure. Antimaque fut pere d'Amphianax. Il y a des leçons qui portent Amphimaque; mais, c'est une faute de copiste, à ce qu'on

ANTIMAQUE, Antimachus, Αντιμαχος, (c) l'un des capitaines Troyens. Corrompu par les présens de Pâris, il empêcha, par ses conseils, qu'on ne rendît Héléne à Ménélaus. Homère rapporte qu'il avoit dans son palais des tréfors infinis, de l'or, de l'airain, du fer. C'étoit d'ailleurs un vaillant Prince, qui fut pere de Pisandre, de l'intrépide Hippolocus & de Léontéus.

ANTIMAQUE, Antimachus, A vrinaxos, (d) officier de Persée, roi de Macédoine. Il commandoit ce corps de cavalerie, appellé l'Escadron sacré par les Macédoniens. L'an 171 avant J. C., s'etant donné un combat entre ces peuples & les Romains, les pre-

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 117. (b) Paul pag. 213. Mem. de l'Acad, des Inscript. & Bell. Lett. Tom. VII. pag. 108, 109,

<sup>(</sup>c) Homer. Iliad. L. XI. v. 123. & feq. L. XII. v. 188.

<sup>(</sup>d) Tit. Liv. L. XLII. c. 66. Roll. Hift. Anc. Tom. V. pag. 36.

miers se retirérent, laissant sur la place trois cens hommes de pied, & vingt-quatre cavaliers des plus distingués de cet Escadron sacré. Antimaque fut du nombre des

ANTIMAQUE, Antimachus, Αντίμαχος, (a) autre officier du roi Persée. Il étoit gouverneur de Démétriade, l'an 169 avant l'Ére Chrétienne. Cette Ville étant assiégée cette même année par Euménès, roi de Pergame & par les Romains, on dit qu'Antimaque & un certain Crétois, nommé Cyda, menagérent une entrevue entre l'ennemi & le roi Persée, & traitérent des conditions auxquelles ils feroient alliance. Ce fut du moins le bruit public, & même le siége de Démétriade fut abandonné.

ANTIMAOUE, Antimachus, A'rτ μαχος, (b) poëte & grammairien, fils d'Hyparchus, naquit à Colophon, ou à Claros en Ionie, & suivant d'autres, à Téos. Il étoit contemporain d'Hérodote, puisqu'il fut, selon certains, disciple de Panyasis & de Stésymbrote, qui florissoient vers l'an 480 avant J. C. Il vivoit encore vers l'an 400, au tems de la défaite des Athéniens par Lysandre; & Platon, dans sa jeunesse, avoit vu ce Poëte dans un âge très-

avancé.

Quintilien dit d'Antimaque, qu'il avoit de la force & de la folidité; & que son élocution, qui n'étoit nullement commune, avoit son prix, & étoit digne de louange; mais, que quoique les Grammairiens, d'un commun accord, lui eussent déféré le second rang après Homère, il étoit certain qu'on ne trouvoit, dans ses ouvrages, ni fentimens, ni agrément, ni ordre, & qu'il manquoit absolument d'art; ce qui faisoit voir manifestement l'énorme différence, qui étoit entre approcher de ce grand Poëte, & n'être que

le second après lui.

Cependant, Platon faisoit une telle estime des poessies d'Antimaque, qu'il envoya exprès au lieu de sa naissance, pour les recueillir. L'empereur Adrien préféreit ce Poëte à Homère, dont il vouloit férieusement supprimer les ouvrages; mais, il n'a fervi de rien à Antimaque d'avoir de tels protecteurs; sa Thébaide a péri avec ses autres poesses. Hermésianax ne l'a pas oublié dans la liste des Poëtes amoureux. Touché d'une violente passion pour Lydé, soit qu'elle fût sa femme, comme Plutarque l'a cru, soit qu'elle sût sa maîtresse, comme l'assure Cléarque, il la suivit jusques sur les bords du Pactole, & l'ayant vu expirer fous fes yeux, il revint à Colophon, où, selon le même Hermélianax, il fit entendre les plus tristes élégies. Plutarque ajoûte qu'il y rappelloit tous les mal-

(a) Tit. Liv. L. XLIV. c. 13. Mém. de l'Acad. des Inscr. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 277, 278.
(b) Suid. Tom. I. pag. 303. Paul.

pag. 494, 495, 496. Athæn. pag. 598.

Lucian. Tom. I. pag. 776. Quint. L. X. c. 1. Plut. Tom. I. pag. 24, 253, 443. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. VII. pag. 294, 360.

heurs arrivés aux Souverains, pour fe consoler par le souvenir de leurs infortunes; mais, il saut avouer que, si l'enslure, tant de sois reprochée à la Thébaïde d'Antimaque, regnoit également dans ses élégies, il n'excella pas en ce genre. Les termes empoulés sont le partage ordinaire des déclamations, ils ne sçauroient partir d'un cœur véritablement touché.

Plutarque, que nous venons de citer, rapporte qu'Antimaque, & un certain Nicératus d'Héraclée, ayant composé chacun un poeme, qui portoit le nom de Lysandre, disputérent le prix devant lui, & qu'il adjugea la couronne à Nicératus. Antimaque en eut tant de dépit, qu'il supprima son poeme. Platon, qui, comme nous l'avons déjà observé, admiroit la poësie d'Antimaque, voyant qu'il étoit au désespoir de cet affront, prit soin de le confoler & de l'encourager, en lui disant que l'ignorance est pour les yeux de l'esprit, ce que l'aveuglement est pour les yeux du corps. (a) Il y eut encore quelques autres poëtes Grecs du nom d'Antimaque. 1.º Un, qui étoit d'Héliopolis en Égypte. Il avoit écrit une description de la production du monde. C'étoit un poëme

rose, ou d'eau. C'étoit parce (a) Suid. Tom. I. pag. 303. Plin. I. XXXIV. c. 8. Demosth. pag. 965.

composé de 3780 vers. 2.º Un

autre, qui étoit en même-tems

musicien; on le surnomma Psécas,

du Grec, vende, ros, roris guttula, de la rosée, une goutte de qu'il crachoit sur ceux qui étoient près de lui. Pline parle d'un Antimaque, qui étoit un célebre sculpteur. Démosthène parle aussi d'un Antimaque. C'est dans sa harangue pour Phormion.

ANTIMÈNE, Antimenes, A vríperus, fils de Déiphonte & d'Hyrnétho. Voyez Hyrnétho.

ANTIMETATHESE, Antimetathesis, figure de rhétorique, qui consiste à répéter les mêmes mots; mais, dans un sens opposé; comme dans cette pensée: Non ut edam vivo, sed ut vivam edo; Je ne vis pas pour manger, mais, je mange pour vivre. On nomme encore cette figure Antimétabole, & Antimétalepse.

ANTIMOINE, Stibium, στίμμι, (b) forte de mineral, qui approche de la nature des métaux, & que quelques-uns croyent en contenir tous les principes; parce qu'il se trouve près des mines des uns & des autres, & fur tout dans les mines d'argent & de plomb. Souvent même, il a fa mine propre. On l'appelle austi Marchasite de plomb; & les Chymistes le nomment le Loup, ou le Saturne des Philosophes; parce qu'il dévore les autres métaux, quand on les fond ensemble & qu'il les consume tous, à la réserve de l'or. On l'appelle aussi Prothée, à cause de la diversité des couleurs, qu'il prend par le moyen du fen. On le tient composé d'un double souffre minéral, l'un métallique, approchant de la

<sup>(</sup>b) Reg. L. IV. c. 9. v. 30. Job. c. 42. v. 14. Jerem. c. 4. v. 30. Ezech. c. 123. v. 40.

pureté & de la couleur de celui de l'or , & l'autre terrestre & combustible, femblable presque au souffre commun; d'un mercure fuligineux & mal digéré, participant de la nature du plomb, & d'un peu de sel terrestre. Il est de couleur noire & rempli de longues éguilles brillantes. Le meilleur vient de Hongrie. L'Antimoine est aujourd'hui fort employé dans la médecine; mais, avant le douzième siécle, on ne s'en servoit que dans la composition du fard.

L'Écriture nous le décrit comme un fard, dont les femmes se servoient pour noircir les yeux. Jézabel, ayant appris que Jéhu devoit entrer dans Samarie, fe farda les yeux avec de l'Antimoine; ou, selon l'Hébreu, mit ses yeux dans l'Antimoine, ou se les en frotta entièrement, ou même elle les plongea dans le fard, pour parler à cet usurpateur, & pour se montrer devant lui.

Comme les yeux grands, bien fendus, & noirs, passoient pour les plus beaux ; ceux & celles , qui avoient soin de leur beauté, se frottoient le tour de l'œil & la paupière avec une éguille trempée dans une boëte de fard d'Antimoine, pour se noircir l'œil, pour étendre la paupière, ou plutôt pour la replier, afin que l'œil en parût plus grand. Encore aujourd'hui, les femmes Syriennes, Arabes & Babyloniennes fe frottent & se noircissent le tour de l'œil; & dans le désert les hommes & les femmes mettent du noir dans les yeux, pour les conserver contre l'ardeur du soleil, & contre la vivacité de ses rayons.

Jérémie parlant aux filles de Sion: "En vain, leur dit-il, yous » revêtirez-vous de pourpre, & " mettrez-vous vos colliers d'or : » En vain vous peindrez-vous les » yeux avec l'Antimoine. Vos » amans vous mépriferont. « Ézéchiel découvrant les déreglemens de la nation Juive, fous l'idée d'une femme débauchée dit qu'elle s'est baignée; qu'elle s'est parfumée; qu'elle à frotté ses yeux d'Antimoine; qu'elle s'est parée ; qu'elle s'est assise sur un très-beau lit, & devant une table bien couverte. Job marque assez l'estime que l'on faisoit de l'Antimoine, en donnant à une de ses filles le nom de vase d'Antimoine, ou de boëte à mettre le fard. Selon l'Auteur du livre d'Hénoch, dès avant le Déluge. l'ange Azléel apprit aux filles l'art de se farder.

ANTIMO NARCHIQUE, Antimonarchus , A'vripovapyos ; c'est-à-dire, qui est opposé à la Monarchie , ou gouvernement Royal. Ce mot vient du Grec, avri, contra, contre, novos, folus, feul, & apxn, imperium, empire.

ANTINOÉ, Antinoë, (a) A'urivan, fille de Céphée. Il y en a qui lisent Antonoé, Autonoé. Quoiqu'il en soit, Antinoé, en vertu d'un certain Oracle,

<sup>(</sup>a) Paul. p. 467, 469. Mém. de l'Acad. des Inscr. & Bell. Lett. T. XIV. p. 1490

transféra les habitans d'une Ville, bâtie par un fils de Lycaon, dans celle des Mantinéens. On dit qu'un serpent lui montra le chemin qu'elle devoit tenir ; mais, on ne dit pas quelle espèce de serpent c'étoit. On ajoûte seulement que le fleuve, qui traversoit la Ville, fut nommé de-là Ophis; car, Ophis en Grec, veut dire un serpent. Que s'il est permis de tirer quelque conjecture des vers d'Homère, Pausanias croiroit que ce serpent étoit un dragon. En effet, lorsque, dans le dénombrement des vaisseaux, ce Poëte dit que les Grecs laissérent Philoctète à Lemnos. fouffrant des douleurs mortelles de la piquure d'un serpent, il se fert, non du mot Ophis, mais, de celui d'Hydros, une Hydre; & au contraire, quand il dit qu'un aigle, qui tenoit un dragon dans fes ferres , le laissa tomber au milieu des Troyens, il employe le mot Ophis. C'est pourquoi, on peut croire que le serpent, qui servit de guide à Antinoé, étoit un dragon.

On croit qu'Antinoé reposoit auprès du lieu appellé par les Mantinéens, Les autels du soleil. Près de sa tombe étoit une colonne, sur laquelle on voyoit une statue équestre de Grillus, sils

de Xénophon.

ANTINOÉ, Antinoë, A'vrivou, l'une des filles de Pélias. Voyez Pélias.

(a) Un Poëte, nommé Pané-

(a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett, Tom. IX. pag. 412.

rates, ayant trouvé une fleur de Lotos rouge, l'apporta à l'empereur Adrien, comme une chose extraordinaire; & pour lui faire sa cour, il dit qu'il falloit donner à cette fleur le nom d'Antinoe. » Pour la couleur rouge qu'elle » a, ajoûta-t-il, elle lui vient du » sang de ce lion de Libye, que » vous avez tué, il n'y a pas » long-tems, à la chasse. « Cette fade adulation lui procura une place dans le Musée d'Alexandrie. Il faut croire, pour l'honneur des Lettres, que les Scavans, qui composoient cette célebre société, regardérent avec mépris, celui qu'une pareille flatterie avoit mis au nombre de leurs confréres.

ANTINOIES, Antinoia, fêtes, qui furent instituées par Adrien, en l'honneur d'Anti-

nous, son favori.

ANTINOPLE, ou ANTINOPOLE, Antinopolis, Α'ντινο πόλις, ville d'Egypte, dans la Thébaide. Elle s'appella premièrement Besa.

Voyez Befa.

ANTINOUS, Antinous, (b)
A'TINOUS, fils d'Eupéithes, & parent d'Ulysse, étoit l'un des amans de Pénélope. Mais, c'étoit un amant violent & plein de fiel. En effet, après un discours prononcé par Télémaque, son rival, & fils d'Ulysse, il fut le premier à rompre le silence. Télémanue, lui dit-il, sans doute, ce pont les dieux mêmes, qui vous enseignent à parler avec tant de phauteur & de confiance. Je sou-

(b) Homer. Odyff. L. I. v. 383. & feq. L. XVII. v. 374. & feq. L. XXII. v. 15. & feq.

in haite de tout mon cœur, que » Jupiter ne vous donne pas sitôt » le sceptre de cette Isle s celle " d'Ithaque], qui vous apparn tient par votre naissance. "

Ce discours, selon la remarque de Mde Dacier, est une raillerie fine, & une imprécation; car, il veut lui dire que n'ayant pas été bien élevé & bien instruit par des hommes, il veut parler comme s'il étoit inspiré par les dieux. Il souhaite qu'il ne regne jamais; car, puisqu'il parle si fièrement, n'étant que Prince, que ne feroitil point s'il étoit Roi, & en posseslion d'un Etat, qui ne lui appartient que par succession, & auguel il ne sçauroit prétendre par son mérite? Télémaque l'entend fort bien; mais, inspiré par Minerve, il dissimule, & prend cette imprecation pour une priere, qu'Antinous fait en sa faveur.

Une autre fois, Antinous fâché contre Eumée, de ce qu'il avoit amené Ulysse, qu'on prenoit dans ce moment pour un inconnu : » Vilain gardeur de cochons, lui » dit-il, & que tout le monde n prendra toujours pour tel, » pourquoi nous as-tu amené ce » gueux? n'avons-nous pas affez » de vagabonds & assez de pau-» vres pour affamer nos tables? » te plains-tu qu'il n'y en ait pas » dejà affez pour manger le bien s de ton maître, & falloit-il que n tu nous amenasses encore celui-

Cependant, tous les Princes, qui étoient présens, donnérent libéralement à Ulysse, & emplirent sa besace de pain & de vian-

m là? a

de ; de manière qu'il avoit de quoi s'en retourner sur le seuil de la porte. & faire bonne chere. Mais. il s'approcha d'Antinous, & lui dit: " Mon ami, donnez-moi » austi quelque chose; à votre » mine, il est aisé de voir que » vous tenez un des premiers » rangs parmi les Grecs, car, » vous ressemblez à un Roi; c'est » pourquoi il faut que vous foyez » plus libéral que les autres, je » célébrerai par toute la terre » votre générolité.... J'ai été » vendu autrefois à un étranger » qui me mena en Cypre, où il n me vendit à Dmétor, fils de » Iasus, qui regnoit dans cette " isle. De-là, je suis venu ici, » après bien des traverses & des n aventures, qu'il seroit trop long » de vous conter. a

Alors, Antinous s'écria: " Quel » dieu ennemi nous a amené ici » ce fléau, cette peste des tables? » éloigne-toi de moi, de peur » que je ne te fasse revoir cette » triste terre de Cypre. Il n'y a » point de gueux plus importun, » plus impudent ; va , adresse-toi » à tous ces Princes, ils te don-» neront sans mesure; car, ils » font volontiers largesse du bien n d'autrui. " Ulysse s'éloignant, lui dit : » Antinous, vous êtes » beau & bien fait; mais, le » bon fens n'accompagne pas » cette bonne mine. On voit » bien que chez vous, vous ne » donneriez pas un grain de sel » à un mandiant, qui seroit à » votre porte, puisque vous n'a-» vez pas même le courage de n me donner une petite partie

٠....

» d'un superflu, qui n'est point

n à vous. "

Cette réponse ne fit qu'irriter davantage Antinous, qui, le regardant de travers, lui dit : » Je » ne penie pas que tu t'en retournes en bon état de ce palais, » puisque tu as l'insolence de me » dire des injures. « En mêmetems, il prit fon marche - pied, le lui jetta de toute sa force, & l'atteignit au haut de l'épaule. Le coup, quoique rude, ne l'ébranla point. Ulysse demeura ferme sur ses pieds comme une roche; il brania seulement la tête, sans dire une parole, & pensant profondément aux moyens de fe venger.

L'occasion se présenta bientôt. En effet, un jour qu'Antinoüs étoit à table, tenant une coupe pleine de vin, & la portant à sa bouche, dans le moment que la pensée de la mort étoit bien éloignée de lui, Ulysse le frappa à la gorge, & la pointe mortelle lui perça le cou. Il fut renversé de son siège, la coupe lui tomba des mains, un ruisseau de sang lui sortit par les narines, il renversa la table avec ses pieds, & jetta par terre les viandes, qui nageoient pêle-mêle dans le sang.

Les autres, le voyant tomber, firent grand bruit, se levérent avec précipitation, & cherchérent de tous côtés des armes; mais, ils ne trouvérent ni bouclier, ni pique; Ulysse avoir en la précaution de les faire enlever.

ANTINOUS, Antinous, (a)

A'vrlvoos, naquit à Passaron, ville de la Molosside, en Épire. Il vivoit 167 ans avant J. C. C'étoit un des principaux citoyens, qui, avec un autre, non moins distingué, appellé Théodotus, avoit marque autant de zèle pour Perlée, roi de Macédoine, que de haine pour les Romains. Ces deux chefs, à qui leur conscience reprochoit une faute, dont ils ne devoient pas espérer le pardon de la part des Romains, pour s'ensevelir sous les ruines de leur patrie, fermérent les portes de la Ville aux troupes du préteur Anicius, lorsque ce général vint pour la soumettre, & exhortérent les habitans à préférer la mort à la fervitude.

Personne n'osoit ouvrir la bouche contre deux hommes, dont le pouvoir étoit absolu ; lorsqu'un jeune citoyen, d'une naissance égale à la leur, nommé Théodotus, comme l'un d'eux, eut le courage de prendre la parole contre des Généraux, qu'il appréhendoit cependant moins que les Romains. " Quelle rage vous » posséde, dit-il à ses compatrio-" tes, & vous porte à envelop-» per tant d'innocens dans la pu-» nition de deux coupables? Pour » moi, j'ai souvent oui dire qu'il » s'étoit trouvé des particuliers, » qui étoient morts généreule-» ment pour leur patrie. Ceux-» ci sont les seuls jusqu'à ce jour, » qui ayent cru que leur patrie » devoit périr pour eux, & avec » eux. Ouvrons plutôt nos por

» tes aux Romains, & soumet-» tons-nous à une Puissance, à » qui tout l'univers est soumis. « Antinous & son collégue, voyant que la multitude suivoit ce jeune Citoyen, fondirent sur le corps des ennemis le plus voisin; & s'offrant eux-mêmes à leurs coups, ils y trouverent la mort, qu'ils cherchoient. Et sur le champ, la Ville fut rendue aux Romains.

ANTINOUS, Antinous, (a) A'rrivoos, jeune homme, originaire de Bithynie, qui suivoit l'empereur Adrien dans les voyages. Il périt en Égypte, vers l'an de J. C. 132, par la barbare superstition de celui dont il avoit fait les délices criminelles. Adrien, dévoué à toutes les espèces de divination, sans en excepter la magie, le persuada qu'il avoit besoin d'une victime volontaire, qui donnat librement sa vie, soit pour prolonger les jours de son Prince, loit pour quelqu'autre motif de superstitiense impiété. Antinous s'offrit, & fut accepté. Ainsi, Adrien immola sa propre idole; & afin qu'il ne lui manquât aucune sorte de travers & de contradiction, il pleura comme une femme | c'est l'expression d'un Historien], celui qu'il avoit immolé. Tel fut, dans le vrai, le genre de mort d'Antinous ; quoiqu'Adrien, pour couvrir fon abominable barbarie, ait répandu, & même configné dans des Ecrits un récit différent, & se soit efforcé de faire croire dans le pu-

(a) Paul. pag. 469, 470. Crév. Hift. Lett. Tom. I. pag. 380. Tom. IV. pag. des Emp. Tom. IV. pag. 303, 304. Amm. de l'Acad. des Infeript. & Bell. XVIII. pag. 223, 224.

blic, qu'Antinous s'étoit noyé dans le Nil.

Il auroit été de l'intérêt & de la gloire de ce Prince, d'étoutfer un si honteux souvenir; mais, les passions ne raisonnent point, si ce n'est peut-être dans ce qui tend à les satisfaire. Adrien s'appliqua à immortaliser, par toute forte de monumens, un nom, qui le couvroit d'opprobre. Antinous étoit mort à Besa, ville de la Thébaide, sur le Nil, anciennement confacrée à un dieu de même nom. Adrien en fit une ville toute nouvelle, par les bâtimens qu'il y ajoûta, & l'appella Antinople. Il y construisit un temple en l'honneur d'Antinous, où il mit des Prêtres & des Prophétes; car, il voulut que ce dieu, de sa création, rendit des oracles. En effet, l'on en débita quelquesuns, qui étoient de la composition d'Adrien lui-même. Il remplit l'univers de statues d'Antinous, exposées à la vénération des peuples. Enfin, les Astronomes ayant prétendu découvrir au ciel un nouvel aftre, Adrien feignit de croire que c'étoit l'ame d'Antinous, reçue dans le séjour des bienheureux, & l'astre en prit le nom.

ANTIOCHE, Antiochia, A vitoxela, ville de Syrie, sur le fleuve Oronte, à cent vingt stades de la mer. Elle fut bâtie l'an 301 avant J. C., par Seleucus Nicanor. Ce Prince ayant vaincu Antigonus, s'empara de

AN

la haute Syrie, & y jetta les fondemens de cette Ville, qu'il appella Antioche, du nom de son pere, ou de son fils; car, l'un & l'autre se nommoit Antiochus. (a) Antigonus, peu de tems auparavant, avoit bâti dans le voifinage une Ville, qu'il avoit nommée Antigonie. Séleucus la fit démolir entièrement ; il se servit des matériaux pour la sienne, & y sit passer tous les habitans de la première. Séleucus bâtit dans le même-tems plusieurs autres Villes; & dans toutes ces nouvelles Villes, il donna aux Juifs les mêmes priviléges & les mêmes immunités qu'aux Grecs & aux Macédoniens, sur tout à Antioche, où il s'en établit beaucoup; de sorte qu'ils y occupoient une partie aussi considérable de la Ville, qu'à Alexandrie.

Antioche reçut depuis des accroissemens, dont elle sut redevable à d'autres grands personnages. C'est pourquoi elle est nommée par Strabon Tétrapole; c'esta-dire, quatre Villes, à cause des quatre parties, dont elle se trouva composée dans la suite. Chaque partie étoit fermée d'un mur particulier, & les quatre ensemble l'étoient encore d'un mur commun.

L'année à Antioche commencoit au premier Octobre; mais, on y suivit des Eres fort différentes. On a vu Antioche abandon-

(a) Tit. Liv. L. XXXIII. c. 19. L. D. Vaisf. Geog. Hist. Eccles. Tom. IX.

ner, fous les Romains, celle qu'elle avoit eue sous les Séleucides ; prendre d'abord celle de l'Autonomie, accordée par Pompée; puis la quitter, pour prendre celle de la confirmation ou du renouvellement de cette Autonomie par Jules César; quitter celle-ci, pour prendre celle de l'empire d'Auguste en orient après la défaite d'Antoine, & revenir ensuite, même sous le regne d'Auguste, à l'époque de Jules César. On remarque qu'il n'y a guere de Villes, qui se soient plus servies de contre-marques, fur leurs monnoies, que celle d'Antioche, principalement sur les monnoies, qui ont pour type, d'un côté la tête de Jupiter, & au revers, la figure du même dieu, assise, portant sur sa main droite une petite victoire, avec la légende: ANTIOXEΩN MH-ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ου ΑΝΤΙΟ-ΧΕΩΝ ΜΗΤΦΟΠΛΕΩΣ ΑΥ-TONOMOY.

La ville d'Antioche, si l'on en croit S. Jérôme, s'appelloit autrefois Réblat. Il n'en est parlé fous le nom d'Antioche que dans les livres des Maccabées, & dans ceux du nouveau Testament; mais, il est fait mention de Réblat, ou Réblata dans le livre des Nombres, dans les livres des Rois, & dans Jérémie. Théodoret dit que, de son tems, il y avoit une ville de

(a) 11t. L.V. L. XAXIII. c. 19. L. Pag. 134, 185. Mém. de l'Acad, des L. XV. c. 4. Plin. L. V. c. 21. Ptolem. L. V. c. 15. Pomp. Mel. L. I. c. de Phen. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 154, 155. Crév. Hift. des Emp. Tom. XIII. pag. 470. 483, 484. Tom. XIV. pag. 134. Tom. XVII. pag. 134. Tom. XVII. pag. 193. 1V, p. 242, 243. Tom. V. p. 428, 429.

Réblat auprès d'Émèle en Syrie; ce qui est fort contraire à l'opinion de S. Jérôme. Quoiqu'il en foit, la ville d'Antioche n'est connue sous ce nom, que depuis le regne de Séleucus Nicanor, qui, comme on l'a dit, la bâtit, & l'appella du nom d'Antioche, pour les raisons qu'on a données.

AN.

Antioche ne fut pas moins célebre fous le bas-Empire, qu'elle ne l'avoit été ci-devant. On scait qu'après la défaite de Pescennius Niger, la ville d'Antioche qui s'étoit déclarée pour lui, perdit ses priviléges. Et sans le secours des médailles, nous ignorerions que ce fut à la ville de Laodicée que Septime Sévere transporta la primauté de la Syrie, qu'Antioche avoit toujours eue. Laodicée s'en glorifia aussi-tôt. Elle fit frapper en l'honneur de Caracalla un médaillon, fur le revers duquel on lit ces mots autour d'une tête de femme voilée & couronnée de tours ΛΑΟΛΙΚΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ CYPIAE: "Des Laodicéens qui n sont les premiers de la Syrie. a Mais, ce triomphe ne fut pas de longue durée. Antioche rentra dans tous ses droits, qu'elle conserva.

Environ cent ans auparavant; c'est-à-dire; l'an de Rome 866, & de J. C. 115, on avoit ressenti à Antioche un tremblement de terre, qui fut très-funeste, parce que le séjour de l'empereur Trajan dans cette ville, y avoit rassemblé des troupes, des ambassadeurs avec leurs cortéges, une multitude de particuliers, qui avoient des affaires en cour, des marchands, des curieux; enforte que le malheur d'une seule Ville devint celui de tout l'empire Romain. Les fecousses, accompagnées de tonnerres dans l'air, de vents impétueux, de feux soûterreins, furent si violentes, que tous les édifices sembloient prêts à quitter leurs fondemens, & la plûpart furent renversés. Trajan fe sauva avec assez de peine par la fenêtre de la chambre, où il fut furpris par cet affreux accident. Il en fut quitte pour de legéres contusions. Dion, toujours amateur du merveilleux, dit que quelqu'un, au-dessus de l'homme pour la taille & pour la force, tira du danger ce Prince, chéri du ciel. Ce qui est vrai, c'est qu'il échappa; & le reste du tems que dura le tremblement de terre, il le passa dans l'Hippodrome, loin de tout bâtiment.

Le mal se fit sentir dans une grande étendue de païs; mais, c'étoit Antioche qui en fut le centre, & qui en souffrit de plus horribles ravages. Notre Historien, sans marquer précisément le nombre des personnes qui y périrent, nous donne lieu de juger qu'il fut immense. Il ne nomme en particulier que Pédo, actuellement Consul. Lorsque le calme fut rétabli, on alla chercher, dans les décombres & dans les masures, ceux qui pouvoient être en êtat de recevoir encore du fecours. On n'y trouva que deux enfans vivans, l'un avec sa mere ausli vivante, qui l'avoit nourri, & s'étoit nourrie elle-même de son propre lait, l'autre qui tettoit encore sa mere dejà morte.

Sous l'empire de Valerien, vers le milieu du troisième siècle de l'Ére Chrétienne, les Perses surprirent Antioche. Les habitans ne s'attendoient à rien moins qu'à un tel malheur. Livrés au goût qu'ils avoient pour les plaisirs & pour les spectacles, ils étoient actuellement au théâtre, & s'amusoient à considérer un pantomime & sa femme, qui exécutoient une farce pour les divertir. Tout d'un coup cette femme en se retournant, s'écria: Ou je rêve, ou voici les Perses. Ils arrivoient en effet. Ils n'eurent pas de peine à s'emparer d'une Ville, qui ne songeoit nullement à se défendre. Ils la saccagérent, & pillérent les environs. L'Empereur la fit rétablir peu de tems après.

Comme Antioche fut donc le séjour de plusieurs Empereurs qui prirent plaisir à l'orner, & qui en firent leurs délices, Ammien Marcellin l'appelloit la capitale de l'Orient, & n'en parloit qu'avec le plus grand éloge. D'autres Écrivains, en la failant la capitale de toute la Syrie, l'ont aussi nommée la grande par excellence, la troisième Ville du monde; & suivant l'expression des Orientaux, la perle, l'œil, la tête de l'Orient. Mais, la véritable gloire de cette Ville, c'est que c'est, à proprement parler, à Antioche, qu'a commencé le Christianisme, puisque c'est dans son enceinte que les Disciples assemblés prirent le nom de Chrétiens pour la première fois. S. Pierre en fut le premier Apôtre; & l'Évangéliste S. Luc en étoit originaire, suivant l'opinion commune. Mais, pour Saint Jean Chrysostôme, & quelques autres personnages, que leur fainteté & leur science à la fois ont rendus recommandables, on ne fçauroit douter qu'ils n'y aient pris naissance. On avoit même construit des temples au vrai Dieu en leur honneur & sous leur invocation. Cette Ville changea de face & de nom sous l'empereur Justinien, qui la répara après de nouvelles difgraces, qu'elle avoit essuyées, & qui l'appella Théo-

polis, ville de Dieu.

Il y avoit à Antioche, selon S. Jean Chrysostôme, des gens qui, attirés sur l'orchestre, se servoient de leurs membres comme d'aîles, pour voler. D'autres, jettoient plusieurs épées nues en l'air, & lorsqu'elles tomboient, ils les reprenoient par la poignée. Quelques-uns mettoient fur leur front une perche, qui tenoit là ferme comme un arbre enraciné en terre. Mais, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'au haut de la perche, on voyoit de petits garçons qui se battoient. Celui, qui tenoit la perche sur son front, ne le servoit, ni de ses mains, ni d'aucune autre partie de son corps, pour la soûtenir; elle demeuroit inébranlable.

Il y avoit encore à Antioche des gens , qui nourrissoient des lions, & qui les rendoient plus doux que des moutons. Ils les menoient par la Ville; plusieurs leur donnoient de l'argent ; de forte qu'ils gagnoient beaucoup a ce métier. D'autres nourrissoient des ours & des ourses. S'ils s'en-

fuyoient

favoient de la maison, on fermoit toutes les portes du voisinage, & ceux qui les voyoient venir, se mettoient en fuite.

On est surpris, quand on lit, dans S. Jean Chrysostôme, combien les Orientaux, fur tout ceux d'Antioche, étoient adonnés à ce qui s'appelle prestige, enchantement, &c. » Je passe sous si-" lence, dit cet Orateur, d'au-» tres choses fort déplorables, » comme les augures, les préfa-» ges, les observations, la gé-» nethlialogie, les symboles, les » ligatures, la divination, les en-» chantemens, l'art magique. «

Antioche conserve encore, presque tout entières, les anciennes murailles de son enceinte, qui ont dix milles de circuit, & qui s'étendent partie sur des hauteurs, partie dans une vaste plaine; mais on ne voit, dans l'intérieur d'un espace aussi vaste, que des ruines, au lieu de cette multitude de magnifiques édifices publics, qui l'ornoient auparavant. Ces restes ont encore de quoi occuper les Curieux; & suivant les dernières relations, en particulier celle de M. Otter, Antioche est encore une ville passablement grande & belle. Il y a plus d'un siécle que le grand Seigneur sit réparer le château d'Antioche, & qu'il y fit bâtir plusieurs maisons; ce qui y attira beaucoup d'habitans Turcs, Armeniens, Grecs & Juiss; sans quoi elle seroit entièrement déserte. Elle paroît, dans l'éloignement, comme une forêt, par le grand

A N 97 nombre d'arbres, dont elle est remplie. Ce coup d'œil est un spectacle agréable. On l'appelle à présent Antachia. Les Turcs en font possesseurs.

ANTIOCHE, Antiochia, (a) A'vrioxela, ville de la Carie dans l'Asie mineure. On dit qu'elle sut bâtie par Antiochus. Et selon Pline, ce fut sur les ruines des deux villes, qu'il nomme Séminéthos, & Cranaos. Il y en a qui veulent que cette ville ait porté d'abord le nom de Pythopolis. Quoiqu'il en soit, c'étoit, au rapport de Strabon, une Ville médiocre, située sur le Méandre du côté de la Phrygie. Son territoire étoit partagé par ce fleuve, sur lequel on avoit construit un pont pour fervir de communication. Il produisoit quantité de figues sauvages, qu'on appelloit figues Antiochiennes; & ceux du pais les nommoient Triphylles, terme Grec, qui veut dire trois feuilles. Ce pais, selon le même Strabon, étoit fort sujet aux tremblemens de terre.

Cn. Maniius, général des Romains, alla camper auprès d'Antioche, l'an 189 avant J. C. Séleucus, fils d'Antiochus, vint le trouver dans son camp, faisant apporter le bled, que son pere s'étoit obligé par un traité de fournir à l'armée des Romains. Il fit quelque difficulté d'en donner aux froupes auxiliaires d'Attale, prétendant qu'il n'en devoit qu'aux foldats Romains. Mais, le Consul, par sa constance, le força de se

(4) Strab. p. 630. Plin. L. V. c.29. Ptolem, L, V. c,2. Tit, Liv. L. XXXVIII. c.13.

8 A N

relâcher fur ce point, ayant envoyé un Tribun dans les légions, faire défense aux Romains de rien prendre, que les troupes d'Attale n'eussement leur part. D'Antioche, les Romains allérent asseoir leur camp près de la ville de Gordiutique.

La ville d'Antioche vit naître le célebre Sophiste Diotréphes, qui eut pour disciple Hybréas, le coryphée des Orateurs de son

tems.

ANTIOCHE, Antiochia, (a)
A'rτιοχεία, ville de Pissidie dans
l'Asse mineure, située, selon Strabon, sur une colline. Elle sut bâtie
par les Magnétes, qui habitoient
sur les bords du Méandre. Les
Romains la délivrérent de la domination des Rois, dans le tems
qu'ils donnérent à Euménès le
reste de l'Asse, qui étoit entre le
mont Taurus. On y envoya alors
une colonie Romaine.

Pline qualifie cette ville, colonie Césaréenne. Ptolémée met deux Antioches dans la Pissidie. Il en place une au nord auprès de la Lydie & de la grande Phrygie, l'autre au midi, assez loin de-là, vers la Séleucie. Les autres Géographes n'y en mettent qu'une seule. Et la plus septentrionale de Ptolémée, est l'Antioche qu'Étien-

ne place dans la Carie.

Il est fait mention d'Antioche de Pissidie dans les actes des Apôtres. S. Paul & S. Barnabé préchérent dans cette Ville; & les Juis jaloux de ce que quelques Gentils avoient reçu l'Évangile, excitérent une fédition contre Paul & Barnabé, & les obligérent de fortir de cette Ville. On l'appelle aujourd'hui Versatgéli, felon quelques-uns, ou, selon d'autres, Tanoya, ou Sibi, ou même Antochio.

Pline, Ptolémée, Strabon, & autres parlent d'une multitude d'autres villes du nom d'Antioche, qu'ils placent en différens païs. Elles ne font guere connues pour la plûpart. Il y en avoit une dans chacune de ces Provinces, la Lydie, la Cilicie, la Mélopotamie, l'Arabie, la Comagène, la Margiane, la Scythie. On parle même d'une isle de l'Asse, qui se nomma Antioche, & qui étoit située à l'entrée du Bosphore de Thrace.

ANTIOCHIANUS . Antiochianus, (b) l'un des Présets du Prétoire, fous l'empire d'Héliogabale. Vers l'an de J. G. 221, comme quelques foldats marchoient contre cet Empereur, étant fort mal disposés à son égard, ce Prince effrayé du tumulte & du bruit qu'il entendit, alla promptement se cacher, & envoya Antiochianus au-devant d'eux pour les appaiser. Ils étoient en affez petit nombre; & leur tribun Aristomachus, en retenant le drapeau dans le camp, avoit engagé la plus grande partie de la cohorte à rester. Moins fiers, parce qu'ils n'étoient pas assez forts, ils écoutérent les représentations d'Antiochianus, qui leur

(b) Crev. Hift. des Emp. Tom. V. pag. 230.

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 569, 577. Ptolem. L. (b) Cré V. c. 4, 5. Plin. L. V. c. 27. Actu. pag. 230. Apost. c. 13. v. 14. & feq.

rappella le serment qu'ils avoient prêté à l'Empereur, & les exhorta à ne point se souiller d'un crime horrible, en répandant un fang si sacré. Ils se laissérent fléchir, à condition qu'Héliogabale se rendroit au camp. Il y vint, & y reçut les loix qu'ils lui dictérent.

ANTIOCHIDE, Antiochis, A'ντίοχις, (a) fœur d'Antiochus le Grand. Ce Prince la maria à Xerxès, roi d'Arfamosate.

ANTIOCHIDE, Antiochis, A'irloxis, (b) nièce de la précédente; c'est-à-dire, fille d'Antiochus le Grand. Elle épousa Ariarathe V, roi de Cappadoce, l'an 192 avant J. C.; car, ce mariage fe fit en même-tems que celui de Ptolémée Épiphane avec Cléopatre, sœur d'Antiochide, & par conséquent au commencement de l'année 192, ainsi que Tite-Live le marque formellement. Cette année étoit la 28e du regne d'Ariarathe V.

Les premières années du mariage d'Antiochide s'étant passées, sans qu'elle devînt enceinte; cette Princesse, qui craignoit de voir passer la couronne à des Collatéraux, prit le parti de feindre deux grossesses, & de supposer deux fils à son mari. On les nomma Ariarathe & Holopherne. Peu de tems après, elle devint véritablement enceinte. Elle eut d'abord deux filles, l'une après l'autre, & enfin un fils, qu'on appella Mithridate, mais qui prit dans la suite le nom d'Ariarathe, sous lequel il regna.

Antiochide, se voyant un véritable fils, déclara la supposition à fon mari, qui prit le parti d'écarter les deux fils supposés. Il envoya l'aîné à Rome sous prétexte d'y fervir d'ôtage; ce qui arriva vers l'an 172. Il étoit encore fort jeune. Tite-Live l'appelle Puer filius regis Ariarathis. Les Ambassadeurs, qui le conduisirent à Rome, dirent que l'objet de son pere étoit de l'accoûtumer, dès fon enfance, aux mœurs Romaines. Il ne pouvoit avoir alors que douze ou treize ans. Aussi il devoit être né vers l'an 185 au plutôt, & 7 ans environ après le mariage d'Antiochide, qui, sans doute, ne prit pas d'abord le parti de feindre une grossesse.

(c) Il y eut une autre Princesse de même nom, qui étoit fille d'Acheus, qu'il ne faut pas confondre, quoiqu'en disent quelques Critiques, avec cet Achéus, qui fecoua le joug des rois de Syrie, & qui se rendit maître de Sardes. La Princesse, dont est question, fut mariée à Attale I, roi de Per-

game.

ANTIOCHIDE, Antiochis A'viloxis, (d) nom d'une concubine d'Antiochus Epiphane. Ce Prince avoit donné à cette femme les villes de Tarfe & de Mallote, afin qu'elle en employât les revenus à fa volonté. Cette disposition

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. &

Bell. Lett. Tom. XXI. pag. 406.
(b) Mem. de l'Asad. des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. XIX, pag. 58.

<sup>(</sup>c) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII, pag. 211. (d) Macc. L. II. c. 4. v. 30, 31.

du Roi leur parut une marque de mépris insupportable. Elles se sou-levérent contre Antiochus Épiphane; de sorte que ce Prince sur obligé de marcher en personne, pour les réduire à l'obéissance. C'étoit la coûtume des rois de Perse d'en user ainsi. Ils donnoient à leurs femmes quelques Villes pour leur entretien, pour leurs coëffures, pour leurs atours, pour leurs ceintures.

ANTIOCHIDE, Antiochis, A'rtloxie, (a) l'une des tribus de l'Attique. Aristide étoit de cette Tribu; c'est-à-dire, du bourg d'Alopèce, qui en faisoit partie.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'ντίοχος, (b) fils d'Hercule & de Médée. C'est l'un de ces Héros, que Pausanias appelle Éponymes, & qui donnérent leurs noms aux six tribus de l'Attique, que Clistène ajoûta aux quatre premières. Antiochus est compté pour le fecond des Éponymes. Sa statue, ainsi que celle des autres, se voyoit auprès de ce que les Athéniens appelloient le Tholus; c'est-à-dire, une chapelle, où les Prytanes avoient coûtume de facrisser.

ANTIOCHUS, Antiochus, Avrloxos, (c) fis de Phintas, regnoit fur les Messéniens, vers le milieu du huitième siécle avant l'Ére Chrétienne. Androcle, son frere, partageoit avec lui la royauté. Ce fut de leur tems que la haine des Lacédémoniens & des Messéniens éclata par une guerre ouverte, qui dura vingt ans en-

tiers, à commencer à la feconde année de la 9e Olympiade. Chaque peuple donnoit des raifons. La principale, ou plutôt la dernière de toutes, c'étoit un différend furvenu depuis peu entre Polycharès Messénien, & Énephnus Spartiate.

Les Lacédémoniens envoyérent des Ambassadeurs aux Messéniens, pour demander qu'on leur livrât Polychares. Antiochus & Androcle répondirent qu'ils en délibéreroient avec le peuple, & qu'ils feroient sçavoir à Sparte ce qui auroit été résolu. Les ambaifadeurs ayant pris congé, on convoqua l'assemblée du peuple, on proposa l'affaire, & on alla aux opinions, qui se trouvérent fort partagées. Car, Androcle vouloit qu'on livrât Polychares, comme coupable des plus grandes fureurs, & Antiochus étoit d'un avis contraire. Il disoit que c'étoit le comble du malheur pour Polychares, que de subir le dernier supplice à la vue d'Enephnus. Il faisoit la peinture des tourmens, qui lui étoient préparés, & par-là tâchoit d'exciter la compassion du peuple. Chacun prenant parti pour l'un, ou pour l'autre, l'assemblée fut divisée en deux factions, qui s'échaufférent au point qu'elles en vinrent aux mains; mais, la querelle fut bientôt finie; car, le parti d'Antiochus s'étant trouvé beaucoup supérieur en nombre, Androcle & les principaux de sa faction périrent dans le combat; de

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 318. (b) Pauf. pag. 8, 92, 626. Diod. Sicul. pag. 168. Myth. par M. l'Abb.

Ban. Tom. VI. pag. 159. (c) Paul. pag. 222, 225.

sorte qu'Antiochus resta seul sur le trône.

Auffi-tôt, il écrivit aux Spartiates. & leur manda qu'il fouhaitoit que l'affaire fût renvoyée aux Juges, dont il a été parlé; à quoi l'on dit que les Spartiates ne répondirent rien. Quelques mois après, Antiochus mourut, & son fils Euphaès lui succéda, vers l'an

743 avant J. C.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'viloxos, (a) lieutenant d'Alcibiade. Il fut attaché à ce célebre capitaine d'une manière assez fingulière. Comme les Athéniens applaudissoient un jour, avec de grands cris, à une libéralité, qu'Alcibiade venoit de leur faire, il en eut tant de joie qu'il oublia une caille qu'il avoit dans son manteau, & qui, effrayée du bruit, prit la fuite, & s'envola. Les Athéniens se mirent encore à crier plus fort; & il y en eut beaucoup, qui se levérent pour courir après, & pour lui aider à la reprendre. Enfin, elle fut reprise par Antiochus, qui la lui rendit, & qui, à cause de cela, lui fut toujours fort agréable.

Alcibiade, dans la suite; c'està-dire, l'an 408 avant l'Ére Chrétienne, ayant sçû que. Lysandre, général des Lacédémoniens, afsembloit une grosse armée à Ephèse, sit voguer de ce côté-là toute sa flotte, & entrant dans quelques ports, qu'il trouvoit sans défense, il en mit la plus grande partie à l'ancre, autour de No-

tion . & en confia la garde à Antiochus. Après lui avoir enjoint très-expressement de n'entreprendre aucun combat avant fon retour, il prit les mieux armés de ses vaisseaux, & arriva incesfamment à Clasomène. Cette Ville , alliée des Athéniens , souffroit beaucoup alors des courfes de

quelques bannis.

Mais, Antiochus, homme entreprenant de son naturel, & qui vouloit se rendre recommandable par quelque entreprise de sa tête, transgressa l'ordre d'Alcibiade. Chargeant fes dix plus forts vaiffeaux de foldats, & ordonnant aux capitaines de tous les autres de venir à lui au premier signal, il s'avança sur les ennemis, & les provoqua au combat. Lyfandre, qui avoit appris de quelques transfuges, qu'Alcibiade n'étoit pas là, & qu'il avoit même amené aves lui l'élite de ses soldats, fut ravi de faisir cette occasion pour relever l'ancienne gloire de Sparte. Ainsi, s'avançant avec toute sa flotte, il s'attacha d'abord au premier vaisseau des dix qu'amenoit Antiochus, & dans lequel il étoit lui-même, & il l'eur bientôt coulé à fond; après quoi il mit ailement en fuite tous les autres. Voilà à peu près ce que nous sçavons de cet Antiochus.

ANTIOCHUS, Antiochus, A viloxos, (b) de Lépréos, ville d'Elide. C'étoit un Athléte, dont on voyoit la statue à Olympie. Elle avoit été faite par Nicoda-

<sup>(</sup>a) Diod, Sicul, pag. 368, 369. Paul. | 211, 435. Roll. Hift. Anc. T. II. p. 508. Pag. 193, 591, Plut. Tom, I, pag. 195, 1 (b) Paul, pag. 348.

mus. L'inscription apprenoit que cet Athléte remporta le prix du Pentathle une fois aux jeux Olympiques, deux fois aux jeux Pythiques, & autant aux jeux Néméens; car, de son tems, les Lépréates n'étoient pas exclus des jeux Isthmiques, comme les Eléens le furent du tems d'Hysmon, qui avoit sa statue auprès de celle d'Antiochus.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'valoxos, le Pancratiaste. Xénophon dit qu'il fut envoyé en ambassade par les Arcadiens vers le

roi de Perse.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'viloxos, (a) chef d'un corps de Phocéens, composé de trois mille fantassins, & de cinq cens cavaliers. On lui avoit affocié Ariftobule pour le commandement. C'étoit-là le contingent que fournirent ceux de la Phocide, lorsque les Grecs réunirent leurs forces contre les Gaulois, commandés par Brennus, environ 279 avant l'Ere Chrétienne.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'viloxes, (b) pere de Séleucus Nicator, l'un des capitaines d'Alexandre le Grand, & depuis roi de Syrie. Selon Justin, ce sut en l'honneur de cet Antiochus, que Séleucus donna le nom d'Antioche a une Ville, que ce Prince sit bâtir sur l'Oronte. Hérodote parle d'un Antiochus, pere de Tisamè-

(a) Pauf. pag. 646. (b) Just. L. XIII. c. 4. L. XV. c. 4. Herod. L. IX. c. 32.

. On compte plusieurs rois du nom d'Antiochus, en Syrie, ainsi que dans la Comagène. Voici ce qui regarde les premiers.

## ROIS DESYRIE,

ayant nom ANTIOCHUS.

ANTIOCHUS SOTER, Antiochus Soter, Aviloxos Swing, (c) fils de Séleucus Nicator. Il fut furnomme Soter du Grec Zwrip, Salvator, Sauveur, pour avoir empêché les Gaulois de faire une irruption dans l'Asie qu'ils vouloient envahir.

Antiochus étant devenu éperdument amoureux de la reine Stratonice fa belle-mere, qui étoit fort jeune, & qui avoit déjà un fils de Séleucus, se trouvoit dans un pitoyable état. Il faisoit tous les efforts pour vaincre sa passion, mais toujours inutilement. Enfin se condamnant lui-même, & se difant continuellement que ses desirs étoient infames, qu'il brûloit d'une passion, où il ne pouvoit espérer aucun soulagement, & que sa raison étoit égarée, il réfolut de se délivrer de la vie & de se laisser mourir peu à peu, en négligeant son corps, & en s'abstenant de prendre de la nourriture. Pour y reussir, il sit semblant d'avoir quelque maladie cachée & incurable. Son médecin Érafistrate s'apperçut fans peine que son mal n'étoit causé que par l'amour;

Just. L. XVII. c. 2. L. XXIV. c. 1. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. p. 192, 193, 194. Mem. de l'Acad. des Inscr. & Bell. (c) Plut. Tom. I. p. 906, 907. Paul. Lett. Tom. VII. pag. 90. & fuiv. Tom. pag. 13, 28. Strab. pag. 516, 578, 624. XII. pag. 207, 210, 211. T.XVI, p. 80.

TO3

mais, îl n'éroit pas aifé de découvrir l'objet, qui causoit cette pasfion si violente. Voulant donc s'en assurer, il passoit les journées entières dans la chambre du malade; & quand il entroit quelque beau jeune garçon, ou quelque jeune femme fort belle, il regardoit incontinent au visage d'Antiochus, & observoit très-attentivement toutes les parties & tous les mouvemens du corps, qui répondent naturellement à toutes les passions les plus secretes de l'ame.

Erafistrate, ayant donc remarque que pour tout le reste du monde qui entroit, il étoit tou-Jours dans une fituation égale; & que, toutes les fois que Stratonice entroit, ou seule, ou avec le Roi, son mari, ce jeune Prince ne manquoit jamais de tomber dans tous les accidens, qui marquent une passion violente; extinction de voix, rougeur enflammée, nuage confus, répandu sur les yeux, fueur froide, grande inégalité & défordre fenfible dans le pouls, enfin l'ame étant entièrement abattue & accablée, respiration perdue, tremblement général & pâleur mortelle. Érasistrate, tirant de-là ses consequences, conclut, & non fans ration, qu'Antiochus étoit amoureux de Stratonice, & qu'il avoit résolu de cacher sa passion jusqu'à la mort. Mais, en même-tems, il penía qu'il étoit très-dangereux de déclarer ce fecret, qu'il avoit découvert.

Gependant, plein de confiance dans l'amitié, que Séleucus avoit pour son fils, il se hazarda un jour à lui dire que la maladie d'Antiochus étoit un amour très-violent, mais un amour fans reméde . & qui ne pouvoit jamais être fatisfait. » Comment, un amour sans » reméde, demanda le pere tout » étonné? Oui sans reméde, ré-» pondit Erasistrate; car, il est » amoureux de ma femme. Quoi, » Érasistrate, repartit Séleucus, n étant mon ami, tu ne cédrois » pas ta femme à mon fils, fur n tout nous voyant en dan-» ger de perdre notre unique » espérance! Mais, vous même, n Seigneur, répondit promptément Érasistrate, vous qui êtes » fon pere, le feriez-vous, s'il » étoit amoureux de Stratonice? » Mon cher Erafistrate, reprit » vivement Séleucus, plût au » ciel que quelque dieu favora-» ble, ou quelque homme affez » habile changeât la passion de » mon fils , & substituât Strato-» nice à la place de ta femme ! » non seulement je sacrifierois » mon amour, mais je donnerois même tout mon royaume, pour » fauver mon cher Antiochus. «Il prononça ces paroles avec tant de passion, & les accompagna de tant de larmes, qu'Erasistrate lui tendant la main, lui dit : " Seigneur, " vous n'avez ici nul besoin du " secours d'Érasistrate; car, étant » pere, mari & Roi, vous pou-» yez seul en même-tems être le » meilleur médecin du monde, » pour guerir votre fils, & pour » fauver votre maison. « Dès ce moment, Séleucus con-

Dès ce moment, Séleucus convoqua une affemblée générale de

G iv

tout le peuple, & là il leur déclara: » Qu'il avoit résolu, & que tel » étoit son plaisir, de couronner 3) son fils Antiochus, roi des hau-» tes provinces de l'Asie, & Stran tonice reine, & de les marier » entemble; qu'il étoit persuadé » que son fils, accoûtumé à lui o obéir en toutes choses, & à » lui être soumis, ne s'opposeroit » point à ce mariage; & que, si » sa femme Stratonice faisoit quel-» que difficulté d'y consentir, » parce que c'étoit une chose n qui n'étoit autorifée, ni par les » coûtumes, ni par les loix, il n prioit ses amis de lui faire sur n cela des remontrances, & de n lui bien mettre dans l'esprit n qu'elle devoit trouver beau & » juste tout ce qui étoit agréable n au Roi, & utile au royaume. « Voilà comment se sit le mariage de Stratonice & d'Antiochus.

Cependant Julien l'Apostat, empereur des Romains, marque dans un écrit qu'on a de lui, qu'Antiochus ne voulut recevoir Stratonice pour sa femme, qu'après la mort de son pere. Au reste, cette maxime: Qu'elle devoit trouver beau & juste, tout ce qui étoit agréable au Roi, est très perniciense, & par conséquent trèsfausse. La Reine devoit trouver beau & juste tout ce qui étoit agréable au Roi, pourvu qu'il sût conforme aux loix.

Antiochus, l'an 262 avant J. C., voulut profiter de la mort de Philétère, roi de Pergame, pour s'accommoder de ses États. Mais, Euménès, son neveu & son successeur, avec une belle armée qu'il leva pour se désendre, lui livra bataille près de Sardes, & le battit si bien, que non seulement il garda ce qu'il avoit déjà, mais il agrandit même considérablement ses États par cette victoire.

Antiochus, après cette défaite; revint à Antioche. Il y fit mourir un de ses fils, qui avoit remué pendant son absence, & sit proclamer roi l'autre, qui portoit le même nom que lui. Il mourut sort peu après; c'est-à-dire, l'année suivante, & lui laissa tous ses États. M, de la Nauze croit que la mort de ce Prince arriva avant celle de Séleucus, son pere.

ANTIOCHUS Théos, (a) Antiochus Theos, A'vioxos Becs, fils d'Antiochus Soter & de Stratonice, fille de Démétrius, succéda à son pere au royaume de Syrie, l'an 261 avant J. C. Quand il parvint à la couronne, il avoit pour femme Laodice, sa sœur de pere. Il prit ensuite le surnom de Théos, qui veut dire Dieu; & c'est par-la qu'on le distingue encore aujourd'hui des autres rois de Syrie, qui ont porté le nom d'Antiochus. Les Milésiens furent les premiers qui le lui donnérent, pour lui témoigner leur reconnoifsance de les avoir délivrés de la tyrannie de Timarque.

Apame, fœur d'Antiochus, fçut si bien aigrir son esprit contre

(a) Just. L. XXVII. c. 1. Roll. Hist. Anc. | de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. T. IV. p. 249, 252, 253. & fair. Mem. Tom. VII. p. 92, 93. T. XXI. p. 409.

Ptolémée, roi d'Égypte, qu'enfin elle le porta à entreprendre une guerre, qui fut de longue durée, fort violente, & qui eut des suites très-funestes pour Antiochus. Ptolémée ne se mit point luimême à la tête de ses armées. Sa santé étoit trop délicate pour l'exposer aux fatigues d'une campagne, ou aux incommodités d'un camp. Il se contenta d'y employer ses généraux. Antiochus, qui étoit dans la fleur de son âge, entra lui-même en campagne, & mena avec lui toutes les forces de Babylone & de l'Orient, pour pousser cette guerre avec la dernière vigueur. L'histoire ne nous a pas conservé le détail de ce qui s'y passa; ou peut-être qu'il n'y eut pas de grands avantages, remportés de part ni d'autre, ni d'événemens fort considérables.

Pendant qu'Antiochus étoit occupé de la guerre d'Égypte, il se fit un grand soulévement dans les provinces d'Orient, à quoi son éloignement l'empêcha de pourvoir assez promptement. Ainsi, la révolte s'augmenta, & se fortifia si bien qu'il n'y eut plus moyen d'y remédier. Ces troubles donnérent. lieu au commencement de l'empire des Parthes. A peu près dans le même tems, Théodote se révolta aussi dans la Bactriane; & de gouverneur qu'il étoit, il se sit Roi de cette province. Il en foumit les mille Villes qu'elle contenoit, pendant qu'Antiochus s'amusoit à la guerre d'Égypte, & il s'y fortifia si bien, qu'il ne sut plus possible de le réduire. Cet exemple fut fuivi par les autres

Nations de ce côté-là, qui seconérent toutes le joug en mêmetems; de sorte qu'Antiochus perdit toutes les provinces orientales de son Empire, qui étoient au de-là du Tigre. Ceci arriva; selon Justin, lorsque L. Manlius Vulson & M. Atilius Régulus étoient confuls à Rome; c'est-à-dire, la quatorzième année de la première guerre Punique.

Les troubles & les révoltes de l'Orient firent enfin venir à Antiochus l'envie de se débarrasser de la guerre, qu'il avoit avec Ptolémée. La paix se sit entr'eux, dont les conditions furent : qu'Antiochus répudieroit Laodice, pour épouser Bérénice, fille de Ptolémee; & que deshéritant les enfans du premier lit, il assureroit la couronne à ceux, qui naîtroient de ce mariage. Après la ratification du traité, Antiochus répudia Laodice, quoiqu'elle fût sa sœur de pere, & qu'il en eût eu deux fils. Et Ptolémée s'étant embarqué à Péluse, lui amena sa fille à Séleucie, port de mer, près de l'embouchure de l'Oronte, rivière de Syrie, où Antiochus la vint recevoir, & le mariage s'y fit avec une grande magnificence,

Ptolémée étant mort quelque tems après, Antiochus ne l'eut pas plutôt appris, qu'il répudia Bérénice, & reprit Laodice & ses enfans. Laodice, qui connoissoit la légereté & l'inconstance d'Antiochus, craignant que, par un effet de cette même légereté, il ne retournat encore à Bérénice, résolut de se servir de l'occasion, pour assurer la couronne à son fils.

Par le traité fait avec Ptolémée, ses enfans, comme nous venons de l'observer, étoient deshérités, & ceux qu'auroit Bérénice, devoient succéder; & elle en avoit déja un. Laodice fait donc empoilonner Antiochus ; & quand elle le sçut expiré, elle mit dans son lit un nommé Artémon, qui lui ressembloit beaucoup, & pour le visage & pour la voix, afin de jouer le personnage, dont elle avoit besoin. Il le fit fort adroitement; & dans le peu de visites qu'on lui rendit, il eut grand soin de recommander aux Seigneurs & au Peuple sa chere Laodice & ses enfans. On publia, en son nom, des ordres, par lesquels son aîne, Séleucus Callinicus, étoit nommé successeur à la couronne. Alors, on déclara sa mort ; & Seleucus monta paisiblement sur le trône, l'an 246 avant J. C., & l'occupa vingt ans. Antiochus Theos, ou Dieu, l'avoit occupé quinze ans. Ouelques peuples avoient rendu des honneurs divins à ce Prince.

(a) On remarque que ce qu'on vient de rapporter du mariage de la fille de Ptolémée avec Antiochus, avoit été prédit clairement par le prophéte Daniel. Voici ses termes: "Quelques années après, "la fille du Roi du Midi [Ptolémee, roi d'Égypte] viendra pépouser le Roi de l'Aquilon [Antiochus, roi de Syrie], pour faire amitié ensemble. Mais, elle ne s'établira point

» par un bras fort; & sa race ne

" fubfistera point. Elle sera livrée " elle - même avec les jeunes " hommes, qui l'avoient amenée, " & qui l'avoient soûtenue en di-" vers tems, «

ANTIOCHUS HIÉRAX, (b) Antiochus Hierax , A'viloxos Γεραξ, fils d'Antiochus Théos & de Laodice, étoit frere de Séleucus, qui avoit succédé au Royaume de leur pere commun. Séleucus, l'an 243 avant J. C., se trouvant réduit à la dernière extrêmité, par des échecs confidérables, qu'il avoit reçus, tant sur terre que sur mer, eut recours à son frere Antiochus, & lui promit la souveraineré des provinces de l'Asie mineure, qui dépendoient de l'Empire de Syrie, pourvu qu'il le vînt joindre avec ses troupes, pour agir, de concert avec lui, contre les Egyptiens.

Ce jeune Prince étoit alors dans ces provinces, à la tête d'une armée; & quoi qu'il n'eût que quatorze ans, comme il avoit dejà toute l'ambition & toute la scélératesse, qui ne se trouvent que dans des hommes d'un âge fait, il accepta, sans balancer, les offres qu'on lui faisoit, & vint trouver fon frere, moins pour lui conferver ses Etats, que pour s'en emparer lui - même. Il étoit d'une avidité si grande, & toujours si prêt a prendre tout ce qui se présentoit à lui, fans aucun égard à la justice, qu'on lui donna le furnom d'Hiérax, qui veut dire un Oiseau de proie, qui fond sur tout ce qu'il

<sup>(4)</sup> Daniel. c. 11. v. 6. (b) Strab. pag. 754. Just. L. II, c. 2, 268. & faiv.

trouve, & à qui tout est bon,

quand il le peut ravir.

Quand Ptolémée, roi d'Égypte, apprit qu'Antiochus se disposoit à agir de concert avec Séleucus contre lui, afin de n'avoir pas ces deux Princes pour ennemis en même-tems, il s'accommoda avec Séleucus; & il y eut une tréve,

conclue pour dix ans.

Cependant, Antiochus continuoit toujours ses préparatifs, comme pour marcher au secours de son frere, selon le traité qu'ils avoient fait ensemble; mais, véritablement pour le détrôner luimême, cachant, sous le nom de frere, toute la mauvaise volonté d'un ennemi. Séleucus comprit alors, que c'étoit à lui qu'il en vouloit, & passa aussi-tôt le mont Taurus, pour arrêter ses entreprises. Le prétexte d'Antiochus étoit la promesse qu'on lui avoit faite de la souveraineté des provinces de l'Asie mineure, pour affister son frere contre Ptolémée. Séleucus, qui se voyoit délivré de cette guerre, sans l'assistance de son frere, ne se croyoit pas obligé de tenir sa promesse. Antiochus ne voulant point se désister de ses prétentions, & Séleucus refusant de les lui accorder, il fallut que les armes en décidassent. On en vint à une bataille, près d'Ancyre, en Galatie. Séleucus y fut défait, & eut de la peine à fauver sa personne. Antiochus, aussi, malgré sa victoire, courus grand risque. Les troupes, à la valeur desquelles il la devoit principalement, étoient des Gaulois, qu'il avoit pris à sa solde, du

nombre de ceux, apparemment, qui s'étoient établis dans la Galatie. Ces traîtres, sur le bruit qui s'étoit répandu que Séleucus avoit été tué dans l'action, avoient formé le dessein de se défaire d'Antiochus, comptant qu'après la mort de ces deux Princes, ils feroient ce qu'il leur plairoit en Asie. Antiochus sut obligé, pour se sauver, de leur donner tout

l'argent de l'armée.

Euménès, roi de Pergame, pour profiter de la conjoncture, marcha avec toutes ses forces contre Antiochus & les Gaulois dans l'espérance de les accabler à la faveur de leur division. Un danger si pressant obligea Antiochus de faire un nouveau traité avec les Gaulois, par lequel, au lieu de leur maître qu'il étoit auparavant il devint fimplement leur allié, & fit avec eux une ligue offensive & défensive. Mais, ce traité n'empêcha pas Euménès de les attaquer. Comme il le fit si brusquement, qu'il ne leur laissa pas le tems de se remettre de leur fatigue & de faire des rectues, il remporta sur eux une victoire, qui ne lui coûta pas beaucoup, & qui lui ouvrit toute l'Asie mineure.

Après plusieurs pertes & plusieurs défaites, Antiochus, vaincu & dépouillé, fut obligé de chercher des retraites, & d'en changer souvent, avec les débris de son parti, jusqu'à ce qu'enfin il sut tout à fait chassé de la Mésopotamie. Ne voyant plus d'endroit, où il pût être en fûreté, dans tout l'empire de Syrie, il se réfugia

chez Ariarathe, roi de Cappadoce, dont il avoit épousé la fille. Son beau - pere, malgré cette alliance, fut bientôt las d'entretenir un gendre, qui lui étoit à charge, & résolut de s'en défaire. Antiochus averti de son dessein , se fauva en Égypte. Il aima mieux se mettre entre les mains de Ptolémée, l'ennemi déclaré de sa maison, que de se sier à un frere, qu'il avoit si fort offense. Mais, il eut sujet de s'en repentir. Il ne fut pas plutôt en Egypte, que Ptolémée le fit arrêter, & le mit en prison sous bonne garde, où il Le retint pendant quelques années, jusqu'à ce qu'enfin, assisté par une courtisanne, qui le voyoit, il s'évada; & en fortant d'Egypte, il fut assassiné par des voleurs, l'an 230 avant J. C.

ANTIOCHUS LE GRAND, Antiochus Magnus, (a) A'vrioxos Méyas, fils de Séleucus Gallinicus, & frere de Séleucus Céraunus, ou la Foudre, naquit vers l'an 239 avant J. C. Son pere, en partant pour l'Asie, l'avoit envoyé en Babylonie, pour y recevoir une éducation digne de fa naissance. Après la mort de ce Prince, Séleucus Céraunus, son fils aîné, lui succéda au royaume de Syrie. Son regne fut court; & comme il mourut sans laisser d'enfans, l'armée offrit la couronne à Achéus, son cousin; plufieurs des Provinces en firent autant. Il fut assez généreux pour la refuser alors, quoique dans la suite, il se crut forcé d'en user autrement. Dans la conjoncture présente, non seulement il n'accepta pas la couronne, mais il la conserva soigneusement à l'héritier légitime, Antiochus, frere du défunt Roi. Il étoit encore en Babylonie, quand fon frere mourut. On le fit venir de-là à Antioche, où il monta sur le trône, l'an 224 avant l'Ere Chrétienne.

Dès qu'Antiochus eut pris pofsession de la couronne, il envoya en Orient deux freres, Molon & Alexandre; le premier, pour gouverner la Médie; & le second la Perse. Achéus fut chargé des provinces de l'Asie mineure. Le général Épigène eut le commandement des troupes qu'on tint auprès de la personne du Roi; & Hermias le Carien fut declaré son premier ministre, comme il l'avoit été sous son frere. Achéus reprit bientôt tout ce qu'-Attale avoit enlevé à l'empire de Syrie, & l'obligea de se réduire à son royaume de Pergame. Alexandre & Molon, méprisant la jeunesse du Roi, ne furent pas plutôt affermis dans leurs gouvernemens, qu'ils ne voulurent plus le reconnoître; & chacun d'eux

(a) Plut. Tom. I. p. 342, 374. Just. Anc. Tom. IV. pag. 342, 443. & Suiv. L. XXIX, c. 1. L. XXX. c. 1, 2.4. L. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell-XXXI. c. 1, 6, 7, 8. L. XXXII. c. 2. Lett. Tom. VII. pag. 92. Tom. VIII.

Corn. Nep. in Annib. c. 2, 7, 8, 9.
Tit. Liv. L. XXXII. c. 14. L. XXXIII. c.
13, 19, 20. & seq. L. XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXVIII. Strab, pag. 287,
528, 531, 624, 744, 759. Roll. Hift.

Eng. 92. 117, 231. & saiv. Tom. XII. pag.
12, 12, 12, 12, 13, 148. & saiv. Tom.
XXIII. pag. 117. Tom. XXI. pag. 407.

le rendit Souverain dans la Province, qui lui avoit été confiée.

On envoya contre ces rebelles une partie des troupes, tandis qu'Antiochus marcha, avec l'autre partie, du côté de la Célésyrie, pour s'opposer à Ptolémée, roi d'Egypte. En arrivant à Séleucie, près du Zeugma, il y trouva Laodice, fille de Mithridate, roi de Pont, qu'on lui amenoit pour l'épouser. Il s'y arrêta quelque tems pour célébrer ce mariage, dont la joie fut bientôt troublée par la nouvelle, qu'on reçut d'Orient, que ses généraux, trop foibles pour faire tête à Molon & à Alexandre, qui s'étoient joints, avoient été obligés de se retirer, & de les laisser maîtres du champ de bataille. On fit partir un nouveau général, qui ne réussit pas mieux que les deux premiers. Alors, le Roi prit le parri de marcher en personne contre l'ennemi, & le soumit. Après la victoire, les débris de l'armée vaincue se rendirent à Antiochus, qui se contenta de leur faire une forte réprimande, & leur pardonna leur faute. Il les envoya dans la Médie, fous le commandement de ceux qu'il avoit chargés du soin des affaires de cette province; & retournant de-là à Séleucie sur le Tigre, il y passa quelque tems à donner les ordres nécessaires, pour rétablir son autorité dans les Provinces, où s'étoit faite la révolte.

Tout cela s'étant exécuté par les personnes, qu'il jugea propres à le faire, il marcha contre les Atropatiens, qui occupoient le

païs, situé à l'occident de la Médie, & qu'on appelle à présent la Georgie. Leur Roi, nommé Artabazane, étoit un vieillard fort casse, qui fut si effraye de l'approche d'Antiochus, avec une armée victorieuse, qu'il envoya faire sa soumission, & fit la paix aux conditions qu'on jugea à pro-

pos de lui imposer.

On recut, dans ce tems-là, la nouvelle, qu'il étoit né un fils au Roi; ce qui fut un grand sujet de joie pour toute la cour & pour toute l'armée. Hermias, dès ce moment, songea aux moyens de se défaire du Roi, dans l'espérance qu'après sa mort, il ne manqueroit pas d'être nommé tuteur du jeune Prince, & que sous son nom il exerceroit un empire absolu. Antiochus, informé de ce coupable projet, fit affaffiner Hermias, dont la mort causa une joie universelle, parce que ce ministre étoit généralement détesté. Après avoir rétabli si heureusement ses affaires dans l'Orient, & avoir rempli les gouvernemens des Provinces de personnes de mérite, & en qui il avoit le plus de confiance, il ramena son armée en Syrie, & l'y mit en quartiers d'hiver. Il passa le reste de l'année à Antioche, à tenir de fréquens conseils avec ses ministres sur les opérations de la campagne suivante. Ce Prince avoit encore deux entreprises bien dangereuses à exécuter, pour rétablir entièrement la fûreté & la gloire de l'empire de Syrie; la première contre Ptolémée, pour recouvrer la Célésyrie, & l'autre contre Acheus,

AN qui venoit d'usurper l'Asie mineure.

On marcha d'abord contre le roi d'Égypte. Après s'être emparé de Séleucie, Antiochus entra dans la Célésyrie. Deux villes, Tyr & Ptolémaide, lui furent livrées par la perfidie de Théodote l'Étolien, gouverneur de la province. Il trouva, dans ces deux places, les magasins, que Ptolémée y avoit mis pour le service de son armée, & une flotte de quarante voiles. Il donna le commandement de ces vaisseaux à son Amiral Diognéte, qui eut ordre de se rendre devant Péluse, où le Roi avoit dessein d'aller aussi par terre pour entamer l'Egypte de ce côté-là. Mais, étant informé que c'étoit la faison, où l'on inondoit le pais en ouvrant les digues du Nil; & qu'ainfi il lui seroit impossible de s'avancer alors dans l'Egypte, il abandonna ce deffein, & employa toutes ses forces à réduire le reste de la Célésyrie. Il emporta plusieurs places par force; d'autres se soumirent à lui. Enfin, il se rendit maître de Damas, capitale de la province, ayant trompé par un stratagême Dinon, qui en étoit gouverneur.

La dernière action de cette campagne fut le siège de Dora, place maritime dans le voifinage du mont Carmel. Cette place se trouva si forté d'assiette, & avoit été si bien fortisiée, qu'il lui fut impossible de la prendre. Il sut obligé d'accepter la proposition, qu'on lui fit d'une tréve de quatre mois avec Ptolémée; & ce fut un prétexte honorable, pour ramener son armée à Séleucie sur l'Oronte, où il lui assigna des quartiers d'hiver. Il donna le gouvernement de toutes les conquêtes de cette année à Théodote l'Etolien. Pendant cette tréve, on travailla à un traité entre les deux couronnes; mais, les deux partis ne cherchoient qu'à gagner du tems.

Pendant les contestations, le tems de la tréve s'écoula; & comme on n'étoit convenu de rien, il fallut de nouveau avoir recours à la voie des armes. Antiochus eut quelques avantages; mais, vaincu à la bataille de Raphia, il fit la paix avec Ptolémée, auquel il abandonna toutes ses conquêtes, & tourna ses armes contre Achéus. Ayant passé le mont Taurus, il entra dans l'Asie mineure, pour la réduire. Il y fit une ligue avec Attale, roi de Pergame, en vertu de laquelle ils joignirent leurs forces contre l'ennemi, qui, d'ailleurs, leur étoit commun. Ils le presserent si fort, qu'il leur abandonna la campagne, & se renterma dans Sardes. Antiochus en forma le siège. Achéus le soûtint plus d'un an. Il faisoit souvent des sorties, & il y eut quantité d'actions au pied des murailles de la Ville. Enfin par une ruse de Ligoras, un des commandans d'Antiochus, on prit la Ville. Achéus se retira dans le château, & s'y défendoit encore, quand il fut livré par deux traîtres Crétois. Antiochus lui fit ausli-tôt trancher la tête.

Antiochus, ayant employé quelque tems, après la mort d'Achéus, à mettre ordre à ses affaires dans l'Asie mineure, marcha vers l'Orient, pour réduire les provinces, qui avoient secoué le joug de l'empire de Syrie. Il commença par la Médie, que les Parthes venoient de lui enlever. Leur roi étoit Arface, fils de celui, qui avoit fondé cet empire. Il avoit profité de l'embarras, que causoient à Antiochus la guerre de Ptolémée & celle d'Achéus; il avoit fait la conquête de la Médie. Lorsqu'Arface vit qu'Antiochus traversoit un vaste désert, malgré les difficultés, qu'il croyoit devoir l'arrêter, il donna ordre qu'on bouchât les puits. [C'étoit la seule ressource qu'il y eût pour avoir de l'eau ]. Antiochus qui l'avoit prévu, envoya un détachement de sa cavalerie, qui se porta auprès de ces puits, & battit le parti qui venoit les boucher. L'armée traversa les déserts, entra dans la Médie, en chassa Arsace, & regagna toute cette province. Antiochus y passa le reste de l'année à rétablir l'ordre, & à faire les préparatifs nécessaires pour continuer la guerre.

Il entra de fort bonne heure l'année suivante dans le païs des Parthes, où il eut le même succès qu'il avoit eu en Médie, l'année précédente. Arface sut obligé de se retirer en Hyrcanie, où il crut qu'en s'assurant de quelques passages dans les montagnes, qui la séparoient de la Parthie, il seroit impossible à l'armée de Syrie de le venir inquiéter, mais il se trompa. Car, dès que la saison le permit, Antiochus se mit en campagne; & après avoir essure des des dissicul-

tés incroyables, il fit attaquer tous les postes en même-tems par toutes ses forces, dont il forma autant de corps, qu'il y avoit d'attaques à faire, & il les eut bientôt forcés. Ensuite, il les réunit toutes dans le plat païs, & alla former le siége de Séringis, qui étoit comme la capitale d'Hyrcanie. Il y fit, au bout de quelque tems, une grande bréche, & prit la Ville d'assaut. Les habitans se rendirent à discrétion.

Arface, cependant, se donnoit de grands mouvemens. En se retirant, il rassembloit des troupes, dont il forma enfin une armée de cent mille hommes d'infanterie, & de vingt mille de cavalerie. Alors, il fit tête à l'ennemi, & arrêta les progrès avec beaucoup de valeur. Sa résistance sit durer la guerre, qui paroissoit presque à sa fin. Après bien des combats, Antiochus, voyant qu'il ne gagnoit rien, jugea qu'il seroit fort difficile d'abattre une ennemi si courageux, & de le chasser entièment des provinces, où il s'étoit si bien affermi par le tems. Ainsi, il commença à écouter les ouvertures d'accommodement qu'on lui fit pour terminer une guerre si fàcheuse. On traita enfin; & l'on convint qu'Arface garderoit la Parthie & l'Hyrcanie, à condition qu'il aideroit Antiochus à recouvrer les autres Provinces révoltées.

Antiochus, après cette paix, vers l'an 207 avant J. C., tourna ses armes contre Euthydême, roi de Bactriane. Dans cette guerre, il donna des preuves d'une valeur extraordinaire. Dans un des com-

bats qui s'y donnérent, il eut un cheval tué fous lui; & il recut une blessure à la bouche, qui ne fut pas dangereuse, & se termina à lui faire fauter quelques dents. Il se lassa enfin d'une guerre par laquelle il vit bien qu'il ne viendroit jamais à bout de détrôner ce Prince. Il recut donc les ambassadeurs d'Euthydême; & frappé de leurs représentations, il accorda des conditions, qui produisirent la paix. Pour la confirmer & la ratifier, Euthydême envoya fon fils à Antiochus. Celui-ci le reçut fort bien; & jugeant sur sa bonne mine, fur ses discours, & sur l'air de majesté, qui regnoit dans toute sa personne, qu'il étoit digne de regner, il lui promit une de ses filles en mariage, & accorda à son pere le nom de Roi. Les autres articles furent mis par écrit, & l'on confirma l'alliance par les fermens ordinaires.

Ayant reçu tous les éléphans d'Euthydême, ce qui étoit un des articles de la paix, il passa le Caucase, & entra dans l'Inde, où il renouvella l'alliance avec le Roi du païs. Il en reçut aussi des éléphans, qui, avec ceux qu'il avoit eus d'Euthydême, firent le nombre de cent cinquante. Il passa de-là dans l'Arachofie, enfuite dans la Drangiane, puis dans la Carmanie, établissant dans toutes ces provinces fon autorité & le bon ordre. Il passa l'hiver dans cette dernière. De-là il revint par la Perse, la Babylonie & la Mésopotamie, & arriva enfin à Antioche au bout de sept ans qu'avoit duré cette expédition.

Deux ans après, ou l'an 203 avant l'Ére Chrétienne, Antiochus, profitant de la jeunesse du fuccesseur du roi d'Egypte, qui étoit mort depuis peu, entra dans la Céléfyrie & dans la Palestine; & en moins de deux campagnes, il fit la conquête entière de ces deux provinces, avec toutes leurs Villes & toutes leurs dépendances. Il porta ensuite les armes contre Attale, roi de Pergame; mais, il abandonna cette guerre fur les représentations des Romains. Cependant, Scopas, l'un' des plus habiles généraux de son tems, fut envoyé d'Alexandrie dans la Célésyrie & la Palestine, pour tâcher de reprendre ces Provinces. Antiochus s'y rend en personne, & Scopas est battu à Panéas, près de la fource du Jourdain, dans un combat, où il se fit un terrible carnage de ses troupes. Il fut obligé de s'enfuir à Sidon, où il se renferma avec dix mille hommes, qui lui reftoient. Antiochus l'y affiégea, & le réduisit à une telle extrêmité, que, manquant absolument de vivres, il fallut rendre la place, & se contenter d'en sortir la vie sauve. La régence d'Alexandrie avoit pourtant mis tout en usage pour le dégager. On avoit envoyé trois des meilleurs Généraux, avec les meilleures troupes de l'État, pour faire lever le fiége. Mais, Antiochus disposa si bien toutes choses, que leurs estorts furent inutiles, & que Scopas sut obligé d'accepter des conditions si ignominieules. Il revint à Alexandrie sans armes & fans habits.

De-là Antiochus alla à Gaza, où il trouva une réfistance, qui l'irrita. Aussi, quand elle fut prife, il en donna le pillage aux soldats. Après cela, il s'assura des passages, par où devoient venir les troupes, qu'on pourroit envoyer d'Égypte; & revenant surses pas, il soumit entièrement la Palestine & la Célésyrie. Dès que les Juifs, qui pour lors avoient tout sujet d'être mécontens de l'Égypte; sçurent qu'Antiochus approchoit de leur païs, ils allérent avec empressement lui porter les clefs de toutes leurs places; & quand il vint à Jérusalem, les Prêtres & les Anciens fortirent en pompe au-devant de lui, lui rendirent toute forte d'honneurs, & l'aidérent à chaffer du château la gamison, que Scopas y avoit laissée. Pour reconnoître ces services, Antiochus leur accorda plusieurs priviléges; & il ordonna, par un décret particulier, qu'aucun étranger n'eût à entrer dans l'enclos du temple ; défense, qui paroissoit visiblement faite, à cause de l'attentat de Philopator, qui avoit voulu y entrer par force.

Antiochus, dans ses expéditions d'Orient, avoit été si bien servi par les Juifs de Babylonie & de Mésopotamie, & comptoit tellement sur leur fidélité, que lorsqu'il arriva quelque remuement en Phrygie & en Lydie, il y fit passer deux mille familles de ces Juiss, pour arrêter ces séditions, & entretenir la tranquillité dans le pais, & les combla de mille fa-

yeurs extraordinaires.

Lorsqu'Antiochus eut ainsi sou-Tom: III.

mis toute la Céléfyrie & la Paleftine, il forma le dessein d'en faire autant dans l'Asie mineure. Son grand but étoit de remettre l'empire de Syrie sur l'ancien pied, en réunissant tout ce qu'avoient jamais eu ses Ancêtres, & sur tout Séleucus Nicator, qui l'avoit fondé. Comme il falloit pour cela empêcher que les Égyptiens ne vinssent l'inquiéter dans ses nouvelles conquêtes, pendant qu'il seroit éloigné, il envoya Euclès, Rhodien, à Alexandrie, proposer le mariage de sa fille Cléopâtre avec le roi Ptolémée; à condition qu'on attendroit qu'ils fussent un peu plus âgés pour le consommer; & qu'alors, le jour même des noces, il remettroit ces Provinces à l'Egypte, comme la dot de sa fille. Cette proposition sut goûtée, le traité conclu & ratifié. Les Égyptiens, comptant sur sa parole & sur ses engagemens, lui laissérent faire tout ce qu'il voulut d'un autre côté, sans l'inquiéter de celui-ci.

Antiochus étant donc entré dans l'Asie mineure, s'y rendit maître de quelques places; sur quoi les Romains lui envoyérent une ambassade. Tandis qu'on en étoit aux pourparlers, arrive Annibal, qui détermine le Roi à soûtenir la guerre contre les Romains. Il marche contre les Pisidiens & les foumet; de-là il se rend en Gréce, à la sollicitation des Étoliens, tente en vain les Achéens, aussi bien que les Béoriens, & passe dans l'isse d'Eubée, qu'il soumet toute entière. Enfin, les Romains lui déclarérent ouvertement la guerre. Annibal, qui connoissoit

H

AN 114 mieux que le Roi, le fort & le foible des ennemis, foûtenoit qu'il étoit impossible de les vaincre, ailleurs qu'en Italie. Il demandoit pour cette expédition, cent vaiffeaux, dix mille hommes de pied, & mille chevaux, avec quoi il promettoit d'allumer, en Italie, une guerre austi sanglante, que celle qu'il y avoit déjà faite; & que, fans que le Roi se donnât la peine de sortir de ses Etats, il se faisoit fort, ou de triompher des Romains, ou de les contraindre de lui accorder des conditions de paix honorables & avantageules. Il ajoûta qu'il ne manquoit qu'un chef aux Espagnols, qui brûloient d'envie de se mettre aux champs; qu'il avoit alors une connoissance beaucoup plus exacte de l'Italie; que Carthage, elle-même, ne se tiendroit pas long-tems les bras croises, & entreroit bientôt dans la ligue.

Cet avis plut au Roi; mais, les Romains dépêchérent vers Antiochus, quelques - uns d'entre les principaux de leur Ville, qui, fous le titre spécieux d'Ambassadeurs, devoient reconnoître les préparatifs, qu'il faisoit, & tâcher, ou d'adoucir l'esprit d'Annibal, trop aigri contre le nom Romain, ou de le rendre suspect & odieux au Roi, par les frequentes conférences, qu'ils auroient avec lui. Les Ambassadeurs joignirent Antiochus, à Éphèse, & lui expliquérent leur commission. Pendant tout le tems, qu'ils furent à attendre la réponse de ce Prince, ils affectérent d'être tous les jours afsidus auprès d'Annibal. Antiochus, foupconnant leurs conférences continuelles, s'imagina qu'Annibal étoit rentré en graces avec eux ; ne lui fit plus part de ses desseins, qu'il avoit coûtume de lui communiquer auparavant, l'exclut de tous ses conseils, & commença à le regarder comme un ennemi, & comme un traître. Cette défiance fit tomber tous les grands préparatifs qu'on avoit faits, parce qu'ils manquoient d'un chef capable de s'en servir. Au reste, le Sénat avoit chargé les Ambassadeurs de dire simplement à Antiochus, qu'il se contint dans les bornes de l'Afie & ne leur imposat pas la nécessité d'y entrer eux-mêmes. Il méprisa cet avis, & crut qu'il y alloit de sa gloire, de leur déclarer le premier une guerre, qu'ils menaçoient de lui porter dans fes États.

On dit qu'après avoir assemblé fouvent son conseil de guerre, sans y admettre Annibal, il l'y fit enfin appeller, non pour se conduire en quelque chose par les avis de ce Général, mais, afin qu'il ne parût pas qu'il le méprisat en toutes choses. Il attendit même à lui demander son sentiment, que tous les autres eussent dit le leur. Annibal s'en étoit bien apperçu; mais, il ne laissa pas de dire librement ce qu'il pensoit. Son confeil heurtz d'abord tous les courtifans, qui n'en jugeoient pas par les avantages que l'on en pouvoit tirer, mais par la crainte qu'ils avoient, que s'il étoit une fois suivi, Annibal ne s'emparât de l'esprit & de la faveur du Prince. Antiochus rejettoit aussi son avis, qui ne lui déplaisoit pourtant, que par rapport à celui qui en étoit l'auteur, parce qu'il craignoit qu'on n'attribuât à Annibal toute la gloire de l'événement. Ainsi, la flatterie, plus forte que la raison, ne laissoit plus de place aux bons conseils, & ruinoit toutes les affaires. Le Roi lui-même, ayant donné tout l'hiver à ses plaisirs, faisoit chaque jour des mariages nouveaux.

Au contraire, Acilius, consul Romain, chargé du foin de la guerre contre ce Prince, s'appliquoit avec une extrême vigilance à lever des troupes, à les fournir d'armes, & des autres choses nécessaires. Il affermissoit dans son parti les Villes , qu'il avoit déjà prifes, & n'oublioit rien pour y attirer celles, qui balançoient encore a le prendre ; de sorte qu'il est vrai de dire que ce ne fut que la manière dont on se prépara de part & d'autre à la guerre, qui en regla le succès. Les ennemis surent rompus au premier choc. Antiochus, qui le vit, ne s'avança point pour soûtenir ses gens, qui plioient; mais il se mit à la tête des suyards, & abandonna aux vainqueurs toutes les richesses de son camp. Le tems qu'ils mirent à le piller, lui permit de se retirer à toute bride. Alors, il commença à se repentir d'avoir négligé les falutaires confeils d'Annibal. Il lui rendit son amirié, & en prit désormais les avis pour guides de toutes fes actions.

Cependant, on lui rapporta qu'on voyoit paroître de loin le général Romain, Émilius, qui, par l'ordre du Sénat , tenoit la

mer, avec quatre-vingts vaisseaux, armés d'éperons. Cette nouvelle lui fit concevoir l'espérance de relever sa fortune. Ainsi, avant que ses alliés eussent abandonné son parti, il résolut de tenter le sort d'une bataille navale, se flattant qu'il pourroit réparer , par une nouvelle victoire, la perte qu'il avoit faite en Gréce. Il mit le commandement de fa flotte entre les mains d'Annibal. Le combat se donna; mais, la partie n'étoit pas égale. Des troupes Afiatiques ne tinrent pas long - tems devant des troupes Romaines, ni de foibles vaisseaux, devant des vaisfeaux beaucoup plus forts. Toute fois, la défaite ne fur pas si grande, par l'adresse du Général.

Après toutes ces défaites, Antiochus fit demander la paix aux Romains. Ceux-ci l'ayant accordée, on dressa les articles. Ils portoient qu'Antiochus cederoit l'Afie aux Romains, & se restreindroit dans les bornes de son royaume de Syrie; qu'il rendroit généralement tous les vaisseaux, tous les prisonniers & tous les transfuges, & dedommageroit les Romains de tous les frais de la guerre. Quand ces conditions eurent été présentées à Antiochus, il dit qu'il ne désespéroit pas encore affez de ses affaires, pour souffrir qu'on le dépouillat de ses Etats; & que les Romains faisoient de pareilles propositions, moins pour l'attirer à la paix, que pour l'exciter à la guerre. On s'y prépara de part & d'autre. Antiochus fut vaincu, & contraint d'accepter les conditions propofées,

116 A N

Antiochus étoit fort embarassé à trouver l'argent, qu'il falloit payer aux Romains. Il alla faire un tour dans les provinces d'Orient, pour recueillir le tribut, qu'elles lui devoient, & laissa la régence de la Syrie, en son absence, à son fils Séleucus, qu'il avoit déclaré son héritier présomptif. Quand il fut dans la province d'Élymaide, il apprit qu'il y avoit un grand trésor dans le temple de Jupiter Bélus. La tentation étoit violente pour un Prince, qui avoit peu de religion, & qui se trouvoit dans un extrême besoin. Sous un faux prétexte, que les habitans de cette province s'étoient révoltés contre lui, il entra de nuit dans le temple, & en enleva toutes les richesses, qui y étoient religieusement gardées depuis long-tems. Le peuple, irrité de ce facrilége, se souleva contre lui, & l'assomma avec toute la suite, l'an 187 avant J. C., après un regne d'environ trente-lix ans. Aurélius Victor dit qu'il fut tué par quelques - uns de ses propres officiers, qu'il avoit battus, un jour qu'il étoit ivre.

C'étoit un Prince fort louable, pour son humanité, sa clémence & sa libéralité. Un décret, qu'on rapporte de lui, par lequel il permettoit à ses Sujets, & même leur commandoit de ne point obéir à ses ordonnances, si elles se trouvoient contraires à la disposition des Loix, marque qu'il avoit-un grand respect pour la Justice. Jusqu'à l'âge de près de cinquante

ans, il s'étoit conduit dans ses affaires avec une valeur, une prudence, & une application, qui avoient fait réussir toutes ses entreprises, & lui avoient mérité le titre de Grand. Mais, depuis ce tems, sa sagesse & son application avoient fort décliné; & ses affaires avoient pris le même train. Sa conduite dans la guerre contre les Romains, le peu d'usage, ou plutôt le mépris qu'il fit des sages conseils d'Annibal, la paix honteuse, qu'il fut obligé d'accepter, ternirent tout l'éclat de les premiers fuccès; & fa mort, causee par une entreprise impie & sacrilége, laissa à son nom & à sa mémoire une tache ineffaçable.

Les Prophéties du chapitre onzième de Daniel, depuis le 10e verset jusqu'au 19e, regardent les actions de ce Prince, & ont eu toutes leur accomplissement.

ANTIOCHUS, Antiochus, Artiochus, Artioces, (a) fils aîné d'Antiochus le Grand. Au commencement du printems de l'année 193 avant J. C., son pere l'envoya en Syrie, pour défendre les contrées de son Royaume, les plus éloignées. Il y mourut peu de tems après qu'il y sut arrivé. Ce jeune Prince sut amèrement pleuré de tous les courtisans, & universellement regretté de tous les Syriens.

En effet, il avoit donné, dans un âge si peu avancé, des témoignages si éclatans de la fermeté de son courage, & de la bonté de son cœur, qu'on comptoit que,

s'il eût vécu plus long-tems, il se fût rendu recommandable, par la grandeur de ses actions. & par la justice & la douceur de son gouvernement. Plus il étoit chéri & estimé de tous les peuples du Royaume, plus les foupcons, qu'ils concurent à l'occasion de sa mort, étoient violens. On étoit persuadé que son pere, poussé par la défiance naturelle aux vieillards & le regardant comme un successeur impatient de regner, l'avoit fait empoisonner par quelques-uns de ses eunuques, à qui on confioit ordinairement de pareilles exécutions. On ajoûtoit qu'une nouvelle raison, qui l'avoit porté à cet attentat clandestin, c'est qu'ayant donné Lysimachie à son fils Séleucus, il n'avoit point de ville de cette considération, où il pût aussi tenir Antiochus dans un exil honorable. Cependant, il donna pendant plusieurs jours les témoignages extérieurs de l'affliction la plus sensible.

ANTIOCHUS ÉPIPHANE, Antiochus Epiphanes, A'vrloxos E'πιφανής, (a) autre fils d'Antiochus le Grand, & frere de Séleucus Philopator, fut envoyé en ôtage à Rome, l'an 190 avant J. C. Il parvint quinze ans après à la couronne, par le moyen d'Euménès, roi de Pergame, & de son frere Attale. Ce fut à la mort de Séleucus Philopator, dont il avoit appris la nouvelle à Athènes, lorsqu'il revenoit de Rome. Antiochus prit le nom d'Epiphane; c'est-à-dire, l'Illustre; jamais ce titre ne fut plus mal appliqué. Toute la suite de sa vie fait voir qu'il méritoit bien plus celui d'Épimane, que quelques - uns lui donnérent. Ce mot signifie insensé farieux.

Antiochus étoit à peine bien établi sur le trône, que les Égyptiens lui firent demander les provinces de Célésyrie & de Palestine. Il prévit dès-lors, qu'il falloit se préparer à la guerre; & se trouvant en état de la commencer, quatre ans après fon avénement à la couronne, il résolut de ne pas l'attendre dans ses États, & de la porter lui-même, dans ceux de son ennemi. Il crut pouvoir mépriser impunément la jeunesse de Ptolémée, qui n'avoit que seize ans, & la foiblesse des Ministres, entre les mains de qui il étoit tombé. Il se persuada que les Romains, fous la protection desquels l'Égypte s'étoit mise, avoient trop d'affaires sur les bras, pour fonger à la secourir; & que la guerre, qu'ils avoient avec Perfée, roi de Macédoine, ne leur en laifseroit pas le loisir. Enfin, il trouvoit que la conjoncture présente étoit très-favorable pour décider la querelle, qu'il avoit avec l'Égypte, au sujet de ces Provinces.

Cependant, pour garder quelques mesures avec les Romains,

(a) Just. L. XXXIV. c. 3. Maccab. L. I. c. 1. v. 43. & feq. c. 3. v. 27. & feq. c. 6. v. 1. & feq. L. II. c. 4. v. 21, 22. & feq. c. 5. v. 1, 5, 11. & feq. c. 6. v. 18. & jeg. c. 7. v. 1. & feg. c. 9. v. 1.

& feg. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 173, 666. & faiv. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XVI. pag. 303 , 304. Tom. XXI. pag. 365 , 366.

il envoya représenter au Sénat, par des Ambailadeurs, fon droit fur les provinces de Célésyrie & de Palestine, dont il étoit actuellement en possession, & l'obligation, où il se trouvoit d'entrer en guerre pour le soutenir; & en même - tems, il se mit a la tête de son armée, & marcha vers la frontière de l'Egypte. L'armée de Ptolémée & la fienne fe joignirent entre le mont Casius & Péluse; & l'on en vint à une bataille, où Antiochus remporta la victoire, dont il profita si bien, qu'il mit la frontière en état de servir de barrière, & d'arrêter tous les efforts, que pourroit faire l'Egypte, pour regagner ces Provinces. Ce tut-là fa première expédition contre l'Égypte. Ensuite, sans entreprendre autre chose cette année, il retourna à Tyr, & y mit son armée en quartier d'hiver, dans les places voifines.

Pendant le sejour qu'il y fit, trois Députés du Sanédrin de Jérusalem vinrent lui faire des plaintes contre Ménélaus, qu'ils convainquirent, en sa présence, d'impiété & de sacrilége. Le Roi étoit près de le condamner; mais, sur l'avis de Ptolémée Macron, l'un de les ministres, que Ménélaus avoit gagne, il le renvoya absous, & fit mourir les trois Députés, comme calomniateurs; injustice, dit l'Auteur Sacré, qui n'auroit pas eu lieu parmi des Scythes. Les Tyriens, touchés de compassion, les firent enterrer honorablement.

Antiochus employa tout l'hiver à faire de nouveaux préparatifs de guerre, pour une seconde ex-

pédition en Égypte ; & dès que la faison le permit, il l'attaqua par mer & par terre. Ptolémée avoit mis une nombreuse armée sur pied; mais, elle ne tint pas devant Antiochus. Celui - ci gagna une feconde bataille fur la frontière, prit la ville de Péluse, & entra jusque dans le cœur de l'Egypte. Dans cette dernière défaite des Égyptiens, il ne tint qu'à lui de n'en pas laisser échapper un seul homme; mais, pour mieux ruiner son neveu, au lieu de profiter de son avantage, il arrêta lui-même ses gens, en allant de tous côtes, après la victoire, faire cesser le carnage. Cette clémence, en effet, lui gagna le cœur des Egyptiens, & quand il s'avança dans le pais, tous venoient en foule se rendre à lui; de sorte qu'il se vit bientôt, sans peine, maître de Memphis, & de tout le reste de l'Égypte, à la réserve d'Alexandrie, qui seule tint bon contre lui.

Ptolémée, ou fut pris, ou vint le mettre lui - même entre les mains d'Antiochus, qui lui laissa la liberté entière. Ils mangeoient à la même table, & vivoient en amis. Pendant quelque-tems même, Antiochus affectoit de prendre soin des intérêts du jeune Roi, son neveu, & de regler les affaires comme fon tuteur. Mais, quand une fois il se fut rendu, maitre du pais, sous ce prétexte, il fe faifit de tout ce qui lui convenoit, pilla de tous les côtés, & s'enrichit, aussi-bien que ses troupes, des dépouilles des Egyptiens. Pendant qu'il étoit en EgypAN

te, un faux bruit de sa mort se répandit dans toute la Palestine. Jason crut l'occasion propre à recouvrer le poste qu'il avoit perdu. Il vint avec un peu plus de mille hommes à Jérusalem; & avec le secours de ceux de son parti, qui étoient dans la ville, il la prit, en chassa Ménélais, qui se retira dans la citadelle, commit toute sorte de cruautés contre ses Concitoyens, & sit mourir sans miséricorde, tous ceux qui lui tomboient entre les mains, & qu'il regardoit comme ses ennemis.

Quand Antiochus apprit ces nouvelles en Égypte, il conclut que c'étoit une révolte générale des Juifs, & se mit aussi - tôt en marche, pour la réprimer. Il étoit particulièrement en colère, de ce qu'on lui dit que le peuple de Jérusalem avoir fait de grandes rejouissances sur le bruit de sa mort. Il forma le siège de la ville, la prit d'assaut, & en trois jours de tems, que la ville fut livrée à la fureur du foldat, il en coûta la vie à quatre-vingt mille hommes, qu'il fit égorger. Il y en eut, outre cela, quarante mille faits prisonniers, & pareil nombre nombre vendu aux nations voisines. Non content de cela, cet impie entra par force dans le temple, jusque dans le fanctuaire, & les lieux les plus facrés, souillant même, par sa présence, le lieu Très-Saint, où le traître Ménélaus le conduifit. Enfuite, ajoûtant le facrilége à la profanation, il emporta l'autel des partums, la table des pains de proposition, le chandelier à sept branches du Sanctuaire, plusieurs autres vases, ustensiles, & dons des Rois; le tout étoit d'or. Il pilla la ville, & s'en retourna à Antioche, chargé des dépouilles de la Judée & de l'Égypte, qui, jointes ensemble, faisoient des sommes immenses. Pour mettre le comble au désespoir des Juifs, en partant, il nomma pour gouverneur de la Judée, un Phrygien, nommé Philippe, homme d'une cruauté barbare; pour gouverneur de la Samarie, Andronic, d'un caractère pareil; & il laissa à Ménélaus, le plus méchant des trois, le titre de souverain Sacrificateur. avec l'autorité qui étoit attachée à

cette charge.

L'année suivante, ou l'an 169 avant J. C., Antiochus ayant eu avis des troubles, arrives en Egypte, en prit occasion d'y revenir encore pour une troisième fois, sous prétexte de rétablir le Roi déposé, mais en effet pour se rendre maître absolu du Royaume. Il battit les Alexandrins dans un combat naval près de Péluse, entra par terre en Égypte, & marcha droit à Alexandrie, dans le dessein d'en former le siège. Mais, il y eut un accommodement, après lequel Antiochus retourna en Syrie. Bientôt après, il revint de nouveau en Egypte, bien disposé à se rendre maître absolu de tout le Royaume. Il y auroit infailliblement réussi, s'il n'eût trouvé, en y allant, une ambassade de Rome, qui l'arrêta, & rompit toutes les mesures, qu'il avoit prises depuis si long-tems, pour se rendre maître de l'Égypte.

Antiochus, à son retour de

H iv

cette contrée, outré de se voir arracher par les Romains une couronne fur laquelle il avoit compté, & dont il se voyoit déjà presqu'en possession, sit tomber tout le poids de sa colère sur les Juiss, qui ne lui en avoient donné aucun fujet. Il détacha, en traversant la Palestine, vingt-deux mille hommes, dont il donna le commandement à Apollonius, & lui ordonna de détruire la ville de Jérusalem. Apollonius y arriva justement deux ans après la prise de cette Ville par Antiochus. Il ne témoigna rien du tout au commencement, qui pût faire soupconner les ordres cruels qu'il avoit, & attendit, pour les faire éclater,

le premier jour de sabbat.

Alors, voyant tout le peuple assemblé paisiblement dans les synagogues, & occupé à y rendre à Dieu le culte religieux, il s'acquitta de la commission barbare, dont il étoit chargé, & lâcha fur eux toutes ses troupes, avec ordre de massacrer tous les hommes, de prendre toutes les femmes & tous les enfans, & de les vendre. Ses ordres furent exécutés avec la dernière vigueur & la dernière cruauté. On n'épargna pas un feul homme; tous ceux qu'on put trouver, furent massacrés impitoyablement, & les rues remplies de sang. On pilla la Ville ensuite, & on y mit le feu en plusieurs endroits, après en avoir tiré tout ce qu'il y avoit de richesses. On abattit le reste des maisons, & on se servit des matériaux pour bâtir une bonne forteresse sur le haut d'une des éminences de la cité de David, visà-vis du temple qu'elle commandoit. On y mit une grosse garnison, pour tenir en bride toute la nation des Juiss. On en fit une place d'armes, munie de bons magasins, & on y serra les dépouilles prises dans le sac de la Ville. Delà, la garnison fondoit sur ceux, qui venoient adorer Dieu dans le temple, & répandoit leur sang de tous les côtés du Sanctuaire, qu'elle fouilla de toutes les manières. Ce fut alors que les facrifices du soir & du matin cessérent; pas un des véritables serviteurs de Dieu n'ofant plus venir l'y adorer.

Des qu'Antiochus fut de retour à Antioche, il ordonna que toutes les nations de ses Etats eussent à quitter leurs anciennes cérémonies religieuses & leurs usages particuliers; qu'elles se conformassent à la religion du Roi, & adorassent les mêmes dieux, & de la même manière que lui. Cette ordonnance, quoique conçue en termes généraux, avoit principalement en vue les Juifs, dont il vouloit absolument exterminer la religion, auffi-bien que la nation. Ayant avis que ses ordres ne trouvoient pas en Judée la même soumission que par tout ailleurs, il s'y rendit en personne pour les faire exécuter. Il exerca les plus grandes cruautés fur tous les Juits, qui refusoient d'abjurer leur religion, pour obliger les autres, par la crainte de pareils tourmens, à faire ce qu'on demandoit d'eux. Ce fut alors qu'arriva le martyre d'Eléazar, & celui de la mere & de ses sept fils, appellés ordinairement les Maccabées.

Après cette expédition fanguinaire, Antiochus eut envie de faire célébrer des jeux à Daphné, port d'Antioche. Il en marqua le tems, envoya de tous côtés inviter des spectateurs. & en attira une foule prodigieuse. Les jeux se : firent avec une pompe & une dépense extraordinaires, & durérent plusieurs jours. Le personnage , qu'il y joua pendant tout ce tems-là, répondit parfaitement au trait de la prophétie de Daniël, qui l'appelle un homme méprisable. Après la célébration des jeux, Antiochus ne tarda pas à envoyer contre les Juis différens généraux, qui réussirent fort mal. Judas Maccabée, s'étant mis à la tête des Juifs, qui étoient demeurés fideles au Seigneur, leur fit la guerre avec beaucoup de fuccès. Le Roi, informé de ce qui se passoit, y envoya de nouvelles forces; & voyant ses trésors épuisés, il résolut d'aller en Perse, pour recueillir le tribut qu'on avoit manqué de payer régulièrement. Il fut averti que la ville d'Elymaide passoir pour avoir de grandes richesses en or & en argent; & sur tout que dans un temple de cette Ville, dédié, selon Polybe, à Diane, & selon Appien, à Vénus, il y avoit des trésors immenses. Il y alla, dans le dessein de prendre la Ville, & de la pilleravec son temple, de même qu'il en avoit usé à l'égard de Jérusalem. Comme on fut averti de son dessein, les habitans de la campagne & les bourgeois de la Ville prirent les armes pour défendre leur temple, & le repoussérent

honteusement. Il se retira à Echatane, outré de cette disgrace.

Pour surcroît de douleur, il y recut la nouvelle de ce qui venoit d'arriver en Judée à Nicanor & à Timothée. Transporté de rage, il se mit en chemin pour venir en diligence faire fentir à la nation Juive les effets les plus terribles de sa colère, ne respirant, tout le long du chemin, que menaces, & ne parlant que de ruine & de deftruction totales. En s'avançant ainfi vers la Babylonie, qui se trouvoit sur sa route, il reçut de nouveaux courriers, qui lui apportoient la nouvelle de la défaite de Lyfias, & qui lui apprirent comment les Juiss avoient repris le temple, abattu les autels & les idoles, qu'il y avoit mises, & rétabli leur ancien culte. A ces nouvelles, sa rage redouble. Il commande à son cocher de le mener à toute bride, afin d'arriver plutôt fur les lieux, & d'affouvir sa vengeance, menaçant de faire de Jérusalem le sépulcre de toute la nation des Juifs, & de n'en pas laisser un feul.

A peine eut-il prononcé ce blafphême, que la main de Dieu le frappa. Il fut attaqué d'une effroyable douleur dans les entrailles, & d'une colique, qui le tourmentoit cruellement. Et ce fut avec beaucoup de justice, dit l'Écriture. puisqu'il avoit déchiré lui-même les entrailles des autres par un grand nombre de nouveaux tourmens. Mais, ce premier coup n'abattit pas encore son orgueil. Au contraire, se laissant aller aux transports de sa fureur, & pe respirant que seu & slammes contre les Juis, il commanda qu'on hâtât son voyage. Lorsque ses chechaux couroient avec impétuosité, il tomba de son chariot, & eut tout le corps froissé, & les membres tout meurtris de cette chûte. Il fallut le mettre dans une litière, où il soussirit des tourmens horribles. Il sortoit des vers de son corps; toutes ses chairs lui tomboient par pièces, avec une odeur si effroyable, que toute l'armée n'en pouvoit soussiri la puanteur.

Ne pouvant lui-même la supporter : " Il est juste, s'écria-t-il, » que l'homme soit soumis à Dieu, » & que celui, qui est mortel, ne » s'égale pas au Dieu Souverain.« Reconnoissant que c'étoit la main du Dien d'Ifrael, qui le frappoit à cause des maux qu'il avoit faits dans Jérusalem, il promet de combler son peuple de faveur, d'enrichir de dons précieux le faint temple de Jérusalem, qu'il avoit pillé, de fournir de ses revenus les dépenses nécessaires pour offrir des facrifices, de se faire lui-même Juif, & de parcourir toute la terre, pour publier la toute-puiffance de Dieu. Il espéroit sléchir la colère par ces magnifiques promesses, que la vivacité des douleurs présentes & la crainte des maux futurs arrachoient de sa bouche, non de son cœur." Mais, » ajoûte l'Écriture, ce scélérat » prioit le Seigneur, de qui il ne » devoit point recevoir de misen ricorde. " En effet, ce meurtrier & ce blasphémateur [ ce sont les noms que le Saint-Esprit subsritue au furnom d'Illustre, que les hommes avoient donné à ce Prince ], frappé d'une horrible plaie, & traité comme il avoit traité les autres, finit sa vie criminelle par une misérable mort, qui arriva, l'an 164 avant l'Ére Chrétienne, à Tabes, ville de Perse, aujourd'hui Sava.

On raconte de ce Prince des choses, qui prouvent combien est juste l'épithète de méprisable, que lui donne l'Ecriture. Il fortoit fouvent du palais avec deux ou trois domestiques, & s'en alloit courir les rues à Antioche. Il s'amusoit à causer avec des orfévres & des graveurs dans leurs boutiques, & à disputer avec eux des minucies de leur art, qu'il se piquoit ridiculement d'entendre aussi-bien qu'eux. Il s'abaissoit fort souvent jusqu'à entrer en conversation avec la plus vile populace, & se mêloit avec elle dans les lieux,où elle étoit attroupée. Dans ces rencontres, il buvoit fréquemment avec des étrangers de la plus basse condition. Quand il apprenoit qu'il y avoit quelque partie de plaisir, faite par des jeunes gens, il alloit, fans rien dire, faire le fou, chanter, & boire avec eux, ne gardant aucune mesure, ni aucune bienséance. Quelquefois, il lui prenoit fantaisse de quitter ses habits Royaux, de mettre une robe à la Romaine, & d'aller par la Ville, dans cet équipage, de rue en rue, comme il l'avoit vu pratiquer à Rome aux élections pour la magistrature. Il demandoit les suffrages des Citoyens, en donnant la main à l'un, & en embrassant un autre, & se mettoit sur les rangs, tantôt pour la charge d'Édile, tantôt pour celle de Tribun. Quand il avoit été élu, il se faisoit apporter la chaire curule, & s'y plaçant, il entendoit les petits procès, qui survenoient pour des contrats de vente, & des affaires du marché, & prononçoit sa sentence avec une attention & une gravité aussi grandes, que s'il fût agi d'affaires de la dernière importance.

On dit aussi qu'il étoit sort adonné à l'ivrognerie; qu'il dépensoit une grande partie de son revenu en débauches; & que quand le vin lui étoit monté à la tête, il alloit souvent courir dans la Ville, en jettant l'argent à poignées parmi la canaille, & criant, attrape qui peut. D'aurres fois, il fortoit avec une couronne de roses, & une robe à la Romaine, & marchoit seul dans les rues ; & si quelqu'un s'avisoit de le suivre, il avoit toujours, dans ces occasions sous sa robe, provision de pierres, qu'il lui jettoit. Il alloit aussi souvent se baigner aux bains publics avec le commun du peuple, & y faisoit des extravagances, qui lui attiroient le mépris de tous ceux qui le voyoient. On peut Juger, d'après tous ces traits & beaucoup d'autres, qu'on omet, si Antiochus ne méritoit pas à plus juste titre le surnom d'insensé, que celui d'illustre.

ANTIOCHUS EUPATOR, Antiochus Eupator, A'vrloxos Ε'υπάτωρ , (a) fils d'Antiochus Epiphane, roi de Syrie, succéda au royaume de son pere, l'an 164 avant J. C., il n'étoit alors âgé que de neuf ans. Antiochus Epiphane, en mourant, fit venir Philippe, son favori, qui avoit été élevé avec lui. Il lui donna la régence du Royaume pendant la minorité de son fils, & lui mit entre les mains sa couronne, son cachet, & toutes les autres marques de la Royauté, en lui recommandant fur tout d'employer tous ses soins à élever son fils de la manière la plus propre à lui en-

seigner l'art de regner.

Philippe, en arrivant à Antioche, trouva qu'un autre avoit dejà usurpé l'emploi, que la confiance du feu Roi lui avoit destiné. Lysias, fur les premiers avis de la mort de ce Prince, avoit d'abord mis sur le trône Antiochus Eupator, done il étoit gouverneur, & avoit pris avec sa tutele, les rênes du gouvernement fans avoir aucun égard à la disposition, qu'avoit faite le Roi en mourant. Philippe vit bien qu'il n'étoit pas alors en état d'entrer en dispute. Il se retira en Égypte, dans l'espérance de trouver à cette cour l'affiftance, dont il avoit besoin, pour rentrer dans ses droits, & chasser l'usurpateur.

Démétrius, fils de Séleucus Philopator, qui, depuis l'année que mourut son pere, avoit continué de demeurer en êtage à Rome, étoit dans sa vingt-troisième année, quand il apprit la mort d'Antiochus Épiphane, & l'avé-

Jeg. c. 14. v. 1, 2. Diod. Sicul. pag. 34. 159. 6 Sniv.

(a) Maccab. L. I. c. 6. v. 17. & feq. Joseph. de Antiq. Judaic. p. 419, 420, c. 7. v. 1. & feq. L. II. c. 13. v. 1. & 421. Roll. Hist. Anc. Tom. V. p. 158,

AN

nement d'Eupator, fon fils à la couronne, qu'il prétendoit lui appartenir de droit, comme fils du frere aîné d'Antiochus Epiphane. Il proposa au Sénat de le rétablir fur le trône de son pere; mais, le Sénat eut plus d'égard aux intérêts de la République, qu'au droit de Démétrius. Antiochus Eupator fut donc confirmé dans la possession de la Royauté. Ce Prince, ou plutôt ceux, qui le gouvernoient, continuérent la guerre contre les Juifs. Des la seconde année de son regne, Lysias ayant marché contre ce peuple, fut défait, & son armée taillée en piéces. Après cet échec le général Syrien, ennuyé d'une guerre si malheureuse, & comprenant, dit l'Écriture, que les Juiss étoient invincibles, lorsqu'ils s'appuyoient sur le secours du Dieu tout-puissant, fit un traité avec Judas & le peuple Juif; & Antiochus le ratifia. Un des articles de cette paix fut que l'ordonnance d'Antiochus Épiphane, son pere, par laquelle les Juiss étoient obligés de se conformer à la religion des Grecs, seroit revoquée, & qu'ils auroient par tout la liberté de vivre selon leurs loix particulières.

La paix ne fut pas de longue durée. Antiochus fit marcher un autre général contre les Juifs; mais, celui-ci ne fut pas plus heureux que le premier. Alors, on mit fur pied une nouvelle armée de cent mille hommes d'infanterie, avec vingt mille chevaux, trentedeux éléphans, & trois cens chariots de guerre. Le Roi en per-

sonne, avec Lysias, le régent du royaume, se mit à sa tête, & entra dans la Judée. Judas, comptant sur la toute puissance de Dieu, créateur de l'univers , & ayant exhorté ses gens à combattre jusqu'à la mort, alla se poster vis-àvis du camp d'Antiochus. Après avoir donné aux siens pour cri de guerre : la victoire de Dieu, il choisit les plus braves de son armée, & tomba avec eux péndant la nuit sur le quartier du Roi. Ils tuérent quatre mille hommes, & s'en retournérent après avoir rempli tout son camp de trouble & d'effroi.

Quoiqu'Antiochus connût parlà le courage extraordinaire des Juifs, il ne douta point qu'ils ne fussent enfin accablés par le grand nombre de ses troupes & de ses éléphans. Il résolut donc d'en venir à une bataille générale. Judas, sans être intimidé par ce terrible appareil, s'avança avec son armée. On en vint aux mains, & les Juifs tuérent un grand nombre d'ennemis. Alors, le célebre Éléazar, voyant un éléphant plus grand que les autres, couvert des armes du Roi, & croyant que le Roi lui-même étoit dessus, se sacrifia pour déliver son peuple, & pour s'acquérir un nom immortel. Il cournt hardiment à l'éléphant au travers du bataillon, tuant à droite & à gauche, & renversant tout ce qui se présentoit devant lui. Puis, s'étant mis fous le ventre de la bête, il la perça, la fit tomber, & fut écrasé lui-même par fa chûte. Cependant, Judas & les siens se battoient avec une résoluAN

fion extraordinaire. Mais, à la fin, épuisés de fatigue, & ne pouvant soutenir plus long-tems l'effort des ennemis, ils prirent le parti de la retraite. Le Roi les ayant suivis, assiegea la forteresse de Bethsura. Cette place, après une longue & vigoureule réfistance, fut obligée, faute de vivres, de se rendre par capitulation.

De-là, Antiochus marcha vers Jérusalem, & forma le siège du temple. Ceux qui le défendoient, étoient déjà réduits à la même nécessité que ceux de Bethsura, & auroient été obligés de se rendre comme eux, si la Providence ne les eût dégagés par un incident

imprévu.

Un nouvel ennemi; c'est-à-dire, Philippe profitant de l'absence du Roi, pendant son expédition en Judée, s'empara de la capitale de l'Empire. Sur cette nouvelle, Lysias jugea qu'il étoit nécessaire de faire la paix avec les Juifs, afin de tourner ses armes contre son rival en Syrie. La paix se fit donc à des conditions fort avantageules & fort honorables. Antiochus la jura; & on le laissa entrer dans les fortifications du temple. dont la vue l'effraya fi fort, que, contre la foi donnée, contre le terment, qu'il avoit fait en jurant la paix, il les fit démolir, avant que de partir pour la Syrie. Le prompt retour d'Antiochus chafla l'ennemi d'Antioche, mit fin à sa courte Régence, & bientôt après à sa vie.

Vers ce même-tems, Démétrius ayant débarqué à Tripoli en Syrie : le bruit se répandit que c'étoit le Sénat qui l'avoit envoyé prendre possession de ses États, & qu'il étoit bien résolu de l'y soûtenir. Auffi-tôt, on regarda Antiochus Eupator comme un homme perdu, & tout le monde l'abandonna pour prendre le parti de Démétrius. Antiochus & Lysias, arrêtés par leurs propres soldats, furent livrés au nouveau-venu, qui les fit mourir. C'étoit l'an 162 avant l'Ere Chrétienne. Ainsi, le regne d'Antiochus Eupator n'avoit dure que deux ans. Eupator veut dire, bon, heureux pere. Cependant, Antiochus Eupator ne fut jamais pere, étant mort à l'âge d'onze ans.

ANTIOCHUS THÉOS, Antiochus Theos, A'viloxog beóg, (a) fils d'Alexandre Bala, roi de Syrie. L'éducation de ce jeune Prince fut confiée à Zabdiel, ou Emalchuel, selon d'autres, prince Arabe. Diodote, autrement Tryphon, voulant profiter des troubles, dont la Syrie étoit agitée, l'an 145 avant J. C., alla trouver Zabdiel, & lui mit devant les yeux l'état des affaires de Syrie. lui fit voir le mécontentement des peuples & fur tout des foldats, & lui représenta vivement que l'occasion ne pouvoit être plus favorable pour établir Antiochus fur le trône de son pere. Il demanda qu'on lui donnât ce jeune Prince, pour faire valoir ses droits. Son

(a) Just. L. XXXVI. c. 1. Maccab. L. Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 440, 447. . c. 11. v. 39, 40, 54, 55, 6 feg. Roll, Hitt. Anc. Tom. V. p. 182 & Juiv.

plan étoit de se servir des prétentions d'Antiochus, jusqu'à ce qu'il eût détrôné Démétrius, ensuite de se défaire de ce jeune Prince, & de prendre la couronne pour lui-même, comme il fit. Zabdiel, foit qu'il pénétrât fon véritable dessein, ou qu'il ne goûtât pas tout à fait son plan, n'y donna pas d'abord les mains. Tryphon fut obligé de demeurer assez longtems auprès de lui, pour le solliciter & le presser. Enfin, à force d'importunités, on de présens, il y fit confentir Zabdiel, & obtint

ce qu'il demandoit.

Tryphon mena donc en Syrie Antiochus, fils d'Alexandre, & fit déclarer par tout ses prétentions à la couronne par un maniteite. Les soldats, que Démétrius · avoit cassés, & un grand nombre d'autres mécontens, se rangérent en foule auprès du Prétendant, & le proclamérent Roi. Ils marchérent sous ses étendards contre Démétrius, le battirent & l'obligérent de se retirer à Séleucie. Ils lui prirent tous ses éléphans, se rendirent maîtres d'Antioche, y placérent Antiochus sur le Trône des rois de Syrie, & lui donnérent le furnom de Théos, qui fignifie Dieu. Mais, quand Tryphon vit que tout étoit au point, où il le vouloit, pour commencer à exécuter le projet qu'il avoit formé, il donna ordre de tuer secrétement Antiochus. Il fit ensuite courir le bruit qu'il étoit mort de la pierre; & en même-tems il se déclara roi

de Syrie en sa place, & prit posfession de la couronne, l'an 144 avant J. C.

ANTIOCHUS SIDETE, Antiochus Sidetes, (a) fils de Démétrius Soter, fut envoyé à Cnide, avec son frere Démétrius, pendant les guerres qu'eut leur pere contre Alexandre Bala, pour être à couvert des révolutions qu'on appréhendoit. Cléopâtre, fille de Ptolémée Philométor, l'an 140 avant J. C. ayant proposé à Antiochus de l'épouser, à condition qu'il seroit roi de Syrie, ce Prince accepta l'offre, & prit le titre de roi de Syrie. Il écrivit à Simon, chef des Juifs, une lettre, où il fe plaignoit de l'injuste usurpation de Tryphon. [Ce Tryphon, comme on le voit dans l'article précédent, avoit usurpé le royaume de Syrie ], & promettoit d'en tirer bientôt vengeance. Pour l'engager dans ses intérêts, il lui faisoit de grandes concessions, & en lui faisoit espérer de plus grandes encore, quand il seroit monté sur le trône.

Au commencement de l'année luivante, il fit une descente en Syrie, avec une armée de troupes étrangères, qu'il avoit prises à sa iolde en Gréce, dans l'Asie mineure, & dans les Isles. Et après avoir épousé Cléopâtre, & joint ce qu'elle avoit de troupes aux siennes, il se mit en campagne pour aller combattre Tryphon. La plûpart des troupes de cet usurpateur, lasses de sa tyrannie, le quittérent, & vinrent groffit

(a) Just. L. XXXVI. c. 1, L. XXXVIII.] c. 10. L. XXXIX. c. 1. Maccab. L. I. c. II. pag. 184. Roll. Hift, Anc. Tom, V. 15. v. 1, 2. & seq. Joseph. de Antiq. pag. 189. & sniv.

Judaic. p. 447 . 448. & feq. Plut. Tom.

AN l'armée d'Antiochus, qui se trouva alors monter jusqu'à six vingt mille hommes d'infanterie & huit mille chevaux. Tryphon n'avoit pas de quoi lui faire tête. Il se retira à Dora, ville située auprès de celle de Ptolémaïde en Phénicie. Antiochus l'y affiégea par mer & par terre avec toutes ses forces. La place ne pouvoit pas tenir longtems contre une si puissante armée. Tryphon se sauva par mer à Orthosie, autre ville maritime de Phénicie. De là ayant gagné Apamée, où il étoit né, il y fut pris & mis à mort. Ainsi, Antiochus mit fin à cette usurpation, & monta sur le trône de son pere, qu'il occupa neuf ans. Sa passion pour la chasse lui fit donner le surnom de Sidete, ou le chasseur, du mot Zidah, qui signifie la mê-

Simon étant mort quelques années après, Antiochus fit toute la diligence possible, pour profiter de l'avantage que lui donnoit cette mort, & s'avança à la tête d'une puissante armée pour réduire la Judée, & la réunir à l'empire de Syrie. Hyrcan, qui avoit succédé à Simon, fut obligé de se renfermer dans Jérusalem. Il y soûtint un long siège avec un courage incroyable. Réduit enfin à la dernière extrêmité, faute de vivres, il fit faire au Roi des ouvertures de paix. On n'ignoroit pas dans le camp l'état, où il se trouvoit. Ceux, qui approchoient du Roi, le pressoient de profiter de l'occasion, qu'il avoit en main, pour exterminer la nation-Juive. Dio-

me chose dans la langue Syria-

dore de Sicile, aussi-bien que Josephe, dit que ce fut par un pur effet de la générofité & de la clémence d'Antiochus, que la nation Juive ne fut pas entièrement détruite dans cette occasion.

Il voulut bien entrer en traité avec Hyrcan. On convint que les affiégés rendroient leurs armes. que les fortifications de Jérusalem seroient rasées, & qu'on payeroit au Roi un tribut pour Joppé, & pour lés autres villes, que les Juiss avoient hors de la Judée; & la paix fut conclue à ces conditions. Antiochus avoit aussi demandé qu'on rebâtît la citadelle de Jérusalem, & vouloit y mettre une garnison; mais, Hyrcan ne voulut pas y consentir, à cause des maux qu'avoit faits à la nation celle, qui y avoit été, pendant que cette citadelle avoit subsisté. Il aima mieux payer au Roi la somme de cinq cens talens, qui lui fut demandée en équivalent. La capitulation s'exécuta; & pour ce qui ne pouvoit pas s'exécuter fur le champ, on donna des ôtages, entre lesquels il y avoit un frere d'Hyrcan.

Antiochus, soit qu'il fût instruit. ou non, des vues que les Parthes avoient sur le royaume de Syrie, prévint leur dessein, & mena contre Phraate, leur roi, une puisfante armée. L'usurpation, que les Parthes venoient de faire des plus riches & des plus belles provinces de l'Orient, que ses ancêtres avoient toujours possédées depuis Alexandre le Grand, étoit pour lui une raison pressante, de réunir toutes ses forces pour les en chasser. Son

armée étoit de plus de quatrevingt mille hommes, bien armés, bien disciplinés. Mais, l'attirail du luxe y avoit joint une si grande multitude de vivandiers, de cuifiniers, de pâtissiers, de confituriers, de comédiens, de musiciens, de femmes de mauvaise vie, qu'il y en avoit près de quatre fois plus que de soldats; car, on en faisoit monter le nombre à trois cens mille. Il peut y avoir ici de l'exagération; mais, quand on en rabatteroit les deux tiers, il resteroit encore une nombreuse fuite de bouches inutiles. Le luxe étoit à proportion audi grand que le nombre de ceux qui en étoient les ministres. L'or & l'argent brilloient par tout, jusque sur la chaussure des simples soldats. Les instrumens & les ustensiles de cuifine étoient d'argent, comme s'il le fût agi d'aller à un festin, & non pas à la guerre.

Antiochus eut d'abord de grands fuccès. Il battit Phraate en trois batailles. Il reprit la Babylonie & la Médie. Toutes les provinces de l'Orient, qui avoient autrefois appartenu à l'empire de Syrie, fecouerent le joug des Parthes, & fe foumirent à lui, excepté la Parthie même, où Phraate se trouva réduit dans les bornes étroites de son premier Royaume. Hyrcan, prince des Juifs, accompagna Antiochus dans cette expédition, & ayant eu sa part dans toutes les victoires, il revint chez lui, chargé de gloire, à la fin de la campagne & de l'année.

Le reste de l'armée passa l'hiver dans l'Orient. Le nombre

prodigieux des troupes, y compris l'attirail, dont il a été parlé, les obligea de se disperser, & de s'écarter si fort les unes des autres, qu'elles ne pouvoient pas aisément se rejoindre, & former un seul corps pour se défendre, si on les attaquoit. Les habitans, qu'elles touloient extrêmement dans tous leurs quartiers, pour se venger & se défaire de ces hôtes incommodes, à qui rien ne suffisoit, conspirérent avec les Parthes de les massacrer tous en un même jour, dans leurs quartiers, fans leur donner le tems de se rassembler, & la chose s'exécuta. Antiochus, qui avoit gardé quelques corps de 1 troupes auprès de sa personne, se mit en devoir d'aller secourir les quartiers les plus proches de lui; mais, il fut accablé par le nombre, & y périt lui-même, l'an 130 avant l'Ére Chrétienne. Tout le reste de l'armée fut, ou massacré dans ses quarriers le même jour, ou fait prisonnier; de sorte qu'à peine d'un si grand nombre d'hommes en échappa-t-il quelques-uns, pour aller porter en Syrie la triste nouvelle de cette boucherie. Elle y répandit un grand deuil & une grande confternation.

On y pleura en particulier la mort d'Antiochus, prince estimable par plusieurs bonnes qualités. Plutarque rapporte de lui un mot qui lui fait honneur. Un jour de chasse s'étant égaré, & se fe trouvant seul, il se retira dans la cabane de pauvres gens, qui le reçurent du mieux qu'il leur fut pollible; sans le connoître. Pendant

le souper, lui-même ayant fait tomber la converfation sur la personne & sur la conduite du Roi, ils dirent que c'étoit d'ailleurs un bon Prince, mais que sa trop grande passion pour la chasse lui faisoit négliger les affaires de son Royaume, & qu'il s'en reposoit sur des courtisans, qui ne répondoient pas toujours à ses bonnes intentions. Antiochus ne répondit rien sur le champ. Le lendemain sa suite étant arrivée à sa cabane. il fut reconnu pour ce qu'il étoit. Il raconta a ses officiers ce qui s'étoit passé la veille, & leur dit, comme par reproche : " Depuis » que je vous ai attachés à mon » service, je n'ai entendu la véri-» te sur ce qui me regarde, que » du jour d'hier. «

ANTIOCHUS GRYPUS, (a) Antiochus Grypus, A'vrloxos Γρυπος, fils d'Antiochus Sidete & de Cléopâtre, fille de Philométor. Il fut envoyé de bonne heure à Athènes, pour y recevoir une éducation convenable à fon rang. Il y étoit encore, lorsque sa mere, l'an 123 avant J. C., ayant tué son frere aîne, le fit revenir. Dès qu'il fut arrive, elle le déclara Roi; mais, ce n'étoit qu'un vain titre. Elle ne lui donnoit aucune part aux affaires; & comme ce Prince étoit fort jeune, n'ayant pas plus de vingt-ans, il la laissa gouverner assez patiemment pendant quelque tems. Pour le distinguer des autres Antiochus, on lui donne ordinairement

le surnom de Grypus, pris de son grand nez. Josephe l'appelle Philométor; & ce Prince, dans ses médailles, prenoit le titre d'Épiphane.

Antiochus épousa, l'année suivante, Tryphène, fille de Physcon, roi d'Égypte. Celui-ci lui envoya en même-tems une armée considérable, avec laquelle il défit Zébina, qui s'étoit établi dans la possession d'une partie de l'empire de Syrie, & l'obligea de se retirer à Antioche. Zébina fut pris peu de tems après, & mis à mort.

Après la défaite & la mort de cet ennemi, Antiochus, le sentant assez âgé, voulut commencer à gouverner par lui-même. L'ambitieuse Cléopâtre, qui voyoit parlà diminuer son pouvoir & éclipser sa grandeur, ne put le souffrir. Pour se rendre de nouveau maitresse absolue de tout le gouvernement de la Syrie, elle résolut de se défaire d'Antiochus Grypus, comme elle avoit déja fait de son frere Séleucus, & de donner la couronne à un autre fils qu'elle avoit eu d'Antiochus Sidete; mais, elle périt par le poison qu'elle vouloit faire prendre au Roi, celui-ci l'ayant obligée de l'avaler ellemême. Ce Prince, après cela, mit bon ordre à ses affaires, & regna plusieurs années en paix & en tranquillité, jusqu'à ce que son frere Antiochus de Cyzique lui suscita des troubles; ce qui arriva l'an 114 ayant J. C. Il youlut le

<sup>(</sup>a) Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 451. | Anc. Tom. V. pag. 211 , 212 , 216 , Juft, L. XXXIX. c. 1. & feq. Roll. Hift. | 224 , 225.

130 A N

faire empoisonner; mais, son deffein sut découvert; & le Cyzicénien, pour se désendre, sut contraint de prendre les armes, & de tâcher de faire valoir les prétentions qu'il avoit à la couronne

de Syrie.

Cléopâtre, que Lathyre, roi d'Égypte, avoit été obligé de répudier, se voyant libre, se donna au Cyzicenien. Elle lui apporta en dot une armée, pour qu'il s'en fervit contre son concurrent. Les forces se trouvant par-là à peu près égales, les deux freres en vinrent à une bataille, où Antiochus de Cyzique, ayant eu le malheur d'être défait, se retira ensuite à Antioche. Il y laissa sa femme, qu'il crut en sûreté, & s'en alla lever de nouvelles troupes, pour rétablir son armée. Mais, Antiochus Grypus alla ausli-tôt assiéger la Ville & la prit. Tryphène, sa femme, lui demanda instamment de lui mettre Cléopâtre la prisonnière entre les mains. Quoique fa sœur de pere & de mere, elle étoit si excessivement indignée de ce qu'elle avoit épousé leur ennemi, & lui avoit donné une armée contr'eux, qu'elle vouloit lui ôter la vie. Antiochus Grypus fit tout ce qu'il put pour s'y opposer. Ses efforts furent inutiles. Sa femme envoya des foldats, qui lui ôtérent la vie de la manière la plus cruelle.

Cette mort ne demeura pas long-tems impunie. Le Cyzicénien revint, à la tête d'une nouvelle armée, livrer une feconde bataille à fon frere, le défit, prit Tryphène, & lui sit souffrir les tourmens, que sa cruauté envers sa sœur avoit bien mérites. Antiochus Grypus fut obligé d'abandonner la Syrie au vainqueur. Il se retira à Aspende en Pamphylie; ce qui lui fait donner quelquefois, dans l'Histoire, le nom d'Aspendien. Mais, un an après il revint dans la Syrie, & la regagna. Les deux freres partagérent ensuite cet empire entr'eux. Le Gyzicénien eut la Célésyrie & la Phénicie, & fit sa résidence à Damas. Grypus eut tout le reste, & demeura à Antioche. Tous deux donnoient également dans le luxe & dans plufieurs autres exces.

Antiochus Grypus épousa, dans la fuite, Sélène, fille de Cléopatre, reine d'Égypte, après que sa mere l'eut ôtée à son premier mari. Et comme cette Princesse lui avoit apporté un bon nombre de troupes avec de groffes sommes d'argent, il attaqua encore vigoureulement son frere. Sa mort arriva bientôt après; c'est-à-dire, l'an 97 avant J. C. Il fut assassiné par Héracléon, un de ses vastaux, après avoir régné vingt-sept ans. Il laissa cinq fils. Séleucus, l'aîné de tous, lui succéda. Les quatre autres furent Antiochus & Philippe jumeaux, Démétrius Euchère, & Antiochus Dionysius, ou Denys. Ils furent tous Rois à leur tour, ou du moins prétendirent à la couronne.

ANTIOCHUS DE CYZIQUE, ou LE CYZICENIEN, Antiochus Cyzicenus, A'vrioxos, Kuziunios, fils de Cléopâtre & d'Antiochus Sidete, naquit pendant que Démétrius étoit prisonnier chez les Par-

thes. (a) Quand Démétrius revint, & rentra en possession de ses États, après la mort d'Antiochus Sidete, sa mere, pour le mettre en sûreté, l'avoit envoyé à Cyzique, ville située sur la Propontide, dans la Mysie mineure, où il sut élevé par les soins d'un fidele eunuque, nommé Cratère, à qui elle l'avoit confié. De-là, vient le surnom de Cyzicénien, qu'on lui donne, Anriochus Grypus, son frere, étant monté sur le trône, voulut le faire perir par le poison. On découvrit son dessein. Et Antiochus le Cyzicénien, pour se défendre, fut obligé d'avoir recours aux armes, & tâcha de faire valoir les prétentions, qu'il avoit à la couronne de Syrie.

Ces troubles, dont on peut voir l'histoire, à l'article d'Antiochus Grypus, se terminérent par un partage de l'Empire entre les deux freres. Pendant qu'Antiochus de Cyzique confumoit ses forces contre son frere, ou qu'il s'endormoit après la paix, dans une lâche molesse, Hyrcan, chef des Juifs, augmentoit ses richesses & son pouvoir; & voyant qu'il n'y avoit rien à craindre de sa part, il entreprit de réduire la ville de Samarie. Il envoya Aristobule & Antigonus, deux de fes fils, en former le siège. Les Samaritains demandérent du secours à Antiochus. Il y vint, à la tête d'une armée. Les deux freres fortirent de leurs lignes. Il y eut une bataille, où Antiochus fut battu, & poursuivi

AN IST jusqu'à Scythopolis, & eut beaucoup de peine à se sauver. Les deux freres, après cette victoire, retournérent au siège, & pressérent la Ville si vivement, qu'elle fur obligée une seconde fois d'envoyer solliciter Antiochus de venir encore à son secours. Mais, il n'avoit pas affez de troupes, pour entreprendre de faire lever le siége. On en demanda à Lathyre, roi d'Egypte, qui accorda 6000 hommes, contre l'avis de sa mere Cléopâtre.

Quand les troupes auxiliaires d'Égypte furent arrivées, Antiochus les joignit avec les siennes. Il n'osa cependant venir attaquer l'armée, qui formoit le fiége, & se contenta, par ses courses & par ses détachemens, de rayager le pais, pour faire diversion, & engager l'ennemi à lever le siège, afin d'aller défendre son propre pais. Mais, voyant que l'armée ennemie ne faisoit aucun mouvement, & que la sienne étoit fort diminuée, par la défaite de quelques partis, par la défertion, & par d'autres accidens, il crut que c'étoit trop exposer sa personne, que de demeurer avec une armée si affoiblie, & se retira à Tripoli.

Antiochus le Cyzicenien s'empara de la ville d'Antioche, quand Antiochus Grypus fut mort, & fit tous ses efforts pour enlever le reste du Royaume à ses enfans. Mais, Séleucus, l'aîné de tous, à qui il restoit quantité d'autres bonnes villes, se maintint contre lui,

<sup>(</sup>a) Juff. L. XXXIX. c. 2. Joseph. de Anc. Tom. V. pag. 214, 216, 225, Antiq. Judaic. pag. 451. Roll. Hifts 226;

132 A N

& trouva de quoi foûtenir ses droits. Antiochus le Cyzicénien, qui vit que Séleucus se sortifioit tous les jours en Syrie, partit d'Antioche pour le combattre, Mais, ayant perdu la bataille, il su fait prisonnier; & on lui ôta la vie, l'an 94 avant J. C.

ANTIOCHUS Eusébe, Antiochus Eusebes, vel Pius, A viloxos E'vos Eins, (a) fils d'Antiochus de Cyzique. Il étoit à Antioche, l'an 94 avant l'Ere Chrétienne, lorsque Séleucus prit cette Ville, ayant défait & tué Antiochus de Cyzique, son pere. Pour lui, s'étant sauvé d'Antioche, il vint à Aradus, & s'y fit couronner Roi. Il marcha avec une armée confidérable contre Séleucus, remporta fur lui une grande victoire, & l'obligea de le renfermer dans Mopfuestie, ville de Cilicie, & d'abandonner tout le reste à la merci du vainqueur. Séléucus fut brûlé dans cette Ville, les habitans ayant mis le feu à sa maison.

Antiochus & Philippe, les deux jumeaux, fils d'Antiochus Grypus, pour venger la mort de Séleucus, leur frere, menérent contre Mopfuestie tout ce qu'ils purent ramasser de troupes. Ils prirent la Ville, la rasérent, & firent passer au fil de l'épée tout ce qui s'y trouva d'habitans. Mais, au retour, Antiochus Eusébe les chargea près de l'Oronte, & les désit. Antiochus se noya, en voulant faire passer l'Oronte à son cheval à la nage. Philippe sit une belle retraite avec un corps considéra-

ble, qu'il grossit bientôt après assez pour tenir encore la campagne, & disputer l'Empire à Antiochus Eusébe.

Ce Prince, pour s'affermir sur le trône, avoit épousé Sélène, veuve d'Antiochus Grypus. Cette habile Princesse, quand son mari mourut, avoit sçu se maintenir en possession d'une partie de l'Empire, & elle avoit de bonnes troupes. Antiochus Eusébe l'épousa donc pour augmenter par-là ses forces. Lathyre, roi d'Egypte, à qui on l'avoit enlevée, pour se venger de ce nouvel outrage, fit venir de Cnide, Démétrius Euchère, le quatrième fils d'Antiochus Grypus, que l'on y élevoit, & l'établit Roi à Damas. Antiochus Eusébe & Philippe étoient trop occupés l'un contre l'autre, pour empêcher ce coup-là. Car, quoique, par son mariage, Antiochus Eusébe eût bien raccommodé ses affaires, & augmenté sa puissance, cependant, Philippe se soûtenoit encore; & à la fin même, il défit si pleinement Antiochus Eufébe, dans une grande bataille, qu'il l'obligea d'abandonner ses Etats, & de se réfugier chez les Parthes, qui avoient alors pour Roi, Mitridate II, surnommé le Grand. Ainsi, l'Empire de Syrie demeura partagé entre Philippe & Démétrius.

Deux ans après, Antiochus Enfèhe, fecouru par les Parthes, revint en Syrie, rentra en possesfion d'une partie de ce qu'il avoit auparavant, & suscita de nouvelles

<sup>(</sup>a) Appian. p. 118, 119. Roll. Hift. Anc. Tom. V. p. 226, 227, 228,

affaires à Philippe. Quelques années après, ayant été chasse de ses Etats, par ses propres Sujets & par Tigrane, il se réfugia en Cilicie, où il passa le reste de ses jours, caché dans l'obscurité. On dit qu'on lui donna le furnom d'Eusébe, ou Pieux, par raillerie, parce qu'il avoit épousé Sélène, qui, comme on l'a vu , avoit été femme d'Antiochus Grypus, son oncle, & par conséquent sa tante.

ANTIOCHUS, Antiochus, Artíoxos, (a) fils d'Antiochus Grypus. Il avoit plusieurs freres, du nombre desquels étoient Philippe & Séleucus, l'aîné de tous. Celui-ci ayant été brûlé dans la ville de Mopsuestie, Antiochus & Philippe, pour venger fa mort, marchérent contre cette Ville, qui fut prise & rasée. A leur retour, ils furent attaqués par Antiochus Eusébe, qui les défit près de l'Oronte. Antiochus, en voulant pafser ce sleuve à la nage, se noya, l'an 92 avant J. C.

ANTIOCHUS DENYS, Antiochus Dionysius, (b) A'viloxos Aioruglos. Il étoit le cinquième fils d'Antiochus Grypus. Il vint attaquer son frere Philippe, vers l'an 92 avant J. C. S'étant saisi de la ville de Damas, il s'y établit Roi de la Célésyrie, & s'y maintint pendant trois ans; après quoi il tut tué en combattant contre les

Arabes.

ANTIOCHUS L'ASIATIQUE, Antiochus Asiaticus, (c) fils d'Antiochus Eusébe & de Sélène. On dit qu'il fut surnommé l'Asiatique, parce qu'il avoit été élevé en Asie. dans l'oisiveté, pendant que la guerre désoloit ses États. Il avoit un frere, nommé Séleucus. Quelques troubles, survenus en Égypte, ayant fait penser à leur mere, fœur de Lathyre, roi de ce pais, à prétendre à cette couronne, ses deux fils, Antiochus l'Afiatique & Séleucus, furent envoyés pour cet effet à Rome, l'an 73 avant J. C., solliciter le Sénat en sa faveur. Après deux années de féjour dans cette Ville, & de follicitations inutiles, ils en partirent pour retourner dans leur Royaume. Antiochus voulut passer par la Sicile. Il y essuya une insulte, qu'on a peine à croire, tant elle est inouie, & qui montre combien Rome, dans les tems dont nous parlons, éioit corrompue; jusqu'à quel excès étoit montée l'avarice des Magistrats, qu'elle envoyoit dans les provinces; & quel horrible brigandage ils y exerçoient impunément, à la vue & au sçu de tout le public.

Verrès étoit pour lors Préteur en Sicile. Dés qu'il apprit l'arrivée d'Antiochus à Syracuse, comme il se doutoit bien, & qu'il avoit oui dire que ce Prince avoit avec lui beaucoup de choses rares & précieuses, il crut que c'étoit une riche succession, qui lui étoit échue. Il commence par lui envoyer des présens assez considérables, confistant en provisions de vin, d'huile & de bled. Puis, il

<sup>(</sup>a) Roll. Hift. Anc. Tom. V. p. 226. (b) Joseph. de Antiq. Judaic. p. 462. De Bell, Judaic, pag. 715.

<sup>(</sup>c) Cicer. in Verr. L. VI. c. 53, 54. & feq. Just. L. XL. c. 2. Roll. Hist. Anc. Tom. V. p. 231, 232. & five.

l'invite à souper. La table étoit superbement parée. Il étale sur les buffets tous ses vases les plus estimés, & il en avoit un grand nombre. Il fait préparer un repas somptueux & délicat, & a soin que rien n'y manque. En un mot. Antiochus en sortit fort persuadé de la riche magnificence du Préteur, & encore plus content de la réception honorable qu'il lui avoit faite. Il invite à son tour Verrès à souper. Il expose toutes ses richesses, beaucoup de vaisselle d'argent, quantité de coupes d'or, enrichies de pierreries, felon l'usage des Rois, & sur tout ceux de Syrie. Entr'autres, il y avoit un tresgrand vase pour mettre le vin, d'une seule pierre précieuse. Verres prend chacun de ces vales, l'un après l'autre, les loue, les admire; & le Prince voit, avec complaisance, que le repas ne déplaît point au Préteur du peuple Romain.

Quand on se fut séparé, Verres ne longea plus, comme l'évenement le fit assez voir qu'aux moyens de piller Antiochus, & de le renvoyer dépouillé de toutes ses richesses. Il lui fait demander les plus beaux vases, qu'il avoit vus chez lui, sous prétexte de les montrer à ses ouvriers. Ce Prince, qui ne connoissoit point Verres, les lui envoye fans peine & sans défiance. Le Préteur le fait encore prier de lui préter ce grand vase d'une seule pierre précieuse, pour l'examiner, disoitil, plus exactement. Antiochus le lui envoye aush. Mais, voici le comble de la perfidie. Les deux

Princes de Syrie, dont on vient de parler, avoient porté avec eux à Rome un lustre d'une beauté fingulière, & par les pierreries, dont il étoit enrichi, & par la perfection du travail. Ils avoient dessein d'en orner le Capitole, qui avoit été brûlé pendant les guerres de Marius & de Sylla, & que l'on rebâtissoit alors. Mais, cet édifice n'étant pas encore achevé, ils ne voulurent pas l'y laisser, ni le faire voir à personne; afin que lorsqu'en son tems, il paroîtroit dans le temple de Jupiter, la surprise augmentât l'admiration, & que l'agrément de la nouveauté en relevât l'éclat. Ils prirent donc le parti de le remporter en Syrie, résolus d'envoyer des Ambassadeurs offrir à Jupiter ce rare & magnifique présent, avec beaucoup d'autres, lorsqu'ils scauroient que la statue du Dieu auroit été placée dans fon temple.

Verrès fut informé de tout cela, on ne sçait comment ; car, Antiochus, qui s'étoit chargé lui-même de ce lustre, en partant de Rome, avoit eu grand soin de le tenir caché, non qu'il craignit, ou foupconnât rien, mais afin que peu de personnes le vissent, avant qu'il fût exposé à la vue du peuple Romain. Le Préteur le lui demande, & le prie avec de grandes instances de le lui envoyer, marquant un grand desir de l'examiner, & promettant de ne le laisser voir à personne. Le jeune Prince, qui joignoit à la candeur & à la simplicité de l'âge les nobles sentimens de sa naissance, étoit bien éloigné de le foupçonner d'aucun mauvais dessein. Il

ordonne à ses officiers de porter secrétement chez Verrès, le lustre bien couvert ; ce qui fut exécuté. Dès que les enveloppes sont ôtées, & que le Préteur l'apperçoit, il s'écrie que c'est un présent digne d'un Prince, digne d'un Roi de Syrie, digne du Capitole; car, il étoit d'un éclat éblouissant, par la quantité de pierreries, dont il étoit orné; d'un travail si varié, qu'il sembloit que l'art le disputât à la matière; & d'une telle grandeur, qu'il étoit aifé de comprendre qu'il n'étoit pas fait pour parer les palais des hommes, mais pour orner un vaste & superbe temple. Les officiers d'Antiochus, ayant laissé au Préteur tout le tems de le considérer, se mettent en devoir de le remporter. Verrès leur dit qu'il veut l'examiner plus à loifir, & que sa curiosité n'est pas encore fatisfaite. Il les engage à s'en aller, & à lui laisser le lustre. Ils s'en retournérent donc les mains vuides.

D'abord, Antiochus ne fut point allarmé, & ne forma aucun foupçon. Un jour se passe, deux jours, plufieurs jours, on ne rapporte point le lustre. Le Prince, alors, l'envoye demander au Préteur, qui remet au lendemain. On ne le rend point encore. Enfin, il s'adresse lui-même au Préteur, & le prie de le lui rendre. Qui le croiroit? Ce lustre, qu'il sçavoit du Prince même, devoir être posé dans le Capitole, & être destiné pour le grand Jupiter, & pour le peuple Romain, Verres prie inftamment Antiochus de le lui donner. Antiochus s'en défendant, & sur le vœu qu'il en avoit fait à Jupiter, & sur le jugement que porteroient, de cette action, tant de nations, qui l'avoient vu travailler, & qui en sçavoient la destination, le Préteur emploie les menaces les plus vives. Mais, voyant qu'elles ne réuffissoient pas mieux que les prieres, il ordonne sur le champ à ce Prince de sortir de sa province avant la nuit, & allégue pour raison qu'il scavoit de bonne part, que des Pirates de Syrie devoient aborder en Sicile.

Alors, Antiochus, s'étant transporté dans la place publique, les larmes aux yeux, déclare à haute voix, devant une nombreuse afsemblée de Syracusains, & prenant les dieux & les hommes à témoin, que Verrès lui a enlevé un lustre d'or, enrichi de pierres précieuses, qui devoit être placé dans le Capitole, pour être, dans cet auguste temple, un monument de son alliance & de son amitié avec les Romains; qu'il se soucioit peu, & ne se plaignoit point des autres vases d'or & de pierreries, que Verrès avoit à lui; mais, que de se voir arracher ce lustre, c'étoit pour lui un malheur & un affront, dont il ne pouvoit se consoler; que quoique dans son intention & dans celle de son frere, ce lustre fût déjà consacré à Jupiter, cependant, il l'offroit, le donnoit, le dédioit, le consacroit tout de nouveau à ce dieu, en présence des citoyens Romains, qui l'entendoient, & qu'il prenoit Jupiter même à témoin de ses sentimens & de ses pieuses intentions.

Antiochus, étant retourné en

-AN

Asie, monta peu après sur le trône. Il regna sur une partie du pais l'espace de quatre ans. Pompée le dépouilla de son Royaume, pendant la guerre contre Mithridate, & réduisit la Syrie en province de l'empire Romain.

ROIS DE COMAGENE, portant le nom d'ANTIOCHUS.

ANTIOCHUS I, Antiochus, A vrioxos, (a) premier roi de Comagène. Ce Prince fut vaincu par Pompée, après la défaite de Tigrane, roi d'Arménie, la quatrième année de la 178 Olympiade, & l'an 65 avant J. C. Mais; le vainqueur le traita avec beaucoup de générofité; & bien loin de lui ôter ses États, il lui donna encore Séleucie, ville de Mésopotamie. Antiochus, par reconnoissance, secourus Pompée dans la guerre civile contre César, & contre Pacorus, roi des Parthes, que Labienus avoit attiré jusque dans la Syrie.

Long-tems après; c'est-à-dire, l'an 38 avant J. C., Ventidius lieutenant d'Antoine, affiégea, dans Samosate, Antiochus, qui lui offroit mille talens, & qui promettoit d'obéir aux ordres d'Antoine. Mais, il lui ordonna d'envoyer faire les propolitions à Antoine lui-même; car, il s'avançoit avec beaucoup de diligence, pour empêcher Ventidius de trai-

ter avec Antiochus, voulant que du moins cet exploit fût fous son nom, & que tous les succès ne fusient pas attribués à Ventidius. Mais, le siège trainant en longueur, & les affiégés, qui n'espéroient plus de capitulation, ayant pris le parti de se défendre jusqu'à l'extrêmité, Antoine ne fit rien de considérable; & plein de honte & de repentir, il se trouva trop heureux de traiter avec Antiochus pour trois cens talens, & de lever le siège.

Antiochus, neuf ou dix ans après, fut mandé à Rome par ordre d'Auguste, & condamné au supplice, pour avoir assassiné un ambassadeur, que son frere envoyoit au Sénat, au sujet de quelques différends, qui étoient

entr'eux.

ANTIOCHUS II, Antiochus, A'viloxos, (b) quatrième roi de Comagène. Il remit la couronne dans sa famille, & mourut, sous l'empire de Tibère, lan 17 de J. C. Après sa mort, les nobles & la populace se divisérent en deux tactions, les nobles voulant que leur pais fût gouverné en forme de province libre, & le menu peuple demandant un Roi. Dans ces circonstances, Antiochus III fut choisi, pour succéder à Antiochus II.

ANTIOCHUS III , Antiochus, A'rtloxos, (c) fils d'Antiochus II, & cinquième roi de Co-

(6) Tacit. Annal. L. II. c, 42. Joseph. III. pag. 166, 341. & fuiv.

pag. 15, 16, 17, 290. & suiv. Tom.

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 931. Appian. de Antiq. Judaïc. p. 620, 678. Crév. pag. 157, 244. Crév. Hift. Rom. Tom. Hift. des Emp. Tom. I. pag. 364. VIII. pag. 344. Hift. des Emp. Tom. II. pag. 10.

magène. Ce païs avoit été réduit en province Romaine, par Germanicus, sous Tibère. Caius le rendit à Antiochus III, l'an de J. C. 37. Cet Empereur avoit beaucoup de confiance en lui; mais, il en abusoit, s'il est vrai, comme on le présume, qu'il lui donnoit des lecons de tyrannie. Quoiqu'il en soit, il sur dépouillé de ses États par ce même Empereur, qui les lui avoit donnés. Il les recouvra de nouveau sous l'empire de Claude. Du tems de Tibère, il avoit été chargé par Corbulon d'infester les régions voisines de . son Royaume, c'étoit principalement l'Arménie. Antiochus exécuta l'ordre, & eut, pour récompense, une partie de cette contrée, quand les Romains en eurent fait; la conquête.

Antiochus, l'an de J. C. 69, se déclara en faveur de Vespasien contre Vitellius. Depuis, il fournit des troupes aux Romains contre les Juifs, qu'il perfécuta beaucoup à la prise de Jérusalem. Ce Prince, quelque tems après; c'est-àdire, l'an de J. C. 72, s'étant rendu suspect à l'Empereur, comme entretenant des intelligences avec les Parthes, dans le dessein de se révolter, Césennius Pétus, gouverneur de Syrie, l'attaqua, & le dépouilla de ses États. La Comagène fut réduite en province Romaine, quoiqu'Antiochus eût deux fils, Epiphane & Callinique, qui, austi-bien que lui, après diverses aventures, se retirerent à Rome,

& y vécurent honorablement mais dans une condition privée. Cette époque est le dernier terme de la puissance des Séleucides, s'il est vrai, comme on le conjecture avec beaucoup de probabilité, que les rois de Comagène descendoient des anciens rois de Syrië.

## HOMMES DE LETTRES, du nom d'ANTIOCHUS.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'vrloxos, (a) fils de Xénophane, étoit né à Syracuse en Sicile. Il florissoit vers l'an 416 avant J. C. Ce ne fut point un vulgaire Ecrivain, selon Denys d'Halicarnasse. Il avoit composé en neuf Livres une histoire de la Sicile, qu'il commençoit à Cocale, roi des Sicans, & qu'il continua jusqu'à son tems. Il avoit écrit aussi une histoire très-curieuse de l'Italie qu'il assuroit avoir composée sur les monumens les plus sûrs & les plus dignes de foi. Plusieurs Anciens citent divers endroits de cet ouvrage, & entr'autres, Festus. qui appelle mal à propos l'auteur Antigonus.

Au reste, cette histoire ne contenoit pas tous les pais, renfermés fous le nom d'Italie en général, mais seulement la Calabre. Antiochus nous l'apprend lui-même, dans un fragment, que nous a conserve Strabon. Quoique les affaires de la Calabre n'aient commencé à êrre liées avec celles des Romains, qu'après la mort d'Antiochus, cet

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. p. 322. Strab. p. 242, de l'Acad. des Inscr. & Bell. Lett. Tom. 252. & alib. pass. Paus. pag. 628. Mém. VI. pag. 22, 23. Tom. VII. p. 304.

Historien avoit néanmoins parlé de Rome, dans un endroit cité par Denys; mais, il y suppose, contre la foi de toute l'antiquité, que la fondation de cette Ville a précédé la destruction de Troye.

Le même Historien, selon Paufanias, racontoit que les Liparéens étoient une colonie de Cnidiens, qui eut pour chef un homme de Cnide, nommé Pentathlus. Il a joûtoit que, chasses par les Élymes & les Phéniciens d'une Ville, qu'ils avoient bâtie auprès du promontoire de Pachynum en Sicile, ils allérent occuper des Isles, qu'ils trouvérent désertes, où dont ils chassérent les habitans.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'vrioxos. (a) Celui-ci est appellé Antiochus d'Ascalon, parce qu'il étoit de cette ville. C'est le dernier des Philosophes Académiciens, dont l'histoire soit connue. Cicéron, dans le voyage qu'il fit à Athènes, fut enchanté de sa manière de parler, qui étoit douce, coulante, & pleine de grace; mais, il n'approuvoit pas le changement qu'il avoit introduit dans la méthode de Carnéade. Car, Antiochus, après avoir soûtenu long-tems, avec force, les dogmes de la nouvelle Académie, qui rejettoit tout rapport des sens & même de la raison, & qui enseignoit qu'il n'y avoit rien de certain, avoit embrasse, tout d'un coup, les sentimens de la vieille Académie; soit qu'il eût été désabusé par l'évidence des choses &

par le rapport des sens; soit, comme quelques - uns le pensoient, que la jalousse & l'envie contre les disciples de Clitomaque & de Philon l'eussent porté à prendre

ce parti.

Luculle, ce fameux Romain, autant connu par fon goût merveilleux pour les sciences, que par son habileté dans le métier de la guerre, s'étoit déclaré ouvertement pour la secte des Académiciens, non de la nouvelle Académie, quoiqu'elle fût alors trèsflorissante par les écrits de Carnéade, que Philon expliquoit, mais pour celle de la vieille Académie, dont l'école étoit tenue alors par Antiochus. Il avoit recherché l'amitié de ce Philosophe avec un empressement extrême. Il le logeoit chez lui, & il s'en servoit pour l'opposer aux disciples de Philon, parmi lesquels Cicéron ténoit le premier rang.

Diogène Laërce fait mention d'un autre Antiochus de Laodicée, qu'il dit avoir eté un Philofophe Sceptique. Athénée parle encore d'un autre, né à Alexandrie, qui fit une histoire des Poëtes critiqués par les comédiens de la moyenne comédie. C'est peutêtre le même qui publia une histoire des choses fabuleuses, qu'on disoit être arrivées dans chaque Ville, dont Photius fait mention.

Un Sophiste d'Éges en Cilicie s'est aussi appellé Antiochus, vers l'an de J. C. 119. Il étoit disciple de Denys de Milet. Il avoit fait

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 519, 520, passim. Roll. Hist. Anc. Tom. VI. pag. 862, 984. Cicer. Brut. c. 174. & alib. 1432.

une histoire, dont Philostrate parle avec éloge, mais qui est perdue. On remarque qu'Antiochus employoit fon bien à secourir sa patrie, & sur tout à acheter des bleds pour ceux qui en manquoient.

- ANTIOCHUS, Antiochus, A'viloxos, (a) nom d'un comédien, dont il est parlé dans la troisième satyre de Juvénal.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'vrioxos, (b) aventurier, Cilicien de nation. Il fit d'abord le métier de philosophe Cinique, & dans cet état, il ne laissa pas de servir utilement les Empereurs, qu'il accompagnoit à l'armée. Dans des climats, où le froid faisissoit les soldats, & les portoit à l'abattement, Antiochus, endurci au mal, fe jettoit dans la neige, s'y rouloit, & ranimoit par son exemple le courage des troupes. Il fut magnifiquement récompensé de ses services par Sévére, & par Caracalla lui-même. Devenu riche, il quitta la besace & le bâton de Diogène; & sa nouvelle fortune lui enflant le cœur, il forma apparemment quelque projet ambitieux', pour l'exécution duquel il se lia avec un certain Tiridate. Le succès ne répondit point à leurs vœux, & ils allérent chercher leur sûreté dans l'empire des Parthes.

Caracalla redemanda ces deux transfuges, menaçant de la guerre, si on ne les lui livroit. Cela contraignit le roi des Parthes de les rendre. Ce fut l'an de J. C. 216.

AN

ANTIOCHUS, Antiochus. A vrloxos, (c) autrement Xeuxis. C'est le titre d'un dialogue de Lucien, qui est comme une apologie de la façon d'écrire de cet Auteur, dont il y a déjà quelque chose dans le traité, qui est intitulé: Contre celui qui l'avoit appellé Prométhée.

> JUIFS, qui ont porté le nom d'Antiochus.

ANTIOCHUS, Antiochus, A'vrloxog. C'étoit un Juif d'Antioche, fils du premier des Juiss de cette Ville. Il accusa, en plein théatre, fon pere & les autres Juifs, d'avoir voulu la nuit mettre le feu à la Ville. Le peuple d'Antioche ayant ou cette accufation, se jetta sur tous les Juis, qui étoient dans l'assemblée, & en tua un grand nombre. Mais, Antiochus, qui cherchoit moins à leur faire ôter la vie, qu'à leur faire abandonner leur religion, dit aux habitans d'Antioche, que pour distinguer ceux, qui étoient entrés dans le complot de brûler la Ville, de ceux qui étoient innocens ils n'avoient qu'à les contraindre de facrifier à la manière des Gentils, & que tous ceux qui refuseroient de le faire, étoient coupables du crime dont on les accusoit.

Plusieurs périrent dans cette occasion, aimant mieux mourir, que facrifier aux idoles. Les autres

<sup>(</sup>a) Juven. Saryr. 3. v. 98. (b) Crév. Hiff. des Emp. Tom. V. (c) Lucian, Tom. I. pag. 626. & fig.

apostasiérent, & sauvérent leur vie par un sacrilége. Cela arriva, vers l'an 35 après la Passion de J. C.

ANTIOCHUS, Antiochus, Aγτίοχος, (a) pere de Numénius, qui fut député par Simon Maccabée vers ceux de Lacédémone, pour renouveller avec eux l'alliance des Juifs.

ANTION, Antion, (b) fils de Périphas & d'Astiagée. Il avoit plusieurs freres; mais, il fut le plus célebre de tous, pour avoir donné la naissance à Ixion.

ANTIOPE, Antiope, (c) A'vrlozu, fille d'Afopus, felon Homère. Ce Poëte écrit qu'elle se vantoit d'avoir dormi entre les bras de Jupiter, dont elle eut deux sils, Zéthus & Amphion. C'est la même qu'Antiope, sille de Nyctée. Voyez son article. C'est celui qui suit.

ANTIOPE, Antiope, (d) A'vilonn, fille de Nyclée, roi de Thébes. Elle étoit célebre dans toute la Gréce pour sa rare beauté. On la disoit même fille non de Nyctée, mais du fleuve Asope, ou Asopus, qui arrosoit les terres des Platéens & des Thébains. S'étant laissé séduire par son amant, qu'elle disoit être Jupiter, elle sut obligée, pour se dérober à la colère de son pere, de se retirer chez Épopée, roi de Sicyone, qui l'épousa. D'autres disent que ce Prince l'enleva, voulant fatisfaire, à quelque prix que ce fût, la passion qu'il avoit conçue pour elle. Les Thébains, bien résolus de venger cet affront, marchérent aussi-tôt contre lui. Le combat fut sanglant; Nyctée y recut une blessure mortelle. Épopée remporța la victoire; mais, il fut blessé aussi. Nyctée, s'étant fait reporter à Thébes, & sentant sa fin approcher, laissa l'administration du royaume à son frere Lycus; car, le royaume appartenoit à Labdacus, fon pupille, fils de Polydore, & petit-fils de Cadmus. Il donna aussi la tutelle du jeune prince à Lycus, mais en le conjurant de venger sa mort, de combattre Epopée avec de plus grandes forces, & de punir Antiope, si elle tomboit entre ses mains.

La mort d'Épopée, qui arriva bientôt après, mit fin à la guerre; car, Lamédon, qui lui fuccéda, remit Antiope entre les mains de Lycus. On la remena à Thébes; & ce fut en y allant, & près d'Éleuthére qu'elle se délivra de deux ensans, dont elle étoit grosse, fur quoi Asius, fils d'Amphiptolème sit les yers suivans:

La charmante Antiope eut pour pere Asopus,

Pour amant Épopée, & Jupiter lui-même;

Pour enfans deux héros, Amphion & Zéthus.

Il y avoit auprès d'Éleuthère, ou plutôt au de-là d'un temple de Bac-

<sup>(</sup>a) Maccab. L. I. c. 14. v. 22. (b) Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. VI. pag. 315, 316.

<sup>(</sup>c) Homer. Odyff. L. XI. v. 259. & feq.

<sup>(</sup>d) Pauf. p. 72, 95, 568, 578, 673. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. VI. page 133. & Juiv.

A N HAT

chus, bâti par les habitans de cette Ville, une caverne, qui n'étoit pas grande, & auprès une fontaine d'eau froide. On dit qu'Antiope exposa dans cette caverne les deux jumeaux, qu'elle avoit mis au monde, & qu'un berger, les ayant trouvés, les démaillota & les lava dans la fontaine.

Lorsqu'Antiope fut en état d'être transportée, elle su livrée à Dircé, semme de Nyctée, qui la traita pendant plusieurs années de la manière du monde la plus cruelle; mais, ensin ayant trouvé le moyen de s'échapper, elle alla chercher ses deux sils chez les personnes, à qui elle les avoit consiés; & ces deux Princes, étant entrés à main armée dans Thébes, tuérent Lycus, & attachérent Dyrcé à la queue d'un taureau indompté, qui la sit périr misérablement-

Dircé honoroit fingulièrement Bacchus. Ce dieu indigné de la cruauté avec laquelle elle avoit été traitée, s'en vengea sur Antiope. On dit donc qu'Antiope perdit l'esprit, & que hors d'ellemême elle courut toute la Gréce. Phocus, fils d'Ornytion, & petit-fils de Sifyphe, l'ayant rencontrée par hazard la guérit, & l'épousa ensuite. De-là vient qu'ils eurent une commune sépulture.

ANTIOPE, Antiope, (a) A'ντίσπη, l'une des Amazones, sœur d'Orythie. Lorsqu'Hercule vint faire une irruption dans le

païs des Amazones, Antiope & Orythie partageoient la souveraine autorité. Mais, celle - ci étoit occupée à des guerres étrangères; de façon qu'Hercule, étant descendu sur le rivage, ne trouva qu'Antiope accompagnée par hazard d'un grand nombre de ses fujettes, qui ne s'attendoient pas qu'on dût yenir les insulter jusque dans le sein de leur royaume. Cette surprise fut cause que peu d'entr'elles eurent le tems de s'armer, pour s'opposer à une irruption fi foudaine, & qu'elles furent facilement vaincues. On en tua plusieurs. On en fit plusieurs prifonnières. Antiope fut de ce nombre. Et on la donna à Thésée . roi d'Athènes, pour récompense de sa valeur; ce qui suppose que ce Prince fit le voyage du Pont-Euxin avec Hercule.

Mais, la plûpart, & sur tout Phérécyde, Hellanicus & Hérodote de Pont, assurent que Thésée fit ce voyage seul long-tems après Hercule, & qu'il prit cette Reine prisonnière; ce qui el beaucoup plus vraisemblable. Car, on ne lit pas que de tous ceux, qui l'accompagnoient à cette expédition, autre que lui, ait pris une Amazone. Bion raconte même que Thésée l'enleva par surprise; car, il dit que, comme les Amazones aimoient naturellement les hommes, bien loin de fuir Thésée, quand il entra en armes dans leur pais, elles allérent au-devant de lui, & lui offrirent des présens;

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 12, 13. Just. pag. 3, 77. Myth. par M. l'Abb. Ban. L. II. c. 4. Diod. Sicul, p. 163, Paul. Tom. VII. pag. 46, 47.

que Thésée invita celle, qui les portoit, à entrer dans son vaisseau, & qu'il mit tout aussi-tôt à la voile.

Un certain Ménécrates, dans une histoire, qu'il avoit faite de la ville de Nicée en Bithynie, disoit que Thésee, emmenant avec lui Antiope, séjourna quelque tems dans ce lieu-là; que parmi ceux, qui l'accompagnoient, il y avoit trois jeunes Athéniens, qui étoient freres, Eunée, Thoas, & Soloon; que le dernier étant devenu amoureux d'Antiope, découvrit son secret à un de ses camarades, qui alla, sans différer, parler de sa passion à cette Princesse; qu'elle rejetta fort loin ses propositions; & que du reste elle prit la chose avec beaucoup de douceur & de sagesse. Car, elle ne fit aucun éclat, & n'en découvrit rien à Thésée.

Cependant, cet enlevement d'Antiope donna lieu à une guerre. Les autres Amazones vinrent attaquer les Athéniens dans leur pais. Mais, ceux-ci en firent un grand carnage. Le quatrième mois il y eut un traité, qui fut conclu par le moyen d'Antiopé. D'autres écrivent pourtant qu'elle fut tuée d'un coup de javelot par une autre Amazone, nommée Molpadia, comme elle combattoit vaillamment près de Thésée; en mémoire de quoi on lui éleva fur son tombeau la colomne qui étoit près du temple de la terre Olympique. Pour ce que le poète de la Théseide écrit, que les Amazones entreprirent cette guerre pour venger l'affront que Thésée avoit fait à Antiope, en la quittant pour épouser Phédre; & qu'Hercule les mit à mort, cela paroit trop ouvertement une fable & un conte tait à plaisir. Il est certain que Théfée n'épousa Phédre, qu'après la mort d'Antiope, dont il avoit eu un fils, nommé Hippolyte, ou, felon Pindare, Démophoon. Il y en a qui donnent à Antiope même le nom d'Hippolyte.

ANTIOPE, Antiopa, titre d'une piéce du poëte Paçuvius.

ANTIORUS, Antiorus, (a) A'rtlwpos, fils de Licurgue. C'est le seul qu'ait laissé ce fameux Législateur de Sparte. Encore mourut-il fans laisser de postérité. Ainsi il fut le dernier de la race.

ANTIPARASTASE, Antiparastasis, figure de Rhétorique, qui consiste en ce que l'accusé apporte des raisons, pour prouver qu'il devroit plutôt être loué que blâmé, s'il étoit vrai qu'il eût fait

ce qu'on lui oppose.

ANTIPAS, Antipas, A'vilnas, (b) fils du grand Hérode, & d'une de ses femmes, qui se nommoit Cléopatre, & qui étoit de Jérufalem. Hérode avoit déclaré Antipas son successeur au royaume de Judée dans son premier testament; mais, ensuite il changea, & nomma Archélaus, roi de Judée, ne donnant à Antipas que le

<sup>(</sup>b) Joseph. de Antiq. Judaic. p. 599.

des Emp. Tom. 1. pag. 182. Tom. II.

pag. 68. Mem. de PAcad. des Inscript.

des Emp. Tom. 1. pag. 182. Tom. II.

pag. 68. Mem. de PAcad. des Inscript.

des Emp. Tom. 1. pag. 182. Tom. II.

pag. 69.

pag. 68. Mem. de PAcad. des Inscript.

des Emp. Tom. 1. pag. 182. Tom. II.

pag. 182. Tom. II.

AN

titre de Tétrarque de la Galilée & de la Pérée. Archélaus étant allé à Rome pour y faire confirmer, par Auguste, le testament de son pere, Antipas y alla aussi. L'Empereur donna à Archélaiis la moitié de ce qui lui étoit assigné par le testament d'Hérode, avec la qualité d'Ethnarque, lui promettant qu'il lui accorderoit le titre de Roi, des qu'il s'en seroit montré digne par sa vertu. Ses revenus étoient de 600 talens. Quant à Antipas, Auguste lui donna la Galilée & la Pérée, qui lui rapportoient 200 talens; enfin, il donna à Philippe, autre fils d'Hérode, la Batanée, la Trachonite, & l'Auranite , avec quelques autres places. Le tout lui faisoit un revenu de cent talens.

Antipas, qui prit depuis le nom d'Hérode, étant de retour en Judée, s'appliqua à orner & à fortifier les principales places de ses États. Il donna à Bethsaïde le nom de Juliade, en l'honneur de Julie, femme d'Auguste ; & a Cinnéréth, celui de Tibériade, en l'honneur de Tibère. Il avoit épousé la fille d'Arétas, roi d'Arabie, qu'il repudia, vers l'an de J. C. 33; pour épouser Hérodiade, sa bellesœur, femme de son frere Philippe, qui étoit encore vivant. Saint Jean-Baptiste ne cessant de crier contre ce rapt & cet inceste, Antipas le fit arrêter, & mettre en prison dans le château de Maquéronte. Josephe prétend qu'Antipas n'avoit fait arrêter S. Jean, que parce qu'il attiroit trop de monde auprès de lui, & qu'il craignoit qu'il ne se servit de l'autorité, qu'il

avoit acquise sur l'esprit du peuple, pour le porter à la révolte. Mais. Josephe a pris le prétexte pour la vraie cause. Les Évangélistes, mieux informés que lui, puisqu'ils étoient témoins oculaires de ce qui se passoit, & qu'ils connoissoient Saint Jean & ses Disciples d'une manière particulière, nous assurent que la véritable raison de la détention de S. Jean, fut la haine, que lui portoient Antipas & Hérodiade, à cause de la liberté avec laquelle il reprenoit leur ma-

riage scandaleux.

La fainteté & la vertu de Saint Jean étoient telles, qu'Antipas même le craignoit, le respectoit, & faisoit beaucoup de choses en sa considération. Mais, sa passion pour Hérodiade l'auroit porté à le faire mourir, s'il n'eût été retenu par la crainte du peuple, qui regardoit Jean - Baptiste comme un prophéte. Comme on célébroit le jour de la naissance de ce Prince, la fille d'Hérodiade dansa au milieu de l'affemblée, & elle lui plut beaucoup; de sorte qu'il promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle lui demanderoit. Elle, à l'instigation de sa mere. lui dit : » donnez-moi présente-» ment dans un bassin la tête de " Jean-Baptiste. « Antipas en eut de la peine; néanmoins à cause de ses sermens, & de ceux qui étoient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât, & il envoya decapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée dans un bassin, & donnée à cette fille, qui la porta à sa mere.

Arétas, roi d'Arabie, pour se

venger de l'outrage qu'Antipas avoit fait à sa fille, en la répudiant, lui déclara la guerre, & le vainquit dans un grand combat. Les Juifs, selon Josephe, attribuérent la défaite de l'armée d'Antipas à la mort, qu'il avoit fait fouffrir à Jean-Baptiste.

Quelques années après, Hérodiade, vit avec chagrin Agrippa, son frere, dans un rang supérieur à celui de son mari, qui n'étoit que Tétrarque, & qui ne pouvoit porter le diadême. Elle le força, malgré toute la répugnance, d'entreprendre le voyage de Rome, pour demander à l'Empereur un titre semblable à celui d'Agrippa. C'étoit le titre de Roi que celuiei avoit obtenu. Agrippa, instruit du projet d'Antipas, & ne pouvant l'accompagner, parce que la présence étoit encore nécessaire dans son nouveau Royaume, envoya un affranchi de confiance à Caius, avec une lettre, où il accusoit Antipas d'entretenir des intelligences avec le Roi des Parthes, d'avoir fait des amas d'armes suffisans, pour armer soixante-dix mille hommes, & d'être entré dans la conspiration de Séjan, contre Tibere. Le Gouverneur de Syrie, ennemi d'Antipas, envoya de son côté des lettres, qui contenoient les mêmes faits.

Ces accusations avoient prévenu l'arrivée d'Antipas, de forte que lorsqu'il se présenta devant l'Empereur, qui étoit alors à Baies, ce Prince, violent & foupconneux, le fit arrêter, fans autre

information, confifqua la Tétrarquie, & tous ses biens, & le relegua à Lyon.

C'est ce même Antipas, qui, au tems de la Passion de notre Sauveur, s'étant trouvé à Jérusalem, se railla de lui, lorsque Pilate le lui renvoya, le fit revêtir d'une robe blanche, & reconduire ensuite à Pilate, comme un roi ridicule, & dont l'ambition ne lui donnoit aucun ombrage. On ne sçait pas l'année de la mort d'Antipas; mais, il est certain qu'il finit ses jours en exil, austi-bien qu'Hérodiade. Car, de Lyon, il fut relégué en Espagne, où il mourut.

ANTIPAS , Antipas , A'vilπας, (a) témoin fidele, ou martyr, dont il est parlé dans l'Apocalypse. On dit qu'il fut un des premiers Disciples du Sauveur, & qu'il souffrit le martyre à Pergame, dont il étoit Évêque. L'Eglise fait sa fête le 11 d'Avril. Ses actes portent qu'il fut brûlé dans

un taureau d'airain.

ANTIPASTE, Antipastus, terme de poësie Latine. C'est un pied, composé de deux autres pieds; c'est-à-dire, d'un ïambe & d'un chorée; ce qui produit deux longues entre deux bréves,

comme secundare.

ANTIPATER, Antipater, (b) A'vT/marpos, fils d'Orgis, de l'ille de Thase dans la mer Égée. C'étoit un homme d'une grande confideration parmi ceux du pais, & qui possédoit de grandes richesses. Lorsque les Thasiens reçurent l'arPRINCES ET CAPITAINES. qui ont porté le nom d'ANTIPATER.

> ANTIPATER, Antipater. A'vilTarpos; (c) fils d'Iolaus, fut d'abord lieutenant de Philippe, & puis d'Alexandre le Grand. Lorsque ce Prince partit pour son expédition d'Afie, vers l'an 334 avant J. C., Antipater demeura en Macêdoine, pour gouverner ce pais en qualité de vice-Roi, Environ quatre ans après, Memnon, qui avoit été établi par Alexandre pour commandant dans la Thrace, se voyant une escorte considérable, & cherchant luimême à se distinguer, sit révolter les Barbares de ces cantons; & se déclarant contre Alexandre, il lui fit une guerre ouverte. Antipater, chargé de défendre la Macédoine, passa aussi-tôt dans la Thrace, & s'opposa aux entreprises de ce rebelle.

En ce même-tems, les Lacédémoniens, croyant l'occasion favorable, se disposerent aussi à la guerre, en invitant aussi les autres Grecs à recouvrer leur liberté. Le roi Agis étoit à la tête de cette espèce de conjuration. Dès qu'Antipater sçut que les Grecs étoient

Q. Curt. L. IV. c. 1. L. V. c. 6. L. VI. c. 1. L. VII. c. 10. L. X. c. 7, 10. Strab. pag. 374, 433. Roll. Hiff. Anc. Tom. III. pag. 567, 691, 692. & Suiv. Tom. IV. pag. 29, 30. & suiv. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. pag. 328, 422. Tom. VIII. påg. 158, 160. & Suiv. Tom. XII, pag. 354. Tom. XVI. pag. 287.

mée de Xerxes, au nom de leurs Villes, situées dans la terre ferme, Antipater dépensa, pour un repas, quatre cens talens d'argent; ce qui fait plus d'un million, dans l'opinion de ceux qui évaluent le talent mille écus.

ANTIPATER LE MILESIEN, Antipater Milefius , A'vilactpos Mixuolog. (a) Il remporta le prix du Pugilat sur les enfans. Il avoit sa statue à Olympie, auprès de celles de Thrafybule & de Timofthène. Il étoit fils de Clinopator. Des Syracufains, que Denys, tyran de Syracuse, avoit envoyés à Olympie pour y facrifier à Jupiter, voulurent gagner Clinopator, & l'engager à dire que son fils étoit Syracufain. Mais, Antipater, sans faire cas de leurs offres, cria qu'il étoit de Milet, & fit graver fur fa statue: " qu'An-» tipater, Milésien de naissance, n avoit, le premier des Ioniens, » eu l'honneur d'une statue à " Olympie, & Polycléte fut ce-» lui, qu'il employa à ce monu-» ment. «

ANTIPATER, Antipater, A'ντίπατρος. (b) Il étoit Cittien de nation. Démosthène parle de lui dans une de ses harangues.

(a) Pauf. pag. 346.

(b) Démosth. pag. 953. (c) Lucian. Tom. II. pag. 636. Corn. (c) Lucian, John, 11. pag, 636. Col.

Nep. in Eumen. c. 2, 3. & feq. In

Phocion. c. 2. Diod. Sicul. pag. 570.

595. 596. 633. & feq. Juft. L. IX, c. 4.

L. XII. c. 7. L. XII. c. 1, 12, 14. L.

XIII. c. 2, 5, 6. L. XIV. c. 2, 4. L.

XVI. c. 1. Pauf. pag. 45, 415. Plut.

Tom. L. pag. 604. 602. de alth. paffim. Tom. I. pag. 604, 693. & alib. passim.

AN assemblés, il termina, par les voies les plus courtes qu'il lui fut possible, la guerre qu'il faisoit en Thrace, & amena toutes ses troupes dans le Péloponnèse; & prenant encore des foldats chez les Grecs, demeurés fideles aux Macédoniens, il forma une armée, qui ne montoit pas à moins de quarante mille hommes. Il se donna bientôt une bataille très-vive, où le roi Agis fut tué lui-même, & où les Lacédémoniens soûtinrent encore très - courageusement, après sa mort, tout l'avantage qu'ils avoient sur leurs ennemis. Mais, enfin leurs alliés ayant reculé les premiers, ils cédérent eux-mêmes la victoire, & s'en revinrent à Sparte. Ils perdirent en cette bataille plus de cinq mille trois cens hommes, tant alliés que Spartiates. Antipater y laissa aussi trois mille cinq cens des siens.

Dans la suite, Antipater sut mandé auprès d'Alexandre. Il y avoit long-tems que ce Prince étoit fatigué des plaintes de fa mere & d'Antipater, qui ne pouvoient s'accorder. Elle accusoit Antipater d'aspirer à la tyrannie; & l'autre se plaignoit de l'humeur aigre & intraitable d'Olympias, & avoit souvent écrit qu'elle ne fe conduisoit pas dans toute la bienséance de sa dignité. Ce ne fut pas sans peine qu'Antipater se vit contraint de quitter son gouvernement. Et c'est peut-être pour cela qu'il eut part à la mort du Roi. On avoit du moins de violens founcons fur fon compte; & certainement les circonstances, où il se trouvoit, autorisoient ces soupcons. Ce qu'il y a de sûr, c'est que jamais il ne put se laver de cette tache, & que tant qu'il vécut, les Macédoniens le détestérent comme le traître qui avoit empoisonné Alexandre.

Après la mort de ce Prince, Antipater, qui eut en partage les mêmes provinces, dont il avoit eu ci-devant le gouvernement, ayant appris que les Grecs alloient tomber sur lui tous ensemble, lailla Sippa pour commander en Macédoine, avec un nombre de foldats, qu'il le chargea d'augmenter le plus qu'il pourroit en fon absence; car, pour lui, il se voyoit obligé d'emmener treize mille hommes de pied & fix cens cavaliers; & la Macédoine étoit alors assez pourvue de gens de guerre, vu le grand nombre de ceux, dont Alexandre s'étoit fait fuivre en Asie. Ces mesures prises, Antipater passa de la Macédoine en Thessalie, se faisant cotoyer par la flotte, dont le feu Roi s'étoit servi pour faire transporter dans son Royaume les trésors des rois de Perse, & qui étoit composée de cent dix galéres. Les Thessaliens, d'abord amis d'Antipater, lui avoient fourni un assez grand nombre de leurs meilleurs cavaliers; mais, gagnés ensuite par les Athéniens, ils se donnérent à Léosthénès, & combattirent fous ses enseignes pour la liberté générale de la Gréce. Ces transfuges donnérent une grande supériorité à l'armée Athénienne fur celle de Macédoine; de sorte qu'Antipater défait, ne pouvant plus se remettre sur pied, & n'ofant plus même retourner dans la capitale de son gouvernement, choisit Lamia en Thessalie pour sa retraite. Là, il rassembla les débris de son armée; il rétablit les murailles de la Ville; il sit des provisions d'armes & de vivres, & il attendoit les soldats, qui devoient encore revenir de l'Asie. Les Athéniens en formérent le siège. L'attaque sut très-vive, & la résistance non moins vigoureuse; mais, il fallut easin se rendre à discrétion.

Ce malheur n'abattit pas le courage d'Antipater. Ayant trouvé, par son adresse, le moyen de rompre la ligue, que les Grecs avoient formée contre lui, il se prépara à attaquer les Athéniens, qui étoient demeurés seuls. Au reste, ces peuples, qui se voyoient abandonnés de tous leurs alliés, étoient tombés dans une grande incertitude; & nommant tous l'orateur Démadès, ils disoient que rien n'étoit plus pressé que d'envoyer demander eux-mêmes la paix à Antipater. Mais, Démadès, appellé en forme dans l'assemblée, ne voulut pas y comparoître. On l'avoit surpris trois fois en contravention; & par-là il lui étoit interdit, suivant les loix, de donner son avis publiquement. Mais, absous par le peuple, il fut aussi-tôt nommé ambassadeur, avec Phocion & quelques autres.

Antipater, ayant écouté leurs propositions, leur répondit qu'il n'accorderoit aucune paix aux Athéniens, qu'ils ne le laissassent seul arbitre de toutes les conditions. Il alléguoit que les Grecs,

le tenant lui-même dans Lamia. avoient mis au même prix la paix. qu'il leur demandoit en ce temslà. Le peuple, qui ne se trouvoit pas alors en état de se défendre. fut obligé de céder l'autorité & l'administration même de leur Ville à Antipater, qui, usant avec modération & avec bonté de fon pouvoir, la leur rendit, sans avoir touché à leurs possessions & à leurs trésors. Il y fit néanmoins un changement assez considérable; ce sut d'y détruire la pure démocratie, & de régler, par la mesure des biens, le droit de participer à l'autorité publique, auquel droit on ne pourroit parvenir, qu'en prouvant qu'on possédoit plus de deux mille dragmes. Il regardoit tous ceux dont le bien n'alloit pas au moins à cette somme, comme des gens, qui n'avoient intérêt qu'à mettre du trouble dans une Ville, ou à lui attirer la guerre. Il offrit à ces derniers une retraite & une habitation dans la Thrace, s'ils le vouloient. Il y en eut vingtdeux mille au moins, qui acceptérent cette transmigration. Après quoi ceux, qui firent preuve de la somme prescrite, entrérent dans l'administration de la ville & de la province, qu'ils gouvernérent suivant les loix de Solon. Antipater leur laissa à tous la jouissance de leurs biens; mais, ils furent obligés d'accepter une garnison, dont le capitaine s'appelloit Ménillus pour empêcher toute innovation dans le gouvernement.

Tout le poids de la colère d'Antipater tomba principalement sur Démosthène, Hypéride, & quel-

K ij

148 A N

ques autres Athéniens, qui les avoient suivis. Quand il scut qu'ils s'étoient dérobés à sa vengeance par la fuite, il envoya après eux des gens pour les reprendre. Himère fut arraché du temple, où il s'étoit réfugié, & conduit à Antipater, qui le fit mourir, après lui avoir, dit-on, coupé la langue. Pour Démosthène, voulant éviter la vengeance de son ennemi, il s'empoisonna dans le lieu, où il se tenoit rensermé. Cette campagne étant finie, Antipater reprit le chemin de la Macédoine, pour y faire la célébration du mariage de Phila, sa fille, avec Cratère, qui avoit été aussi un des principaux officiers d'Alexandre.

L'an 322 avant J. C., mourut Perdiccas, roi de Macédoine. Antipater fut pourvu du gouvernement du Royaume par les Macédoniens, qui lui donnérent une puissance absolue. Étant venu peu de jours après à Triparadis, il découvrit la conspiration de la Reine, qui cherchoit à animer les Macédoniens contre lui. Il s'éleva, à cette occasion, un grand tumulte dans les troupes; mais, Antipater les appaila par un discours public, qu'il leur tint, & par lequel il contraignit Eurydice à demeurer en repos & dans le filence. Il fit ensuite un nouveau partage des Satrapies. Antipater, bientôt après, tomba dans une maladie violente, dont ion grand âge augmentoit beaucoup le danger, & dont il mourut en effet, âge d'un peu plus de 80 ans, l'an 321 avant J. C. Étant au lit de la mort, il nomma pour tuteur des Rois & pour commandant général Polyfperchon, le plus ancien capitaine, qui eût fervi fous Alexandre, & le plus estimé dans la Macédoine. Il ne laissa, à son propre fils Caffandre, que la seconde place de l'Empire, sous le nom de Chiliarque, ou commandant de mille hommes,

On dit qu'Antipater avoit de l'esprit; qu'il aimoit les sciences, qu'il avoit pris les leçons d'Aristote; que, dès son enfance, il avoit reçu une bonne éducation par les soins d'Iolaüs, son pere; qu'en un mot, il avoit laissé une histoire & deux livres de lettres. Mais, on remarque néanmoins que sa cruauté envers les orateurs Grecs, après la prise d'Athènes, sut l'époque de la décadence des lettres

dans ce pais.

ANTIPATER, Antipater, A'ντίπατρος, (a) fils de Cassandre & de Thessalonice, épousa la fille de Lysimachus, roi de Thrace. Il avoit deux freres, Philippe & Alexandre. Après la mort de Cassandre & de Philippe, qui ne survécut pas long-tems à son pere, Antipater assassina fa mere Thessalonice, qui le conjuroit vainement de ne point plonger le poignard dans un sein, qui l'avoit nourri. Il fondoit le prétexte de son parricide sur l'opinion qu'il avoit, qu'elle s'étoit trop décla-

(a) Juft. L. XVI. c. 1, 2. Pauf. p. 553. Plut. Tom. I. p. 386. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. p. 161, 162. Mém. de l'Acad,

des Inscript. & Bell. Lett. Tom. VIII. pag. 175. Tom. XIII. pag. 27.

149

rée en faveur d'Alexandre, dans le partage que ses freres & lui sirent des états de Cassandre, leur pere. Tout le monde trouva le crime d'Antipater d'autant plus détestable, qu'il ne paroissoit point qu'il y eut en de la mauvaise soi dans la conduite de sa mere. Et d'ailleurs il n'y a point de raisons, quelque justes qu'elles puissent paroître, qui soient capables de donner quelque couleur à un forfait aussi noir que l'est celui d'un parricide.

Alexandre impatient de venger le sang de sa mere, & de déclarer la guerre à celui, qui l'avoit versé, appella à son secours Demétrius, qui y vola dans l'espérance d'envahir lui-même la Macédoine. Mais, Lysimachus, à qui l'approche de Démétrius donnoit de la crainte, conseilla à son gendre Antipater de rentrer plutôt en grace avec son frere, que de souffrir que ce Prince ouvrit l'entrée de leurs États à l'ennemi de leur pere. Démétrius ayant eu vent de la réconciliation qu'on ménageoit entre les deux freres, tua Alexandre en trahifon, s'empara de la Macédoine, & en chaffa Antipater. Celui - ci alla chercher une retraite dans la Thrace, chez fon beau-pere, qui le fit périr peu de tems après. Suivant Pausanias, Antiparer fut tué par Alexandre, son frere, qui vouloit venger par-là le meurtre de sa mere. Cela se passoit, l'an 294 avant l'Ére Chrétienne.

ANTIPATER, Antipater,

A'ντΙπατρος, fils d'un frere de Cassandre. Ptolémée Céraune ayant été tué la première année de la 125° Olympiade, 280 ans avant J. C., son frere Méléagre lui succéda au royaume de Macédoine, & soûtint la guerre durant deux ans. Ensuite, on proclama roi Antipater. Il avoit à peine regné quarante-cinq jours, qu'on mit la couronne sur la tête de Sosthénes, qui étoit un vaillant capitaine.

ANTIPATER , Antipater , Avrimarpos, (a) fils de Seleucus Ceraune, & neveu d'Antiochus le Grand. L'an 190 avant J. C., il fut envoyé en ambassade avec Zeuxis, ancien gouverneur de Lydie, vers P. Scipion, qui étoit à Sardes, où il avoit joint le conful Romain. L'objet de l'ambassade étoit de traiter de la paix avec les Romains. Les ambassadeurs s'adressérent d'abord à Euménès, roi de Pergame, qu'ils croyoient le plus opposé de tous à la paix, à cause des anciens démêlés, qu'il avoit eus avec Antiochus. Mais. l'ayant trouvé plus traitable qu'ils ne l'avoient espéré, ils allérent trouver P. Scipion, qui les préfenta au Consul. Ce général affembla tout fon Confeil pour leur donner audience; & lorsqu'il les eut introduits, Zeuxis prononça un long discours. Mais, on n'eut pas d'ailleurs de peine à leur accorder ce qu'ils demandoient, puisqu'ils avoient ordre d'en passer par tout ce qu'il plairoit aux Romains.

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XXXVII. c. 45, Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell, Lettra Tom. XII. pag. 250.

150 A N

Ainsi, il ne fut plus question que d'envoyer des ambassadeurs à Rome ; c'est ce que l'on fit des l'année suivante.

Antipater fut le chef de cette nouvelle ambassade. Quand on lui eut donné audience, Antipater, fuivant la pratique de ceux qui demandent grace, avoua franchement la faute du Roi, son maître, & conjura les Sénateurs d'oublier ses égaremens, dont il étoit affez puni, pour ne se souvenir que de leur clémence, & de vouloir bien ratifier la paix aux conditions, que leur général, L. Scipion, les avoit dictées. Le Sénat y consentit, & quelques jours après, le peuple confirma le tout par un décret. Le traité de paix fut conclu solemnellement dans le Capitole entre le Sénat & le peuple Romain d'une part, & Antipater, chef de l'ambassade, & neveu d'Antiochus, de l'autre.

ANTIPATER , Antipater , A'ντ/πατρος, (a) lieutenant de Persée, roi de Macédoine. Il fut tué dans un combat contre les Romains, l'an 171 avant J. C.

## JUIFS,

qui ont été appellés du nom d'ANTIPATER.

ANTIPATER , Antipater , A'ντίπατρος, (b) fils de Jason, fut député, avec Numénius, fils d'Antiochus, par Simon Maccabée, pour renouveller l'alliance de Juifs avec les Lacédémoniens.

AN

ANTIPATER, Antipater A'valnarpos, (c) fils d'Antipas, ou d'Antipater, & pere d'Hérode le Grand. Il étoit Iduméen de race, & Juif de religion, de même que tous les autres Iduméens, depuis qu'Hyrcan les eut obligés à embrasser le Judaisme, Comme il avoit été élevé à la cour d'Alexandre Jannée, & d'Alexandra fa femme, qui regna après lui, il s'étoit empare de l'esprit d'Hyrcan, leur fils aîné, dans l'espérance de s'élever, par sa faveur, l'orsqu'il parviendroit à la couronne. Mais, quand il vit toutes ses mesures rompues, par la déposition d'Hyrcan, & le couronnement d'Aristobule, de qui il n'avoit rien à espérer, il employa toute son habileté & tous les soins à faire remonter Hyrcan sur le trône. La chose se termina par un accommodement, qui fut qu'Aristobule auroit le titre de Roi & de grand - Prêtre , & qu'Hyrcan demeureroit en repos dans sa maison, & jouiroit tranquillement de ses biens.

Antipater, craignant la puissance & l'humeur entreprenante d'Ariftobule, ne cessa d'animer contre lui les plus puissans d'entre les Juifs, & de solliciter Hyrcan à rentrer dans ses priviléges, dont Aristobule l'avoit injustement dépouillé. Il lui fit même entendre que sa vie n'étoit pas en sûreté à Jérusalem, & il lui offrit de lui procurer une retraite assurée auprès d'Arétas, roi d'Arabie. Quoique l'humeur lente & paresseuse

(a) Tit. Liv. L. XLII. c. 66.

(b) Maccab. L. I. c. 14. v. 22. & feq. Roll (e) Joseph de Amba Indaïc. p. 469. 1259. & Juiv.

& seq. De Bell. Judaic. pag. 717, 718. & Seq. Roll. Hift. Anc. Tom. V. pag.



d'Hyrcan eût de la peine à se déterminer, Antipater le tourna de telle manière, qu'enfin il résolut de se retirer en Arabie auprès d'Arétas.

Cependant Pompée, étant venu en Syrie, Hyrcan & Aristobule allérent à Damas pour lui représenter leurs raisons. Antipater y soûtint fortement le parti d'Hyrcan. Pompée, sans se déclarer ouvertement, ni pour l'un oni pour l'autre, les renvoya, & leur dit qu'il iroit incessamment dans leur pais, pour terminer leur différend. Il y vint en effet, prit Jérufalem, & emmena Aristobule & ses enfans prisonniers à Rome. Mais, Alexandre, fils d'Ariftobule, s'étant échappé des mains de ceux, qui le conduisoient, revint en Judée, & y auroit causé de nouveaux troubles, si Antipater, avec les soldats Romains, qui étoient dans la province, ne s'étoit opposé à lui.

Pendant la guerre, que Jules César sit en Egypte, Antipater lui rendit de très-grands services, en accompagnant Mithridate le Pergaménien, qui lui amenoit du secours de la Syrie. Il engagea les Juiss d'Égypte à se déclarer pour lui, & à lui rendre tous les lecours, dont ils étoient capables. A la bataille, qui se donna dans le Delta, Antipater commanda l'aîle gauche, & secourut si à propos Mithridate, qui commandoit l'aîle droite, que sans lui la bataille auroit été perdue. César sçut si bon gré à Antipater du service important qu'il lui avoit rendu dans cette occasion, qu'il accorda

à Hyrcan la qualité de grand-Prêtre, & qu'il offrit à Antipater tel gouvernement qu'il voudroit, & lui donna l'intendance de la Judée. Il permit aussi à Hyrcan de rétablir les murs de Jérusalem. à la priere d'Antipater, & en fit expédier un rescrit fort honorable à Hyrcan & à la nation des Juifs.

Dès qu'Antipater fut de retour à Jérusalem, il travailla à rebâtir les murailles de la ville, que Pompée avoit fait abattre, & fit donner à Phasaël, son fils aîné, le gouvernement de Jérusalem & de ses dépendances, & à Hérode, qui étoit aussi son fils, mais qui n'avoit alors qu'environ quinze ans, le gouvernement de la Galilée. Après la mort de Jules Céfar, Caffius, un de ses meurtriers, vint en Judée, & exigea de grandes sommes de la province. Antipater, en habile politique, fit ensorte que ses deux fils, Hérode & Phasael, fussent des plus diligens à fournir ce qu'on exigeoit d'eux. Il fournit même cent talens du sien, pour achever les sommes. qu'il falloit; ce qui lui gagna l'affection des Romains. Mais, Malichus, qui avoit été employé à la levée de ces deniers, conçut une telle jalousie contre Antipater, qu'il résolut de le faire mourir. Antipater s'en défia, & amassa quelques troupes, pour se mettre en état de se défendre. Malichus assura, avec de grands sermens, qu'il n'avoit formé aucun mauvais dessein contre Antipater, & feignit même de se reconcilier avec lui, par l'entremise de Marc, gouverneur de Syrie

sed Kiv

Mais, ce n'étoit que pour mieux cacher ses piéges. Il corrompit un Échanson d'Hyrcan, & l'engagea à donner à Antipater une coupe empoisonnée, lorsqu'il seroit à table chez ce Prince. Antipater mourut l'an 39 avant J. C.

ANTIPATER , Antipater , A'vilnarpos, (a) fils d'Hérode le Grand, & petit-fils d'Antipater, dont il est parlé dans l'article précédent, étoit né de Doris, première femme d'Hérode. Ce Prince lui fit épouser la fille d'Antigonus, à qui Antoine avoit fait trancher la tête à Antioche. Comme la mere d'Antipater n'étoit pas d'une noble extraction, & qu'il étoit né en outre, tandis qu'Hérode n'étoit encore que simple particulier, on les tint, lui & sa mere, assez long-tems éloignés de la cour. Hérode ne se détermina à y rappeller Antipater, que lorsqu'il se sut appercu qu'Alexandre & Aristobule deux autres fils qu'il avoit eus de Mariamne, de la race des Asmonéens, parloient d'une manière à lui donner du soupcon & de la défiance de leur foumission à ses volontés, & lorsqu'on les lui eut rendu suspects; par les mauvais rapports qu'on lui fit de leurs discours & de leur conduite.

Hérode commença alors à traiter Antipater avec beaucoup de distinction, & lui faire espérer qu'il pourroit le déclarer son successeur au Royaume. Il le mena avec lui, lorsqu'il alla voir Agrip,

pa, qui s'en retournoit à Rome, Il le lui recommanda, & le pria de le présenter à Auguste, & de lui procurer l'honneur de ses bonnes graces. Dès qu'Antipater se -vit ainsi préféré à ses freres, il ne songea plus qu'à les faire périr, afin qu'il ne trouvât plus de compétiteurs, qui pussent lui contester la royauré. Il les accusa, quoique absent, devant Hérode; & ce Prince, déjà indisposé contr'eux, les mena à Rome, pour les accuser lui - même devant Auguste. Mais, cet Empereur les reconcilia avec leur pere; de forte qu'Hérode les ramena de Rome avec Antipater. A fon retour, il affembla le peuple dans le temple, & lui déclara que ses fils regneroient après lui, selon cet ordre, premièrement Antipater, puis Alexandre & Aristobule.

Antipater, plein d'ambition, remplit bientôt le Palais d'Hérode de troubles & de frayeurs, par ses calomnies contre ses freres. Hérode, qui lui avoit donné toute sa confiance, écouta ses accusations avec d'autant moins de défiance , qu'Antipater feignoit souvent de prendre leur parti, & de les défendre devant le Roi contre ceux, qui en disoient du mal. Enfin, il vint à bout de les perdre ; & ils furent étranglés à Sébaste par ordre d'Hérode, un an avant la naissance de J. C. Après cela il ne restoit plus à ce malheureux que de faire encore mourir fon pere pour porter

<sup>(</sup>a) Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 554, & Bell. Lett. Tom. VI. pag. 492. Tom. 555. & feq. De Bell. Judaïc. pag. 749, XI. pag. 53. Tom. XXI. pag. 280, 282. 751. & feq. Mem. de PAcad, des Inicr. & faiv.

A N 153

plutôt le diadême. Il forma donc contre lui une conspiration avec Phéroras, fon oncle; c'est-à-dire, le frere d'Hérode. Quelques-uns des conjurés furent découverts, & punis. Le Roi défendit à Antipater d'avoir aucun commerce avec Phéroras; mais, Antipater n'eut aucun égard aux défenses de son pere. Craignant donc les effets de son ressentiment, il trouva le moyen de se faire envoyer à Ro-

me auprès d'Auguste.

Pendant son absence, qui ne fut que de sept mois, Phéroras tomba malade, & mourut avec de violens soupcons de poison. Hérode, qui s'étoir rendu auprès de lui, voulut éclaircir ces soupçons; & fur quelques indices, il fit arrêter sa belle-sœur. Les esclaves de l'un & de l'autre furent appliqués à une question trèsrude. La violence des tourmens les fit parler; on découvrit qu'il y avoit un complot pour empoisonner Hérode lui-même; que sa femme Malthacé entroit dans le complot, & qu'Antipater avoit envoyé de Rome le poison, qui lui étoit destiné. On intercepta même des lettres de ce Prince, avec de nouveau poison, qu'il envoyoit, en cas que le premier n'eût pas été affez fort.

Les informations se firent avec un tel secret qu'Antipater, qui n'étoit pas aimé, ne fut instruit de rien. Il n'apprit même la mort de Phéroras que dans le moment qu'il s'embarquoit pour revenir en Judée. Il ignora toutes les suites de cette mort, & ne fut instruit de la répudiation de sa mere,

que dans la Cilicie, où il relâcha. Mais, la cause ne lui en fut pas connue. Il la regarda comme l'effet d'une brouillerie domestique, que sa présence feroit cesser. L'ignorance où il étoit de tout ce qui se passoit, continua jusqu'au moment de son entrée au palais, où les ordres étoient donnés pour l'arrêter. Il fut conduit sur le champ devant fon pere, avec lequel étoit Quintilius Varus, gouverneur de Syrie, au moins depuis l'année précédente, & qu'Hérode avoir prié d'assister au jugement de son fils. Les preuves étoient si précises, qu'Antipater ne leur put rien opposer. Il sut mis aux fers; & fur le champ Hérode dépêcha à Rome, pour instruire Auguste du crime de son fils, & pour sçavoir quelle étoit sa volonté. Pendant le voyage des députés, on surprit des lettres d'Acmé, Juive de naissance, & affranchie de Livie, auprès de qui elle avoit beaucoup de crédit. Acmé rendoit compte à Antipater des mesures qu'elle avoit prisés, pour rendre Salomé, sœur d'Hérode, suspecte à ce Prince; & elle lui envoyoit même le modele d'une lettre, qu'on devoit écrire au nom de Salomé contre les intérêts d'Hérode, & qui devoit lui être renvoyée par Auguste. De nouveaux députés partirent pour aller rendre compte à l'Empereur de cette nouvelle intrigue.

Cependant, Hérode fut attaqué d'une maladie dangereuse, accompagnée de douleurs aigues, dont les atteintes aigrirent encore son humeur cruelle & sanguinaire. La

joie que lui donnérent les lettres. qu'il reçut de Rome, par lesquelles Auguste le laissoit maître du sort de son fils, calma un peu ses douleurs. Mais, elles le reprirent bientôt après avec tant de violence, qu'il voulut se tuer lui-même. Le tumulte que caufa cet accident dans le palais, fit croire qu'il étoit mort. Antipater voulut profiter de ce moment, pour gagner ses geoliers; mais, ils furent incorruptibles, & allerent sur le champ en instruire Hérode, qui, devenant furieux à cette nouvelle, ordonna à un de ses gardes de poignarder Antipater dans sa prison; ce qui fut exécuté sur le champ, l'année qui suivit celle de la naissance de J. C. Hérode ne survécut que cinq jours à son fils.

(a) Il est encore fait mention de quelques Juifs, ayant nom Antipater, 1.º Un furnommé Gadias, grand ami d'Hérode le Grand, qui le fit pourtant mourir avec Délithée, Lysimachus, & Gostohare, pour un faux rapport, que lui fir Salomé, fa sœur. 2. Un autre, qui étoit Samaritain & intendant de la maison d'Antipater, fils d'Hérode le Grand. Cet officier étant à la question, accusa son maître d'avoir mis, entre les mains de Phéroras, un poison mortel, que Theudion, frere de la reine Doris, avoit envoyé d'Arabie par Antiphilus, dans le tems que son maître se tenoit à Rome. pour n'être pas soupçonné de ce crime. 3.º Un autre, fils de Salomé, & mari de Cypros, fille d'Hérode le Grand, & de la reine Mariamne. C'étoit un homme très-éloquent, & ennemi mortel d'Archélaus, contre lequel il plaida devant Auguste, pour avoir le royaume de Judée. Ce Prince ne décida rien.

## HOMMES DE LETTRES,

connus sous le nom d'ANTIPATER.

ANTIPATER, Antipater, A'vrinarpos, (b) natif de Tharle, étoit un Philosophe de la secte Stoicienne. Il florissoit 140 ans avant J. C. Un peu avant sa mort, il repassa dans son esprit tous les honneurs, qui lui étoient arrivés pendant sa vie; & il n'oublia pas même l'heureux, voyage, qu'il avoit fait par mer à Athènes, comme mettant en ligne de compte jusqu'aux moindres faveurs de la fortune, sans en oublier une seule, & les conservant chérement jusqu'à la fin dans sa mémoire, qui est pour l'homme sage le plus assuré trésor, où il puisse conserver & mettre en dépôt tous les biens, qu'il a reçus; au lieu que les ingrats & les infensés laifsent périr & couler, avec le tems, tout ce qui leur arrive de bon & d'agréable. C'est la réflexion de Plutarque.

On ne doute point que cet Antipater ne foit le même, dont Diogène Laërce a fait mention dans la vie de Zénon. Strabon le

<sup>(4)</sup> Joseph. de Antiq. Judaïc. pag. \$88, 766, 788.

<sup>(</sup>b) Plut. Tom. I. pag. 433 , 827. Strab. pag. 674.

nomme entre les personnes illustres de Tharse; & Athénée lui attribue un traité sur la Superstition, & un autre sur la Colère. On croit que Panétius avoit été de ses disciples.

ANTIPATER, Antipater, A'κτιπατρος, (a) poëte de Sidon, qui florissoit du tems de Sylla & de Marius. Il avoit été disciple de Diogène le Babylonien; & Posidonius fut le sien. Il est beaucoup parlé de ce Poëte dans le quatrième livre des Questions Académiques, comme de l'un des Stoïciens les plus habiles & les plus estimés. Cicéron nous apprend qu'il avoit un si grand talent & une si grande facilité pour la poësse, que sur le champ il faisoit des vers hexamétres, ou de telle autre espèce qu'on vouloit, sur toutes les matières, qui lui étoient proposées. Valere Maxime & Pline rapportent qu'il avoit réguliérement la fiévre une seule fois chaque année, toujours au même jour, qui étoit celui de sa naissance, & qui fut aussi celui de sa mort.

Antipater de Sidon est souvent confondu avec Antipater de Thesfalonique. Outre Diogène, il eut d'autres disciples, d'une grande considération. Il enseigna à Athènes & ailleurs, avec beaucoup de fuccès. On lui attribue l'invention de ces sortes de vers, que les Anciens ont nommés tragitambes. Il écrivoit avec une admirable facilité. Aussi, ne pouvant répondre de

vive voix dans ses disputes avec Carnéade, il se contentoit de le faire par écrit. C'est pour cette raison que les Grecs le nommoient. Crieur par la plume, Kanautoac.

ANTIPATER, Antipater, A'vTITATPOS, (b) autre poëte. Mais, celui-ci, qu'il ne faut pas confondre avec le précédent, étoit de Thessalonique. Il vivoit du tems d'Auguste, sous lequel Lucius Pison, ayant réduit les rebelles de Thrace, après trois ans de guerre, établit la sûreté de l'Asie, & rendit la paix à la Macédoine. Ce fut à l'occasion de cette guerre, que l'armure Macédoniene, nommée Causie, fut présentée à L. Pison, & qu'Antipater de Thessalonique fit l'épigramme, ou l'inscription, qui devoit accompagner ce préfent.

Cette épigramme n'est pas la feule, qu'Antipater le Thessalonicien ait composée en faveur de L. Pison. L'anthologie imprimée nous en fournit plusieurs autres, entre lesquelles il s'en trouve une, fort femblable à celle de la Causie, & par le tour & par la matière. C'est un casque personnisié, qui parle, & qui dit: " Je suis le casque de » Pison, qui m'a reçu de Pylén mènes. Je posséde un double » avantage. Ma vue seule inspire » la joie aux amis, & la frayeur » aux ennemis. Un tel casque ne pouvoit pas convenir à une au-» tre tête, ni une pareille tête à » un autre casque. « Ce fut appa-

<sup>(</sup>a) Cicer. de Orat. L. III. c. 107. De 121, 448. Mém. de l'Acad. des Inferip. Fat. c. 5. De Offic. L. III. c. 51. Acad. & Bell. Lett. Tom. II. pag. 284
Quælt. L. IV. c. 17, 143. Plin. L. VII. (b) Mém. de l'Acad. des Infeript. & 6. 51. Roll. Hift. Anc. Tom. VI. pag. Bell. Lett. Tom. II. p. 284, 285. & fuiv.

remment dans le tems de la guerre de Thrace, que cette épigramme fut faite, aussi-bien que celle de l'armure Macédonienne.

L'attachement d'Antipater pour Pison paroît encore par plusieurs autres épigrammes. Une des plus remarquables est celle, qu'il lui offrit, en lui apportant un poeme entier, touchant la défaire des Besses, » Vainqueur de la Thrare, dit le Poëte, c'est Thesn salonique, la capitale de toute la m Macédoine, qui m'envoie vers » vous. Je chante la défaire des » Besses; & par un récit sidele, » je raconte tout ce que j'ai ap-» pris des événemens de cette m guerre. Attentif a ma priere, » daignez, à l'exemple des dieux, » écouter un homme qui vous in-» voque. Le chant des muses sen roit-il capable de fatiguer vos oreilles? a

Dans ces épigrammes, ainfi que dans quelques autres, l'Auteur ne s'est point nommé. En voici enfin une, où il décline luimême fon nom, & où il nous apprend qu'il a fait un petit poeme pour le jour de la naissance de Pison, » Antipater offre à Pison » un poeme pour le jour de sa » naissance. La pièce est peu de n chose. C'est l'ouvrage d'une » nuit. Que celui, à qui elle est » offerte, la recoive favorablement. Ainfr, le grand Jupiter se » contente d'un peu d'encens. «

De ces épigrammes & de plufieurs autres, il semble que l'on peut conclure avec beaucoup de

raison que le poëte Antipater de Theflalonique avoit des relations très-étroites avec L. Pison, & qu'apparemment il étoit fon homme de lettres. Si Vossius eût fait cette observation, il lui auroit été aisé de déterminer le tems auquel Antipater a vécu; & pour prouver que ce Poëte florissoit lous l'empire d'Auguste, il n'auroit pas été réduit à l'unique preuve qu'il tire de l'épigramme, où il est parlé du comédien Pylade.

ANTIPATER, Antipater, Aντίπατρος. (a) Il etoit de Damas, où il tenoit un rang également distingué, & par ses emplois & par ses richesses, vers le commencement du premier fiécle avant J. C. Rarement les sciences ouvrent le chemin à la fortune. Antipater cependant leur fut redevable de la sienne. Il les avoit cultivées avec fuccès, mais fans négliger l'étude de l'éloquence, dont il se servit utilement en plusieurs occasions pour le bien de la patrie.

La ville de Damas se voyoit alors environnée de Puissances, toutes également attentives à profiter de ses dépouilles ; & cette Ville, quoique florissante, n'étoit point en état de résister long-tems à des forces supérieures. En pareil cas, le parti le plus sûr est celui de la négociation. Les habitans de Damas, souvent obligés d'y avoir recours, jettérent prefque toujours les yeux fur Antipater, qui scut, plus d'une fois, par

fon adresse & par son habileté,

diffiper l'orage, dont ils étoient menaces. De si grands services lui acquirent l'estime de ses Citoyens; & leurs suffrages l'élevérent aux dignités les plus importantes de la république. De son mariage avec Stratonice, il eut deux enfans. Ptolémée & Nicolas l'historien, dont la naissance peut se rapporter à l'année de Rome 680, ou environ.

ANTIPATER, Antipater, Αντίπατρος, (a) philosophe Stoicien, qu'on dit être natif de Tyr. Caton d'Utique lia sur tout avec lui un commerce intime. Ce philosophe Stoicien trouvoit que Panétius avoit oublié deux articles, dont l'un regardoit le foin de la fante, & l'autre celui du bien. Il mourut à Athènes, peu de tems avant que Cicéron composat ses Offices.

ANTIPATER [ L. CÉLIUS ], L. Calius Antipater. C'est un historien Latin, qui vécut du tems des Gracques, comme nous l'apprend Valere Maxime; c'est-àdire, vers l'an de Rome 630, & avant J. C. 124. Il écrivit une histoire de la seconde guerre punique, dont Brutus fit un abrégé, ainsi que le remarque Cicéron, qui parle souvent d'Antipater & de ses ouvrages.

L'Histoire n'étoit pas la seule occupation d'Antipater. Il étoit encore Jurisconsulte. Mais, il avoit plus d'éloquence que de fçavoir. L'empereur Adrien, qui avoit quelquefois le goût dépravé,

préféroit L. Célius Antipater à Salluste, comme il préféroit Ennius à Virgile. Riccobon a publié quelques fragmens des ouvrages d'Antipater en l'année 1568. Antoine Augustin y a joint depuis des fragmens de plusieurs Historiens. imprimés à Anvers, vers l'année 1595.

ANTIPATER , Antipater , A'valaarpos, (b) Sophiste qui naquit à Hiérapolis, ville de Phrygie. Ce fut un des Sophistes les plus confidérés sous le régne de Sévére. Il réuflissoit mieux à parler fur le champ, qu'à composer des discours limés. Sévère le placa, selon son talent, en le choisissant pour secrétaire des Lettres, qu'il falloit écrire en Grec. Antipater s'acquittoit parfaitement de cet emploi. Habile à se revêtir du caractère, qu'il étoit chargé de foûtenir, il faisoit parler l'Empereur dans ses lettres, avec toute la dignité, qui convient au rang suprême ; clarté dans les expressions, noblesse & élévation dans les sentimens & dans les pensées, élocution coulante, qui naissoit des choses mêmes, nulle affectation d'ornemens, ni de transitions recherchées.

Antipater ent part à l'éducation des deux enfans de Sévère; & il en fut récompenfé par le Consulat & par le Gouvernement de Bithynie. Dans cette dernière charge, il montra trop de rigueur. Il versoit trop aisément le sang, & pour cette raison, il fut révoqué.

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 761. Cicer. de Offic. L. III. c. 86.

<sup>(</sup>b) Crév. Hift. des Emp. Tom. V. pag. 129, 130.

Après la mort de Géta, qui fut tué par Caracalla, sous prétexte d'embûches dressées contre sa vie. il eut le courage d'écrire à ce meurtrier, en ces termes : » C'est or une grande douleur pour moi, » que deux Princes, à qui j'a-» vois appris à le fervir des ar-» mes, pour leur défense mutuel-» le, les ayent tournées l'un con-» tre l'autre. « Il supposoit la vérité du prétexte, allégué par Caracalla. Mais, malgré cela, le reproche ne laisse pas d'avoir encore assez de force, pour faire honneur à celui, qui ofa l'adresser à un si barbare Empereur.

Il y a toute fois apparence que Caracalla ne fut point satisfait du compliment de son Précepteur, & qu'il lui en témoigna même du ressentiment. En effet, Philostrate dit qu'Antipater ne voulut plus prendre de nourriture, & qu'il mourut âgé de soixante-dix-huit ans. Nous avons une médaille de Plautille, semme de Caracalla, sur le revers de laquelle est le nom d'Antipater.

(a) Il est encore sait mention d'un Historien du nom d'Antipater, qui vivoit sur la fin du troisseme siècle. Il écrivit la vie de M. Aurèle, qui se sit proclamer Empereur dans les Gaules, du tems de Gallien; mais, il le sit avec des slatteries, indignes d'un Historien. C'est ce que nous apprend Trébellius Pollio, qui est le seul qui ait parlé de cet Antipater, dans la vie de Claude.

Il le nomme, Ancillariorum & Historicorum dehonestamentum, & rapporte quelques passages de son histoire. Ensin, Strabon parle d'un Antipater Derbéen, qui vivoit de son tems, & qui su tué par Amyntas, roi de Galatie, dans des embûches que ce Prince lui avoit tendues.

ANTIPATHIE, Antipathia, Arrivatho, fe dit de la haine, que les hommes ont les uns contre les autres fans fujet, ou pour des causes secrétes & inconnues. Il se dit aussi figurément de l'aversion & de la répugnance, que l'on a pour quelque chose: Avoir de l'antipathie pour la musique.

ANTIPATRIDE, Antipatris, A'ντίπατρις, (b) ville de la Palestine, sur le chemin de Jérusalem à Céfarée; ce qui prouve qu'elle n'étoit pas maritime, comme quelques-uns l'ont cru. Selon Josephe, elle étoit éloignée de Joppé de cent cinquante stades, ou d'environ dix-sept milles, autrement de sept lieues communes de France. · L'ancien Itinéraire de Jérusalem la met à dix milles de Lydda, & a vingt-lix milles de Césarée. Ce sut Hérode le Grand qui changea son premier nom en celui d'Antipatride en l'honneur de son pere Antipater. Antipatride étoit située dans une plaine fertile & très-agréable, arrosée de plusieurs belles sources, & assez près des montagnes.

ANTIPATRIE, Antipatria, (c) ville de Macédoine, fituée à l'entrée d'un défilé fort étroit. L.

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 569, 679. Crév. Hift. des Emp. Tom. III. p. 3901 (b) Joseph. de Antiq. Judaic. p. 559. (c) Tit, Liv. L. XXXI. c. 27.

Apustius lieutenant du consul Sulpicius, après avoir désolé, vers l'an de Rome 552, les frontières de la Macédoine, & pris d'assaut les forts de Corrage, de Gerrunie, & d'Orgesse, s'avança jusqu'à Antipatrie. D'abord ayant invité les principaux à une entrevue, il fit tous ses efforts pour leur perfuader de se rendre volontairement aux Romains. Mais, lorfque, comptant sur la grandeur de la place, fur sa fituation avantageuse, & sur la bonté de ses murailles, ils eurent rejetté toutes ses propositions, il employa la force des armes, pour la réduire, l'emporta d'assaut, en abandonna le butin aux foldats, fit tuer tous ceux, qui étoient en âge de puberté, abattit les murailles, & mit le feu à la Ville. La crainte d'un pareil traitement engagea Codrion, ville forte & bien munie, à se rendre aux Romains sans aucune résistance.

ANTIPHANE, Antiphanes, A'vripavus, (a) commissaire de la Gendarmerie, sous Alexandre le Grand. Un jour, cet officier ayant sommé Amyntas de fournir des chevaux, felon la coûtume, à ceux qui avoient perdu les leurs, il lui répondit superbement, que, s'il ne se désistoit de sa poursuite, il lui montreroit à qui il avoit affaire. Cet Amyntas fut soupçonné depuis d'avoir en part à une conjuration contre la vie du Roi. Entr'autres reproches, qu'on lui fit à cette occasion, ce fut d'en

avoir si mal agi envers Antiphane; & pour s'assurer de la vérité, on les confronta. Antiphane lui foûtint qu'il n'avoit pas seulement refusé des chevaux, mais ajoûté à ce refus de grandes menaces.

ANTIPHANE, Antiphanes A'v Tipavis, (b) poëte comique d'Athènes, plus jeune que Pané-

tius, fameux Philosophe.

ANTIPHANE, Antiphanes, A'vriparus, (c) autre poëte comique. Celui-ci étoit de Cariste. dans l'isle d'Eubée. Il vécut du

tems de Thespis.

ANTIPHANE, Antiphanes, A'vripavns, (d) autre poëte comique, du tems de la moyenne comédie. Il eut pour pere Démophane, ou, selon quelques-uns, Stéphanus, & pour mere Enoès. Il étoit Cianien, ou, suivant d'autres, Smyrnéen, ou même Rhodien, au rapport de Denys. Il y en a qui prétendent que ses parens étoient des serviteurs ou des esclaves. Ce Poëte, qui vivoit vers la 93e Olympiade; c'est-à-dire. fur la fin du se siècle avant l'Ere Chrétienne, avoit composé trois cens foixante-cinq comédies, ou deux cens quatre-vingts seulement, & remporté treize fois la palme.

On prouve, par un pallage d'Antiphane, que les citrons pafferent de son tems de Perse à Athènes pour la première fois. Ce Poëte, en effet, introduit fur la scène un jeune homme, qui présente des citrons à sa maîtresse: » Prenez ces pommes, lui dit-il.

<sup>(</sup>a) Q. Curt. L. VII. c. 1. (b) Suid. Tom. I. pag. 311.

<sup>&</sup>quot; (c) Suid. Tom. I. pag. 311.

<sup>(</sup>d) Suid. Tom. I. pag. 311. Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. III. pag. 43, 44. Tom. XIII. pag. 206.

» Elles font belles, répond la jeu-» ne fille. Très-belles, de par tous » les dieux, réplique le jeune » homme. Tout récemment l'ef-» pèce en a été apportée des états » du grand Roi, à Athènes. «

Une autorité si formelle a déterminé de sçavans Commentateurs à marquer ce tems, comme l'époque, où l'on commença à connoître les citrons dans la Gréce. Cette difficulté a paru si grande à Saumaise, que, quelqu'envie qu'il eût de soûtenir qu'Hercule avoit apporté dans la Gréce les citrons, il abandonne ce sentiment, pour embrasser l'opinion de ceux, qui prétendent que ce sut des oranges qu'il y apporta. M. l'abbé Massieu ne pense pas de même.

C'est, sans doute, au même Poëte qu'il faut attribuer un fragment, que M. Burette attribue à un Antiphane, qu'il fait poëte comique. Dans ce fragment on trouve le caractère de la poësse & de la musique de Philoxène, exprimé en ces termes : » Philoxène » l'emporte de beaucoup fur tous » les Poetes, premièrement par " l'usage continuel qu'il scait faire » des termes nouveaux, & qui » lui sont particuliers. Mais, de » plus, quel agrément ne répand-» il point dans ses chants, par un » juste mélange des muances & » du chromatique? Il faut le re-» garder comme un dieu parmi » les hommes, tant il posséde » véritablement l'art de la musi-27 que. «

Antiphane mourut à Chio, à

l'âge de 74 ans. Ce fut d'un accident; c'est-à-dire, d'un coup qu'il avoit reçu par hazard, & qui le conduisit au tombeau. Il avoit eu un fils, qui devint aussi Poète comique. Ce fils se nommoit Stéphanus, ou Étienne.

ANTIPHANE, Antiphanes, A'ντιφάνες, (a) autre Poëte comique. Il vivoit du tems d'Alexandre le Grand. Il lut à ce Prince quelques-unes de ses pièces de théâtre. Le Roi lui paroissant un jour y prendre peu de plaisir: "Prince, lui dit le Poëte, il saudoit, pour goûter, ce genre de poësse, avoir fait des parties de débauche, & s'être plusieurs fois battu dans les lieux de joie. « C'est-là en esset sur quoi roulent la plûpart des comédies des Anciens.

ANTIPHANE, Antiphanes, Αντιφάνης, (b) autre poëte comique, selon certains. Il étoit né à Berge, dans la Thrace, près de la Chersonèse. Comme on dit qu'il écrivoit des choses si incroyables, qu'on vint à dire proverbialement, qu'un homme bergaïsoit, lorsqu'il débitoit des contes; cela fait voir qu'il n'étoit pas seulement Poëte, & qu'il fut même Auteur de quelques ouvrages en prose. On pourroit lui attribuer avec assez de vraisemblance le traité de l'Invention des choses, cité par S. Clement d'Alexandrie, fous le nom d'Antiphane, aussibien que cet autre traité sur les Femmes publiques, qu'Athénée emploie fort fouvent,

On ne sçait pas bien en quel tems a vécu cet Antiphane. Cependant, comme Strabon affure qu'Ératosthène l'avoit mis au rang des Auteurs fabuleux, & qu'on ne pouvoit citer, il faut qu'il ait vécu au plûtard sous les premiers successeurs d'Alexandre; tems où les fables étoient fort à la mode.

ANTIPHATE, Antiphates, A'ντιφάτης, (a) compagnon d'Énée, étoit fils naturel du grand Sarpédon & d'une Thébaine. Dans un combat, où Turnus couroit à l'ennemi, plein de fureur, Antiphate s'étant offert le premier à fes coups, il lui lança un dard italique, dont il lui perça la poitrine. Le fer ayant pénétré jufqu'aux poumons, resta dans la plaie, & sit jaillir un torrent de sang.

ANTIPHATE, Antiphates, A'ντιφάτης, (b) capitaine Grec, qui fut tué au siége de Troye par Léontéus, fils d'Antimaque.

ANTIPHATE, Antiphates, Artiphates, Artiphates, (c) roi des Lestrigons, peuples d'Italie, sur contemporain d'Ulysse. Celui-ci ayant été jetté sur les côtes du pais, occupé par ces peuples, envoya vers le Roi trois de ses compagnons, pour le saluer de sa part, s'imaginant qu'Antiphate leur seroit un accueil digne de son rang, & que ses bons traitemens les confoleroient de leurs maux; mais, ils trouvérent le contraire de ce qu'ils avoient espéré.

En effet, Antiphate, prince

cruel & inhumain, prit l'un de ceux, qui lui avoient été députés & le dévora en présence des deux autres. En même-tems, il se mit à poursuivre ceux-ci avec une multitude de Barbares qui s'étoient assemblés, dès qu'il leur en eut donné ordre. Les armes, dont ils se servoient, étoient de grands rochers & de grands arbres. Quand ils eurent atteint les compagnons d'Ulysse, ils jettérent ces armes sur eux; de sorte qu'ils en tuérent beaucoup, & firent périr tout ensemble, & les hommes, & les vaisseaux. Il n'y eut que le vaisseau d'Ulysse, qui se sauva de leur furie.

ANTIPHATE, Antiphates, A'ντιφάτης, (d) fils d'un devin, qui descendoit en droite ligne du célebre Mélampus, & qui regna sur les peuples nombreux d'Argos. D'Antiphate sortit le magnanime Oïclée, & d'Oïclée vint le brave Amphiaraüs, à qui Jupiter & Apollon donnérent, à l'envi, des marques de l'affection la plus

singulière.

ANTIPHATÈS, Antiphates, A'ντιφάτνες, (e) l'un des favoris de Thémistocle. Ce fameux capitaine voyant que cet Antiphatès, qui avoit été fort beau garçon, & qui, dans ses plus belles années, l'avoit traité avec trop de fierté & de mépris, étoit deveuu un de ses plus assidus courtisans, depuis qu'il su parvenu à la première dignité de la république: » Mon ami, lui dit-il, nous som-

Tome III.

<sup>(</sup>a) Virg. Eneid. L. IX. v. 696. & feq. XV. c. 14.

<sup>(</sup>b) Homer. Iliad. L. XII. v. 191.
(c) Ovid. Metam. L. XIV. c. 6. L.
(d) Homer. Odysf. L. XV. v. 242.
(e) Plut, Tom. I, pag. 121.

mes devenus fages en même-» tems, mais tous deux trop

n tard. "

ANTIPHILE, Antiphila, (a) fille de Chrémès & de Sostrata, maîtresse de Clinia. C'est une actrice de la comédie de l'érence, dont le titre est Timorumenos.

ANTIPHILUS, Antiphilus, A'vilginos, (b) général Athénien du tems de Phocion. Il commandoit l'infanterie à cette bataille où Léonatus fut tué, & qui se donna en Thessalie contre Antipater.

ANTIPHILUS, Antiphilus, A'vriginos, (c) étoit Préteur de la ville de Thébes, l'an 197 avant l'Ére Chrétienne. Comme le conful Quintius & le roi Attale marchoient vers cette ville, Antiphilus alla au-devant d'eux, tandis que les habitans, du haut de leurs murailles, observoient la marche du Conful & du Roi. Ceux-ci prirent si bien leurs mesures, qu'ils entrérent dans la Ville, sans qu'on s'apperçût qu'ils étoient suivis d'un nombre de piquiers, qui ne parurent que quand Quintius fut arrivé à son logement. Cela fut cause que les habitans soupçonnérent le préteur Antiphilus de les avoir trahis.

ANTIPHILUS, Antiphilus, A'vriginos, (d) lieutenant de Perfée, roi de Macédoine, étoit d'Édesse. Il commandoit un corps de troupes d'environ trois mille hommes, couverts de boucliers, à la bataille que Persée gagna sur les Romains, commandés par le conful Pub. Licinius, l'an 171 avant J. C.

ANTIPHILUS, Antiphilus, A'vr/pixos, grand ami d'Antipater, fils d'Hérode le Grand, roi des Juiss. Cet Antiphilus apporta d'Arabie à Jérusalem le poifon, que Theudion lui avoit donné, pour mettre entre les mains de Phéroras. Ce poison étoit destiné à faire périr le Roi. Mais, le complot fut découvert, & Antiphilus puni de mort, ainsi que les

autres complices.

ANTIPHILUS, Antiphilus, A'vilpinos, (e) peintre célebre, qui naquit en Egypte. Entre plufieurs beaux ouvrages de sa façon, on remarquoit fur tout un jeune garçon, qui, en se baissant, souffloit le feu pour l'allumer. Le feu sembloit augmenter à mesure qu'il fouffloit, & la chambre paroissoit acquérir peu à peu de la lumière au milieu de la nuit. C'étoit le rival d'Appelles; & on dit même qu'il tut jaloux de fa gloire, au point de l'accuser d'avoir conjuré contre le roi Ptolemée, & causé la révolte de Tyr & la prise de Péluse.

Le Prince, qui avoit été nourri toute sa vie dans les flatteries de la cour, prit tellement feu ladeflus, que, sans considérer la jalousie, qui est ordinaire entre les personnes de même profession, & le peu d'apparence qu'il y avoit qu'un peintre eût formé un il grand dessein, & un peintre qui lui devoit sa fortune, il s'emporta con-

<sup>(</sup>a) Terent: Timorum.

<sup>(</sup>b) Plut. Tom. I. pag. 792. (c) Tit. Liv. L. XXXIII, c. 1.

<sup>(</sup>d) Tit. Liv. L. XLII c. 51. (e) Lucian. Tom. II pag. 563. Quint. IL, XII. c. 10. Plin. L. XXXV. c. 10.

tre lui, comme contre un traître & un affaffin ; & il lui eût fait trancher la tête, si l'un des complices ne l'eût déchargé à la queftion. Mais, lorsqu'il eut appris fon innocence, il fut touché d'un tel repentir, qu'il lui donna cent talens, & lui mit entre les mains Antiphilus, pour en faire ce qu'il lui plairoit. Apelles, pour toute vengeance, fit un tableau, où étoit peinte la calomnie.

ANTIPHILUS, Antiphilus, A'vriginos, (a) Alopécien, fils de Dinomène. Il fut élevé, dès fon enfance, avec Démétrius de Sunion, & voyagea avec lui en Egypte, où il alloit pour apprendre la philosophie Cynique, sous un philosophe de Rhodes, qui étoit alors fort célebre. Mais, Antiphilus vouloit étudier en Méde-

cine. Comme Démétrius étoit allé voir les antiquités du pais, & qu'il navigeoit, il y avoit déjà fix mois, fur le Nil, il arriva à Antiphilus un accident, qui lui fit bien regretter l'absence de son ami ; car , un de ses esclaves s'associa avec quelques voleurs, pour piller le temple d'Anubis, d'où ils emportérent la statue du dieu, avec plusieurs autres choses, qu'ils cachérent sous un lit, au logis d'Antiphilus. Les voleurs ayant été pris, comme ils vendoient quelque pièce de leur larcin, confessérent tout à la queftion; de forte qu'on arrêta l'esclave, & ensuire le maître, qui étoit aux écoles publiques, après avoir

trouvé chez lui le butin. L'indienité de l'action faisoit qu'on ne l'osoit secourir, & chacun l'avoit en horreur comme un facrilége, & eût cru faire un crime de boire même & de manger avec lui. Cependant, ses deux autres esclaves emportent tout ce qui lui restoit. tandis qu'il est en prison, abandonné de tout le monde. & tourmenté par le geolier, qui croyoit faire une chose agréable à dieu, que de le maltraiter, & qui ne vouloit pas seulement l'entendre, lorsqu'il se justifioit.

Antiphilus tomba malade de peine & de misére; car, il couchoit sur la terre, sans pouvoir étendre ses jambes pour dormir, parce qu'on les attachoit la nuit à une piéce de bois; mais, le jour il n'avoit qu'une main liée avec le cou. Toutefois le bruit des chaînes l'empêchoit de pouvoir reposer le jour, aussi-bien que la nuit; parce qu'il étoit renfermé, pêlemêle, avec plusieurs autres criminels, dans un cachot puant, ou il avoit de la peine à respirer. En ce funeste état, insupportable même aux plus robustes, & à plus forte raison à un jeune homme, qui avoit été élevé tendrement, il commençoit à défaillir peu à peu, & ne vouloit déjà plus rien prendre, lorsque Démétrius, qui ne sçavoit rien de l'affaire, arriva; & dès qu'il l'eut apprise, il courut en diligence à la prison, où l'on ne le voulut pas laisser entrer, à cause qu'il étoit tard,

& que le geolier s'étoit retiré;

164 AN

& les gardes posées. Il fallut donc attendre jusqu'au lendemain, qu'il eut de la peine même a entrer, & encore plus à reconnoître son ami tout désiguré, après l'avoir cherché long-tems, comme on fait un homme entre les morts, en un jour de bataille; & s'il ne ne se sût avisé de l'appeller par son nom, il ne l'eût jamais pu trouver. Mais, quand il eut répondu, il le reconnut à sa voix; & lui détournant les cheveux de dessus le front, il s'évanouit à ce spectacle, & Antiphilus aussi.

Démétrius, étant revenu le premier, aida fon compagnon à reprendre ses esprits, & lui donna la moitié de son manteau, au lieu des haillons, dont il étoit couvert. Ensuite, il sortit pour l'assister; & comme il n'avoit, ni crédit, ni argent, il se louoit pour porter des marchandises sur le port. Après avoir travaillé tout le matin, il portoit tout ce qu'il avoit gagné à son ami; ils en donnoient une partie au geolier, & s'entretenoient du reste. Mais, la nuit venue, il falloit qu'il se retirât, & qu'il dormît à la porte, sur un petit lit, qu'il s'étoit fait d'herbe & de branches d'arbres; car, on ne le vouloit pas laisser coucher dans la prison. Ils vécurent ainsi quelque-tems, jusqu'à ce qu'un des prisonniers étant mort de poison, à ce qu'on croyoit on ne voulut plus laisser entrer personne; de façon que Démétrius, qui ne pouvoit quitter son ami, alla de désespoir se déclarer complice du même crime, & fut attaché avec lui. Encore eut-il bien de la peine à obtenir cette grace

du geolier.

Cependant, ils tâchoient d'adoucir leurs maux par leur convertation; & chacun avoit plus de soin de la fanté de fon compagnon que de la sienne, particulièrement Démétrius, qui, étant tombé malade, ne laissoit pas de faire tout ce qu'il pouvoit, pour confoler Antiphilus. Sur ces entrelaites, un accident imprévu leur rendit la liberté, lorsqu'ils ne l'attendoient plus. Un prisonnier, ayant recouvré une lime, rompit la chaîne, où ils étoient tous attachés, & se sauva avec les autres, après qu'on eut tué les gardes; mais, la plûpart furent repris, comme ils s'écartoient deçà & delà. Cependant, nos deux amis demeurérent dans la prison, & arrêtérent leur esclave, aimant mieux mourir, que de pailer pour coupables d'un crime pire que la mort même. Le gouverneur de l'Egypte ayant appris cette nouvelle, les mit tous deux en liberté, après qu'ils eurent prouvé leur innocence. Mais, plein d'admiration pour leur vertu, il donna dix mille dragmes à Antiphilus, & le double à Démétrius, qui se retira vers les Gymnosophistes des Indes, & laissa tout à fon camarade, qui demeura au pais.

ANTIPHON, Antiphon, (a)
A'rulpor, courtifan de Denys, tyran de Syracuse. Ce Prince, dans

une conversation, demanda quelle étoit la meilleure espèce d'airain. Chacun ayant dit son avis, Antiphon répondit que c'étoit celle dont on avoit fait les statues d'Harmodius & d'Aristogiton. C'étoient deux Athéniens, qui avoient entrepris de délivrer leur patrie de la tyrannie des Pisistratides. Ce bon mot, s'il faut l'appeller ainsi, lui coûta la vie. C'est le même qui fuit.

ANTIPHON, Antiphon, (a) A'rripar, fils de Sophile, originaire du bourg de Rhamnuse, dans l'Attique, d'où on le surnomma le Rhamnusien. Il étudia fous fon pere Sophile, & montra depuis la Rhétorique à Thucydide, si l'on en croit Marcellin, dans la vie de cet Historien. Son opinion semble même être autorisée par la manière, dont Thucydide fait l'éloge d'Antiphon dans le huitième Livre de son histoire. C'est aussi le sentiment de Suidas.

La trop grande éloquence d'Antiphon l'avoit rendu suspect au peuple d'Athènes; ce qui l'obligea de ne parler que rarement en public. Mais, il se faisoit un plaisir de communiquer ses lumières, & même de fournir des discours entiers à ceux, qui devoient haranguer ou plaider. Personne, avant lui, selon Quintilien, ne s'étoit avisé de composer des piéces d'éloquence; ce qu'on doit entendre des plaidoyers seulement, suivant Vossius & Plutarque même, puisque Gorgias, plus ancien qu'Antiphon, avoit écrit des harangues.

Ce fut Antiphon qui introduisit la coûtume d'enseigner & de plaider pour de l'argent; ce qui donna peut-être lieu à Platon le comique de le peindre comme un avare, dans ses pièces de théatre. Il avoit montré l'art de chasser la tristesse, & avoit cultivé la poesie, jusqu'à composer des tragédies. Mais, ensuite il se donna tout entier à l'éloquence. & fut même le premier qui la réduisit en art, & qui en publia des préceptes. Thucydide le loue comme un homme très-éloquent, & Plutarque dit qu'il étoit exact dans sa manière, énergique & persuasif, fécond en moyens, heureux à prendre le bon parti dans les conjonctures les plus douteufes, adroit à s'infinuer & à s'accommoder aux intérêts de ses auditeurs, & rigoureux observateur des bienféances. Cette idée est bien différente de celle que nous en donne Platon, dans son Ménexène, où il introduit Socrate, qui oppose Antiphon, comme un assez médiocre Orateur, à la célebre Afpasie, sans doute parce que Socrate avoit été fouvent attaqué & insulté par Antiphon.

On n'est pas bien certain du tems, ni des auteurs de la mort d'Antiphon. Les uns disent qu'auffi-tôt après que la domination des quatre cens eut été éteinte à Athènes, Antiphon, étant accusé

(a) Plut. Tom. I. pag. 192, 193, 526, L. XII. c. 10. Roll. Hift. Anc. Tom. VI. p. 315. Mem. de l'Acad. des Infer-

<sup>852, 928.</sup> Cicer. Brut. c. 23. Suid. VI. p. 315. Mem. de l'Acad. des Ir Tom. I. pag. 311. Xenoph. pag. 729. & Bell. Lett. Tom. XVI. pag. 133. Thucyd, pag. 600. Quint. L. III. c. 1.

d'avoir eu part à son établissement, fut condamné par le peuple, qui fit jetter son cadavre hors des murs de la Ville. Ainfi, sa mort seroit arrivée la seconde année de la 92e Olympiade, vers l'an 411 avant J. C. D'autres disent qu'Antiphon fut tué par ordre des trente tyrans, qui ne commandérent à Athènes que sept ans après. D'autres enfin ont écrit qu'Antiphon dejà vieux, étant passe en Sicile, s'y attira l'indignation de Denys le tyran, qui le fit mourir. Son crime fut d'avoir critiqué les tragédies de ce Prince, ou plutôt de lui avoir répondu, un jour qu'il l'interrogeoit, quel étoit le meilleur airain, que c'étoit celui, dont étoient faites les statues d'Harmodius & d'Aristogiton, qui avoient détruit à Athènes la tyrannie des Pisistratides.

Outre des livres de Rhétorique, Antiphon avoit encore composé plusieurs discours. Plutarque lui attribue un traité des Poëtes, qui passoit pour être de Glaucus de Rhége, & un livre touchant Hérodote. Laerce, dans la vie de Pythagore, cite un ouvrage d'Antiphon, qui avoit pour objet, ceux qui s'étoient distingués par leur vertu. Athénée allégue aussi du même Écrivain, un traité des Pans; & Origène enfin, un traité, intitule De la Vérité, où il combattoit la Providence.

Antiphon avoit fait aussi un livre d'invectives contre Alcibiade, dans lequel il disoit qu'étant encore enfant, il s'enfuit de sa maison, & se retira chez un de ses amis, nommé Démocrate, & qu'Antiphon voulut le faire crier à son de trompe; mais, que Périclès s'y opposa, disant que, s'il étoit mort, ce cri public ne feroit qu'en hâter d'un jour la nouvelle; & que s'il étoit vivant, il le rendroit infame pour toute sa vie. Antiphon lui reprochoit encore qu'il avoit tué d'un coup de bâton un de ses esclaves dans la palestre d'Agyrtius. Mais, peut-être ne faut-il point ajoûter foi à toutes ces médifances, que l'Auteur même avouoit n'avoir écrites que par la haine qu'il avoit contre lui.

(a) Suidas fait mention de deux autres Antiphons, qui étoient d'Athènes. L'un faisoit métier d'observer & d'interpréter les prodiges, d'après lesquels il formoit de belles conjectures. C'étoit d'ailleurs un Versificateur & un Rhéteur. On le surnommoit Aoyouaverpos, verborum coquus. L'autre faisoit aussi métier d'interpréter, non les prodiges, mais les fonges. Il avoit écrit sur cette matière des ouvrages, qui ne sont pas venus à notre connoissance. Lucien a fait mention de ce dernier.

ANTIPHON, Antiphon, (b) A'vrlowr, jeune homme, ami de Chéréa; c'est-à-dire, l'un des acteurs de cette comédie de Térence, qui est intitulée l'Eunuque.

ANTIPHON, Antiphon, (c) A'rrigur, fils de Démiphon. C'est encore l'un des acteurs d'une autre

<sup>(</sup>a) Suid. Tom, I. p. 311, 312. Cicer. de Divinat. L. I. c. 116. Lucian. Tom. I. pag. 770.

<sup>(</sup>b) Terent. Eunuch. (c) Terent. Phorm.

comédie de Térence, celle qui

porte pour titre Phormion.

ANTIPHONIE, (a) terme de musique, qui vient du Grec art, contra, contre, & povi, vox, · voix, comme qui diroit opposition de voix.

Chez les Anciens, lorsque plufieurs voix concertoient ensemble, elles chantoient, ou à l'unisson, ce qui s'appelloit homophonie, ou à l'octave, & même à la double octave, & cela se nommoit Antiphonie. Il est inutile de s'arrêter ici fur l'homophonie, qui n'est ignorée de personne, & qui ne forme aucune difficulté; mais, il ne lera pas hors de propos d'éclaircir plus particulièrement ce qui regarde l'Antiphonie, & d'appuyer par des témoignages incontestables la fignification, que l'on attribue à ce terme.

C'est celle que lui donne Aristote, lorsqu'il dit que l'Antiphonie est la confonnance de l'octave ; à quoi il ajoûte qu'elle résulte du mélange de la voix des jeunes enfans avec celle des hommes faits, lesquelles voix sont entr'elles à même distance pour le ton, que la corde la plus haute du double tétracorde ou de l'octacorde, l'est par rapport à la plus basse. Le même Philosophe, recherchant ailleurs pourquoi PAntiphonie est plus agréable que l'homophonie ou l'unisson, en rend cette raison: que dans l'Antiphonie, les voix le font entendre plus distinctement; au lieu que lorsqu'elles chantent à l'unisson, il arrive né-

(a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. IV. pag. 118, 119.

cessairement qu'elles se confondent ensemble, de manière que l'une efface l'autre.

On chantoit en concert chez les Anciens, non seulement à l'octave, mais encore à la double octave. On en trouve aussi la preuve dans Aristote, qui propose ce problême. » Pourquoi la double quin-» te & la double quarte ne se » chantent-elles point en con-" cert; mais, que la double octa-" ve s'y chante? " On ne s'amufera point à rapporter la folution de ce problême, de laquelle il ne s'agit point ici. Il suffit que ce passage fasse foi de la proposition que l'on vient d'avancer, touchantla double octave admise dans l'Antiphonie ou dans le concert. Il paroît par le témoignage du même Auteur, que le concert de deux voix, qui chantoient à l'octave, s'exprimoit par le verbe Grec μαγαδίζειν, emprunté de l'instrument de musique, appelle Majadis, ou Mayados.

ANTIPHONUS, Antiphonus, Artigoros, (b) l'un des fils de Priam. Après la mort d'Hector, il alla, avec son pere, chercher le corps de ce Prince, qui

étoit son frere ainé.

ANTIPHRASE, Antiphrasis, terme de Grammaire, qui est forme de arri contra , contre , & oparis, loquutio, locurion, comme qui diroit proprement contre vérité.

L'Antiphrase est donc une expression, ou une manière de parler, par laquelle, en difant une

(b) Homer. Iliad. L. XXIV. v. 250.

AN

chose, on entend tout le contraire. Par exemple : " La mer noire, n sujette à de fréquens orages, 3) & dont les bords étoient habi-» tés par des hommes extrême-» ment féroces, s'appelloit le » Pont-Euxin: a C'est-à-dire, mer favorable à ses hôtes, mer hospitalière. C'est pour cela qu'Ovide a dit que le nom de cette mer étoit un nom menteur.

Quem tenet Euxini mendax cognomine littus.

C'est une erreur assez commune de faire confister l'Antiphrase dans un feul mot, comme quand on dit que le mot Parques est une Antiphrase, parce que les Parques n'épargnent personne. S. Jérôme, dans son épître à Riparius contre Vigilance, dit qu'on le doit plutôt appeller Dormitantius, par une Antiphrase, que Vigilantius; parce qu'il s'opposoit aux veilles, que les Chrétiens faisoient sur les tombeaux des Martyrs. Sanctius, dans la Minerve, condamne cette Antiphrase, qui ne tombe que sur un mot, parce que phrasis ne fignifie pas un seul mot, mais une partie du discours. Il prétend encore que l'Antiphrase est une espèce d'ironie, lorsqu'on exprime, per une négative, ce qui a du être exprimé affirmativement, comme quand on dit: Il ne me deplaît pas, il ne dispute pas mal; au lieu de il me plait, il dispute bien.

On doit placer l'Antiphrase entre les figures, qui regardent les

fentences, & non entre celles; qui regardent les mots.

ANTIPHUS, Antiphus, (a)

A'vriges, fils aîné du héros Egyptius, & l'un des meilleurs amis d'Ulysse. Il s'étoit embarqué avec ce Prince, & l'avoit suivi à Ilion; mais, un cruel Cyclope le dévora dans le fond de son antre, & ce fut le dernier qu'il dévora. Il restoit encore à Egyptius trois fils. L'un, appellé Eurynome, étoit un des amans de Pénélope, & les deux autres avoient soin des biens de leur pere. Cette consolation n'empêchoit pas ce malheureux pere de se souvenir de son aîné Antiphus. Il en conservoit toujours l'idée, & passoit sa vie dans l'amertume & dans l'affliction.

ANTIPHUS, Antiphus, (b) A'vrigos, fils de Thessalus, & petit-fils d'Hercule. Ce fut un des capitaines Grecs, qui partirent pour le siège de Troye. Il commandoit avec Phéidippe ceux qui habitoient les isles de Nisyre, de Carpathus, de Casus, de Cos, où avoit regné Eurypylus, & les

isles Calydnes.

ANTIPHUS, Antiphus, (c) A'vripes, fils de Pylémenes, & frere de Mesthles. C'étoient les deux plus vaillans capitaines, que le marais Gygée eût portés. Ils le trouvérent au négé de Troye, où ils commandoient les Méoniens, qui habitoient au pied du mont Tmolus.

ANTIPHUS, Antiphus, (d) A vrigos, l'un des enfans de Priam.

<sup>(</sup>a) Homer. Odyff. L. II. v. 19. & feq. 1 L. XVII. v. 68, 69.

<sup>(</sup>b) Homer. Iliad. L. II. v. 185. & feq. L. XI. v. 101. & feg.

<sup>(</sup>c) Homer. Iliad. L. II. v. 371. & seq. (d) Homer. Iliad. L. IV. v. 489. & seq.

Pendant le siège de Troye, il essaya de venger la mort du fils d'Anthémion. Armé d'une cuirafse, bizarrement ornée, il lança ion javelot contre le meurtrier, sans sortir des rangs; mais, il le manqua; & le fer alla donner-dans le flanc de Leucus, compagnon d'Ulysse, comme il traînoit déjà Simoifius.

Antiphus fut tué depuis avec Isus, son frere naturel, comme ils combattoient tous deux sur le même char. Ce fut par le fils d'Atrée, qui perça Isus d'un coup de pique au-dessus de la mamelle, & passa son épée au travers de la tempe d'Antiphus. Les ayant ainsi renversés tous deux de leur char, il courut promptement fur eux, & les dépouilla de leurs armes, après les avoir reconnus; car, il se souvint de les avoir vus, lorsqu'ils étoient prisonniers d'Achille. C'est que ce Prince, les ayant surpris autrefois, qui paissoient les troupeaux sur le sommet du mont Ida, & les ayant liés avec des branches d'ofier, les avoit menés dans son camp; mais, il les avoit ensuite rendus à leur pere pour une grosse rançon.

ANTIPHUS, Antiphus, (a) A'vrigos, fils de Ganyctor, & frere de Crimène. On dit que ces deux Princes tuérent en trahifon, dans le pais des Locriens, le poëte Hésiode, parce qu'ils s'étoient persuadés faussement qu'il avoit parle de leur sœur en termes infames; après quoi ils jettérent fon corps dans la mer. Ces deux

freres ne tardérent pas à être punis de leur crime; car, ayant été découverts par le chien même d'Hésiode, qui les poursuivoit fans cesse, ils furent pris par les Locriens, qui étoient très-sensibles à la gloire de ce Poëte, & qui les précipitérent vifs dans la mer. Leur maison même fut rasée. comme Solon le rapporte dans le Banquet de fept Sages.

ANTIPODES, Antipoda, A vrimodes. On appelle ainsi les peuples, qui habitent la partie de la terre diamétralement opposée à celle, que nous habitons. C'est ce qui est désigné par le mot même Antipodes, qui, en Grec, fignifie des peuples, dont les pieds font opposés aux nôtres. Supposons donc une ligne, tirée par le centre de la terre ; ceux qui habiteront aux deux extrêmités de la ligne, seront Antipodes à l'égard les uns des autres.

Les Antipodes ont les mêmes Zones, mais vers des Poles différens. Ils ont alternativement les mêmes faisons, la même longueur de jour & de nuit ; les mêmes heures. Il fait nuit pour les uns, quand il fait jour pour les autres. Si les uns comptent midi, les autres comptent minuit. Les Antipodes de la Zone tempérée, fituée vers le Pole Arctique, qui est celle, que nous habitons, ont l'été, lorsque les Antipodes de la Zone tempérée, fituée vers le Pole Antarctique, ont l'hiver, & ainsi du reste. Cette régle générale fouffre quelques exceptions

pour les peuples, qui sont dans la Zone torride, & particulièrement pour ceux qu'on voit sous la Ligne,

ou fous l'Equateur.

Les Anciens n'avoient qu'une idée fort imparfaite des Antipodes. A peine même croyoit-on autresois qu'il y en eût. Mais, graces aux lumières des derniers siécles, cette ignorance est entièrement dissipée. L'on ne doute pas plus aujourd'hui de l'existence des Antipodes, que de l'existence du soleil, qui éclaire tour à tour les uns & les autres. Un homme, qui voudroit à présent révoquer , cela en doute, nous paroîtroit plus fauvage qu'un Cannibale, & qu'un Outaouâk.

Virgile, évêque de Saltzbourg, au huitième siècle, s'étant avisé de foûtenir qu'il y avoit des Antipodes , Zacharie , qui étoit alors sur le siège de Rome, écrivit à Boniface, archevêque de Mayence, une lettre dans laquelle il lui dit, entr'autres choses : » Quant à la » perverse doctrine [ de Virgile ], » s'il est prouvé qu'il soûtienne n qu'il y a un autre monde, & n d'autres hommes sous la terre. » un autre soleil, & une autre » lune, chassez-le de l'Eglise dans » un Concile, après l'avoir dé-» pouillé du Sacerdoce. Nous a-» vons aussi écrit au duc de Ba-» vière de nous l'envoyer, afin » de l'examiner nous-même, & » de le juger selon les Canons. " Nous avons écrit à Virgile & à Sidonius des lettres menaçan-

Cela est clair, & ne souffre point de difficulté. Le Pape ne re-

>> tes. (6

connoissoit point d'Antipodes, & regardoit comme une hérésie d'en soûtenir l'existence. Il est étonnant qu'il se soit trouvé des gens, qui ayent voulu justifier Zacharie sur l'article. Il s'agit ici d'un fait, sur lequel ce Pape a pu errer, sans qu'on en puisse tirer aucune conséquence. L'Église elle-même n'a point reçu d'infaillibilité sur ces sortes de questions, qui n'appar-

tiennent pas à la foi.

Quant aux sentimens des Chrétiens fur les Antipodes, quelques uns, pour ne point admettre les conséquences des Physiciens, nioient tout, & jusqu'aux démonstrations des Mathématiciens. D'autres s'en tenoient à révoquer en doute les conjectures des Phyficiens. C'est ce que fait S. Augustin au seizième livre de la Cité de Dieu. Après s'être proposé la question: S'il y a des nations de Cyclopes, des Pygmées, d'autres qui eussent les pieds tournés en arrière, & tout ce que les Anciens avoient dit d'extraordinaire en ce genre, & avoir répondu que, ou bien tout cela n'est point, ou si cela est, ce ne sont point des hommes, ou si ce sont des hommes, ils descendent d'Adam comme tous les autres; il vient à la question des Antipodes, & demande si la partie inférieure de la terre, qui est opposée à celle que nous habitons, est habitée par des Antipodes.

S. Augustin ne doutoit point que la terre ne fût ronde, & qu'une partie de cette terre ne fût diamétralement opposée à la nôtre ; il demande seulement, si elle est ef-

fectivement habitée. Voilà toute sa question; & lorsqu'il traite de fable ce qu'on disoit des Antipodes, il n'y a qu'à suivre sa pensée, pour se persuader qu'il ne dit rien que de fort judicieux. Il remarque 1.º que ceux, qui l'affuroient, n'avoient aucune histoire, qui leur eût appris ce fait. 2.0 Que leur principe: La terre est ronde, peut être vrai, sans qu'on en puisse conclure que sa partie insérieure soit habitée; qu'elle est peut-être couverte d'eaux; & que ce n'est qu'une vaste mer ; que quand elle ne seroit point ensevelie dans la mer, mais habitable, il ne s'en suivroit pas qu'elle sût en effet habitée; que d'y mettre des Antipodes, tels qu'on les figuroit, & qui auroient une autre origine que nous, ce seroit contredire l'Ecriture, qui nous apprend que tous les hommes font descendus d'un seul pere. Tel est le sentiment de S. Augustin.

On voit par-là que ce Pere ne se trompoit qu'en croyant que les Antipodes devoient être d'une race différente de la nôtre. Car, enfin, ces Antipodes existent; & il est de foi que tous les hommes viennent d'Adam. A l'égard de la manière dont ces peuples ont passé dans les terres, qu'ils habitent, rien n'est plus facile à expliquer. On peut employer pour cela un grand nombre de suppositions, toutes aussi vraisemblables les unes que les autres. Au reste, nous remarquerons ici que S. Augustin condamne à la vérité comme hérétique l'opinion, qui feroit venir les. Antipodes d'une autre race que celle d'Adam; mais, il ne condamne pas comme telle, celle, qui se borneroit purement & simplement à l'existence des Antipodes. S'il avoit pensé à séparer ces deux opinions, il y a grande apparence qu'il se seroit déclaré pour la seconde.

Quoiqu'il en foit, quand même S. Augustin se seroit trompé sur ce point de Géographie, ses écrits n'en seroient pas moins respectés dans l'Église, sur tout ce qui concerne les vérités de la foi & de la tradition, & il n'en sera pas moins l'oracle des Catholiques contre les Manichéens, les Donatistes, les Pélagiens, les Sémipélagiens, & autres.

On parle de certains peuples. nommés Antipodes , qui habitoient dans la Libye. On les appelloit ainfi, parce qu'on suppose qu'ils avoient les pieds retournés; c'est-à-dire, les talons devant, & les doigts derrière. On prétend encore qu'ils avoient huit doigts aux pieds. Cela a tout l'air d'une fable.

ANTIPŒNUS, Antipænus, A'vilmoiros, pere d'Androclée, & d'Alcis. Voyez Androclée.

ANTIPOLIS, Antipolis, (a) ville de la gaule Celtique, bâtie par les Marseillois. Ce nom est composé de deux mots Grecs; avil, contra, contre, & TONIG, urbs, ville ; c'est-à-dire, qu'il veut dire proprement Ville à l'opposite d'une autre; & cette autre, à ce qu'on croit, est Nice, qui

(a) Strab. pag. 180, 184, 202. Plin. Ptolem. L. II. c, 10. Notic. de la Gaul. L. III. c. 4. Tacit. Hift. L. II. c. 15. | par M. d'Anvil.

furaussi sondée par les Marseillois. Antipolis leur sur enlevée dans la suite, & soumise à la jurisdiction des Romains; c'est-a-dire, qu'elle commença alors à jouir des mêmes droits & des mêmes priviléges, que les villes Italiques, ou Latines. C'est pour cela qu'elle est appellée, dans Pline, Antipolis Latinum. Tacite la met au rang des Villes municipales.

Ptolémée place la ville d'Antipolis chez les Déciatiens. L'Itinéraire maritime la met entre Nice, dont on vient de parler, & les isses Léro & Lérina. Dans la Notice des provinces de la Gaule, Civitas Antipolitana est une de celles de la seconde Narbonnoise. M. Danville croit que, dans l'Idiome provençal, elle a conservé le nom d'Antiboul, quoique l'usage veuille qu'on l'appelle Antibes dans la Provence, province de France.

(a) Un quartier de Rome porta d'abord le nom d'Antipolis. C'est celui, qui étoit à l'opposite de la partie de la ville, appellée Saturnia, au de-là du Tibre, & qu'on

nomma ensuite Janicule.

ANTIPTOSE, Antiptofis, (b) figure de Grammaire, qui consiste à mettre un cas pour un autre; comme, it clamor cœlo, pour ad cœlum. Ce mot est formé du Grec d'val, contra, contre, & ma cost, casus, cas.

Le changement qui se fait par le moyen de cette figure d'un cas pour un autre, peut arriver, selon Despautère, en autant de manières, qu'il y a de cas particuliers, parce qu'il n'y en a point, qui ne se puisse mettre pour un autre, en vertu de cette figure. Mais, qui ne voit que, si ces changemens étoient ainsi arbitraires & sans raison, toutes les régles deviendroient en même-tems inutiles, ou qu'au moins on n'auroit jamais droit de reprendre une personne de faute, en quoi que ce sût; c'est pourquoi cette figure est bien la chose la plus impertinente, qui se puisse imaginer, dit Sanctius.

Pour ne toucher ici que les principaux exemples, que Defpautère à remarqués dans cette figure, il est aisé de faire voir, qu'ils ont d'autres fondemens qu'il ne s'est imaginé; & que la Grammaire ne donne rien, qui ne soit appuyé de raison, quoique parmi tout ce qu'elle nous présente, nous devions toujours faire choix, & user de discernement, pour ne prendre que ce qu'il y a de plus élégant, de plus pur, & de plus beau; c'est-à-dire, que ce qui est le mieux reçu & le plus commun dans l'usage des bons Auteurs; parce qu'encore que l'on puisse quelquefois user de certaines façons de parler sans faute, il est toujours vrai néammoins de dire avec Quintilien: Aliud est Grammatice, aliud Latine loqui.

EXEMPLES DE L'ANTIPTOSE, felon DESPAUTÈRE.

Quand Despautère dit que, dans

<sup>(</sup>a) Plin. L. III. c. 5.

<sup>(</sup>b) Nouvelle Méthod. trossième édit.

l'exemple de Tite-Live : Quando duo Consules ejus anni, alter morbo, alter ferro, periisset, &c., le nominatif est là pour le génitif; duo Consules pour duorum Consulum; qui ne voit que ce n'est qu'une ellipse, ou plutôt un zeugma, où le verbe, qui n'est qu'une fois exprimé, doit être fous-entendu trois fois, duo Consules periffent, alter morbo periif-Set , & alter ferro periisset?

Lorsqu'il dit que fortiora horum est un génitif pour un ablatif, horum pour his, ce n'est qu'une partition, en vertu de laquelle le génitif se peut mettre après le comparatif, & le positif même.

Quand il dit que saltui & velocitati certare, dans Sisen, selon Nonius, est un datif pour un ablatif, je dis, ou que c'est là un ablatif, parce qu'autrefois le datif étoit par tout semblable à l'ablatif, ou bien que la construction peut fe défendre par le datif, ce cas n'étant que le cas du rapport, qui peut se mettre par tout. Il en est de même des autres exemples, que Despautère rapporte. Moderari orationi, Cic. alienis rebus curas, Plaut.

Lorsque Despautère dit que ferax oleo, dans Virgile, est pour olei, ce peut être un ablatif de la même manière qu'on dit en François fertile en olives. C'est ainsi

qu'Ovide a dit:

Terra ferax Cerere, multoque feracior uvis.

Mais, l'on peut ajoûter que la plûpart des éditions, comme celles de Hollande, & autres, portent ferax olea; quoique Piérius témoigne avoir trouvé oleo, dans quelques manuscrits. On pourroit citer un plus grand nombre d'exemples, mais ceux-là doivent fuffire.

Ce n'est point non plus par l'Antiptose qu'il faut expliquer ces excellentes façons de parler : Populo ut placerent, quas fecisset fabulas. Ter. pour ut fabula, quas fabulas fecisset, &c. Quibus de rebus ad me scripsisti, quoniam ipse venio, coram videbimus. Cic. Illi scripta quibus comædia prisca viris est. Hor. Quas credis esse has, non funt veræ nuptiæ. Ter. pour hæ nuptiæ non sunt veræ, quas has nuptias credis esse veras, dit Sanctius. Quam ille triplicem putavit esse rationem, in quinque partes distribui debere reperitur. Cic. & autres semblables expresfions, qui deviennent encore & plus nettes & plus élégantes, lorsqu'on y ajoûte un pronom démonstratif dans le second membre ; comme , quam quisque norit artem, in hac fe exerceat. Cic. Ad Cafarem quam misi epistolam, ejus exemplum fugit me tum tibi mittere: Id.

On voit, par la construction de ces phrases, que toute la difficulté consiste, en ce que le substantif avoit été placé après le relatif; & qu'il n'y en a plus aucune, dès qu'on remet le substantif à sa place naturelle.

Onelquefois on met le substantif avant le relatif, ce qui n'est guere ulité que dans les Poètes; comme, urbem quam statuo vestra est. Virg. pour ea urbs, quam urbem statuo, &c. Eunuchum quem dedisti nobis, quas turbas dedit; Ter. pour ille Eunuchus, quem Eunuchum dedisti nobis; ce qui a donné de l'exercice à beaucoup de Commentateurs, faute de considérer que la nature du relatif étant d'être toujours entre deux cas d'un même nom, il arrive quelquesois que l'on sous-entend le premier, comme il est ordinaire que l'on sous-entende le second.

C'est par cette maxime qu'il faut expliquer quantité de passages difficiles, comme celui des Adelphes: Si id te mordet, sumptum filii quem faciunt; car id suppose negotium, & est là pour sumptus; c'est-à-dire, si id negotium te mordet, nempé sumptus, quem sumptum filii faciunt; où l'on voit de plus qu'il y a une apposition sous-entendue de id negotium avec sumptus.

ANTÍQUAIRE, Antiquarius, Antiquitatis studiosus. (a) L'Antiquaire est donc un homme qui recherche & étudie les monumens qui nous restent de l'Antiquité; comme les coûtumes des Anciens, les vieux livres, les vieilles images, les médailles, & généralement toutes les pièces curieuses, qui nous peuvent donner quelque connoissance de l'Antiquité.

C'est une maximé, généralement adoptée par les Antiquaires, que ce que nous appellons médailles, les Romaines sur tout, étoient originairement la monnoie AN

courante, & ils en donnent une bonne preuve. On trouve tous les jours, difent-ils, une prodigieuse quantité de ces médailles, cachées dans la terre, comme autant de trésors particuliers, que l'on vouloit mettre à couvert de l'incursion & de l'avidité des Barbares. Loin que ces petits tréfors forment jamais de suites de médailles, plus ou moins complettes, ou qu'ils soient tous composés de différens revers, ils ne confiftent communément que dans un petit nombre d'Empereurs, qui ont, ou régné ensemble, ou qui se font immédiatement succédés; & le même revers s'y trouve quelquefois par milliers; ce qui seul porte avec soi un caractère si marqué de monnoie courante, qu'il est comme impossible de se refuser à l'évidence d'un pareil témoignage.

On ne laisse pas d'en excepter les médaillons, du moins ceux, qui, par leur relief, leur étendue, & leur poids, auroient été fort à charge dans le commerce, ceux sur tout qui, composés de plusieurs cercles de différentes espèces de cuivre, semblent nous dire encore qu'ils ont uniquement été faits pour le plaisir & l'ostentation, & nullement pour l'usage & la commodité.

Une autre maxime, parmi les Antiquaires, en fait de médailles, c'est que lorsqu'au revers d'un empereur Romain, on trouve le nom d'une ville, d'un peuple, d'un païs; ce païs, ce peuple, cette ville, doivent avoir été de

(a) Paus, passim, Recueil d'Antiq, par M, le Comte de Cayl, T. III. Prés, p.12. & suiv. Mém. de l'Acad. des Inscript.

& Bell. Lett. Tom. XII. pag. 138. Tom. XV. pag. 480. & suiv.

AN

175

la domination Romaine, ou s'ils ne lui ont pas été immédiatement foumis, ils reconnoissoient du moins son autorité suprême par quelque hommage, par quelque tribut, ou autre condition équivalente, stipulée dans des traités. Il en faut cependant excepter les médailles, où l'on voit d'un côté la tête d'un Empereur, & de l'autre celle d'un Prince voisin, allié de l'empire, qui s'honoroit bien du titre d'ami du peuple & des Empereurs Romains, mais dont l'alliance utile étoit quelquefois achetée par de gros subsides, que la vanité Romaine qualifioit gratifications.

A combien plus forte raison n'en devroit-on pas excepter encore les médailles, où l'on trouveroit d'un côté la tête d'un Empereur Romain, & de l'autre le nom & les symboles d'une Ville, qui , loin d'avoir jamais été fous fa domination, se trouveroit appartenir depuis long-tems à un autre Prince puissant, qui n'avoit rien à démêler avec l'Empire, rien à espérer de son alliance, rien à craindre de ses entreprises? Sans cela, quelle absurde conséquence ne tireroit-on pas un jour de la médaille du Czar Pierre le Grand, frappée en 1718, avec le nom de la ville de Paris à l'exergue , LUTETIÆ PARI-SIORUM, & de vingt autres semblables, si ceux, qui joindront la connoissance de l'histoire à celle des médailles, n'étoient pas à portée d'expliquer ces énigmes d'or & d'argent, comme le poëte Prudence les appelloit déjà de son tems.

Il faut voir quels sont les devoirs d'un Antiquaire dans la préface du troisieme volume du recueil d'Antiquités par M. le comte de Caylus. » Il seroit inutile, » dit, entr'autres choses, ce fa-» meux Antiquaire lui-même » d'appuyer sur l'étude des Au-» teurs anciens; elle est d'autant » plus indispensable pour un hom-» me qui se livre à l'examen des » Antiquités, qu'elle lui présen-" te, à chaque instant, des se-" cours inattendus, & qu'il fe-» roit impossible de trouver ail-» leurs. Il lui est donc nécessaire » d'avoir les Historiens & les » Poetes anciens toujours fous la " main, & par consequent la lan-» gue Grecque ne lui doit point » être inconnue. Je scai par moi-» même combien cette ignorance » coûte d'application, de foin » & d'inquiétudes, pour enten-» dre, sur la parole d'autrui, un » Aureur qui entre dans des dé-» tails, dont souvent il n'avoit » peut - être pas lui-même des » idees bien nettes. Combien, à » plus forte raison, l'erreur n'est-» elle pas à craindre, lorsqu'on » est réduit, sur tout dans ce qui » concerne les arts, à s'en rap-» porter à des Traducteurs, qui » fouvent en ignorent la langue, " les expressions, & qui en par-» lent presque toujours, comme » l'aveugle des couleurs?

" Je ne dirai tien sur l'intelli" gence du Latin. L'ignorance de
" cette langue auroit les mêmes
" inconvéniens. Tout le monde
" le sçait, & l'on n'est que trop
" persuadé qu'elle est suffisante.

176 AN » Mais, j'insiste sur la connoisn fance du Grec, qui est d'autant » plus nécessaire, que les anti-» quités de l'Asie ne nous ont en » quelque façon été transmises que » dans cette langue. D'ailleurs, le nombre des Auteurs Grecs ne » peut effrayer. Le tems a mal-» heureusement passé sa faulx sur » ces ouvrages précieux. Mais, n fans entrer dans de plus grands » détails, tous les Historiens, , tous les Poëtes, Grecs & La-» tins, doivent être familiers à » un Antiquaire. Il doit les lire » & les relire à diverses reprises, » felon l'objet de ses recherches. » Néanmoins, je le répete, il » est important d'apporter à cette » lecture un esprit, qui, unique-/ met occupé du vrai, & libre » de préjugés, ne soit point pré-» occupé de quelque opinion ché-» rie. Cette disposition, qui n'est » que trop commune, a fait dire " qu'on ne trouve dans les livres, " que ce qu'on y cherche. Elle » rend les lecteurs semblables à » ces peintres, qui, accoûtumés » à peindre le paisage, croyent » voir dans la nature ce qu'au-» cun autre n'y peut découvrir. «

On donnoit anciennement le nom d'Antiquaires à ceux, qui faisoient des Scholies, ou des notes sur les Auteurs, à cause de la connoissance qu'ils avoient de l'Antiquité & de l'origine des choses. Ils écrivoient ordinairement leurs notes à la marge des livres.

Il y avoit aussi anciennement dans les Villes les plus considérables de la Gréce & de l'Italie, des personnes de distinction, nommées Antiquaires, dont la charge étoit de faire voir aux étrangers ce qu'il y avoit de curieux, de leur expliquer les inscr. anciennes; & tout ce qui concernoit ce genre d'érudition. Cette institution est une des plus belles qui aient jamais été faites, & qui mériteroient bien d'être renouvellées. Paufanias appelle ces Antiquaires Ε'χηγητάς. Les Siciliens les nommoient Mystagogos. Il y avoit une autre sorte d'Antiquaires, qui s'attachoient à la recherche des vieux mots, dont ils affectoient de se servir, au mépris de ceux qui étoient en usage de leur tems. Enfin, certains Antiquaires étoient autrefois ce que nous appellons Copistes. On les nommoit Calligraphes, Libraires, Calligraphi, Librarii. Ils transcrivoient en beaux caractères, ou du moins lisibles, ce qui avoit été écrit en notes.

ANTIQUE, ou ANCIEN, c'est-à-dire, qui est fait il y a long-tems, ou à l'ancienne mode. Ce mot vient du Latin Antiquus, que Guichard dérive, asservaisemblablement, de l'Hébreu atak, qui veut dire devenir vieux, devenir ou être ancien.

On dit bâtiment Antique, infcription Antique. Un bâtiment n'est appellé Antique, que lorsqu'il a été construit par les anciens Architectes, du tems que les arts étoient dans leur plus grande persection chez les Grecs & chez les Romains. Tout ce qui a été bâti par les Modernes, & depuis le rétablissement des arts, ne s'appelle point Antique. On dit seulement d'un bâtiment,

construit

177

construit selon l'ancienne architecture, qu'il a un air Antique, qu'il est d'un goût Antique, de l'architecture Antique, qu'il a la manière Antique. C'est ainsi que parlent les maîtres, pour signifier ce qui est travaillé dans la correction & le bon goût de l'Antique.

De même, dans les médailles, on appelle Antiques, celles qui ne sont point fausses, ni contre-faites, mais qui ont été effectivement frappées par les Grecs & par les Romains. A quoi il faut ajoûter les loix Antiques; ce qui ne se dit que de celles, qui ont été recueillies sous le titre de Code des Loix Antiques, en un seul volume, qui comprend les Loix des Visigoths, les loix des Bourguignons, la Loi Salique, qui étoit celle des Francs.

Une médaille, ou quelqu'autre Antique, avec ces mots: Majus erit post sæcula nomen, est une devise, qui a été faite, pour marquer que la gloire des Héros & des grands Hommes augmente

avec le, tems.

Antique se dir d'une médaille, ou de quelqu'autre curiosité que ce soit. La sale des Antiques du Louvre. En ce sens, on le dit seulement des statues. Il y a des choses Antiques, que l'on nomme Antiques modernes, comme les églises anciennes, & autres bâtimens gothiques, pour les distinguer de ceux des Grecs & des Romains.

Quand ce mot se dit, en géné-

ral, pour ce qui est Antique, il est masculin, comme tous les adjectifs devenus substantifs.

ANTIQUITÉ; Antiquitas, Vetustas, (a) le vieux tems, les siécles passés. Antiquité se dit aussi de la priorité du tems, comme l'Antiquité de sa race, l'Antiqui-

té de ce bâtiment.

Antiquité se dit encore des beaux monumens, qui nous reftent des Anciens. Les plus habiles Auteurs conviennent que ces monumens, fur tout les inscriptions, sont d'un grand secours pour éclaircir les faits historiques, & nous apprennent niême bien des choses, qui avoient échappé aux Historiens des anciens tems. C'est une source inépuisable, d'où il sort tous les jours quelque fait singulier, aussi ignoré de notre tems, qu'il étoit célebre dans l'Antiquité. Rome, autrefois la capitale du monde, en fournit incomparablement plus qu'aucune ville. Les statues, les bas-reliefs, & principalement les inscriptions, y font l'ornement des jardins, des maisons, des palais, & l'on y en déterre tous les jours.

C'eff-là qu'on apprend une infinité de choses sur la cour des Empereurs, sur les Officiers de l'empire, sur le culte des Dieux, sur des lieux célebres de la ville de Rome, sur les assemblées, & sur bien des particularités remarquables. On y voit un synode d'Apollon, espèce d'Académie fort nombreuse, dont les confreres s'appelloient Synodites, le

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIII. pag. 429. & suiv.

grand collège du dieu Sylvain, divisé par Décuries, les compagnies d'Affranchis, distribuées dans les quatorze régions de la Ville, d'où l'on tiroit des Pédagogues, pour instruire la jeunesse, & une infinité d'autres choses aussi remarquables, dont aucun Auteur n'avoit jamais parlé, & dont le détail

nous meneroit trop loin.

Quoique rien n'égale Rome en ce point, ni dans l'Italie, ni dans les pais voisins, les Amateurs de l'Antiquité font pourtant, dans les autres villes, des découvertes, qui méritent nos attentions. Depuis que les Romains eurent conquis l'Espagne, les Gaules, & une partie de la Germanie, ces nations, réduites en provinces, déposant leur ancienne barbarie, se policerent à la manière de leurs vainqueurs. Alors, les grandes Villes, mais principalement dans les Gaules, tâchérent, comme à l'envi, de se procurer les mêmes ornemens, qui illustroient alors la capitale de l'Empire.

Metz se signala par plusieurs ouvrages magnifiques, donna à fes rues les mêmes noms, que portoient alors les rues de Rome, les plus fréquentées, comme nous l'apprenons des infcriptions du pais, & fit faire ce bel Aqueduc, dont les arches, traversant la Moselle, s'élevoient plus de cent pieds au - dessus du courant de la rivière; ouvrage, qui n'eut jamais de pareil dans

l'Italie.

Nîmes, qui a mieux conservé ses anciens monumens, qu'aucune autre ville, se distingua par son bel Amphitheatre, la Maison quarrée, la tour Magne, & sur tout par le merveilleux pont du Gard, qui servoit d'Aqueduc, & qui surpasse tout ce que les Romains ont jamais fait en ce genre. Lyon, si célebre par ce temple d'Auguste, où soixante peuples des Gaules avoient fait ériger autant de statues, étoit sans doute orné de plufieurs autres monumens; mais

tout a peri.

Narbonne a plus confervé d'infcriptions antiques, qu'aucune autre ville des Gaules; & l'on y en déterre souvent; mais, il n'y reste point de trace de ses autres monumens. Il ne faut point douter que les autres grandes Villes, telles que Marseille, Toulouse, Bourdeaux, Autun, Orléans, Rouen, Amiens, Reims, & autres, n'eufsent aussi, à l'imitation de Rome, des Temples, des Amphithéatres, & d'autres Monumens; mais, presque tout cela a péri dans les bas tems, où l'on n'avoit aucun

goût pour l'Antiquité.

On remarque, en effet, que la belle Antiquité étoit déjà fort déchue au siécle de Théodose le Grand, & d'Arcadius, son fils. Elle alla toujours en déclinant depuis, & tomba, enfin, dans une espèce de barbarie. Les monumens des fiécles suivans ne sont pourtant pas à négliger; ils sont un objet digne de notre curiosité. La gradation de cette chûte fait une partie considérable de l'Histoire, dont les bons Auteurs doivent faire mention. Il faut même avouer que c'est à ces bas siécles, que nous devons plusieurs inven-

tions des plus nécessaires à la vie, qu'on avoit entièrement ignorées, quand les beaux Arts sembloient être dans leur perfection.

Les vitres, par exemple, ne furent inventées que vers le tems de Théodofe le Grand. C'est Saint Jérôme, à ce que croit D. Bernard de Montfaucon, qui en a parlé le premier. Avant ce temslà, on ne s'étoit point encore avise d'employer le verre à cet usage. Sénéque dit que ce sut de son tems qu'on commença à mettre aux fenêtres des pierres transparentes. On en sit venir de differens pais, & l'on tailloit celles qui fournissoient un plus grand jour. Pline s'en servoit aussi pour le même usage. Cependant, quoi de plus aise à des gens, qui, depuis fi long-tems, employoient le verre à tant de choses, que de s'en servir aussi pour jouir, à couvert des injures de l'air, de la clarté du jour, sans perdre la vue des objets, même les plus éloignés.

. Cest aussi vers le tems de Théodofe le Grand, qu'on commença à perfectionner les Ephippia, ou les Selles, pour se tenir à cheval. On en voit encore aujourd'hui fur la colomne de Théodose, à Constantinople, qui ont des pommeaux & des arçons sur le derrière; ce qui marque qu'on mettoit du bois dedans, pour les rendre plus fermes ; au lieu qu'auparavant on n'avoit pour selles, que des piéces d'étoffe, ou fort rarement des housses peu épaisses, comme on peut le remarquer fur un grand nombre de

cavaliers, représentés sur les colomnes Trajane & Antonine, sur l'arc de Constantin, & ailleurs.

C'est sans doute depuis ce temslà , qu'on a inventé l'usage des étriers attachés aux selles, qui, affermies par ce bois, étoient en état de les soûtenir. L'invention de ces étriers attachés aux felles, n'est venue que depuis le siécle de Théodose. On n'en voit jamais dans les figures des cavaliers des anciens tems. Preuve encore qu'il n'y avoit point d'étriers dans ces siecles, c'est que, ni les Grecs, ni les Latins, n'ont jamais eu de nom, pour signifier un étrier. Ce n'est que dans les bas tems, ou après l'invention de l'étrier, qu'on l'appella stapes, ou stapeda. Mais, ces siécles de barbarie ont laissé si peu de monumens de cette espèce, qu'on ne peut s'instruire, par leur moyen, du tems de l'origine des étriers.

Les moulins à eau, & les monlins à vent, étoient encore inconnus dans les anciens tems, où les beaux Arts fleurissoient, L'admirable invention des horloges à roue & à ressort, est due à des tems de barbarie, depuis Charlemagne; car, cette belle horloge, que le Roi de Perse lui envoya, l'an 807, & dont les Historiens parlent avec admiration, n'étoit point de la forme de nos horloges. Quelques-uns en ont attribué l'invention à Paci--ficus, archidiacre de Vérone, qui vivoit peu de tems après Charlemagne; mais, cela est fort incertain.

Voyez ce que j'ai dit sur les

M ii

Antiquités, dans la Préface de

cet Ouvrage.

ANTIQUO, terme usité chez les Romains, dans les jugemens. Il significit, Je m'oppose. Celui, qui vouloit employer cette formule, se contentoit d'écrire la let-

tre A, fur une tablette.

ANTIRRHODE, Antirrhodus, A'vripposos, (a) isle située en face du port d'Alexandrie. Nous apprenons de Plutarque & de Strabon, qu'Antoine, après la bataille d'Actium, se voyant abandonné par les uns ; & trahi par les autres, résolut, à l'exemple de Timon, de se séquestrer entièrement de tout commerce avec les hommes. L'isle d'Antirrhode lui parut favorable à ce dessein. Il y fit élever une jettée, qui avançoit considérablement dans la mer; &, sur cette jettée. il bâtit un palais, qu'il nommoit fon Timonium. Au reste, cette Isle fut ainsi appellée, parce qu'elle étoit, dit Strabon, comme l'émule de celle de Rhodes.

ANTISCIENS, Antifcii, terme de Géographie, qui vient du Grec, avri, contra, contre, & rala, umbra, ombre. Ce mot se dit des peuples des Zones tempérées, & en général des peuples & des pais, qui sont, de part & d'autre, au de-là des Tropiques. On les appelle Antisciens, parce qu'à midi leurs ombres sont opposées; celle des peuples, qui sont au de-là du tropique du Capricorne, portant au sud; & celle

des peuples, qui sont au de-la du tropique du Cancer, comme nous en Europe, se tournant vers le nord.

Les peuples du nord sont Antisciens à ceux du midi; parce qu'à midi, les uns ont leur ombre vers le pôle boréal, & les autres vers le pôle méridional. Quelques-uns les confondent avec les Antéciens. Et ceux-ci sont les habitans d'un côté & d'autre de l'Equateur, sous un même parallèle, qui en est également éloigné. Ils ont une même élévation de pôle; tels sont les peuples du Cap de Bonne-Espérance, à l'égard de ceux du Péloponnèse.

ANTISSE, Antiffa, A'rriora, (b) ville maritime de l'isle de Lesbos, dans la mer Égée, entre Sigrie & Métymne. Ce fut d'abord une petite isle, qui s'appelloit Antisse, à cause qu'elle étoit opposée à l'isle de Lesbos, qu'on nomma autrefois Isse. Avec le tems, elle se trouva jointe à Lesbos, par l'amas de sable qui s'y fit, & conserva depuis son premier nom. Du tems de Strabon, il y avoit encore un port.

Les Romains, 167 ans avant l'Ere Chrétienne, envoyérent Labéon dans cette Ville pour la détruire, & en transporter les habitans à Métymne. La raison d'un pareil traitement, c'est qu'ils avoient recu dans leur port Anténor, l'un des généraux de Perfée, & qu'ils lui avoient fourni des vivres dans le tems qu'il tournoit autour de Lesbos, avec

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 794. Mem. de l'Acad. (b) Strab. pag. 60, 618. Ptole des Inscript. & Bell. Lettr. Tom. XIV. V. c. 3. Tit. Liv. L. XLV. c. 31. . pag. 80.

<sup>(</sup>b) Strab. pag. 60, 618. Ptolem. L.

ses brigantins. C'est à présent Antessa, qui dépend des Turcs, ainsi que l'isle, qui prend pour nom moderne, Métélin.

Il y a eu, selon quelques Géographes, deux isles de même nom, dont l'une faisoit partie des Cyclades, & l'autre étoit située dans les Indes.

ANTISSÉENS, Antissai. C'étoient les habitans d'Antisse, ville de l'isle de Lesbos. Voyez

Antiffe.

ANTISTES [C.], C. Antistes. (a) Il est fait mention de cet Antistes dans une des harangues de Cicéron, contre Verrès. On croit que c'étoit un receveur d'impôts.

ANTISTHENE, Antisthenes, A'ντισθένης, (b) surnommé le Rhodien. Cet Antisthène, célébrant un jour à Agrigente les noces de sa fille, traita tous les citoyens. par chaque rue, faifant suivre la mariée par huit cens chariots. Cet équipage fut même augmenté par un grand nombre de cavaliers des environs, tous invités, & qui lui faisoient cortége; magnificence encore effacée par la quantité des teux, qui furent allumes à cette occasion. Antisthène fit charger de bois les autels des dieux dans les temples ; aussi bien que tous ceux, que la dévotion populaire avoit placés dans les rues; & ayant fourni encore des bûches coupées & des farmens, à tous les citoyens, qui occupoient les

boutiques, il leur recommanda de mettre le feu fur tous les autels de leur voisinage, dans l'inftant qu'ils verroient allumer celui de la citadelle.

Cet ordre avant été exécuté, la mariée se mit en marche, précédée d'une infinité de gens, qui portoient des flambeaux à la main; de sorte que toute la ville fut en un instant remplie de lumière, au milieu de la nuit. Les rues, ni les places ne pouvoient contenir la multitude de ceux, qui avoient été attirés à ce spectacle, par la magnificence de cet homme, & par la faveur qu'on lui portoit.

On dit que ce même Antisthène, voyant son fils qui persecutoit un homme pauvre d'entre ses voifins, pour l'obliger à lui vendre fon champ, l'en reprit d'abord; mais, comme la passion de son fils s'augmentoit toujours pour cet accroissement de terrein, il lui dit qu'au lieu de chercher à rendre ce voisin plus pauvre, comme il croiroit l'être, en cédant son héritage, il devoit chercher à le rendre plus riche; parce qu'alors, fe trouvant trop serré dans le petit bien, qui lui appartenoit, il ne manqueroit pas de le vendre, pour se mettre ailleurs plus au large. Diodore de Sicile raconte cette histoire, sous l'an 406 avant l'Ére Chrétienne.

ANTISTHENE, Antisthenes, A'vrioteuns, (c) fils d'un pere de

(b) Diod. Sicul. pag. 376. (c) Cicer. de Orat. L. III. c. 35. Plut. Tom. I. pag. 58, 152. Suid. Tom. I. pag. 309. Lucian. Tom. I. pag. 243.

(a) Cicer. in Verr. L. V. c. 142 , 143. 6 feq. Roll. Hift. Anc. Tom. V. p. 721. Tom. VI. p. 439, 547. Mem. de l'Acaddes Inscript. & Bell. Lett. Tom. IV. pag. 74, 79. Tom. XIX. pag. 477.

même nom, d'une famille peu distinguée d'Athènes, & d'une mere Phrygienne, ou Thrace, selon d'autres. Il florissoit sur la fin du quatrième siécle avant l'Ére Chrétienne. Après avoir reçu les leçons de l'orateur Gorgias, il s'attacha à Socrate, dont il goûta si bien la doctrine, qu'il dit un jour à ses disciples, auxquels il avoit enseigné jusqu'alors la Rhêtorique: " Allez, & cherchez un n maître; pour moi, j'en ai trouvé » un. « Il faisoit tous les jours plus de quarante stades, pour al-Ier trouver Socrate.

Les philosophes Cyniques doivent à Antisthène leur origine & leur établissement. Cette secte tira son nom du lieu, où son fondateur enseignoit, appelle Cynosarge; c'est -à - dire, Chien blanc, ou prompt & vîte. Ce lieu étoit dans un fauxbourg d'Athènes. Si cette origine est la vraie, leur impudence leur a bien confirmé un nom, que le lieu leur avoit donné. Antisthène menoit une vie fort dure, & n'avoit pour tout habit qu'un méchant manteau. Il avoit une longue barbe, un bâton à la main, une beface sur le dos. Il comptoit pour rien la noblesse & les richesses, & faisoit consifter le souverain bonheur de l'homme, dans la seule verm. Comme on lui demandoit à quoi lui avoit servi la Philosophie, il répondit, à pouvoir vivre avec moi.

Antifthène sit sentir, un jour, aux Athéniens, d'une manière plaisante, mais spirituelle, l'abus, qui se commettoit parmi eux dans les promotions aux charges publi-

ques. Il leur proposa d'un air serieux, en pleine assemblée, d'ordonner par un décret, que désormais les ânes seroient employés à labourer la terre, aussi bien que les bœufs & les chevaux. Comme on lui répondit que les ânes n'étoient point nés pour le labour: » Vous vous trompés, leur dit-il, " c'est tout un. Ne voyez-vous n pas que des citoyens, d'ânes & " d'ignorans qu'ils étoient, de-" viennent tout d'un coup d'ha-» biles généraux, par cette rai-» son seule que vous les avez » nommés ? "

Ce même Philosophe, voyant les Thébains s'enorgueillir de la victoire, qu'ils avoient remportée à Leuctres, dit très-sérieusement:

"Il me semble voir des écoliers, tout siers d'avoir battu leurs maîtres. "Une autre fois, il répondit fort bien à quelqu'un, qui disoir qu'Isménias étoit un excellent joueur de slûte: "Oui, dit-il, mais, d'ailleurs, c'est un un homme qui ne vaut rien; car, s'il valoit quelque chose, il ne seroit pas si bon slûteur. "

Antisthène disoit qu'il y avoit plusieurs dieux révérés par les nations, mais, qu'il n'y en avoit qu'un naturel; c'est-à-dire, comme l'explique Lactance, auteur de toute la nature. Notre Philosophe avoit composé un ouvrage en dix volumes, comme nous l'apprenons de Diogène Laërce. Un jour, on lui disoit que la guerre emportoit bien des misérables:

"Vous vous trompez, répondit"il; elle en fait plus qu'elle n'en memorte. « Il disoit souvent

qu'il s'étonnoit de ce qu'on prenoit tant de soin pour nettoyer fon corps, & qu'on n'en prenoit point pour nettoyer son ame. Selon lui, la plus nécessaire de toutes les sciences étoit de désapprendre le mal. Quanam esset disciplina maxime necessaria? Mala, inquit, dediscere.

Il disoit que les ennemis étoient plus nécessaires que les amis; parce qu'ils reprenoient les défauts, & que les autres les flattoient. Plutarque lui attribue cette maxime de Prudence : Qu'il falloit s'approcher de la République, comme du feu; ni trop près, de peur de se brûler; ni trop loin, de peur d'avoir froid. Il répondit à un jeune homme, qui vouloit se mettre sous sa discipline, & qui lui demandoit ce qu'il falloit apporter, pour profiter de ses leçons: Qu'il n'avoit besoin que d'un livre nouveau, & de nouvelles tablettes. Il entendoit par - là, un esprit nouveau, & dégagé de tous préjugés. Comme on lui demandoit ce qui pouvoit arriver de plus avantageux à l'homme dans la vie, il répondit que c'étoit de mourir; felicem, dixit, mori.

Lucien a fait Antifthène interlocuteur d'un de ses dialogues des morts. Diogène & Cratès s'entre-

tiennent avec Antisthène.

On trouve plusieurs Antisthènes, cités dans les anciens Auteurs, comme dans Xénophon, dans Plutarque, & autres.

ANTISTIA [la Famille], (a)

Gens Antistia. Elle étoit l'une des plus considérables, qui fût à Rome, quoique Plébeienne. Cette famille étoit très-ancienne. Tite-Live fait une fréquente, & toujours honorable mention des fujets, qu'elle a fournis à la Republique. Les inscriptions & les médailles nous apprennent que cette famille étoit divifée en deux branches principales, dont l'une portoit le nom de Vétus, & l'autre

celui de Réginus.

ANTISTIA, Antistia, (b) A'vrioria, femme d'Appius Claudius, qui avoit été Consul & Censeur qui, à cause de sa dignité, avoit été déclaré Prince du Sénat, & qui, en grandeur d'ame & en prudence, surpassoit tous les Romains de son tems. Ce grand personnage, un jour à un festin des Augures, adressa toujours la parole au jeune Tibérius, lui fit toutes sortes de caresses, & lui offrit sa fille en mariage. Tibérius ayant reçu avec beaucoup de joie cette proposition, & les paroles étant données de part & d'autre, Appius s'en retourna chez lui. Dès qu'il fut sur le seuil de la porte, il appella sa femme, & lui cria: » Antistia, » je viens de promettre notre fil-» le Claudia. « Antistia étonnée, & surprise: " Pourquoi ce grand » empressement, & cette grande » hâte, lui dit-elle, à moins que » vous n'ayez trouvé Tibérius » Gracchus à lui donner pour » mari? « Voilà un glorieux té-

(a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 209.

(b) Plut. Tom. I. pag. 825.

M iv

moignage pour ce jeune homme. ANTISTIA, Antifia, A'VTIOTIC, (a) fille du préteur Antistius. Cet homme, presidant à un jugement, où Pompée étoit intéressé, conçut tant d'estime & d'affection pour lui, qu'il résolut de lui offrir sa fille en mariage, & en sit saire la proposition par ses amis. Pompée l'accepta avec beaucoup de joie; le mariage fut conclu très-secrétement; mais, il ne laissa pas d'éclater à cause du grand empressement qu'Antistius témoigna à servir Pompée. Et à la fin, lorsqu'il prononça la sentence, par laquelle Strabon, pere de Pom-pée, étoit absous à pur & à plein, tout le peuple se mit à crier tout d'une voix, comme de concert: à Talassius ; à Talassius ; qui étoit le mot, que l'on crioit de toute ancienneté à Rome à toutes les noces.

Quelque tems après la sentence rendue, Pompée épousa Antistia, dont le pere fut tué dans le Sénat, à cause de ce mariage. Dans la fuite, on conseilla à Pompée de répudier sa femme Antistia, & d'épouser Émilie, petite fille de Sylla, née du mariage de sa fille Métella avec Scaurus, qui vivoit actuellement avec fon mari, & qui étoit grosse. C'étoit, selon la remarque de Plutarque, un spectacle bien horrible de voir Émilie, traînée enceinte de la maison de fon premier mari, vivant encore, dans celle du second, & Antistia chassée honteusement & impitoyablement, comme privée d'un pere, qui venoit d'être tué, même pour ce mari qui la répudioit d'une manière si indigne.

ANTISTIA, Antistia, (b) A'viscia, surnommée Pollutia, fille de L. Antistius Vétus, sut mariée à Rubellius Plautus. Vers l'an de Rome 816, son mari s'étant retiré en Asie par l'ordre de Néron, elle l'accompagna dans ce pais, avec un petit nombre d'amis. Il sut tué depuis; & Antistia eut aussi une sin tragique. Voyez l'article d'Antistius Vétus, où se trouve l'histoire de cette

ANTISTIUS [L.], L. Antifius, A. A'ristifius, (c) Le peuple le mit au nombre de ses Tribuns, l'an 420 avant l'Ére Chrétienne. Ses collégues surent A. Sellius & Sex. Pompilius. C'étoient trois personnages, alors absens, que les cavaliers, par le conseil de Tempanius, s'étoient choisis pour faire parmi eux la fonction de Centurions.

vertueuse dame.

ANTISTIUS [L.], L. Antifius, A. Artiotics. (d) Il fut créé Tribun militaire, l'an 376 avant J. G. De cinq Collégues qu'on lui donna, trois furent tirés de l'ordre des Patriciens. Deux d'entre ceux-ci, foit par leur naiffance, foit par leur crédit, emportérent le commandement de l'armée qu'on envoyoit contre les Volsques, sans tirer au fort, ni demander le consentement de leurs Collégues; mais, dans la suite,

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 620, 623. (b) Tacit. Annal. L. XIV. c. 22.

<sup>(</sup>c) Tit. Liv. L. IV. c. 42. (d) Tit. Liv. L. VI. c. 30.

pour des objets qui n'en méritoient

ils eurent sujet de se repentir de cette préférence, aussi-bien que les Sénateurs, qui la leur avoient accordée. On se consola des mauvais succes, qu'on avoit eus à la guerre par la tranquillité, dont on jouit dans la Ville, & dont on fut redevable à la prudence des tribuns militaires Plébeiens du nombre desquels étoit L. Antistius. qui usérent du crédit & de l'autorité qu'ils avoient sur la multitu-

de, pour la procurer.

ANTISTIUS [M.], M. Antiftius, M. Airtistics. (a) Il étoit contemporain de C. Flaminius, désigné consul pour l'année de Rome 534. Comme il étoit parti pour son département, sans en rien dire, n'étant encore que simple particulier, tout le monde fut d'avis qu'on le fit revenir par force, s'il refusoit d'obéir; & qu'on l'obligeat à rendre en personne tous les honneurs, qu'il devoit aux dieux & aux hommes, avant que d'aller joindre son armée dans sa province. On lui députa, pour cet effet, Q. Térentius & M. Antistius ; mais, il ne fit pas plus de cas de leurs remontrances, qu'il en avoit fait, dans son premier consulat, des lettres que le Sénat lui avoit écrites.

ANTISTIUS [P.], P. Antistius, II. A'vriorios, (b) preteur, vers l'an de Rome 666. Durant sa préture, on plaida à son tribunal une affaire, touchant Pompeius Strabon, qui étoit accuse de Péculat. Pompée, son fils, se trou-

pas la peine. Quoign'il en soit, le jeune Pompée eut à soûtenir de grands combats, & à faire de grandes plaidoiries, pour répondre à son accusateur. Dans toutes fes actions, il fit paroître une vivacité, une force & une solidité d'éloquence, & en même-tems une fermeté si fort au - dessus de son âge, qu'il en acquit beaucoup de réputation & de crédit; jusqueslà qu'Antiftius conçut beaucoup d'estime & d'affection pour lui & lui fit offrir sa fille en mariage. Pompée l'accepta avec joie. Le mariage fut conclu très-secrétement; mais, il éclata cependant, à cause du grand empressement gu'Antistius timoigna à servir Pompée. Et lorsqu'il prononça la sentence, par laquelle Pompeius Strabon étoit déchargé de toute accufation, le peuple se mit à crier A Talassius, à Talassius, qui étoit le mot, que l'on crioit de tout tems à Rome, à toutes les noces. Mais, dans l'occasion dont il s'agit, c'étoit pour dire que cette sentence, si favorable au pere de Pompée, étoit le prix du mariage de ce jeune homme avec la fille d'Antiftius. Ce Romain fut affaffiné quatre

ans après en plein Senat, par ordre du consul Marius. Ce fut parce qu'on crut qu'il tenoit le parti de Sylla, à cause de son gendre. Sa femme, qui se noinmoit Calpurnia, désespérée de la

Balb. c. 38. Crév. Hift. Rom. Tom. VI. pag. 5, 6, 25, 26.

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XXI. c. 63. (b) Plut. Tom. 1. pag. 620, 623, 995. Cicer. Brut, c. 171, 172. Pro L. Corn. 1

mort tragique de son mari, se tua elle-même. Ciceron met P. Antistius au nombre des Orateurs. Dans fa harangue pour L. Cornélius Balbus, il fait mention d'un L. Antiftius, qu'il qualifie hom-

me disert. ANTISTIUS, Antistius, (a) Avriorlos, surnommé Vetus, préteur en Espagne, du tems de Jules César. Ce sut sous ce Préteur, que ce fameux capitaine Romain alla dans ce pais, en qualité de Questeur. Depuis ce tems-là, il honora toujours Antiftius Vétus, dont il fit le fils Questeur, quand

il eut obtenu la préture.

ANTISTIUS [ C. ANTISTIUS REGINUS ], C. Antistius Reginus. (b) César parle souvent de cet Antistius au commencement du fixième livre de ses Commentaires de la guerre des Gaules. Il dit que, voyant son armée fort affoiblie, par la perte qu'il avoit faite de quinze cohortes, commandées par Titurius Sabinus & Aurunculéius Cotta, ses lieutenans dans le pais de Liége, il envoya faire de nouvelles levées en Italie par trois de ses lieutenans, M. Silanus, T. Sextius, & C. Antistius Réginus. Ces lieutenans lui amenérent dans les Gaules trois nouvelles légions avant la fin de l'hiver; & la perte, que César avoit faite l'année précédente, fut réparée au double.

Dans le septième livre de la guerre des Gaules, César fait deux fois mention d'Antistius Réginus. La première, dans la description du fiége d'Alexia; Antiftius Réginus commandoit un quartier du côté du septentrion de cette place, avec Caninius Rébilus, autre lieutenant du César. La seconde, c'est à la fin de ce septième livre. Céfar, parlant de la distribution, qu'il fit des quartiers d'hiver à les légions après la campagne, dit qu'il envoya C. Antistius Réginus dans le Nivernois avec une

légion.

Après la mort de César, C. Antistius Réginus, qui lui avoit été fort attaché pendant la vie, ne se montra pas assez ardent à la venger. On voit dans Appien, qu'il fut mis au nombre des proferits, & qu'il n'échappa à la proicription que par l'adresse de sa femme. Une médaille d'Auguste, rapportée par différens Auteurs, nous offre fur son revers les instrumens ordinaires des facrifices, avec les attributs des augures, & cette légende C. ANTISTIUS REGINUS III. VIR. C'étoit probablement le fils de celui dont nous parlons, lequel, après la pacification des troubles, avoit trouve grace devant Auguste.

ANTISTIUS TURPIO, Antistius Turpio. Il en est parlé dans le commentaire de Hirtius Panfa, fur la guerre d'Espagne. Voyez

Turpio.

ANTISTIUS [C.], C. Antistius, K. A vriotics, (c) étoit

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 709.
(b) Cæf. de Bell. Gall. L. VI. p. 210.
L. VII. pag. 361. Crév. Hift. des Emp.
Tom. I. pag. 43. Mém. de l'Acad, des Hift. des Emp. Tom. I. pag. 476.

consul l'an 23 de J. C. Il eut pour collégue C. Asinius. Ce fut sous leur Consulat que les disgraces commencérent à fondre sur la famille de Tibère, soit par son propre fait, foit par l'appui qu'il donna à celui, qui en étoit l'ennemi & le destructeur ; je veux dire Séjan, qui, pour se frayer un chèmin à la souveraine puissance, empoisonna Drusus, ruina Agrippine, & les Princes ses fils aines, & recut enfin, mais trop tard, la juste peine de tant de crimes.

ANTISTIUS [ C. ], C. An tistius, K. A'rriorios, (a) surnommé Vétus. Il fut élevé au Consulat, avec M. Suilius, l'an de Rome 806. Les commencemens de leur Consulat fürent remarquables par l'adoption, que Claude fit de Domitius, à la sollicitation de Pallas; ainsi que par le départ d'une colonie, qui fut envoyée par Agrippine dans la ville des Ubiens, où cette Princesse étoit née.

ANTISTIUS [L.], L. Antistius, A. A'rriorlos, (b) surnommé aussi Vétus, beau-pere de Rubellius Plautus. Claude Néron, ayant pris le consulat, au premier Janvier de l'année de Rome 811, se donna pour Collégue L. Antistius. Quoique ce fut la coûtume, que les Magistrats jurassent sur les actes des Empereurs, il défendit à L. Antistius de jurer sur les siens; ce qui lui attira de grands éloges de la part des Sénateurs,

qui vouloient animer ce jeune Prince à faire de grandes actions, par les applaudissemens qu'ils donnoient aux plus petites.

Environ trois ans après, Antiftius Vétus, ayant obtenu le commandement de la Germanie, avec Paullinus Pompéius, ces deux généraux crurent qu'il leur seroit plus glorieux d'y entretenir la paix, que de courir après les ornemens du triomphe, avilis par la multitude de ceux qui les obtenoient. Cependant , pour empêcher que les foldats ne fe corrompissent dans l'inaction , Paullinus acheva la digue, que Drusus avoit commencée, foixante-trois ans auparavant, contre les débordemens du Rhin. Antiftius Vérus songeoit à tirer un canal, qui joignit la Saone & la Moselle, afin que les troupes, envoyées par mer, passant du Rhône dans la Saone, & de-là dans la Moselle par le canal, entrassent ensuite dans le Rhin, & enfin dans l'Ocean; & que, par ce moyen, on pût aller de l'occident au septentrion, sans être arrêté par la difficulté des chemins. Mais, Elius Gracilis, par jalousie, l'empêcha d'exécuter un si beau projet; en lui représentant que s'il faisoit entrer ses troupes dans la province d'un autre, il s'attireroit la difgrace de l'Empereur, qui ne manqueroit pas de le soupconner de vouloir se concilier l'affection des Gaulois. C'est ainsi que souvent des confidérations particulières

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. Lib. XII. c. 25. (b) Tacit. Annal. L. XIII. c. 11, 53.

font échouer les entreprises les plus glorieuses & les plus utiles

au public.

Rubellius Plautus étant en Afie, l'an de Rome 817, l'empereur Néron y envoya un Centurion, avec ordre de le tuer. Antiftius n'en fut pas plutôt informé, qu'il fit partir un affranchi de son gendre qui devança l'officier du Prince. Cet affranchi apporta à son maître des lettres, dans lesquelles Antistius l'avertissoit de ne pas se laisser immoler, comme une victime, à la cruauté de ses ennemis; mais, de ne rien épargner pour se mettre à couvert de leurs embûches; qu'il ne se seroit pas plutôt déclaré, qu'il verroit accourir auprès de lui les gens de bien, attirés par la compassion de son fort & le respect de sa naissance; que les plus braves de la Province ne manqueroient pas de se joindre à eux par différens motifs; & que si une fois il échappoit aux bras de soixante soldats, envoyés pour le tuer, avant que Néron eût appris la nouvelle de son évasion, & fait partir de nouvaux affaffins, il arriveroit bien des choses, qui se termineroient enfin à une guerre ouverte; qu'enfin, par cette conduite, ou il fauveroit fa vie, ou qu'en tous cas une réfolution généreuse ne lui seroit pas plus funeste, qu'une lâche indolence. Rubellius ne se laissa point toucher à ces remontrances, & il fut exécuté suivant l'ordre de l'Empereur.

Cedendant L. Antistius Vétus, ainsi que Sextia, sa belle-mere, & sa fille Pollutia, devenoit de

jour en jour odieux à Néron, par la seule raison que leur vie sembloit lui reprocher le meurtre de Rubellius Plautus. Mais; ce qui donna lieu à la perte de cette famille innocente, ce fut la double infidélité de Fortunatus, aftranchi d'Antistius Vétus. Car, ayant caufé la ruine de fon patron par les fripponneries, dont il avoit use dans l'administration de ses biens, il ne trouva point d'autre moyen d'éviter le châtiment de ses vols, que de l'accuser devant l'Empereur. Il associa, à ce complot, un certain Claudius Démianus, qu'Antistius, étant proconsul d'Afie, avoit fait emprisonner pour ses crimes, mais à qui Néron sit rendre la liberté, pour récompenfe du service qu'il lui rendoit, en se déclarant contre un homme, qui lui étoit odieux. Antistius, ayant appris l'outrage qu'on lui failoit, en recevant la dénonciation de Fortunatus, & en ne mettant aucune différence entre le patron & l'affranchi, se retira dans sa terre de Formies, où il sut aussi-tôt investi par des soldats; qui avoient ordre de le garder à vue. Il étoit accompagné de sa fille, qui, outre le péril qui la menaçoit, pour l'avenir, étoit accablée d'une douleur continuelle, depuis qu'elle avoit vu le meurtre de son mari, dont elle gardoit la tête & les vêtemens enfanglantés, sans donner aucune trève à son affliction, ni prendre de nourriture, qu'autant qu'il en falloit pour s'empêcher de mourir.

Par le conseil de son pere, elle se rendit à Naples, où étoit l'Empereur; mais, comme on lui réfusoit la porte, ayant attendu ce Prince à la sortie de son palais, elle le conjura de vouloir bien donnner audience à un innocent, & de ne point sacrifier, à la cruauté d'un affranchi, un Citoyen, qui avoit eu l'honneur d'être fon Collégue dans son premier Consulat; & quelquefois poussant des cris perçans, & s'élevant au-dessus de la timidité naturelle à son sexe, elle lui reprochoit sa cruauté. Néron se montra insensible à ses reproches, comme à ses prieres. Elle revint donc annoncer à son pere qu'il n'avoit rien à espérer, & qu'il devoit prendre des mesures, pour éviter la peine à laquelle le Sénat se préparoit à le condamner.

Parmi ses amis, il s'en trouva qui l'exhortérent à laisser, par son testament, une grande partie de ses biens à Néron, pour conserver le reste à ses petits-fils; mais, il rejetta ce conseil. Et ayant ajoûté qu'il ne vouloit pas souiller, par la dernière de ses actions, la gloire qu'il avoit acquise, pendant le cours d'une longue vie, il distribua ce qu'il avoit d'argent à ses esclaves, & leur permit de plus d'emporter ce qu'ils pourroient de les meubles, ne gardant que trois petits lits, pour lui servir à lui & aux fiens dans les derniers momens de leur vie. Alors, s'étant enfermés dans la même chambre, le pere, la fille, & la belle-mere, ils le font ouvrir les vaines avec le même fer , & aussi-tôt passent dans le bain, n'avant de vêtemens sur eux, que ce que la bienséance ne leur permettoit pas de quitter. Le pere avoit les yeux attachés sur sa fille, l'ayeule sur sa petite-fille, & celle-ci sur les deux autres; chacun des trois priant les dieux de leur accorder une prompte mort, pour ne point survivre à ce qu'il avoit de plus cher. Mais. la mort observa l'ordre établi par la nature, en enlevant les plus âgés les premiers. On ne laissa pas de les accuser, après qu'ils eurent reçu la sépulture, & ils furent condamnés à être punis, suivant l'ancienne coûtume. Mais, Néron s'y opposa, & leur laissa. le choix de leur mort. Il ne manquoit à la cruauté du Tyran, que d'infulter ainsi les malheureux, après qu'il leur avoit ôté la vie. Cette scène tragique arriva, l'an de Rome 820.

ANTISTIUS, Antistius, (a) A'vrierles, appellé Sosianus. Il étoit Tribun du peuple, l'an de Rome 812. Une dispute, qu'il eut cette année avec le préteur Vibullius, donna lieu à plufieurs réglemens, qui font voir qu'il restoit encore alors à Rome quelque image de l'ancienne République. Ce fut à l'occasion de quelques partifans insolens des farceurs qu'Antissius avoit fait mettre en liberté, dans le tems que l'autre les faisoit conduire en prison. Le Sénat approuva la conduite de Vibullius, & défendit

(a) Tacit. Annal. L. XIII. c. 28. L. XIV. c. 48. L. XVI. c. 14, 21. Hift. L. IV. c. 44. Crev. Hift. des Emp. Tom. II. pag. 272, 351. & fair.

aux Tribuns d'entreprendre fur l'autorité des Préteurs & des Confuls, & d'évoquer à eux, de quelque partie de l'Italie que ce pût être, aucune des causes, qui pouvoient être jugées sur les lieux.

Sous le consulat de P. Marius & de L. Asinius, Antistius, devenu préteur, fit des vers distamans contre l'Empereur, & eut la témérité de les lire chez Offorius Scapula, un jour qu'il y mangeoit en grande compagnie. Aussitôt, il fut accusé de crime de lézemajesté par Cossulianus Capiton, qui venoit de rentrer dans le Sénat par l'intercession & le crédit de Tigellinus, son beau-pere. La loi, qui regardoit les crimes de lézemajesté, avoit été tout récemment rétablie à la requête de Coffulianus Capiton, dont on croit que le dessein en cela étoit, non de perdre l'accusé, mais de donner lieu au Prince de fignaler fa clémence, en le délivrant par l'autorité que lui donnoit la puisfance Tribunicienne, des peines auxquelles il auroit été condamné par le Sénat. Ostorius, chez qui Antiltius avoit récité ses vers, étant merrogé fur le fait, dit qu'il n'avoit rien entendu; mais, le témoignage de ceux qui le chargeoient, prévalut; de façon que Junius Marullus, défigné conful, opina à ce qu'il fût prive de la dignité de Préteur, & puni de mort, suivant la coûtume des ancêtres. Tous les autres furent du même avis, jusqu'à Thrasea, qui, après avoir donné de grands éloges à l'Empereur , & fait une réprimande très-sévère à Antistius, ajoûta, entr'autres choses, qu'il falloit confisquer ses biens, & le reléguer dans une isle, où il ne vivroit que pour prolonger sa misère, & être un exemple plus durable de la douceur du gouvernement.

Quelques années après, Antistius étant encore dans le lieu de son exil, apprit qu'on faisoit des honneurs extraordinaires aux Délateurs. Cela lui fit prendre la résolution de recouvrer la liberté par la même voie, qui la lui avoit fait perdre. Comme il étoit entreprenant & adroit à profiter des occasions, que lui présentoit la fortune, il rechercha l'amitié d'un certain Pammenes, exilé dans le même lieu, Astrologue célébre, & estimé d'une infinité de personnes, à cause de son art. Lorsque la ressemblance de leur fortune les eut unis, Antistius reconnut bientôt, par les grandes correspondances de ce Devin, que ce n'etoit pas sans raison qu'on lui envoyoit fréquemment des courriers pour le consulter; & que même P. Antéius lui faisoit une pension annuelle. Il n'ignoroit pas que l'amitié d'Agrippine avoit rendu Antéius odieux à Néron, & que les grandes richesses étoient un puilsant motif pour engager ce Prince à le perdre, comme il avoit fait tant d'autres pour la même raison.

Il intercepta donc une lettre d'Anteius, & ayant en l'adresse de voler son horoscope & celui d'Oftorius, que Pammenes avoit tirés, malgré le foin avec lequel il les gardoit dans son cabinet, il

écrivit à l'Empereur, que, s'il vouloit avoir la bonté de suspendre son exil pour quelques jours, il lui découvriroit de grands fecrets, d'où dépendoient sa sûreté & celle de l'empire; qu'Antéius & Ostorius songeoient à brouiller PEtat, & consultoient les Chaldéens sur la destinée de César, & sur la leur. On envoya aussi-tôt des galeres, pour ramener Antistius à Rome. Dès qu'il fut arrivé, il exposa ce qu'il avoit découvert; ce qui causa la perte d'Antéius & d'Ostorius. Antistius ne jouit pas long-tems du fruit de sa délation. Car, l'année même qu'il étoit revenu; c'est-à-dire, l'an de Rome 821, il fut condamné & chassé de Rome par arrêt du Sénat.

ANTISTIUS, Antistius, (a) A'viloriog, surnommé Burrus, étoit beau-frere de l'empereur Commode. Dans le tems que Cléandre, affranchi de ce Prince, se trayoit une voie aux premières dignités de l'empire, Antistius Burrus ofa s'élever contre les excès enormes de l'insolent affranchi, & porter ses plaintes à l'Empereur, de l'abus, que l'on faisoit de son autorité & de son nom. Cléandre retourna l'attaque contre l'aggrefieur. Il l'accusa de projets ambitieux, de dessein formé d'usurper le trône. Antiftius succomba, fut mis à mort, & entraîna dans son infortune ceux, qui eurent le courage de prendre sa défense.

ANTISTIUS, Antistius, A riorlos, orateur, qui vivoit dans le second siècle de l'Ére Chrétienne. C'est l'un de ceux, à qui l'empereur Marc-Auréle Antonin confia l'éducation de son fils Commode; mais, ce Prince profita trèsmal des inftructions que lui donna Antistius.

ANTISTIUS, Antistius, (b) A'vrioriog, poëte Grec, dont Vofsius n'a fait aucune mention, & dont on n'a rien dans l'Anthologie

imprimée.

ANTISTROPHE, Antistrophe, du Grec avil, contra, contre, & στρφη, conversio, qui vient du verbe στρέφω, verto, je tourne. C'est une figure grammaticale, qui a lieu, quand de deux termes, ou choses conjointes & dépendantes l'une de l'autre, on fait la conversion, ou le renversement réciproque; comme le serviteur du maître, ou le maître du serviteur.

Antistrophe chez les poëtes Lyriques, étoit une espèce de danse en usage parmi les Anciens, qui portoient leurs pas, tantôt à droite, tantôt à gauche par des retours; ou conversions redoublées. Le mouvement de gauche à droite est ce qui s'appelloit Antistrophe. L'Antistrophe étoit opposée à la strophe. Voyez Epode.

ANTISTROPHES, (c) fortes de petits prologues, que les anciens Poëtes plaçoient à la tête de leurs piéces. Il y en avoit qui y mettoient, au lieu d'Antistrophes, des Anaboles, ou de longues pré-

ANTITANES, Antitanæ,

<sup>(</sup>a) Créy, Hift. des Emp. Tom. IV. Beil. Lett. Tom. II. pag. 264. Pag. 492.

<sup>(</sup>c) Mém. de l'Acad. des Inscript. & (6) Mem. de l'Acad, des Inscrip. & Bell, Lett. Tom. XIII. pag. 229.

A ratarar, peuples d'Épire, autrement appelles Atintanes. Voyez Atintanes.

ANTITHÉES, Antithei, (a) A values ; c'est-à-dire, anti-dieux, on opposés aux dieux. C'est ainsi que les Anciens appelloient certains mauvais génies, qu'on s'imaginoit ne s'occuper qu'à tromper les hommes, & à leur faire illufion. C'est ce que les Chrétiens appellent des démons, ou diables. Les mauvais génies étoient invoqués par les magiciens, qui invoquoient aufli les dieux, nommés Devi, mais qui, selon Hésychius, n'étoient pas de mauvais génies.

ANTITHESE, Antithesis, A vribeois, (b) figure de Rhétorique, qui consiste dans l'opposition des pensées, ou des mots. Les Antithèses, bien placées & bien ménagées, selon le P. Bouhours, plaisent infiniment dans les ouvrages d'esprit. Elles y font à peu près le même effet que, dans la peinture, les ombres & les jours, qu'un bon peintre a l'art de dispenser à propos; ou, dans la musique, les voix hautes & les voix baffes, qu'un habile maître scait mêler ensemble. Voici des exemples tirés de Cicéron. Vicit pudorem libido, timorem audacia, rationem amentia. Odit populus Romanus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit. Le premier exemple est une Antithèse de mots; le second, une Antithèse de pensées.

Il y a des Antithèses qui con-

fistent principalement dans un certain arrangement & un rapport de paroles, qui, placées avec art & justesse, & comme avec symmétrie dans un certain ordre, se répondent mutuellement les unes aux autres, & par cette espèce de concert étudié & mesuré, flattent agréablement l'oreille & l'esprit. Cicéron n'a pas négligé cette grace du discours, à laquelle quelques Anciens, comme Isocrate, s'étoient livrés sans réserve ; & il nous a montré l'usage, qu'on devoit faire de ces figures, en les employant rarement & avec fobriété, & ayant toujours pris soin de les relever par la force & la solidité des pensées, sans quoi elles sergient d'un leger mérite. Est enim hac, Judices, non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti, sed imbuti sumus; ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim, si in tela aut latronum, aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio effet expedienda salutis.... Et sine invidia culpa plectatur, & sine culpa invidia ponatur. Sénéque est plein de ces sortes de sigures.

Parmi les Modernes, M. Fléchier a fait de l'Antithèse sa figure favorite. C'est pourquoi, elle se trouve fréquemment dans ses Ouvrages. En voici des exemples:

Les capitaines Chrétiens doivent

(a) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom, V. pag. 305.

(b) Quint. L. IX. c. 3. Roll. Trait, des Etud. Tom. I. pag. 476. & fuiv.

avoir le cœur doux & charitable, lors même que leurs mains sont sanglantes; & adorer intérieurement le Créateur, lorsqu'ils se trouvent dans la trifte nécessité de détruire ses créatures.

Un homme grand dans l'adverfite par son courage, dans la profpérité par sa modestie, dans les difficultés par sa prudence, dans les périls par sa valeur, dans la religion par sa piété .... Il ne fit que changer de vertu, quand la fortune changeoit de face; heureux fans orgueil, malheureux avec dignité.... Il a eu dans la jeunesse toute la prudence d'un âge avancé, & dans un âge avancé toute la

vigueur de la jeunesse.

Comme la plûpart des Antithèses ne consistent que dans certains tours & dans un certain arrangement de paroles, & que les paroles ne doivent servir qu'à exprimer les pensées, on sent assez qu'il seroit absurde de s'attacher à ces tours & à cet arrangement ; en négligeant le fond même des penfées & des choses. Mais, quelque solide qu'on le suppose, ces figures doivent être employées rarement; parce que plus l'art & l'étude s'y montrent, plus l'affectation se fait. sentir, & devient vicieuse. Enfin, il faut que la nature des choses qu'on traite, soit susceptible de ces sortes d'ornemens; car, quand il s'agit, par exemple, de toucher & d'attendrir les auditeurs, de les effrayer par la vue des maux, dont ils font menacés, d'exciter en eux une juste indignation con-

A N 193 tre le crime, d'employer des supplications vives & empressées; un Orateur ne se rendroit-il pas ridicule, s'il entreprenoit de le taire par des périodes mesurées, par des Antithèses & de pareilles figures, qui ne font propres qu'à éteindre le feu des passions, & à faire sentir la vanité d'un Orateur, occupé de lui seul & du soin de faire admirer fon esprit lorsqu'il ne devroit songer qu'à tirer les larmes des yeux de ses auditeurs. & à les remplir des sentimens de crainte, de colère, ou de douleur, qu'il veur leur inspirer?

L'Antithèse est aussi une figure de Grammaire, par laquelle on change une lettre, pour en substituer une autre; comme quand on

dit olli pour illi.

ANTITYPE, Antitypum, (a) terme, formé de avri, contra, contre, & τύπος, figura, figure. Ce terme, dans sa propre signisication, veut dire ce que l'on met à la place d'un type, d'une fi-

gure.

Saint Paul, dans son Epître aux Hébreux, dit que Jesus n'est point entré dans le Saint des faints, fait par des hommes, qui étoit le type du véritable. Au lieu du mot type, on lit dans le Grec Antitype, que MM. de Port-Royal & le P. Amelotte, ont traduit par le mot figure. Le P. Amelorte a ajoûté cette remarque: » J. C. n n'a pas été Pontife de l'ordre " d'Aaron, & par consequent il » n'est pas entré dans le Saint » des saints figuratif, au jour de

<sup>(</sup>a) Epift. ad Hebr. c. 9. v. s4. Petr. Epift. 1. c. 3. v. 21. Tom. III.

AN 194

» la purification du temple; mais, n il est entré dans le vrai Saint » des saints, qui est le ciel, où n il se présente à Dieu pour mous. «

Sant Pierre s'est aussi servi du mot Antitype, dans sa première Epître, où il dit que l'Arche de Noë étoit la figure du baptême. On lit ici dans la Vulgate, forma. Et dans l'Épître de Saint Paul

exemplaria.

ANTIUM, Antium, A'vrior, (a) ville maritime d'Italie, bâtie fur des rochers, à deux cens soixante stades d'Ostie, au païs du Latium, ou plutôt des Volsques, dont elle fut la capitale. C'étoit une Ville forte & la plus opulente de toute la contrée. Tite-Live la représente comme la source de toutes les guerres, que les Romains eurent contre les Volsques. Aussi, Camille lui en vouloit-il principalement. Cependant, comme il n'étoit pas possible de réduire une place de cette importance, sans avoir une ample provision de toutes les machines, qu'on employoit autrefois dans les siéges, longs & difficiles, il laissa son Collégue à la tête de l'armée, & retourna à Rome, pour faire entrer le Sénat dans ses vues. Précisément, dans le tems qu'il l'entretenoit de cette affaire, comme si les dieux eussent voulu, remarque l'Historien, différer la ruine d'Antium, il arriva des ambassadeurs de Népéte & de Sutrium, pour demander un prompt secours contre les Toscans, qui assiégeoient ces Villes, & éroient sur le point de les prendre. Les deux places en question étoient comme deux barrières entre les Romains & les Tolcans; ce qui portoit les derniers à s'en emparer, quand ils avoient formé quelque projet contre la République, & les premiers à les conserver, ou à les reprendre. C'est pourquoi, le Sénat ordonna à Camille de marcher de ce côté - là, & de remettre l'entreprise d'Antium à un autre tems. Camille s'acquitta de la commission, dont on le chargeoit; mais, l'année de son consulat, qui étoit la 369e de Rome, étant venue à expirer dans le même tems, il ne put exécuter son projet contre Antium.

Cependant, les Antiates ne cessoient d'avoir la guerre avec les Romains. Mais, enfin, environ dix ans après, il s'éleva une fédition entre ces peuples & les Latins. Les Antiates abattus & domptés par plusieurs défaites essuyées, coup sur coup, dans une guerre, qui les avoit vus naître, & qu'ils avoient soûtenue jusqu'à la vieillesse, vouloient absolument se rendre aux Romains; mais, les Latins, dont la révolte toute récente avoit été précédée de plus de cent ans de paix, ayant encore toute leur fierté & tout le courage, étoient résolus à continuer la guerre. Ils s'accordérent, enfin, des

6, 8, 33. L. VIII. c. 1, 12, 14. L. IX. 37. 41,51.

(a) Plin. L. III. c. 5. Strab. pag. 231, c. 26. Tacit. Annal. L. XV. c. 23. Crév. 232. Prolem. L. III. c. 1. Tit. Liv. L. II. Hift. des Emp. Tom. I'. pag. 8, 374. c. 33, 63, 65, L. III. c. 1, 4. L. VI. c. Myth. par M. l'Abb, Ban. Tom. II. pag.

qu'ils furent convenus, que chacun d'eux auroit la liberté de prendre le parti, qui lui conviendroit le mieux. Les Latins se retirérent pour ne point participer à une paix, qui leur paroissoit honteuse. Les Antiates, n'étant plus gênés par des alliés incommodes, exécutérent un dessein, qu'ils jugeoient salutaire, & se rendirent aux Romains, eux, leur ville, &

leurs campagnes. Au reste, ce n'est pas la première fois que les Antiates s'étoient rendus aux Romains; mais, ils s'étoient ensuite révoltés, comme ils se révoltérent encore depuis. Il leur fallut, cependant, à la fin subir le joug des Romains, qui envoyérent chez eux des colonies à différentes fois. On y en envoya une, entr'autres, sous l'an 335 avant J. C., & de Rome 417. On leur permit, alors, de s'y faire inscrire eux-mêmes, s'ils le vouloient, avec la qualité de citoyens Romains. Mais, on leur interdit le commerce de la mer, & on retira de leur port les longs vaisseaux, qui s'y trouvoient alors. On en mit une partie dans les arfenaux de Rome; & le reste sut brûlé, à l'exception des proues, dont on construisit, dans la place publique, la tribune aux harangues, qui, pour cette raison, sut appellée Rostra, terme Latin, qui veut dire, le bec, ou la proue d'un vaiffeau, par une métaphore prise des oiseaux.

Vingt ans après, ou environ, les Antiates s'étant plaints à Rome, qu'ils n'avoient point de loix fixes, ni de magistrats assurés, obtinrent qu'on leur nommât des Patrons, & qu'on leur envoyât des Préfets, pour leur rendre la juftice. C'est ainsi que les Romains, selon la remarque de Tite-Live, étendoient au loin leur domination, autant par la bonté de leur jurisprudence, que par la force de leurs armes.

Antium, du tems de Strabon, servoit de retraite aux Grands, qui vouloient se délasser des fatigues. que leur causoient les affaires civiles. C'est pourquoi, cette Ville étoit décorée de plusieurs édifices magnifiques, destinés à les recevoir. Notre Géographe observe que les Antiates, depuis leur soumission aux Romains, s'étoient joints aux corfaires Tyrrhéniens pour pirater ensemble ; ce qui donna lieu à Alexandre d'en porter ses plaintes à Rome. Démétrius, apres lui, envoyant au peuple Romain quelques Pyrates, représenta à ce peuple, qu'il lui faisoit présent de leur corps, à cause de son alliance avec les Grecs; que cependant, il lui paroissoit indigne de lui, de souffrir de pareilles pirateries, tandis qu'il commandoit à toute l'Italie; qu'en un mot, il ne convenoit pas que, pendant que Castor & Pollux étoient en grand honneur à Rome; qu'on leur avoit dédié un temple dans la place publique; que tout le monde les confidéroit comme ses conservateurs, on envoyât en Gréce ravager la patrie de ces divinités. Les Romains, touchés de ces représentations, arrêtérent toutes ces pirateries.

Les premiers succès, qu'ils eu-

Nij

Plusieurs veulent que le nom moderne d'Antium soit Anzo, dans la campagne de Rome.

AN

seaux des Antiates. C'est pour cela que les proues de quelques-uns de ces vaisseaux furent employées à l'usage, que nous avons marqué; car, ce fut un monument perpétuel de la victoire navale, qu'on

ANTIUS [Sp.], Sp. Antius. (a) Ayant été député par les Romains, vers le Roi des Veiens, il fur tué par ce Prince, ainsi que ceux, qui l'avoient accompagné.

venoit de remporter.

ANTLIE, Antlia, (b) nom d'un instrument, dont les Anciens se servoient, pour tirer l'eau de

L'empereur Caius aimoit beaucoup le séjour d'Antium. Cette ville fut le lieu de la naissance de Néron, ainsi que d'une fille de ce Prince, qu'il eut de Poppéa. Le Sénat, qui, pendant la grosselle de Poppéa, avoit fait des vœux; pour son heureuse délivrance, les acquitta magnifiquement. Il ajoûta tout ce qu'il fut possible d'imaginer de flatteries, des actions de graces aux dieux, un temple a la Fécondité, & des jeux solemnels, sur le modèle de ceux, qui se celebroient à Antium. La Fortune, qui étoit la déesse tutélaire de cette Ville, eut sa part des honneurs; & on lui décerna des statues d'or, qui furent placées sur le trône de Jupiter Capitolin. Enfin, on ordonna l'établissement annuel des courses du Cirque à Antium, en l'honneur des maisons Claudia & Domitia; de même qu'il s'en célebroit à Bovilles, pour la maison de Jules. Tout ce grand appareil s'évanouit par la mort de l'enfant, qui ne vécut pas quatre mois entiers. Nouvelles flatteries à ce sujet. On en fit une Déesse, avec un temple, un prêtre, un lit de parade, tel que l'avoient les Divinités du premier ordre.

la Sentine. ANTOINE | Titus Antoi-NE MERENDA ], Titus Antonius Merenda, (c) fut nommé Décemvir, l'an de Rome 303, & avant J.C. 449. Ce fut Appius, qui se le donna pour Collégue, après s'être nommé lui-même le premier. Les huit autres, qui formoient cette espèce de conseil, ou de tribunal, furent choisis de la même maniere; c'est-à-dire, contre toutes les regles. Aussi, Tite-Live nous les dépeint comme des gens sans mérite & sans réputation. Ce portrait n'est point démenti par la conduite que tinrent ces Décemvirs. Voyez Décemvirs.

Deux ans après cette irrégulière élection, les peuples voifins vinrent attaquer les Romains. Les Décemvirs se partagérent. Titus Antoine fut envoyé avec L. Minucius, M. Cornélius, & deux autres, sur le mont Algide. Mais, on ne réustit pas mieux au dehors qu'au dedans; de manière que la conduite des Décemvirs fur austi odieuse dans la guerre, que dans la paix. On dit que T. Antoine

<sup>(4)</sup> Cicer. Philipp. IX. c. 259. | Montf. Tom. IV. pag. 268. (6) Antiq. expliq. par D. Bern. de (c) Tit. Liv. L. III. c. 35. & feq.

hiques.

ANTOINE | Q. ANTOINE MERENDA ], Q. Antonius Merenda, (a) l'un des Tribuns militaires, qui furent créés pour l'année de Rome 333, & l'an 419 avant J. C. Ses Collégues étoient L. Manlius Capitolinus & L. Papirius Mugillanus. Ce fut le Sénat qui les crea, voyant que Sempronius avoit rendu le nom de Conful odieux.

ANTOINE [M.], M. Antonius, M. A'rravios, (b) fut choisi pour être maître de la cavalerie l'an de Rome 421. C'est P. Cornélius Rufinus, qui en fit le choix, immédiatement après qu'il fut revêtu de la dignité de Dictateur, par les Consuls, qui n'avoient suivi en cela que le conseil des Sénateurs. Mais, comme il parut que leur création n'étoit pas légitime, M. Antoine se démit de sa charge. Le Dictateur en fit autant.

ANTOINE [A.], A. Antonius, A. Avrários. (c) Persee, roi de Macédoine, l'an 168 avant J. C., ayant envoyé des lettres au consul Émilius, pour le prier de lui envoyer quelques - uns de fes officiers, avec qui il pût conférer fur la fituation, à laquelle il fe trouvoit réduit; ce Général Romain lui envoya Pub. Lentulus, A. Posthumius Albinus, & A. Antoine. Mais, la conférence, que Persée eut avec eux, ne produisit aucun effet; ce Prince s'obs-

AN tinant à conserver le titre de Roi. & le Consul voulant absolument qu'il remît sa personne & tout ce qu'il possédoit, à la discretion du peuple Romain, & qu'il attendît

tout de sa seule clémence.

ANTOINE [M.], M. Antonius, M. A'vrarios, (d) tribun du peuple, l'an 167 avant J. C. Cette même année le préteur M. Juvencius Thalna, proposa une loi, en vertu de laquelle le peuple déclaroit la guerre aux Rhodiens. M. Antoine & M. Pomponius, son collégue, s'opposérent fortement à cette loi. Mais, en cette occasion, le Préteur & les Tribuns firent une entreprise nouvelle, dont les conséquences étoient dangereuses pour l'avenir; le premier, en proposant de son chef au peuple, d'ordonner la guerre contre les Rhodiens, avant d'avoir consulté le Sénat, & d'en avoir averti les Consuls, comme il s'étoit toujours pratiqué; & les Tribuns, en se déclarant contre cette loi, avant que les particuliers eussent eu la liberté de la contredire, ou de la défendre, suivant une coûtume, à laquelle on n'avoit jamais manqué.

Il sembloit alors que le Préteur & les Tribuns disputoient à l'envi, à qui agiroit le plus à contre-tems. Et comme le Préteur poussoit toujours la pointe avec la même chaleur, la dispute alla si loin, que M. Antoine amena les députés des Rhodiens devant le peuple, & leur fit donner audience, après

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. IV. c. 42. (b) Tit. Liv. L. VIII. C. 170

avoir arraché de la tribune aux harangues Thalna, dans le tems qu'il prenoit la parole, pour parler contre eux. Au reste, quoique la constance, ou pour mieux dire, l'opiniâtreté du Tribun l'eût emportée sur celle du Préteur, les Rhodiens n'étoient pas encore bien rassurés, parce que les Sénateurs étoient entièrement déclarés contre eux. Et la réponse qu'on leur fit, après un long discours, prononcé par leur chef dans le Sénat, fut tournée de façon, qu'ils ne purent sçavoir si on les regardoit à Rome comme les ennemis, ou comme les alliés du peuple Romain.

ANTOINE [ Marc ], M. Antonius, M. Avrwvios, (a) l'un des plus illustres Orateurs Romains. Il étoit Questeur l'an de Rome 638; & ayant eu l'Asie pour département, il alloit partir de Brindes, lorsqu'il apprit qu'on l'avoit accusé, devant L. Cassius, d'avoir eu commerce avec des Vestales. Une loi mettoit à l'abri de toutes poursuites, ceux qui étoient absens, pour le service de la République. Mais, Marc Antoine ne voulut point profiter du bénéfice de la loi, & revint de Brindes à Rome, pour se présenter en justice, & répondre aux accusations, que l'on intentoit contre lui. Le procès fut instruit & une circonstance en rendit même l'instruction fort délicate pour l'accufé.

Les Accusateurs demandérent

qu'il livrât, pour être applique à la question, un jeune esclave, qu'ils prétendoient avoir porté devant lui le flambeau, lorsqu'il alloit pendant la nuit à de criminels rendez - vous. Cet esclave étoit extrêmement jeune; & Antoine craignoit beaucoup, & de la foiblesse de l'âge, & de la violence des tourmens. Mais : l'esclave exhorta lui-même fon maître à le livrer sans crainte, l'asfurant que la fidélité étoit au-defsus des douleurs les plus cruelles. Il tint parole; & la question, qui étoit très-rigoureuse chez les Romains, les fouets, le chevalet, les lames ardentes, ne purent vaincre sa constance, ni le faire parler d'une manière, qui nuisit à l'accusé; exemple, qui prouve que la vertu, & par conséquent la vraie noblesse, est de tous les états. Antoine fut absous, & partit pour sa province, avec tranquillité d'esprit & avec honneur.

Antoine fut décoré de la dignité Consulaire, l'an de Rome 653. A. Posthumius Albinus étoit son Collégue. Le rappel de Métellus Numidicus, & la naissance de Célar, sont les seuls événemens par lesquels soit marqué le Confulat de Marc Antoine. Sa Préture avoit été plus illustre. Étant Préteur, il vainquit les Pirates, qu'il poursuivit jusqu'en Cilicie, qui étoit leur afyle & leur repaire; & des conjectures probables donnent lieu de croire qu'il remporta fur eux des avantages affez grands,

(a) Plut. Tom. I. p. 431, 915. Cicer. c. r, 2. & feq. Brut. c. 106. & alib. paff. in Verr. L. I. c. 14. L. VII. c. 2. Ad Patercul. L.II. c. 9, 22. Crév. Hift. Rom. Quirit.post Redit. Orat.c.8, Orator. L.II. Tom. V. pag. 287. 455, 456. & frive

pour mériter le triomphe. Ce fut fous le troisième, ou le quatrième Consulat de Marius. Ouelque honneur que le triomphe ait pu faire à Marc Antoine, son éloquence l'a rendu bien plus recommandable, & de son vivant, & dans la postérité. Rien ne manquoit à Antoine, ni du côté de la nature, ni du côté de l'art, qu'il dissimuloit pourtant, affectant de paroître avoir l'esprit peu cultivé, dans la pensée que son discours feroit plus d'impression fur ses Auditeurs; parce que l'on se défieroit moins de lui. Il sembloit plaider sans préparation; il étoit néanmoins si bien préparé, que ses juges paroissoient ne l'être pas toujours affez, pour se mettre fur leurs gardes, contre l'art cache dans ses discours. Son grand talent étoit d'émouvoir les paifions; & jamais ce talent ne parut avec plus d'éclat, que dans une cause défavorable, dont il se chargea en faveur de M. Aquillius, qu'on accusoit de concusfion. Le succès répondit aux vœux & à l'espérance du pathétique Orateur.

Antoine défendit aussi Norbanus contre Sulpicius, jeune orateur, auquel il donna de sages avis dans cette cause. Lui-même, accusé de nouveau, quelques années après, mais, pour un sujet différent du premier [c'étoit à l'occasion de la loi Varia ], mit en œuvre toutes les forces de son éloquence, & employa pour · lui - même ces ressorts, dont il s'étoit servi si utilement pour les autres. Il s'attendrit, il supplia, il parla avec tant de contention, que Cicéron, témoin oculaire, assure l'avoir vu toucher la terre du genou, dans l'ardeur & l'inftance de ses prieres. Il fut absous, & même eut un commandement l'année suivante, dans la guerre contre les alliés.

Lorsque Marius, l'an de Rome 665, faisoit main - basse sur tous ceux qui avoient suivi le parti contraire au sien, Antoine avoit trouvé un ami fidele, mais, qui le perdit par trop de zéle & de bonne volonté. C'étoit un homme du peuple, pauvre, & qui voyant chez lui un hôte de cette importance, voulut le bien traiter. Il envoya donc fon esclave au cabaret, avec ordre de prendre du meilleur vin. Le cabaretier qui vit l'esclave goûter le vin, avec plus de foin que de coûtume, & vouloir y mettre un très - haut prix, lui demanda pourquoi fon maître ne se contentoit pas du vin d'ordinaire. L'esclave, qui crut parler à un ami, découvrit le secret fatal; & aussi - tôt le perfide cabaretier courut à Marius, qui étoit actuellement à table lui déclarer qu'il venoit lui livrer Marc Antoine. C'est une chose qui fait horreur, que les transports de joie avec lesquels Marius recut cette nouvelle. Il fe récria, il battit des mains, & il vouloit aller lui - même sur les lieux, si ses amis ne l'eussent retenu. Il se détermina donc à envoyer le tribun militaire Annius avec des foldats, le chargeant de lui apporter sur le champ la tête de Marc Antoine. N iv

AN

Annius arrive, & demeurant en bas, pour garder la porte, il fait monter ses soldats. Mais, à la vue de Marc Antoine, le respect arrêta ces cœurs féroces; & l'éloquent Orateur ayant employé, dans une nécessité si pressante, ces douces infinuations & ce pathétique, qu'il sçavoit si bien manier, acheva de les attendrir; de sorte qu'aucun n'osoit porter la main fur lui. Enfin, le Tribun, qui s'impatientoit d'attendre monte lui-même, & voit ses soldats, comme enchantés & suspendus baissant les yeux, versant des larmes, & Antoine, qui les haranguoit. Pour lui, aussi barbare que celui qui l'envoyoit, il n'écouta point les prieres d'un si respectable suppliant, & lui trancha la tête; qu'il alla porter auffi - tôt à Marius. Ce présent funeste fut reçu, avec une satisfaction égale à l'impatience, avec laquelle il étoit attendu. Marius embrassa le tribun Annius tout fanglant, il prit de ses mains la tête d'Antoine, & ne craignit point de fouiller la table, qui étoit regardée par les Anciens, comme quelque chose de facré, du fang d'un si illustre Citoyen & d'un si grand Orateur. Quand il eut donné le tems à ses yeux de se repaître de ce cruel spectacle, il la rendit pour être placée sur la tribune aux harangues; de façon que fur ces mêmes Rostres, d'où Marc Antoine, étant Consul, avoit défendu la République avec tant de courage, fut placée cette tête, à qui

tant de Citoyens étoient redevables de leur confervation.

ANTOINE [ MARC ], M. Antonius, M. Avravios, (a) furnommé CRÉTICUS, ou le CRÉ-TOIS, étoit fils de Marc Antoine l'orateur, & pere de M. Antoine le triumvir, qui a joué un si grand rôle dans l'histoire Romaine. Il n'eut ni l'éloquence de son pere, ni les vertus militaires de son fils. Salluste le dépeint comme le plus négligent de tous les hommes, dissipateur, & prodigue à l'excès, incapable d'aucune attention, finon, lorsque le moment pressoit. Selon Plutarque, c'étoit un trèshonnête homme, & aussi trèslibéral. On en jugera par cette seule action, qui mérite de n'être pas oubliée.

Comme il n'avoit pas beaucoup de bien, sa semme l'observoit de près, & l'empêchoit de s'abandonner à son humeur bienfaisante & libérale. Un jour, un de ses amis alla chez lui, pour le prier de lui donner quelqu'argent, dont il avoit besoin. Antoine n'avoit point d'argent, mais, il ordonna à un de ses esclaves de mettre de l'eau dans un baffin d'argent, & de le lui apporter. L'esclave ayant obéi, Antoine prit le baffin; & comme s'il eût voulu se raser, il se mouilla la barbe, sit fortir l'esclave sous quelque prétexte, & donna, à son ami, le bassin d'argent, lui disant qu'il n'avoit qu'à s'en servir pour ses affaires, & le renvoya. Le lendemain, voilà toute la maison en

peine ; on cherche par tout le bassin, qu'on ne trouve point. Antoine voyant la femme dans une colère furieuse, & toute prête à faire donner la question à tous ses domestiques, lui avoua ce qu'il avoit fait, & lui en demanda pardon. Cette femme étoit Julie de la maison des Césars. & une des plus sages & des plus vertueuses dames de son siècle.

Antoine étoit préteur l'an de Rome 678. On le chargea cette même année de faire la guerre aux Pirates, avec la commission la plus étendue, que jamais eût exercée aucun général Romain, & telle, à peu près, qu'elle fut donnée dans la suite à Pompée, pour le même objet. Antoine ent l'intendance & le commandement sur toutes les côtes maritimes, qui reconnoissoient l'empire Romain; emploi brillant, mais difficile, & dont il fut redevable au crédit du consul Cotta, & à la faction de Cethégus. Il eût été à fouhaiter que la recommandation & la cabale, en lui faisant donner la charge, eussent pu lui donner le mérite.

Les pais maritimes, qu'il étoit chargé de défendre, ne se sentirent de l'autorité, qui lui avoit été donnée, que par les rapines qu'il y exerça. Ce Commandant général, dont le pouvoir s'étendoit sur toutes les mers, se borna à attaquer l'isle de Créte, qui avoit fourni quelques troupes au Roi de Pont, & une retraite aux Pirates. Encore, conduifit - il l'entreprise avec une sécurité & une présomption, qui attirérent un affront au nom Romain. Il fe croyoit si afsuré de la victoire, qu'il portoit, dit Florus, presque plus de chaines que d'armes sur ses vaisseaux. Les Crétois, qui jusqu'alors, malgre les accroissemens immenses de la puissance Romaine, & au milieu de tant de Royaumes & d'États forcés de subir le joug, avoient toujours conservé leur liberté, firent voir à Antoine qu'ils scavoient se défendre. Ils s'avancérent sur mer au-devant de lui. le battirent, lui prirent plusieurs vaisseaux; & pour insulter aux vaincus, ils suspendirent leurs prisonniers aux voiles & aux cordages de leurs bâtimens, & rentrérent ainsi en triomphe dans leurs ports.

Antoine, aussi prompt à se décourager, qu'il avoit été enflé d'une confiance téméraire, fit la paix avec les Crétois, & mit parlà le comble à son infamie. Du moins, y fut-il fenfible, & meme trop pour la vie. La honte & le chagrin le saissient, & se joignant à une mauvaise disposition dans l'habitude du corps, le suffoquérent. Il mourut, emportant le surnom de Créticus, qui lui fut donné par dérision, comme un monument du mauvais succès de fon expédition en Créte. Il paroit que l'on doit rapporter cette mort

à l'an de Rome 681.

ANTOINE [CAIUS], (a)

(a) Plut. T. I. p. 866, 919. Salluft. In Vatin. c. 21. Pro Cel. c. 58. Pro in Carilin. c. 16, 41. & seq. Cicer. Flace. c. 73. Crev. Hist. Rom. Tom. Orat. in Pison. c. 3. Pro Sest. c. 5, 9. VI. pag. 439, 497. & surv.

C. Antonius, K. A'vravios, frere de Marc Antoine le Crétois, fut élevé au Consulat, l'an de Rome 689. Quoique de ses concurrens il fut le seul, né d'un pere, qui n'étoit que chevalier, & qui n'étoit pas Sénateur, il eut Cicéron pour collégue. On sçait que ce tut cette année-là, que l'on découvrit la conjuration de Catilina. C. Antoine, par lui-même, n'étoit capable de se mettre à la tête d'aucun parti, ni pour le bien, ni pour le mal; mais, il pouvoit augmenter considérablement la puissance de celui, qui voudroit le conduire. La sage conduite de son Collégue l'empêcha de prêter l'oreille aux mauvais conseils. Il étoit ami de Catilina, abîmé de dettes, avide de richesses. Un tel Consul étoit bien à craindre dans une année aussi orageuse. Cicéron le gagna à la République, non seulement par sa douceur, mais, par un beau présent qu'il lui fir. On leur avoit destiné la Gaule & la Macédoine pour provinces qu'ils devoient aller gouverner, lorsqu'ils seroient sortis du consulat. Le sort avoit donné à Cicéron la Macedoine, qu'Antoine défiroit extrêmement, parce qu'elle présentoit un bien plus beau champ pour la guerre, & de plus favorables occasions de s'enrichir. Cicéron consentit à la lui céder, & à prendre la Gaule en échange; & enfuite même il se détermina à renoncer au gouvernement de la Gaule, & fit pour cela une harangue au peuple, qu'il compte pour la fixième de ses harangues confulaires.

Quand tous les complices de Catilina eurent été exécutés, & qu'il ne restoit plus que ce chef à vaincre, C. Antoine fut chargé de marcher contre lui. Il le suivit à la piste, & l'obligea d'en venir à une action, où Catilina se fit tuer. Cependant, C. Antoine ne s'y trouva point, parce qu'il avoit alors la goutte, ou qu'il feignit de l'avoir. Toutefois, au rapport de Dion, il fut proclamé, Imperator, sur le champ de bataille; mais, il ne songea pas à demander le triomphe, qu'il n'étoit pas d'ailleurs d'usage d'accorder pour des victoires, remportées sur des citoyens.

L'année du consulat d'Antoine étant expirée, il se rendit dans la province de Macédoine, qui, comme on vient de le dire, lui avoit été cédée par Cicéron. Durant fon gouvernement, il vexa les sujets de l'Empire, & se sit battre par ses ennemis. En revenant à Rome, il fut traduit en justice par trois Accusateurs, dont l'un étoit M. Cœlius, jeune homme de beaucoup d'esprit, qui devint grand Orateur, mais Citoyen turbulent. L'accusation n'avoit point pour objet la mauvaile conduite d'Antoine dans sa province. Il fut poursuivi comme complice de Catilina, lui qui avoit porté le dernier coup à la conjuration, par la défaite & la mort du chef. Ce qu'il y a de fingulier, c'est que ses Accusateurs disoient vrai. Antoine avoit trempé dans la conjuration, dont il fut le vengeur. Les juges le condamnérent; ensorte que, selon la remarque de

Cicéron, le souvenir du grand fervice, qu'il avoit rendu à la République, ne lui fut d'aucun secours; & on le punit d'une mauvaise volonté, qui n'avoit point eu d'effet.

Ce jugement fut un sujet de triomphe pour les restes du parti de Catilina, qui crurent leur chef vengé, par la condamnation de celui qui avoit achevé de le détruire. Ils en fignalérent leur joie, par une fête, qu'ils célebrérent au tour du tombeau, ou du cénotaphe de cet ennemi de la patrie. Ils s'y convrirent de fleurs, & y firent un grand repas, Strabon assure qu'Antoine choisit pour lieu de son exil l'isle de Céphallénie, dont il acquit le domaine en entier, & dans laquelle il bâtit une nouvelle Ville, qu'il n'eut pas néanmoins le tems d'achever. ayant été rappellé d'exil, avant que d'avoir mis la dernière main à son ouvrage. Si ce fair est vrai, il falloit qu'Antoine se fût extrêmement enrichi dans son gouvernement ; c'est à-dire , qu'il ent bien pillé la province; car, on dit qu'il étoit abîmé de dettes durant fon confulat.

ANTOINE [MARC], M. Antonius, M. Αντώνως, (a) étoit

(a) Plut. Tom. I. pag. 915, 916, 917. & feq. Strab. pag. 325, 359, 524, 578, 595. & alib. paff. Just. L. XLI. c. 2. L. XLII. c. 5. Corn. Nep. in Pompon. Attic. c. 8, 9. & feq. Cicer. Philip. I. c. 11, 2, 3. Philip. II. c. 54, 59, 60, 64. & feq. Philip. III. c. 126, 130, 144, 145. Philip. V. c. 170. Philip. VII. c. 226. Philip. VIII. c. 250. Pro C. Balb. c. 19. Pro Syll. c. 5. In Verr. L. V. c. 183. Paus. P. 274, 468. Athen. p. 147, 148. Appian. Pag. 156, 157. & feq. Roll, Hill. Anc.

fils de Julie & de M. Antoine le Crétois, & petit-fils de M. Antoine l'orateur. Après la mort de son pere, il sut élevé par les soins de sa mere, qui s'étoit remariée à Cornélius Lentulus, que Cicéron sit mourir, comme complice de la conjuration de Carilina; & voilà le prétexte & la source de la violente haine, qu'Antoine eut toujours pour Cicéron.

Le commerce & la familiarité qu'eut Antoine avec un jeune homme, nommé Curion, furent pour lui une peste très-contagieuse. Son pere, informé de ses débauches & de ses dépenses excelfives, le chassa de chez lui. Antoine, banni de la maison paternelle, alla s'accoster de Clodius, le plus abominable de tous les harangueurs du peuple. Bientôt las d'un pareil Orateur, il partit d'Italie, & se retira en Gréce, où il féjourna quelque tems, s'exercant à tous les exercices militaires & à l'éloquence. Il tâchoit fur tout de former son style sur le style Asiatique, qui étoit en vogue dans ce tems-là, & qui avoit beaucoup de conta mité avec la vie fastueuse, bruyante, & toute pleine d'une vaine oftentation, & d'une ambition inégale, qui n'a-

Tom. V. pag. 414. & fuiv. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. I. pag. 219, 224, 341, 352. Tom. IV. pag. 201. & fuiv. Tom. V. pag. 237, 228. & fuiv. Tom. VI. pag. 500, 501. Tom. VII. p. 164, 165. & fuiv. Tom. IX. pag. 163. & fuiv. Tom. X. p. 309. Tom. XII. pag. 358. Tom. XIV. pag. 80. Tom. XV. pag. 40. Tom. XVI. p. 402. & fuiv. Tom. XX. pag. 18. Tom. XXI. pag. 237, 425. & fuiv.

204 AN

voit jamais rien de fuivi.

Gabinius, homme consulaire, s'en allant en Syrie, passa par la Gréce, & voulut persuader à Antoine de le fuivre à cette expédition; mais, il lui dit qu'il n'iroit point à la guerre dans l'état d'un simple particulier. Gabinius lui donna le commandement de sa cavalerie, & l'emmena avec lui. D'abord, il l'envoya contre Ariftobule, qui avoit fait révolter les Juiss. Antoine, ravi de cette occafion de se fignaler, monta le premier sur la muraille de la plus forte place, qu'il affiégeoit, chassa Aristobule de toutes ses forteresses; & lui ayant ensuite donné bataille, il le défit, quoique trèsinférieur en nombre, lui tua presque tous ses gens, & le fit prifonnier avec fon fils. Peu après, ayant persuadé à Gabinius d'aller en Egypte au secours de Ptolémée, il se chargea de lui ouvrir les passages; ce qu'il exécuta avec beaucoup de succès. Dans cette guerre, Antoine ne montra pas moins de bonté & de clémence que de bravoure.

De retour à Rome, alors partagée en deux factions, celle de Céfar & celle de Pompée, Antoine prit le parti du premier. Ce fut Curion, son ancien ami, qui l'y engagea. Il le fit aussi élire Tribun du peuple, & lui procura une place dans le collége des Augures. Dès qu'Antoine sut entré en charge, il rendit de grands services à César; car, d'abord il s'opposa au consul Marcellus, qui vouloit qu'on donnât à Pompée les légions levées, & sit marcher

ces mêmes légions au secours de Bibulus en Syrie. En second lieu, le Sénat réfusant de recevoir les lettres de César, & ne voulant pas permettre qu'elles fussent lues en pleine assemblée, pour lui, en vertu du pouvoir que lui donnoit la charge, il les lut devant tout le monde, & fit que la plûpart changerent d'avis, trouvant que César ne demandoit que des chofes justes & raisonnables. Enfin, tout étant réduit dans le Sénat à deux questions; l'une, si Pompée renverroit les légions qu'il avoit; l'autre, si ce seroit César, qui renverroit les siennes; & les uns, en très-petit nombre, étant d'avis que ce fût Pompée qui posat les armes, & presque tous les autres voulant que ce fût César; Antoine se levant demanda tout haut, s'ils ne jugeoient pas plus à propos d'ordonner que Pompée & César désarmeroient tous deux, & licencieroient également leurs armées.

Tout le monde recut unanimement cet avis; & louant Antoine avec de grandes acclamations, ils lui ordonnérent de mettre la chole en délibération, & de recueillir les suffrages. Mais, les Consuls s'y opposant, les amis de César proposérent, de sa part, quelques autres demandes, qui paroissoient fort raisonnables. Caton les contredit de toute sa force, & le consul Lentulus chassa Antoine du Sénat. Antoine, en sortant, proféra contr'eux mille malédictions; & prenant l'habit d'un efclave, pour se déguiser, il se retira promptement vers Cesar. Sur ce qu'il lui dit de ce qui se passoit à Rome, il sit marcher aussi-tôt son armée vers l'Italie. C'est pourquoi Ciceron, dans ses Philippiques, écrit que, comme Héléne avoit été la seule cause de la guerre de Troye, Antoine l'étoit de la guerre civile ; comparaison peu juste, puisque le rapport d'Antoine & le mauvais traitement, qu'il avoit reçu, ne furent qu'un prétexte honnête pour César.

Pendant cette guerre, il se donna plusieurs grands combats, où Antoine se distingua par-dessus tous les autres. Il y eut sur tout deux occasions, où il se signala; car, les troupes de César fuyant à toute bride, il les rallia, leur fit tourner tête, les ramena contre ceux, qui les poursuivoient, & toutes les deux fois, il remporta la victoire. Aussi, après César, c'étoit celui, dont on parloit le plus dans tout le camp. César luimême fit bien voir la grande idée qu'il avoit de lui ; car, dans la dernière bataille qu'il alloit donner dans les plaines de Pharfale, « qui devoit décider de toute sa fortune, il prit pour lui l'aîle droite, & donna à Antoine le commandement de la gauche, comme au meilleur officier qu'il eût sous lui. Et après la victoire, ayant été créé Dictateur, al se mit aux trousses de Pompée, qui fuyoit en Egypte, & ayant nommé Antoine, général de la cavalerie, il l'envoya à Rome.

Les exploits militaires n'empêchoient pas Antoine de se livrer aux plus infames débauches. Céfar qui avoit d'abord fermé les yeux fur tous ses excès, lui en témoigna son mécontentement. Antoine, renonçant alors à cette vie défordonnée pensa à se marier, & épousa Fulvie, qui avoit été mariée à Clodius, le boutefeu de la populace. C'étoit une femme naturellement sérieuse & grave; mais, Antoine ne laissoit pas quelquefois de chercher à la réjouir, & à l'égayer par des jeux & par les gentillesses d'un jeune amant. Par exemple, lorsque tout le monde sortit de Rome, pour aller au-devant de César, après sa victoire d'Espagne, il sortit avec les autres. Ensuite, le bruit s'étant répandu tout à coup, dans toute l'Italie, que les ennemis s'avancoient à grandes journées, & que César étoit mort, il s'en retourna promptement à Rome, & ayant pris l'habit d'un esclave, il arriva de nuit dans sa maison, & dit qu'il apportoit à Fulvie une lettre d'Antoine. On le fit entrer tout équipé comme il étoit. Fulvie allarmée, avant que de recevoir sa lettre, demanda si Antoine se portoit bien. Il lui présenta la lettre, fans dire une seule parole; & dès qu'elle l'eut décachetée, comme elle commençoit à la lire, avec l'empressement d'une femme quiaime, & qui est inquiere, il se jetta a son cou, & la baisa tendrement.

Cesar, l'an 44 avant J. C. ayant été nommé Conful pour la cinquième fois, prit Antoine pour son collégue. Ce fut cette même année, qu'on affassina ce premier empereur Romain, & ce fut An-

toine, qui, sans le vouloir, donna lieu d'en former le projet. Les Romains célébroient alors la fête des Lupercales; & Céfar vêtu d'une robe triomphale & assis dans la place sur la Tribune, se divertissoit à regarder les coureurs, Antoine étoit un de ceux, qui couroient; mais, laissant là l'usage ancien, il prit une couronne de laurier, autour de laquelle il entortilla un diadême; & s'approchant de la tribune, où César étoit affis, il se sit soulever par ses compagnons, & voulut mettre cette couronne sur la tête de César, comme de celui qui, seul, étoit digne de régner. Célar la répoussa & détourna la tête; & tout le peuple ravi se mit à battre des mains. Antoine ne se rebutta point, & tâcha encore de placer la couronne. Céfar la répoussa encore, & ils furent long-tems l'un & l'autre dans cette contestation & dans cette espèce de combat.

Antoine, voyant qu'il ne gagnoit rien, mit la couronne sur une de ses statues; mais, un des Tribuns la déchira; &, pour exclure César de l'empire, on le tua en plein Sénat. Dès qu'Antoine en fut informé, il prit l'habit d'un esclave, & se cacha. Mais, après cela, comme les conjurés ne faisoient aucune violence à personne, & qu'ils s'étoient retirés au capitole, il leur persuada d'en descendre, après leur avoir donné son fils pour ôtage. Le foir même, il donna à souper à Cassius, & Lépidus traita Brutus. C'étoient les meurtriers de Céfar. Par cette conduite, Antoine sembloit approuver la mort tragique de ce grand Capitaine; mais, il donna bientôt des preuves du contraire.

En effet, il arriva que, comme on portoit le corps sur le bûcher, il prononçoit l'oraison funébre du défunt dans la place publique. Il sçut si bien émouvoir la compassion de ceux, qui l'entendoient, que plusieurs coururent sur le champ mettre le feu aux maisons des conjurés. Ce n'étoit peut-être pas son intention; mais, ce coup augmenta beaucoup fon pouvoir. Tous les amis de Céfar se joignirent à lui, & le regardérent comme leur chef. Calpurnia, sa venve , lui confia ses trésors; & étant devenu en même-tems maître de tous ses papiers, il s'en servit pour disposer de tout à son gré. Cela ne dura pourtant pas longtems. Cicéron lui opposa Octavien, connu depuis sous le nom d'Auguste. Il fut contraint de quitter Rome, & ayant mis le siège devant Modène, où Décimus Brutus, l'un des conjurés s'étoit retire, il eut le déplaisir d'y voir son armée, taillée en pièces par les Confuls, auxquels Octavien s'étoit joint.

Réduit à prendre la fuite, avec une poignée de gens, & manquant de toutes les choses nécef-faires, il ne se découragea point, & passa les Alpes. N'ayant pu engager Lépidus, son ancien ami, à prendre ses intérêts, il eut l'adresse de débaucher ses troupes, & ensuite celles de Munatius Plancus, avec lesquelles étant rentré en Italie, il traita avec Octavien, & forma, avec lui &

avec Lépidus, le célebre triumvirat, qu'ils cimentérent, pour ainsi dire, par le sang de plusieurs grands Hommes; Octavien ayant accordé à Antoine la tête de Cicéron, à qui il devoit son élévation, pour pouvoir faire mourir Lucius César, son oncle maternel; & Lépidus ayant consenti à la mort de l'un & de l'autre, pour faire consentir ses deux Collégues à celle de Paulus, son frere. On remarque qu'Antoine exigea que celui, qui tueroit Ciceron, lui couperoit la tête & la main droite, qui avoit écrit les oraifons qu'il avoit faites contre lui. Quand on les lui apporta, il les regarda avec grand plaisir, & fut si transporté de joie, qu'il éclata de rire par plusieurs fois; & après s'être bien faoule de ce spectacle, il ordonna qu'on allât les planter au milieu de la place sur la tribune, comme insultant encore au mort, & ne sentant point qu'il insultoit bien plutôt à sa fortune, en souillant & en deshonorant ainfi la puiffance, dont il abusoit si ouvertement.

L'année suivante, qui étoit la 712 de Rome, & la 42 avant J. C., Antoine & Auguste défirent Brutus & Cassius dans la Macédoine. Antoine ayant demeuré ensuite quelque-tems dans la Gréce, où il se sit beaucoup aimer, passa peu après dans l'Asie mineure, où s'abandonnant à son penchant pour les plaisirs, il souffrit que tous ceux; qui y contribuoient pillassert impunement les peuples; ce qui devint encore plus insupportable, lorsqu'ayant appellé Cléopâtre, reine d'Égypte, qui éroit accusée d'avoir donné des sommes considérables d'argent à Cassius, au lieu d'examiner sa conduite, il se livra tout entier à cette Reine, qui, par ses charmes, se rendit absolument maîtresse de l'esprit de ce Prince. On ne rapportera pas ici tout ce qui. se passa à cette occasion. Voici seulement un trait de plaisanterie affez curieux.

Un jour qu'Antoine pêchoit à la ligne, & qu'il ne prenoit rien, il en étoit très-fâché, parce que Cléopâtre étoit présente. Il s'avisa donc de commander à des pêcheurs d'aller sous l'eau attacher fecrétement à l'hamecon de sa ligne quelque gros poissons de ceux, qu'ils avoient pris auparavant, Cela fur exécuté; & Antoine retira deux ou trois fois sa ligne toujours chargée d'un gros poisson. Ce manége n'échappa pas à l'Egyptienne. Elle fit semblant d'être étonnée & d'admirer ce bonheur d'Antoine; mais, en secret elle dit à ses amis ce qui s'étoit passe, & les invita à venir le lendemain être spectateurs d'une pareille plaisanterie. Ils n'y manquérent pas. Quand ils furent tous montés dans des bâteaux de pêcheurs, & qu'Antoine eut jetté sa ligne, elle commanda à un de ses gens de plonger promptement dans l'eau, de prévenir les plongeurs d'Antoine, & d'aller accrocher à l'hameçon de sa ligne quelque gros poisson salé de ceux gu'on apportoit du royaume de Pont. Quand Antoine sentit que sa ligne avoit sa charge, il la retira. A la vue

de ce poisson salé, voilà des éclats de rire, tels qu'on peur se l'imaginer; & alors Cléopâtre lui dit: "Mon général, laissez-nous la "ligne à nous autres, Rois du "Phare & du Canope. Votre "chasse, c'est de prendre des "Villes, des Royaumes & des "Rois."

Ces jeux & les autres déréglemens d'Antoine, qui étoient d'autant plus hors de saison, que Labienus resté du parti de Pompée, s'étant retiré dans le pais des Parthes, menaçoit les provinces de l'Orient, produisirent encore un autre mauvais effet; car, Fulvie n'ayant pu imaginer d'autre moyen de séparer Antoine de Cléopâtre, s'avisa de le brouiller avec Auguste, & ayant mis Lucius Antoine, fon beau - frere, dans ses intérêts, elle arma assez puissamment pour obliger Auguste à entreprendre de la chasser, mais non pas pour pouvoir se maintenir. Cet artifice eut tout le succès, qu'elle s'en étoit promis. Marc-Antoine équippa une flotte de deux cens vaisseaux, & prit aussitôt le chemin d'Italie. Mais, avant qu'il y arrivât, Fulvie mournt à Sicyone, & on lui découvrit les vues de cette femme ambitieuse; ce qui le disposa à la paix, qu'on jugea à propos d'affermir par une alliance, en lui faisant épouser Octavie, sœur d'Auguste, veuve de C. Marcellus.

Ce fut en ce tems-là même que fe fit le partage de tout l'Empire, entre les Triumvirs. Lépidus, qu'on confidéroit peu, n'eut que l'Afrique; tout le reste sur retenu

par les deux autres. Antoine ent tout ce qui étoit au de-là de la mer Ionienne; c'est-à-dire, la Grécé, la Macédoine, l'Afie & la Syrie; ce qui l'engageoit à faire la guerre aux Parthes. Ventidius homme de basse naissance, mais habile, en qualité de son lieutenant, avoit déja commencé à repousser ces Barbares; & lorsqu'Antoine revenoit d'Italie, il remporta deux grandes victoires, dans l'une defquelles Pacorus, fils du roi des Parthes, fut tué; après quoi en ayant remporté encore trois autres de suite, il les ressera dans les bornes de la Mésopotamie. Antoine ne sçut pas profiter de ces avantages, & tous ses exploits se réduisirent à la prise de Samosate, à laquelle il fut contraint d'accorder une capitulation plus avantageuse, que celle qu'elle avoit demandée à Ventidius.

Il est à remarquer que, dans toutes ces guerres, Antoine fut plus heureux par ses lieutenans, que par lui-même Sofius, à qui il avoit laissé le commandement en Syrie, ayant achevé de réduire ce pais, & Canidius ayant vaincu les rois d'Albanie & d'Ibérie, & porté le nom Romain jusqu'au Caucase. De retour en Gréce, Antoine se brouilla de nouveau avec Auguste, & entreprit de le détruire; mais, Octavie les raccommoda, & peu après, elle eut le déplaisir de se voir méprisée de celui à qui elle venoit de rendre un si bon service. Cléopâtre, qu'Antoine paroissoit avoir oubliée, étant venue le voir en Syrie, il poussa la passion pour elle

julqu'à.

jusqu'à lui donner la Phénicie, la Célésyrie, l'isle de Chypre, une partie de la Cilicie, de la Judée & de l'Arabie; & il eut de cette femme deux jumeaux, qu'il appella, l'un Alexandre, & l'autre Cléopâtre. Cette passion sut la cause de tous les malheurs, dont il fut accablé dans la suite. Ayant été obligé de se séparer de Cléopâtre, pour continuer la guerre contre les Parthes, il conserva toujours un empressement de la rejoindre, qui lui fit faire cent fautes, qu'il auroit évitées dans d'autres circonstances. Il abandonna même toutes les machines destinées aux siéges, à la garde de dix mille hommes, que les ennemis égorgérent peu après. Il remporta à la vérité dix-huit victoires, soit en poursuivant l'ennemi, soit en se retirant; mais, la plus considérable ne coûta aux Barbares que cent dix hommes, dont trente furent pris par les Romains, pendant que ceux-ci, au moindre défavantage, perdoient trois ou quatre mille hommes.

Artabaze, roi d'Arménie, contribua beaucoup à toutes ces pertes, en retirant feize mille hommes de cavalerie, accoûtumés à la manière de combattre des Parthes. Antoine s'en vengea bientôt après, en l'attirant auprès de lui par de belles paroles, & le dépouillant de fes États; mais, dans le même-tems il négligea le moyen, que le roi des Médes lui donnoit, de recommencer la guerre avec avantage, en joignant fes troupes aux fiennes; & n'étant occupé que de fon

amour, après avoir triomphé à Alexandrie d'Artabaze, il s'avisa de déclarer publiquement Cléopàtre, reine d'Égypte, de Chypre, de la Libye, & de la Célésyrie. Il nomma en même-tems Céfarion, qu'elle avoit eu de César, pour son sucesseur dans ses Etats déclara les deux fils, qu'il en avoit eus Rois des Rois, donna à l'un le vain titre de roi d'Arménie & de Médie, à l'autre celui de roi de Cilicie, de Syrie & de Phénicie leur fit prendre les vêtemens ordinaires à ce rang, & les fit escorter de gardes.

Tout cela, sans doute, étoit fort capable d'irriter les Romains contre lui; mais, Auguste craignoit toujours de se brouiller avec lui, & même son affection, pour Octavie sa sœur, n'auroit pas éte un motif suffisant pour l'engager dans une guerre civile. Ce fut Antoine lui-même, qui la commença: & en voici les prétextes. Auguste s'étant rendu maître de la Sicile, après la mort de Pompée. ne lui en avoit pas fait part. Îl ne lui avoit pas rendu les vaisseaux. qu'il lui avoit empruntés, pour cette guerre. Il avoit retenu toute l'Afrique, après en avoir dépouillé Lépidus. Enfin, il avoit partagé presque toute l'Italie entre les foldats vétérans, qui l'avoient servi, & n'avoit rien laissé à donner dans ce païs à ceux, qui avoient fervi en Orient.

Auguste ne manqua pas de réponses; mais, Antoine n'en étant pas satissait, sit marcher aussi-tôt dix ségions sous la conduite de Canidius; & s'étant mis en mer

peu après avec une nombreuse flotte, il parut près d'accabler fon ennemi, qui ne s'attendoit pas à une pareille vivacité, & qui étoit perdu sans ressource, si Cléopâtre n'eût pas été de la partie. Cette voluptueuse Reine, ayant mis pied à terre dans l'isle de Samos, engagea Antoine à en faire de même; tous les rois d'Orient s'y attroupérent; tous les plaisirs y accoururent en foule. Pendant ce tems-là, Auguste se prépara à la guerre, & ayant groffi son parti de ceux, que les mauvais traitemens de Cléopâtre avoient obligés d'abandonner Antoine, il fut bientôt en état d'aller audevant de lui jusqu'au promontoire d'Actium. Ce fut en cet endroit que se donna la célebre bataille navale, qui rendit Auguste maître de tout l'Empire, le 2 Septembre de l'an de Rome 723, & avant J. C. 31 ans.

La victoire ne penchoit encore d'aucun côté, lorsqu'on vit se détacher de la flotte d'Antoine soixante vaisseaux, dans l'un desquels étoit Cléopâtre; ce qui déconcerta tellement le général, qu'abandonnant les fiens, il la fuivit, & se retira au promontoire de Ténare, sans songer qu'il laissoit à terre dix-neuf légions, & plus de douze mille chevaux, qui n'avoient pas encore été attaqués. Antoine donna bientôt après une marque de désespoir, lorsqu'ayant ordonné à Canidius, qui commandoit les troupes de terre, de regagner l'Afie par la Macédoine, il compta néanmoins si peu sur de pareilles forces, que, laissant un

vaisseau, chargé de toutes sortes de richesses, à ses amis, il se sépara d'eux avec larmes, & pria le magistrat de Corinthe, de les mettre à couvert, jusqu'à ce qu'ils pussent fléchir la colére d'Auguste. Ces soiblesses déconcertérent tout son parti. Canidius prit aussi la fuite; & les troupes, abandonnées de leurs chets, se livrérent

au vainqueur.

Antoine, ayant renvoyé Cléopâtre en Égypte, alla en Libye, & trouva que celui, qui commandoit dans ce pais, étoit entré dans les intérêts d'Auguste. C'est pourquoi, reprenant le chemin d'Egypte, il y apprit, en arrivant, la perte de son armée & l'infidélité, d'Hérode, ainsi que celle des autres rois d'Orient. Cela lui ayant fait concevoir une violente haine contre tous les hommes, il se retira dans une maison écartée, pour y vivre, comme avoit fait autrefois le célebre misanthrope Timon. A. cette bisarrerie, en succéda une autre; se regardant comme un homme près de mourir, & voulant ne pas perdre le peu de jours qu'il avoit à vivre, il retourna dans le palais; & ayant forme, avec Cléopâtre & avec d'autres, une société de mourans ensemble, il recommença à se divertir, jusqu'à ce qu'Auguste sur aux portes d'Alexandrie. Antoine, qui avoit tenté inutilement de traiter avec ce Prince, lui fit voir alors pour la dernière fois, que, s'il lui étoit inférieur en toute autre chose, du moins il entendoit mieux que lui, le métier de la guerre ; car , il culbuta sa cavalerie, & la repoussa jusques dans son camp.

Mais, dès le lendemain même sa flotte l'abandonna; & sa cavalerie effrayée de cette désertion, le laissa seul avec son infanterie, qui ne put tenir long-tems devant l'ennemi; de forte que, se voyant fans ressource, il rentra dans la Ville, criant qu'il étoit trahi par Cléopâtre, & livré à ceux contre lesquels il ne combattoit que pour l'amour d'elle. Alors cette Princesse, qui craignoit sa colére & son désespoir, s'enfuit dans le tombeau qu'elle avoit bâti; & ayant abattu fur l'ouverture la herse, qui étoit munie & fortifiée de bons léviers & de grosses piéces de bois en travers, elle envoya à Antoine lui annoncer qu'elle étoit morte. Antoine le crut, & d'abord il dit en lui - même : » Qu'attends tu donc, Antoine, » & pourquoi différes - tu ? La » fortune vient de te ravir l'uni-» que bien qui te restoit, & qui n te faisoit aimer la vie : « En finissant ces mots, il entra dans sa chambre, & détachant & entronvrant sa cuirasse : » Cléopâtre, » s'écria t-il, je ne me plains » point de ce que je suis privé de » toi; car, tout à l'heure je vais » te rejoindre; mais, ce qui cause » ma douleur, c'est que moi, qui » suis un si grand Empereur, je " me trouve visiblement vaincu " par une femme, en courage & » en magnanimité, «

Il avoit un esclave, nommé Éros, de la sidélité duquel il étoit assuré. Il lui avoit fait promettre depuis long-tems, qu'il le tueroit, dès qu'il lui en donneroit l'ordre.

Il l'appella, & lui demanda l'accomplissement de sa promesse. Éros tira son épée, & la leva comme pour le frapper; mais, tout d'un coup, détournant la vue, il se la passa au travers du corps, & tomba mort aux pieds de son maître. Antoine, admirant ce grand courage, s'écria: "Gé-" néreux Eros, quelle louange » ne mérites tu pas? Ce que tu » n'a pas eu la force de faire sur » moi, tu l'as fait sur toi même » pour me montrer mon devoir, » & pour me donner l'exemple. « En même-tems, il se plongea l'épée dans le ventre, & se laissa tomber à la renverse sur un petit lit, qui étoit tout auprès. Mais, la plaie ne fut pas assez grande pour lui causer une prompte mort; & le sang s'étant arrêté, quand il fut couché, il revint un peu à lui, & pria ceux qui étoient présens de l'achever. Mais, ils sortirent tous de la chambre, & le laissérent crier & se débattre, jusqu'à ce que Cléopâtre lui envoya Dioméde, son secrétaire, avec ordre de le faire porter dans le tombeau, où elle étoit.

Dès qu'Antoine scut qu'elle vivoit encore, il commanda, avec
beaucoup d'ardeur, à ses gens de
le porter, & ils le portérent sur
leurs bras à la porte du tombeau.
Cléopâtre n'ouvrit point, & ne
releva pas la herse; mais, elle
parut à une senêtre haute, & jetta
en bas des chaînes & des cordes.
On y attacha Antoine; & Cléopâtre, aidée de deux semmes, qui
étoient les seules qu'elle eût menées avec elle dans ce tombeau,

le tira à elle. Ceux, qui étoient présens, dirent que jamais spectacle ne fut plus touchant. Antoine, tout souillé de sang, & tirant à la mort, étoit guindé en haut, & tendoit ses mains mourantes vers Cléopâtre, en se soulevant, autant que sa foiblesse le permettoit; car, ce n'étoit pas un ouvrage aisé pour des femmes ; & l'on voyoit Cléopâtre, qui, le visage tendu & les bras roidis, tiroit les cordes avec grand effort. Ceux d'en bas, souffrant de la voir souffrir, lui aidoient autant qu'il leur étoit possible, & l'encourageoient

par leurs cris. Quand elle l'eut tiré à elle, & qu'elle l'eut couché, elle déchira ses habits fur lui, & se frappant le sein, se meurtrissant & s'égratignant, & lui essuyant le sang avec son visage, collé sur le sien, elle l'appelloit son maître, son cher mari, fon Empereur. Peu s'en fallut qu'elle n'oubliat ses propres maux, par la compassion qu'elle avoit des siens. Antoine, après avoir appailé les plaintes & fes cris, demanda du vin, foit qu'il eût soif, ou qu'il espérât que le vin our hâteroit sa fin, en achevant de confamer le peu qui lui restoit de forces. Il mourut, l'an 30 avant J. C., dans la 56e année de son âge.

Plufieurs grands Rois & grands Capitaines demandérent à Auguste le corps d'Antoine, pour l'enterrer magnifiquement; mais, ce Prince ne voulut pas l'ôter à Cléopatre. Et cette Reine l'enterra de fes propres mains avec une magificence royale, Auguste lui

ayant permis de prendre, pour faire les funérailles, tout ce qu'elle voudroit. De fept enfans, qu'Antoine laissa de ses trois semmes, Antyllus, sut le seul mis à mort par ordre de l'Empereur.

## DIGRESSION fur le portrait de MARC-ANTOINE.

Antoine avoit une figure pleine de dignité, & qui sentoit son homme de grande naissance, un front large, la barbe fort épaille, le nez aquilin, & un air si mâle fur tout fon vifage, qu'on lui trouvoit beaucoup de ressemblance avec les portraits & les statues d'Hercule. Aussi étoit-ce une ancienne tradition, que les Antoniens étoient Héraclides, descendus d'Antéon, fils d'Hercule. Comme Antoine sembloit justifier cette tradition par fa mine & par fa figure, il tâchoit aussi de la confirmer, par sa manière de s'habiller; car, toutes les fois qu'il devoit paroître en public, il avoit sa tunique ceinte fort bas, une large épée, pendue à fon côté, & par deslus une cape fort grofsière. Mais, ce que beaucoup de gens trouvoient de fâcheux & d'insupportable en lui, c'est qu'il étoit fort sujet à se vanter, & qu'il se moquoit volontiers des autres. On lui reprochoit aussi qu'il ne faisoit pas difficulté de boire en public, & de s'affeoir à table avec les moindres soldats, qu'il trouvoit mengeant, ou buvant. Et il est inconcevable combien cette familiarité lui attiroit l'affection & les vœux des gens de guer-

dire, du précédent. L'an de Rome

703, il commandoit pour César fur les côtes d'Illyrie, où il fut

défait par les lieutenans de Pom-

pée, dont les forces maritimes

étoient de beaucoup supérieures,

& même C. Antoine fut réduit à

se rendre prisonnier avec quinze cohortes. Un mot de César nous

re. Il étoit aussi d'une humeur très-agréable dans ses amours, & il y mêloit une grace & une gentillesse, qui le faisoient encore plus aimer de tout le monde; car, il servoit les autres auprès de leurs maîtresses, & il entendoit raillerie, quand on plaisantoit sur les fiennes.

Sa libéralité & les largesses excessives qu'il faisoit aux soldats & à ses amis, en leur donnant fans aucun ménagement, lui ouvrirent une voie bien éclatante pour s'agrandir. Et après qu'il se fut agrandi, elles contribuérent infiniment à augmenter sa puissance, qu'il détruisoit d'ailleurs par mille fautes, qui lui échappoient tous les jours. Nous rapporterons ici un seul exemple de ses magnifiques libéralités. Un jour, il ordonna qu'on donnât à un de ses amis deux cens cinquante mille dragmes. Son intendant, étonné de la grandeur du don, apporta tout cet argent, qu'il étala sur son paslage, afin qu'il vît par lui-même quelle groffe somme c'étoit. Antoine, en passant, vit tout cet argent, & demanda ce que c'étoit. L'intendant répondit que c'étoit la somme, qu'il avoit ordonné qu'on donnât à un tel. Alors, Antoine connoillant fa malice, pleine d'envie, lui dit: " Je croyois que » ce millon de sesterces étoit » quelque chose de bien plus con-» lidérable; c'est si peu de chose. » Ajoûtez-y-en une fois autant. «

Antonius, K. A'VTWVIOG, frere de

apprend par occasion, que la trahison s'en mêla, & que l'un de ses plus braves Officiers fe deshonora par une lâche perfidie contre son général, & entraîna la perte de son armée. Une cohorte fit preuve au contraire d'une fidélité, poussée jusqu'à un excès incroyable & inoui. Quelques troupes, échappées de la défaite de C. Antoine, construisirent, pour passer la mer, trois radeaux foûtenus des deux côtés de grands tonneaux vuides, qui étoient disposés de façon qu'ils cachoient les rames; enforte que ces radeaux avançoient, sans que l'on

vît ce qui les faisoit mouvoir. Au

milieu étoit dressée une tour.

Mais, parmi les foldats de marine

de Pompée, il se trouvoit quelques-

uns de ces anciens pirates, vain-

cus autrefois par lui, qui sçavoient

toutes les ruses de la guerre sur mer. Ils s'avisérent d'attacher aux

rochers, voisins des endroits, où

devoient passer les radeaux, des

chaînes entrelassées, qui formoient

comme une espèce de filets, cou-

verts par le flot. Deux radeaux ANTOINE [ CAIUS ], (a) C. les évitérent; le troisième y fut pris. Il portoit des foldats d'O-(a) Plut. Tom. I. pag. 925 . 995 , 996. Rom. Tom. VII. pag. 425, 426, 548. Cicer. Philip. X. c. 276. Crev. Hift. Tom. VIII. pag. 100, 120. & fuiv.

214 AN

pitergium, ville de la Vénétie, au de-là du Pô. Ces braves gens se défendirent jusqu'à la nuit avec un courage invincible. Mais, après avoir inutilement tenté de se débarrasser du piége, qui les retenoit, voyant qu'il leur étoit impossible de se fauver, ils aimérent mieux tourner leurs épées, les uns contre les autres, & se tuer tous réciproquement jusqu'au dernier, que de se livrer aux ennemis.

Antoine, cinq ans après, se trouva revêtu de la dignité de Préteur; & ce fut en cette qualité qu'il fit, en la place de Brutus, fon collégue, les honneurs d'un spectacle des plus magnifiques, qui fut donné au commencement de Juillet. Quoique Brutus en eût fait lui-même tous les préparatifs, il n'osa s'y trouver, parce qu'il y avoit beaucoup de danger pour sa personne. Antoine, par le crédit de son frere, ayant obtenu le gouvernement de la Macédoine, partit bientôt d'Italie pour se rendre en Gréce. S'étant jetté dans Apollonie, il manda à toutes les troupes, qui étoient aux environs, de l'y venir trouver: Mais, quand il vit qu'au contraire elles alloient se rendre à Brutus, qui avoit embrassé le parti contraire au sien, & que ceux d'Apollonie même étoient fort portés pour lui, il abandonna la Ville, & se retira à Buthrote, après avoir perdu en chemin trois cohortes, qui furent taillées en pieces par Brutus. Enfuite, il voulut forcer quelques postes, que les troupes de Brutus avoient occupés, autour de Billis; & ayant engagé un grand combat avec le jeune Cicéron, il fut battu; car, Brutus se servoit du fils de Cicéron, comme d'un grand capitaine, & eut des succès consi-

dérables par son moyen.

A quelques jours de-là, Brutus ayant surpris C. Antoine dans des heux pleins de marais & fort éloignés de sa retraite, ne voulut pas qu'on le chargeat; mais, il l'enveloppa avec sa cavalerie, & ordonna à ses gens d'épargner des troupes, qui seroient bientôt pour eux; ce qui arriva, car elles se rendirent avec leur général; de sorte que Brutus avoit dejà sous ses ordres un assez bon corps d'armée. Il retint donc long-tems auprès de lui C. Antoine, le laissant jouir de tous ses honneurs. Il lui laissa même les marques de sa dignité de Commandant, quoique plusieurs & Cicéron même lui écrivissent de Rome, & le pressassent de le faire mourir. Mais, voyant enfin qu'il commençoit à pratiquer fourdement les capitaines, & qu'il ne cherchoit qu'à faire quelque remuement, il le mit dans une de ses galéres, où il le fit garder fort étroitement.

Quelque - tems après, sur la nouvelle qu'il eut de la mort de Cicéron, il écrivit à Hortensius de faire mourir C. Antoine, pour venger la mort de Cicéron & celle de l'autre Brutus, dont l'un étoit son ami, & l'autre son proche parent. Cela sur cause que dans la suite M. Autoine, ayant fait prisonnier Hortensius à la bataille de Philippes, l'égorgea sur

le tombeau de son frere.

AN

ANTOINE [Lucius], (a) L. Antonius , A. A'vrwios frere du précédent, & par conséquent de M. Antoine le Triumvir. C'étoit un homme , moins vicieux peut-être que turbulent, & dont le caractère propre paroît avoir été la legéreté, l'inconsidération & la vanité. Ce dernier défaut est marqué dans l'histoire par les statues, qu'il s'étoit fait dresser, avec des inscriptions fastueuses, où l'ordre des chevaliers Romains & les trente-cinq Tribus le reconnoissoient pour Patron; titre extravagant & inoui; comme si les trente-cing Tribus; c'est-à-dire, le peuple Romain, vainqueur & maître de l'univers, eût eu besoin de Patron, ou eût dû déférer ce titre à l'un des Citoyens.

Par une suite de la même vanité, il fut charmé d'accumuler sur sa tête en une même année [ celle de son Consulat ] la censure & le triomphe, mais une censure presque fans fonction, & un triomphe sans mérite. Il fut Censeur avec P. Sulpicius, & ne fit point le dénombrement, qui étoit l'objet propre de cette magistrature. Pour ce qui est du triomphe, il le demanda en vertu de prétendus exploits contre les Montagnards des Alpes. Ce qu'il avoit fait, étoit très-peu de chose, & il n'avoit pas même eu le commandement en chef; condition essentielle pour triompher. Aussi n'y seroit-il 1amais parvenu, sans le crédit de Fulvie, sa belle-sœur. Cette femme audacieuse, en l'absence de M. Antoine, fon mari, & d'Octavien, son gendre, exercoit dans Rome la puissance Triumvirale, dont Lépidus ne sçavoit pas se prévaloir. Elle accorda sa protection à L. Antoine, pour lui faire obtenir le triomphe, moyennant la déférence, ou plutôt l'obéissance, à laquelle il s'engagea envers elle, dans l'administration de son Consulat. Il triompha le même jour qu'il entroit en charge, avec P. Servilius Isauricus; c'est-àdire, le premier Janvier, l'an de

Rome 710.

Après la cérémonie du triomphe. L. Antoine vint tenir le Sénat; & pour cela il quitta les ornemens de triomphateur, d'où il prit occasion de se comparer avec complaifance à Marius, qui s'étoit aussi trouvé dans le cas de dépouiller la robe triomphale, pour prendre possession, en présidant au Sénat, des fonctions de Conful. Encore L. Antoine remarquoit-il une différence à son avantage, en ce que Marius avoit eu besoin d'être averti de ne pas mêler le faste militaire du triomphe avec le ministère pacifique de président du Sénat; au lieu que pour lui, sa modestie étoit purement volontaire, & partoit de fon propre mouvement. Un autre endroit, par lequel il se donnoit la préférence sur le vainqueur de Jugurtha & des Cimbres, c'est le grand nombre de statues, qu'il voyoit érigées à sa gloire; au lieur

(a) Paterc, L. II. c. 74. Plut. Tom. I. | III. c. 18, L. IV. c. 44. Crév. Hift. Rom. pag. 929. Tacit. Annal. L. I. c. 10. L. T. VIII. p. 144, 145, 280, 281. 6 fuiv. qu'à peine en avoit-on dressé une à Marius. On conçoit par - là quelle étoit la folidité d'esprit de L. Antoine. Il n'en coûtoit pas beaucoup d'esforts à une semme hautaine & absolue, telle que Fulvie, pour gouverner un homme de ce caractère. Aussi disoiton communément que c'étoit-elle qui avoit triomphé, & qui jouisfoit de la puissance du Consulat.

Pendant que L. Antoine exerçoit cette charge, Octavien voulut faire une distribution de terres aux foldats vétérans. Le Conful s'y oppofa. Après de vives contestations, il quitta Rome, où il voyoit que son adversaire étoit le maître, & se retira à Préneste. Là il assembla des troupes, toujours accompagné de Fulvie, & gouverné par les impressions de cette femme audacieuse. Quoiqu'un ordre, qui leur fut intimé de la part des gens de guerre, leur déplût beaucoup, ils n'oférent refuser d'obéir. Antoine promit d'aller à Gabies, lieu situé à peu près à égale distance de Rome & de Préneste, & choisi par cette raison pour un jugement si extraordinaire dans toutes ses circonstances.

Octavien se trouva le premier au rendez-vous; & sur le champ il détacha des coureurs pour battre la campagne aux environs, & voir s'ils n'y découvriroient point quelque ambuscade cachée. Il y a grande apparence que son objet étoit ce qui arriva réellement. Ses coureurs rencontrérent ceux qui précédoient Antoine, prirent querelle avec eux, engagérent un

combat, & en tuérent quelquesuns. Antoine , effrayé de cet événement, tourna bride austi-tôt, & il n'y eut plus moyen de lui persuader de se présenter au nouveau tribunal, quoique les principaux Officiers lui offrissent de lui servir de gardes & d'escorte. Ce refus opiniatre indisposa contre lui les esprits des foldats vétérans; & comme il leur revint d'ailleurs qu'Antoine & Fulvie parloient d'eux avec mépris, & les traitoient de Sénat guêtré, ils se déclarérent hautement pour Octavien, & prirent les armes en la faveur.

La guerre éclata donc ouvertement. L. Antoine s'étant enfermé dans Pérouse, on en forma le siége, qui fut long & difficile. Il fallut cependant céder à une nécessité, qui ne connoît aucune loi, je veux dire la difette de vivres. C'est pourquoi, L. Antoine ayant envoyé, pour capituler avec le vainqueur, quelques-uns des principaux Officiers, qui ne rapportérent pas une réponse satisfaisante, se détermina à aller trouver lui-même Octavien, pour tâcher de le piquer d'honneur par un procédé franc & généreux, qui pût l'engager à user de clémence.

Si nous nous en rapportons au récit d'Appien, L. Antoine parla & agit en Héros. Mais, on ne trouve nul autre Écrivain, qui peigne ce personnage sous de si belles conleurs. Il y en a même quelques-uns, qui en disent beaucoup de mal. Cicéron, dans ses Philippiques, le traite avec le der-

nier mépris. Velléius affure qu'il avoit tous les vices de son frere, & ne lui ressembloit par aucun endroit louable. Il faut donc s'en tenir, sur son compte, à l'idée que l'on est à même de s'en former, d'après ce que l'on vient de lire; & s'il est difficile de nier des faits, aussi circonstanciés que ceux qui se lisent dans Appien, il est au moins permis de croire que la vanité de L. Antoine & l'affurance qu'il avoit, qu'il seroit épargné par Octavien, à la confidération de son frere, firent tout son héroisme. Quoiqu'il en soit, il fornt de la place, & s'avança vers le camp des affiégeans, sans prendre aucune autre précaution, que d'envoyer avertir Octavien de sa venue. Celui-ci accourut au plus vîte à sa rencontre. Il y eut combat de politesse entre eux. Antoine vouloit entrer dans les retranchemens, afin de se mettre au pouvoir de son vainqueur. Octavien ne le fouffrit point, & se hâta de sortir de ses lignes, afin que celui qui lui demandoit la paix, parût le faire librement, & rester maître de son sort.

La prise de L. Antoine termina la guerre, & toute l'Italie reçut la loi du vainqueur. Octavien tint quelque tems Antoine auprès de lui, sous une bonne garde, qui passoit néanmoins pour cortége, & qui l'accompagnoit comme par honneur. Bientôt, un tel prisonnier l'embarassa en Italie ; il l'envoya en Espagne, avec le titre de Proconful, mais, sans aucune autorité réelle. Toute la puissance étoit entre les mains de ses lieutenans, Sex. Péducéus & Carrinas, qui devoient répondre à Octavien de sa personne & de sa conduite. Depuis ce téms-là; c'est-à-dire, depuis l'an 40, ou 41 avant J. C., l'Histoire ne fait plus mention de L. Antoine.

ANTOINE [Jules], Julius Antonius, (a) fils de Marc Antoine, le Triumvir, & de Fulvie. Octavie, seconde femme de M. Antoine, rendit Jules Antoine fi grand & si puissant, qu'il ne cédoit qu'à Agrippa, qui avoit le premier dégré de crédit & d'honneur auprès de l'Empereur, & aux fils de Livie, qui avoient le second; de sorte que ce Jules Antoine occupoit le troisième rang,

auprès de ce Prince.

En effet, Auguste le combla de bienfaits. Il l'honora d'un Sacerdoce, du Consulat, & enfin de son alliance, lui ayant fait épouser sa niéce Marcella, fille d'Octavie. Antoine n'avoit répondu à tant de témoignages de bonté, que par la plus noire de toutes les ingratitudes. Non content d'avoir été l'un des séducteurs de sa fille, il sut accusé d'avoir aspiré à la souveraine puissance. Si ce dernier fait, fur tout, fut bien prouve, il meritoit assurément la mort, qu'Auguste lui sit souffrir. D'autres disent qu'il se tua lui-même. Jules Antoine avoit composé un poeme héroïque, & quelques traités en prose.

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 955. Crév. Hift. des Emp. Tom. I. p. 69, 148, 187.

ANTOINE [L.], L. Antonius, A. A'vrwrios, (a) fils de Marcella & de Jules Antoine, & petit-fils de M. Antoine, le Triumvir. Il mourut vers l'an de Rome 778, sa fortune ayant été aush malheureuse que sa naissance étoit illustre; car, Auguste, après avoir puni de mort son pere, Jules Antoine, l'avoit envoyé à Marseille, où il tenoit ce petit-fils de sa sœur dans un véritable exil, sous prétexte de lui faire faire ses études, dans cette ville. On lui fit cependant des funérailles honorables; & le Sénat ordonna, par un arrêt, que ses os fussent portés dans

le tombeau des Octaviens.

ANTOINE, Antonius, (b) A'ντώνιος. Cet Antoine n'est connu que pour avoir été complice d'une conjuration formée contre les jours de Sertorius, l'un des plus grands capitaines de l'Antiquité. Pour l'exécuter, on prit l'occasion d'un repas, auquel on invita Sertorius. Dès que le signal, dont étoit convenu, fut donné, Antoine, qui étoit sur le même lit que Sertorius, le frappa d'un coup d'épée. Sertorius voulut se relever; mais, Antoine se jetta fur lui, & lui saisir les mains. Tous les autres conjurés accourant, le poignardérent de plufieurs coups, fans qu'il pût faire aucune résistance.

ANTONIUS [ Publius ], P. Antonius, II. A'rTWV105, (c) fut accusé de concussion, par la Gréce, devant M. Lucullus, préteur de la Macédoine. Jules César, voulant témoigner à cette province sa reconnoissance, pour l'affection qu'elle avoit montrée à son égard, dans une occasion, se chargea de plaider pour elle, & fit tant par son éloquence qu'Antoine, se voyant sur le point d'être condamné, en appella aux Tribuns du peuple, alléguant pour fondement de son appel, qu'il n'étoit pas possible qu'il obtint justice en Gréce contre les Grecs.

AN

ANTOINE, Antonius, (d) Arranog, surnommé Félix, étoit frere de Pallas, que Néron fit empoisonner. Après la mort, ou la réduction des Rois Juifs, Claude réduisit le pais en forme de province, & en donna le gouvernement à des chevaliers Romains, ou à des Affranchis, entre lesquels Antoine Félix, usant de l'autorité Royale, avec la hauteur & l'infolence d'une ame servile, exerça fur ces peuples toutes fortes d'injustices, de violences & de cruautés. Il avoit épousé Drusilla, petite fille de Cléopâtre & d'Antoine; de sorte que, par ce mariage, il étoit devenu le petit-gendre de ce même Antoine, dont Claude, son maître, étoit petit-fils.

ANTOINE, Antonius, (e) Airwing, qui fut surnommé Flamma. L'an de Rome 821, il fut condamné à l'exil, après avoir été convaincu par les Cyréniens d'avoir exercé sur eux une avari-

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. L. IV. c. 44.

<sup>(</sup>b) Crév. Hist. Rom, Tom. VI. pag.

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. I, pag. 708.

<sup>(</sup>d) Tacit. Annal. L. XII. c. 54. Hift.

<sup>(</sup>e) Tacit. Hift. L. IV. c. 45.

ce & une cruauté excessives.

ANTOINE, Antonius, (a) A'vra 105, qu'on surnommoit Naso. C'étoit un tribun des cohortes Prétoriennes, qui fut cassé par Galba, l'an de Rome 821. Cela lui fur commun avec plusieurs autres.

ANTOINE, Antonius, (b) A'vi wing, furnommé Taurus. C'étoit auffi un tribun des cohortes Prétoriennes, qui fut cassé par Galba, en même-tems que le précédent ; c'est-à-dire , l'an de

Rome 821.

ANTOINE, Antonius, (c) A'vrwvios, qui fut surnommé Natalis, étoit un chevalier Romain, uni à Pison, par les liens de l'amitié la plus étroite. Il eut part à la conjuration, qui se forma contre Néron, l'an de Rome 820. Ce Prince lui pardonna, en considération de ce qu'il fut un des premiers à avouer son crime.

ANTOINE, Antonius, (d) Α'ντωνιος, furnommé Novellus. Après avoir été premier capitaine d'une légion, il obtint d'Othon, l'an de Rome 821, le commandement de l'armée navale. On lui affocia Suédius Clémens & Émilius Pacensis, qui le partagérent avec lui. La fortune sembloit aller audevant des vœux d'Othon; car, par le moyen de la mer & de la flotte, il étoit maître de l'Italie, jusqu'à l'entrée des Alpes maritimes. Et il avoit chargé Suédius Clémens, Antoine Novellus, & Émilius Pacensis, de pénétrer

plus avant, & de faire tous leurs efforts pour entrer dans la Gaule Narbonnoise. Mais, Émilius Pacensis fut lié par ses soldats, soulevés contre lui. Antoine Novellus n'avoit nulle autorité; & Suévius Clémens, pour se conserver l'affection des troupes, avoit entièrement ruiné, parmi elles, la discipline militaire, & ne leur avoit laissé que l'avidité de combattre.

ANTOINE [Lucius], (e) L. Antonius, A. A vravios, se souleva contre Domitien, qui gouvernoit l'empire Romain, sur la fin du premier siécle de l'Ére Chrétienne. La ville de Rome fut consternée de sa révolte, parce que l'on s'attendoit à une grande guerre. du côté de la Germanie. Dans ce trouble & dans cet abattement général, il se répandit tout à coup un bruit parmi le peuple, que L. Antoine avoit été tué & toute son armée taillée en piéces. Ce bruit passa pour si constant, que plufieurs Magistrats de Rome, v ajoûtant foi, firent des sacrifices aux dieux, pour leur rendre graces de la victoire. Cependant, lorsqu'on vint à approfondir qui avoit été le premier auteur de ce bruit, il ne s'en trouva point, l'un le rejettant sur l'autre, de manière qu'il se perdit dans la multitude infinie du peuple, comme dans une mer profonde.

Aussi, la nouvelle s'envola de Rome avec la même vîtesse, & avec aussi peu de certitude qu'elle

<sup>(</sup>a) Tacit. Hift. L. I. c. 20. (b) Tacit. Hift. L. I. c. 20.

<sup>(</sup>c) Tacit. Annal. L. XV. c. 50, 71. Bell. Lett. Tom. I. pag. 141, 142.

<sup>(</sup>d) Tacit. Hift. L. I. o. 87. L. II. c. 12. (e) Mém. de l'Acad. des Inscript. &

y étoit entrée. Néanmoins, Domitien s'étant mis en marche, avec ses légions, pour aller contre L. Antoine, rencontra en chemin des lettres & des couriers, qui lui apportoient des nouvelles certaines de la victoire. Et il se trouva qu'elle avoit été gagnée le même jour, que le bruit s'en étoit répandu à Rome, quoiqu'il y eût plus de deux cens cinquante lieues de distance.

ANTOINE, Antonius, A'r-Torios, qu'on furnomma Primus, se rendit célebre sous l'empire de Vespasien. Voyez Primus.

ANTOINE, Antonius, (a) A'vravios, lieutenant d'Avidius Cassius, sous le regne de Marc Aurèle. Cet Officier général, s'étant révolté l'an de J. C. 175 , & fait proclamer Empereur, ne jouit pas long-tems du fruit de sa rébellion. Au bout de trois mois, Antoine, dans une marche, se jetta sur lui, l'épée à la main, & le blessa au cou. Il ne put redoubler, étant emporté par le mouvement de son cheval, & peu s'en fallut qu'Avidius n'échappât. Mais, un Décurion, qui étoit du complot, acheva ce que l'autre avoit commencé. Le Rebelle fut tué sur la place; & les deux Officiers lui ayant coupé la tête, la portérent à l'Empereur.

ANTOINE (b) [ M. ANTOINE ANTIUS ], M. Antonius Antius. Son mausolée, trouvé sur la voie d'Ostie, est remarquable par les

fix faisceaux, marque de magistrature, & par la longue inscription, dont le sens est tel: » Aux » dieux manes de Marc-Antoine » Antius Lupus Préteur, Patrice, » Augure, Questeur des confre-» res Titiens, Tribun des soldats » de la légion seconde adjutrice, » pieuse & fidele, Décemvir pour » juger les procès, Préfet des fé-» ries latines. Sa mémoire avoit » été injustement flétrie; mais, » elle a été rétablie en son entier » par un décret du Sénat. Le sén pulchre, qu'il avoit commen-» cé pour Claudia Régilla, sa " femme, & pour Antia Mar-» cellina, sa fille, a été achevé » par ses alliés Marc Valérius » Bradua Mauricus Pontife & " Antonia Vitellia, & par ses " amis, Quintus Fabius Hono-" ratus, & Titus Annéus Placi-» dus , pour lui donner cette mar-» que d'amitié, & pour consacrer » fon nom à l'éternité. «

ANTOINE [ M. ANTOINE MARTIAL , M. Antonius Martialis, (c) étoit pontife curial, Quinquevir des mysteres, ou des facrifices de l'Erebe. C'est une inscription de Mets, qui nous apprend ces circonstances.

ANTOINE, Antonius, (d) A'ντώνιος. Celui-ci, c'est S. Antoine. Constantin lui écrivit, l'an de J. C. 333, pour lui demander une part dans ses prieres. Il lui fit écrire par ses enfans pour le même fujet. Antoine, enfoncé dans les

(a) Crév. Hift. des Emp. Tom. IV. pag. 433, 434.
(b) Antiq. expliq. par D. Bern. de

Montf. Tom. V. pag. 129.

(c) Antiq. expliq. par D. Bern. de Monrf. Tom. V. pag. 470. (d) Crév. Hift. des Emp. Tom. VI. déserts de la Thébaide, fut peu flatté de cette marque de confidération, qu'il recevoit de la part de son Souverain. Il douta s'il feroit réponse, & il fallut que ses disciples lui représentassent le danger d'indisposer des Princes zélés pour l'honneur du nom Chrétien. Il répondit donc; mais, sa lettre, au lieu de complimens & d'éloges, ne contenoit que des avis. Après les avoir félicités sur le bonheur, qu'ils avoient d'adorer J. C., il les exhortoit à compter le présent pour peu de chose; à s'occuper plutôt du jugement à venir; à bien graver dans leur cœur, cette pensee: que J. C. est le seul, à qui la puissance soit donnée pour toujours dans le ciel & sur la terre. Il leur recommandoit ensuite la douceur & la bonté envers les hommes, le soin de la justice & l'amour des pauvres.

Constantin reçut avec joie cette réponse, si simple, si Chrétienne, qui lui prescrivoit ce qu'il se faisoit gloire depuis long-tems de

pratiquer.

(a) Outre tous ces célebres personnages du nom d'Antoine, en voici encore quelques autres.

1.º Un médecin célebre, surnommé Musa, du tems d'Auguste.

Voyez Musa.

qui étoit surnommé Honoratus, qui étoit surnommé Honoratus, sous Galba. Il souleva ses soldats contre Nymphidius, qui vouloit s'emparer de l'Empire. Nymphidius accourant au bruit des mouve-

mens, qu'il avoit excités, & il fut tué, l'an 68 de J. C.

3.º Un capitaine Romain, qui commandoit dans Afcalon, pendant la guerre des Juiss. Il les défit en deux combats, & leur tua dix-huit mille hommes, l'an de J. C. 68.

4.º Un autre capitaine Romain, qui, au siège de Jotapat, étant allé dans des cavernes, pour en chasser quelques Juis, qui s'y étoient résugiés, en trouva un, qui le pria de lui sauver la vie, & de lui donner la main, pour gage de sa foi. Antoine la lui tendit, sans se désier de rien, & en même-tems le Juis lui donna un coup de poignard dans l'aîne, dont il mourut.

5.º Un intendant de Judée, appellé Marc-Antoine Julien, fous Vespasien. Il assista, avec Tite, au siège de Jérusalem. Peutêtre est-ce cet Antoine Julien, qui, selon Minucius Félix, en écrivit l'histoire; à moins que ce ne soit Antoine Julien, qui étoit d'Espagne, & qui enseigna la Rhétorique à Rome, vers le milieu du second siècle. Ce dernier avoit laissé quelques écrits de sa profession; & il est cité avec éloge par Aulu-Gelle, dont il sut contemporain.

6.º Un capitaine, surnommé Silo, sous le même Vespassen. Il en est parlé, dans Josephe, au trossème livre de la guerre des

Juifs.

ANTOINES [Les], Antonii, A'rxavioi. (b) C'est le nom, que

<sup>(</sup>a) Joseph, de Bell. Judaïc. p. 850,

AN

l'on avoit donné aux colosses d'Eumène & d'Attale, à Athènes. C'étoit sans doute en l'honneur de Marc-Antoine, le Triumvir, ou de quelqu'autre Antoine. On remarque qu'une tempête, qui vint fondre sur cette Ville, les renversa seuls parmi plusieurs autres.

ANTONAQUE, Antonacum, ou ANTUNNAQUE, Antunnacum, (a) ville de Germanie, située sur le Rhin à trois milles de Coblents dans l'électorat de Cologne. On croit que ce fut auprès de la ville d'Antonaque, que César sit construire le pont, dont il parle dans fon fixième livre des Commentaires fur la guerre des Gaules, en ces termes; , Ce-» la étant ainsi réglé, César rén solut de faire jetter un pont un » peu au-dessus de ce lieu, où il » avoit fait passer auparavant son » armée. «

Antonaque étoit un poste des plus considérables sur la frontière du Rhin; & le Général de la Germanie supérieure, établi à Mayence, étendoit jusques-là son commandement, selon la notice de l'Empire. La prononciation Germanique, ayant altéré ce nom, on a dit Anternacum & Andernacum dans le moyen âge. C'est de ce dernier qu'est venu le nom moderne Andernach.

ANTONE, Antona, (b) nom d'une rivière, que Tacire place

dans la grande Bretagne. Il faut que cette rivière soit voisine de celle, qu'on nomme à présent la Saverne; car, Publius Ostorius, ayant désarmé les vaincus, qui lui étoient suspects, les enserma entre les rivières d'Antone & de Saverne.

ANTONIA [ la Tour ], (c) Turris Antonia. On voyoit cette tour, ou forteresse de Jérusalem, vers l'angle occidental & septentrional du temple. Elle avoit été bâtie par Hérode le Grand, en l'honneur de M. Antoine, son ami. Elle étoit située sur une hauteur, escarpée de tous côtés, & fermée d'un mur de trois cens coudées de haut. Elle avoit la forme d'une tour quarrée, & à chaque coin elle avoit une tour, qui la défendoit. Elle étoit si haute, que l'on voyoit de-là dans le temple; & il y avoit un pont, ou une arcade, qui donnoit communication de cette tour, ou de ce palais dans le temple; de manière que, comme le temple étoit en quelque forte la citadelle de la Ville, la tour Antonia étoit la citadelle du temple. Les Romains y tenoient une garnison; & c'est de-là que le Tribun accourut, avec ses soldats, pour tirer S. Paul des mains des Juifs, qui l'avoient faisi dans le temple, & qui vouloient le faire mourir.

ANTONIA, Antonia, (d) A rτώνια, fille de M. Antoine & d'Octavie. Plutarque l'appelle Agrippine; mais, ce doit être une

<sup>(</sup>a) Cæl. de Bell. Gal. L. VI. p. 219. Notic. de la Gaul. par M. d'Anvil.

<sup>(</sup>b) Tacit. Annal. L. XII. c. 31.

<sup>(</sup>c) Tacit. Annal. L. V. c. 11.

<sup>(</sup>d) Plut. Tom. I. pag. 955. Tacit. Annal. L. IV. c. 44. L. XII. c. 64. Crév. Hift, des Emp. Tom. I. pag. 500.

erreur. Elle fut mariée à L. Domitius Énobardus, dont elle eut un fils, qui s'appella Cn. Domitius, pere de l'empereur Néron, & deux filles ; scavoir , Lépida, qui eut successivement trois maris, & Domitia, qui épousa Crispus, que Néron fit empoisonner.

ANTONIA, Antonia, (a) Α'ντώνια, autre fille de M. Antoine & d'Octavie, plus jeune que la précédente. Elle ne fut pas moins recommandable par sa vertu, que par sa beauté. Ayant été mariée à Drusus, elle eut de ce mariage Germanicus, pere de Caius, Claude, qui fut depuis empereur, & une fille, nommée Livie, ou Liville. Après la mort tragique de Germanicus, elle ne donna aucune marque publique de sa douleur; car, selon la remarque de Tacite, il n'en est parlé dans aucun Historien, ni dans aucun Journaliste du tems, quoique les uns & les autres aient fait une mention expresse non seulement d'Agrippine, mais encore de Drusus, de Claude, & de tous les autres parens du défunt. Peutêtre qu'elle fut retenue chez elle, ou par la maladie, ou par la grandeur de son affliction, qui ne lui permit pas de soûtenir la vue d'un objet si funeste pour elle. Tacite croiroit volontiers qu'elle y resta par ordre de Tibère & de Livie, qui vouloient faire juger au public, que c'étoit la même cause, qui retenoit dans leurs palais,

l'ayeule, la mere, & l'oncle de ce malheureux Prince.

Vers l'an de Rome 781, Antonia, ayant été avertie des desfeins, que Séjan méditoit contre la personne de Tibère, en écrivit à cet Empereur, & lui fit scavoir un avis si important , par Pallas le plus fidele de ses esclaves, qui dans la fuite, devint si célebre sous l'empire de Claude. Tibère. qui, depuis long-tems, fermoit les yeux sur le compte de Séjan, commença enfin à les ouvrir, sur les instructions d'Antonia, qu'on croit avoir été informée, par un certain Satrius, du complot, qui se tramoit.

On reproche à Antonia d'avoir abusé, de la considération, que Tibère eut pour elle, jusqu'au point d'avoir, par sa permission, fait mourir de faim sa fille Livie. malgré la douceur de son caractère & la tendresse maternelle; & cela, parce qu'elle ne pouvoit fouffrir qu'elle se fût deshonorée par une conduite criminelle. Certains, pour excuser cette Princesse, attribuent la mort de Livie aux ordres même de l'Empereur.

Antonia fut comblée de toutes fortes d'honneurs par Caius, fon petit-fils, dès qu'il fut monté sur le trône. Ce Prince lui déféra le surnom d'Augusta, les priviléges des Vestales, & plusieurs autres prérogatives. Il est vrai qu'il lui devoit en partie l'éducation, ayant

(a) Plut. Tom. I. pag. 955. Tacit. Annal. L. III. c. 3. L. XII. c. 18. Joseph. de Anniq. Judaïc. p. 630. Bell. Lett. Tom. XIX. pag. 444. & feq. Crev. Hift. des Emp. Tom. I,

passé chez elle les trois ou quatre années; qui s'écoulérent, depuis la mort de Livie, jusqu'à ce que Tibère l'appella auprès de lui à Caprées. Mais, les respects, qu'il rendit à son ayeule, à son avenement à l'Empire, étoient forcés. Il changea tellement de conduite à cet égard, qu'Antonia lui ayant demandé un entretien particulier. il le lui refusa, & voulut que Macron y fût en tiers. Dans une occasion, où elle crut devoir lui donner quelques avis, il s'emporta', jusqu'à lui répondre avec menaces: Souvenez - vous que tout m'est permis, & contre tous, (ans distinction. Il ne cesfa de lui faire souffrir mille indignités, mille affronts, & hâta ainsi sa mort par le chagrin, si même il n'y employa pas le poison. Il ne fit rendre à sa mémoire aucun des honneurs , qui lui étoient dûs, & il poussa si loin l'oubli de toutes les bienséances, qu'il regarda tranquillement, d'une falle où il étoit à table, le bûcher. qui consumoit le corps de son ayeule. On ne sçair pas précisément dans quel tems cela arriva. On croit cependant que ce fut vers l'an de J. C. 38, & de Rome 789.

ANTONIA, Antonia, (a) A'ντώνια, fille de Claude, & d'Élia Pétina, & fœur d'Octavie, célebre par ses malheurs. Antonia, qui étoit l'aînée, sur mariée d'apord à Cn. Pompée, auquel son beau-pere permit de prendre

le titre de Grand, que Caius lui avoit interdit. Dans la fuite, Cn. Pompée ayant été tué par ordre de Claude, Antonia épousa en secondes noces Faustus Cornélius Sylla.

Environ l'an de J. C. 65, fous l'empire de Néron, il se forma une conspiration presque générale, tant on déteftoit cet Empereur. C. Pison de la célebre famille des Pisons, étoit un des principaux chefs de cette conjuration. C'est même sur lui qu'on jettoit les yeux pour l'élever au trône en la place de Néron. Le plan étoit que Pison attendroit l'événement dans le temple de Cérès, où le préfet Fénius & les autres conjurés devoient le venir prendre, & le mener au camp des Prétoriens. Pline, qui avoit écrit une histoire de Néron, ajoûtoit, selon le témoignage de Tacite, qu'Antonia, s'étoit laissé persuader de faire revivre ses droits au trône, en épousant Pison; & qu'elle avoit promis de l'accompagner dans ce moment fi critique, pour lui concilier la faveur des soldats & du peuple. Tacite trouve le fait peu vraisemblable, soit de la part d'Antonia, qui, sur une espérance bien incertaine, s'exposoit à un extrême péril, soit de la part de Pison, éperdument amoureux de sa femme, & par conséquent peu disposé à contracter un autre mariage, à moins qu'il ne faille dire que la soif des grandeurs est un sentiment

(a) Tacit. Annal. L. XII. c. 2, 68. Tom. II, pag. 105, 188, 419, 473. L. XV. c. 53. Crév. Hift, des Emp.

supérieur à tout autre sentiment.

Quoiqu'il en soit, la conjuration fut découverte, & Pison se fit mourir lui-même. L'année suivante, Néron voulut épouser Antonia; & sur son refus, qui lui parut suspect de desseins ambitieux, il la fit tuer. C'étoit l'an de J. C. 66.

ANTONIA FLACCILLA, (a) Antonia Faccilla, femme de Novius Priscus. Ce Romain ayant été exilé sur de simples soupçons, par l'ordre de Néron, contre lequel on l'accusoit d'avoir conjuré, Antonia Flaccilla l'accompagna dans le lieu de son exil. Ce fut

vers l'an de J. C. 65.

ANTONIA VALERIA, (b) Antonia Valeria. Elle avoit épousé Aurélius Epaphrodite, affranchi de Modestus, qui s'acquit une grande réputation dans les lettres, & qui s'étoit fait une bibliothéque de quarante mille volumes. On croit qu'il florissoit du tems de Néron, & qu'il mourut sous le regne de Nerva. Antonia Valéria, après la mort de son mari, lui fit élever un superbe tombeau, dont on trouve une description détaillée dans le quatrième volume des Mémoires de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres.

C'étoit probablement, dit M. de Boze, en parlant de cette femme, une des plus ferventes initiées aux mystéres de Cérès, peut-être même une de ces Prétresses, si connues sous le nom de

A N 225 Melissai, μελισσαι; ce qui l'avois déterminée à orner le tombeau de fon cher époux d'un point d'hiftoire, relatif à la profession qu'elle exerçoit.

ANTONIA [la Loi], Lex Antonia. (c) Cette loi fut portée par M. Antoine, lorsqu'il étoit Consul avec Jules César. L'objet de la Loi étoir que, dans la suite, la troisième Décurie des Juges seroit tirée d'entre les Centurions, les Antéfignanes, les Alaudes, & les

Manipulaires.

ANTONIA [la Loi], Lex Antonia. (d) Cette autre loi fut portée par M. Antoine, dans le tems que les Dictateurs, abusant de leur autorité, se conduisoient tyranniquement; de manière que le nom même en étoit devenu odieux au peuple Romain. La nouvelle Loi défendoit à toute personne de proposer de créer un Dictateur. & d'accepter cette dignité, supposé qu'on la lui offrît. Il étoit libre & permis de tuer quiconque seroit contrevenu à cet établissement.

ANTONIANUS, Antonianus, (e) pontife perpétuel de Cybèle. Il paroît d'après une infcription de Tain en Dauphiné, faire à l'occasion d'un Taurobole, que ce fut Antonianus, qui fit ce Taurobole, sur une prédiction, ou un songe de Julianus Archigalle, ou grand-Prêtre de Cybèle. On peut conclure aussi de la même inscription que ce Tauro-

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. L. XV. c. 71. (b) Mem. de l'Acad. des Inscript. &

<sup>(</sup>c) Rofin. de Antiq. Rom. pag. 856. Iom. III.

<sup>(</sup>d) Rofin. de Antiq. Rom. pag. 834. Bell. Lett. Tom. IV. p. 648, 649. & Suiv. Bell. Lett. Tom. V. pag. 295, 296. (e) Mém. de l'Acad. des Inscript. &

bole dura cinq jours; c'est-à-dire, depuis le 12 jusqu'au 8 des calendes de Mai; & qu'il fut fait avec toutes les solemnités requises en pareille occasion, puisqu'on trouve dans l'inscription, les noms & les qualités de ceux, qui avoient affisté à ce sacrifice, Antonianus le pontife, Julianus Archigalle, Panirius, celui des prêtres de Cybèle, qui avoit reçu sur son visage & sur ses habits, le sang de la victime, & Vérinus, le joueur de flûte, Tibicen, qui affistoit ordinairement aux facrifices publics & solemnels.

ANTONIENS, Antonii, (a) A'vi will, famille illustre dans l'histoire Romaine. C'étoit une ancienne tradition, que les Antoniens étoient Héraclides, descendus d'Antéon, fils d'Hercule; & comme Marc-Antoine, le Triumvir, sembloit justifier certe tradition, autant par sa mine, que par sa figure, il tâchoit aussi de la confirmer par sa manière de s'habiller; car, toutes les fois qu'il devoit paroître en public, il avoit sa tunique ceinte fort bas, une large épée tendue à fon côté. & par-dessus une cape fort grof-

ANTONIENS [les Soldats], Milites Antoniani. C'est ainsi qu'on appelloit les soldats, qui suivirent le parti de M. Antoine.

ANTONIN [ARRIUS], (b)
Airius Antoninus, ayeul maternel de l'empereur Antonin;
car, il avoit époulé Béjania Pra-

cilla, dont il eut Arria Fadilla, qui fut mere cet Empereur. Arrius Antonin étoit Consul l'an de J. C. 69. Il fut fait Patricien par Vespasien. Comme c'étoit un ami de Nerva, quand celui-ci eut été élevé à la Dignité impériale, au milieu des applaudissemens & d'une félicitation universelle ; il osa tenir un langage tout différent au nouveau Prince. En embraffant Nerva, il lui dit qu'il estimoit l'empire heureux de l'avoir pour chef: " Mais quant à ce qui vous " regarde, ajoûta-t-il, je suis plus » disposé à plaindre votre sort, » qu'à le louer. Vous perdez la » tranquillité de la vie privée; » & à quels orages ne vous ex-» posez-vous pas? Que de fati-" gues, que de dangers, & pour » votre personne, & pour votre " réputation, jusqu'ici sans tache? » Vous aurez à vous défendre des » embûches de vos ennemis; vous » aurez à craindre l'avidité de " vos amis, que vous ne pourrez » fatisfaire, fans nuire au bien » public, ni frustrer, sans chan-» ger leur zéle en haine contre my vous. «

Arrius Antonin joignoit, suivant le jugement de Pline le jeune, la douceur la plus aimable à l'éclat des vertus & des dignités.

Nous avez été deux fois Conful, lui dit Pline dans une de se lettres, & Conful semblable

à ceux de l'ancienne République. Vous avez exercé le Proposition consulat d'Asse avec une gloire,

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 917. (b) Plin. L. IV. Epift, 18. L. V. HII. p. 58. T. IV. p. 153, 154, 324, 325.

» à laquelle, je ne dirai pas, de » peur de blesser votre modestie, » que personne n'ait pu atteindre; » mais, que, si l'on en trouve » deux ou trois parmi vos prédé-" cesseurs & vos successeurs, qui » vous aient égalé, c'est beau-" coup. Vous tenez rang entre » les premiers Citoyens de la » Ville, par un vie irréprocha-» ble, & par la confideration, n due à votre mérite & à votre n âge. Voilà bien des titres pour » attirer nos respects; mais, je " vous admire encore davantage " dans vos délassemens; car, af-» faisonner la sévérité des mœurs, n telle qu'elle éclate en vous, par " une douceur, qui n'est pas » moindre, & affocier les graces » à une folidité parfaite dans l'ef-» prit & dans le caractère, c'est » ce qui est extrêmement rare & o difficile; c'est ce qui n'est donné qu'aux hommes supérieurs. «

On vient de voir avec quelle dignité & quelle fagesse Arrius Antonin complimenta Nerva, fon ami, lorsqu'il le vit élevé à l'Empire. Ses amusemens mêmes annonçoient de l'agrément & du gout. Il s'occupoit, dans son loisir, à composer de petites pièces de poësie en Grec, où brilloient à la fois l'élégance & la délicatesse; Pline en ayant traduit plusieurs en vers Latins, reconnoissoit que sa version demeuroit beaucoup audessous des beautés originales.

ANTONIN | TITUS AURÉ-

(a) Crév. Hift. des Emp. Tom. IV. 450. & suiv. Tom. IV. pag. 301. Tom. p. 324, 325. & suiv. Mém. de l'Acad. XII. pag. 268. & suiv. Tom. XV. pag. des Inscript. & Bell. Lettr. Tom. I. pag. 468. & suiv. Tom. XVI. p. 190, 274. 186, 189, 229. & fuiv. Tom. II. pag.

LIUS FULVIUS BOIONINUS ]. Titus Aurelius Fulvius Boioninus Antoninus, (a) fils d'Aurélius Fulvius, & d'Arria Fadilla, naquit à Lanuvie en Italie, le 19 Septembre de l'an de Rome 837. Il étoit originaire, du côté de son pere, de Nîmes, ville des Gaules. Ses deux grands-peres furent Confuls. Son pere, qui parvint aussi à cette dignité, tenoit, par ses alliances , à tout ce qu'il y avoit de plus illustre dans Rome. Issu d'une telle famille, il en soûtint tout l'honneur. Ayant perdu son pere, lorsqu'il étoit encore en bas âge, & sa mere s'étant remariée, il fut d'abord élevé par les foins & fous les yeux de fon ayeul paternel; & après la mort de celui-ci, Arrius Antonin, pere de sa mere, le prit dans sa maison, & acheva son éducation. Antonia montra, dès son enfance, un heureux naturel, doux, aimable, rendant à tous ses proches ce qu'il leur devoit. Il s'attira ainsi leur amitié, & ils lui en donnérent des preuves effectives. Son beau-pere; c'est-à-dire , le second mari de sa mere, plusieurs de ses cousins & de ses alliés le firent leur héritier.

A mesure que son caractère se développa, il se sit estimer de plus en plus; & parvenu à l'âge d'homme fait, il réunit en lui tous les avantages du corps & de l'ame, qui pouvoient fixer en sa faveur le jugement du public ; une physionomie, en même-tems

douce & majestueuse, un esprit orné, le talent de parler avec dignité & avec grace, une grande douceur de mœurs, une modération parsaite. Désintéressé, équitable, ennemi de l'injustice, libéral, & bienfaisant, renouvellant le goût des anciens Romains pour l'exercice innocent de l'agriculture, il ne donna dans aucun excès, il ne connut nulle affectation. Il étoit naturellement tout ce qu'il devoit être, & la vaine gloire n'entroit pour rien dans les motiss

qui le faisoient agir. Sa naissance l'appelloit aux charges, & il s'en acquitta dignement. Après son Consulat, ayant acheve la carrière des honneurs, il passoit volontiers dans ses terres une grande partie de l'année. Mais, quoiqu'il ne cherchat pas à se montrer, son merite ne permettoit pas qu'on l'oubliât. Adrien le choisit pour être l'un des quatre Consulaires, à qui il donnoit l'Italie à gouverner; & il eut l'attention de lui assigner le département dans lequel ses possessions étoient situées, afin qu'un homme de cette considération pût gérer son emploi, sans se déranger beaucoup, & qu'il trouvât là commodité réunie avec l'éclat. Il fut à fon tour Proconful d'Afie, & il s'y comporta de manière à surpasser même la réputation, que son ayeul Arrius Antonin s'étoit acquife dans cette Province. Au retour du gouvernement d'Asie, il continua d'être extrêmement consideré d'Adrien, qui l'appelloit frequemment dans ses conseils; & l'Historien observe que, dans

toutes les délibérations, Antonin inclinoit toujours au parti le plus doux.

Un homme si recommandable ne fut pas heureux dans son domestique. Il avoit épousé Annia Faustina, dame d'une illustre naisfance, mais dont la conduite ne répondit, ni à ce qu'elle se devoit à elle-même, ni à la vertu & à la fagesse de son mari. Antonin évita l'éclat, & crut devoir étouffer son chagrin dans le silence. Il n'en eut pas moins d'affection & de respect pour son beau-pere Annius Vérus, qu'il foulageoit dans sa vieillesse, en lui prêtant l'appui de son bras, pour l'aider à se rendre au Sénat. On dit que cette action de piété lui valut le furnom de Pius, & comme on va le voir tout à l'heure, l'adoption d'Adrien; mais, il mérita l'un & l'autre à plus d'un

De fon mariage il eut quatre enfans, deux fils & deux filles. Les fils moururent fort jeunes. Des deux filles, l'aînée, qu'il avoit mariée à Lamia Syllanus, mourut pareillement, lorfqu'il partoit pour le Proconsulat d'Asie. La seconde est la trop fameuse Faustine, qui, ayant été mariée à Marc-Auréle, imita & même surpassa le mauvais exemple de sa mere. Adrien , après la mort d'Elius Vérus, obligé de le chercher à lui-même & à la République, un autre appui, jetta les yeux fur Antonin. Ses qualités personnelles furent sans doute les motifs, qui influérent principalement dans la détermination d'Adrien. Mais, on peut croire que la considération de l'alliance y entra pour quelque chose, s'il est vrai, com? me on prétend le prouver par quelques médailles, que Matidie, petite-nièce de Trajan, & sœur de l'impératrice Sabine ; fût tante d'Antonin. Quoiqu'il en soit, Adrien s'étant décidé demanda le consentement d'Antonin; & il fallut, à ce sage Sénateur, du tems pour délibérer, s'il accepteroit le. droit à la succession de la première place de l'univers.

Antonin fut adopté le 27 Février qui suivit la mort de Vérus. Adrien le fit fur le champ son Collégue dans la puissance Proconsulaire & dans celle du Tribunat. Comme Antonin n'avoit point d'enfans mâles . Adrien curieux de procurer plusieurs soutiens à la République, exigea qu'il adoptât le fils de Vérus César, âgé alors d'un peu plus de sept ans, & M. Annius, qui en avoit près de dixsept, & qui fut, dans la suite, l'empereur Marc-Auréle.

Adrien étant au lit de la mort, Antonin voulut l'empêcher de la prévenir. Il employa même des moyens peu conformes à la sincérité. Et quand il fut mort entre ses bras, de la maladie dont il étoit attaqué, il fit brûler son corps a Pouzzoles, dans la maifon de campagne, qui avoit appartenu à Cicéron; & ensuite il en transporta les cendres à Rome, pour lui faire des obséques impériales, & solliciter son Apothéose; ce qu'il obtint du Sénat, mais avec beaucoup de peine. Adrien ayant donc été mis au rang des dieux, Antonin lui bâtit un temple à Pouzzoles, où son corps avoit été brûlé. Il y établit des prêtres, une confrérie, des jeux qui devoient s'exécuter chaque cinquième année; en un mot, tous les honneurs que la superstition payenne rendoit à ceux, qu'elle regardoit comme dieux.

Antonin succéda à Adrien au gouvernement de l'empire Romain le 10 Juillet de l'an de J. C. 138. Son avénement à la souveraine puissance fut un sujet de joie universelle pour le Sénat, pour le peuple Romain, & pour toutes les Nations, qui en dépendoient. Il signala les commencemens, de son regne par des actes de clémence envers des Sénateurs ambitieux, qui avoient conspiré contre lui. Il éprouva aussi quelques rebellions, soit de la part des Juifs, soit en Achaie & en Égypte. Il eut à réduire au devoir les Maures, les Daces, quelques peuples Germains, & à contenir les Alains, qui, à diverses reprises, tentérent de troubler la paix de l'Empire, du côté de la haute Asie. Il lui fallut, dans la grande Bretagne, arrêter les courses des Brigantes, qui s'étoient révoltés, & qui infestoient les pais, demeurés fideles. Mais, aucun de ces mouvemens de guerre n'eut des fuites confidérables. Quelques-uns ne furent que des séditions, qu'il appaifa sans effusion de sang, uniquement par la fermeté d'une conduite toujours égale. Il termina les guerres, sans sortir de Rome, ou au moins de l'Italie, employant le ministère de ses lieutenans, qui, par tout, remportoient, sans peine Pin

& sans aucun risque, les succès, que desiroit un Empereur nullement avide de conquérir.

Antonin aimoit la paix par goût & par reflexion & il répetoit fouvent avec complaifance un mor de Scipion, qu'il a sauve de l'oubli : " l'aime mieux, disoit-il, » conserver un Citoyen, que tuer mille ennemis. " Il eut la fatisfaction de jouir de cette paix defirée; & comme il n'étoit point partagé par les soins qu'entraîne la guerre, rien ne l'empêcha de s'occuper uniquement de la penfée de faire le bonheur des peuples, qui lui étoient soumis. Il s'y livra tout entier, gouvernant l'Etat avec la même attention & la même vigilance, qu'apporte un bon pere de famille à gouverner fa maison. Ennemi de la vexation, il obligea les Intendans à se comporter avec modestie dans la levée des tributs. Il écoutoit les plaintes qu'on lui portoit contr'eux. Il punissoit sévérement ceux, qui se trouvoient coupables d'injustice; & jamais il ne se réjouit d'un gain, qui tendît à l'oppression du peuple. Il étoit d'ailleurs bien difficile de lui en imposer, parce qu'il prenoit connoissance de toutes choses par lui-même. On alloit directement à lui, fans être obligé de passer par le canal de per-Ionnes interposées. Il s'étoit mis au fait de toutes les affaires, soit de l'État en général, soit de chaque Province en parriculier; & les courtifans ne pouvoient pas vendre un crédit, qu'ils n'avoient point auprès d'un Prince si clairvoyant & si appliqué.

Ce n'est pas qu'il ne consultate Jamais il ne se décida sur aucun point d'importance, sans avoir pris conseil de ses amis. Mais, il ne se laissoit pas conduire en aveugle, & il empruntoit seulement les lumières d'autrui pour mieux voir. En tenant une telle conduite, il n'avoit nul intérêt de cacher les motifs, qui le déterminoient &, en toute rencontre, il en rendoit raison exactement, soit par des discours, prononcés en plein Sénat, soit par des déclarations, affichées dans la place publique.

Ce Prince alloit , comme Adrien, aux bains publics, qu'il faisoit préparer & chauffer à ses dépens; & après qu'il en étoit forti, il en laiffoit l'usage libre & gratuit à tout le peuple. Il vivoit avec ses amis, dans la même familiarité, qu'avant sa haute fortune. Il les invitoit à ses repas ; il alloit manger chez eux; il les appelloit à ses vendanges. Cette bonté étoit, dit-on, une vertu du tems. Trajan avoit monté les choses sur ce ton. Adrien ne s'en étoit point écarté; & Antonin suivoit avec joie un plan, conforme à l'inclination de son cœur. Sa douceur étoit inaltérable, & supérieure même aux injures. Dans une famine, la populace, qui, lorsque le pain lui manque, ne se connoît plus, lui jetta des pierres. Antonin, au lieu de venger l'autorité outragée, aima mieux appaiser les séditieux, en leur rendant compte des mesures, qu'il prenoit pour foulager la misere publique. Et il ajoûta un secours effectif, en faifant acheter, à fes

dépens, des bleds, des vins, des huiles, qu'il distribua gratuitement

aux pauvres Citoyens.

Il visitoit un jour la maison d'un opulent Sénateur, nommé Omulus, qui fut Conful fous fon regne; & y ayant remarque avec 'admiration des colomnes de Porphyre, il lui demanda, d'où lui venoit un ornement si magnifique. Omulus répondit avec brufquerie: " Souvenez - vous, lorsque » vous êtes dans la maison d'au-» trui, que vous devez être fourd » & muet. « Antonin supporta cette insulte avec beaucoup de

patience.

Lorfau'Antonin étoit contraint d'user de severité, c'étoit toujours en y mêlant quelque adouciffement. Il ne craignoit fien tant que d'opprimer les peuples; mais, fa bonté ne dégénéra point en foibleile. Il usa avec œconomie des finances de l'Etat, mais avec libéralité de son parrimoine. Quand il faisoit quelque séjour à la campagne, c'étoit sur ses terres, comme au tems de fa condition privée; & pensant que les ameublemens précieux & les joyaux de la couronne étoient un argent mort; que les maisons de plaisance, qui appartenoient au domaine impérial, n'étoient que des occasions de dépenses, il en vendit une grande partie pour groffir fon épargne. Aussi la laissa-t-il trèsriche en mourant; au lieu qu'il avoit diminue, par ses largesses, les biens patrimoniaux.

Les jeux, qui amusoient le peuple, ne lui parurent point une dépense superflue. Il donna des

combats de bêtes dans l'un defquels furent tues cent lions à la fois. Il eut soin de rassembler de toutes les parties de l'univers les animaux les plus finguliers, & de les amener à Rome, pour en repaitre les yeux de la multitude; tels que des crocodiles, des hippopotames, des rhinoceros, des éléphans, des tigres. Je ne parle point des spectacles, des pantomimes, qu'il aimoit & qui le délassoient lui-même. Il n'approuvoit pas néanmoins la profusion dont on usoit souvent pour les jeux : & il fixa , à une certaine somme, la dépense, qu'il seroit permis de faire pour les combats de Gladiateurs. Quoiqu'il n'eût pas la passion de bâtir, il ne laisla pas d'embellir Rome de plufieurs édifices, entre lesquels celui, qui mérite peut-être le plus d'être remarque, est un remple en l'hons neur d'Adrien. Il acheva auffi ce qui restoit à faire au tombeau de son prédécesseur. Il construisit, en différentes villes d'Italie des ouvrages utiles. Nimes, la patrie de fes ancêtres dui attribue, avec beaucoup de probabilité, les deux plus superbes monumens, qui reftent parmi nous de la magnifence Romaine, les Arênes & le pont du Gard. Antonin agrandit encore & orna de priviléges le bourg de Pallanteum en Arcadie, qui, à caule d'Evandre, étou regardé comme le berceau de Rome. Il en fit une Ville, à laquelle il donna le droit de se gouverner par ses loix, & l'exemption des tributs: Sage ( Zonayovillog . Paradi)

- Antonin fit auffic plufieurs or

P iv

donnances pour régler & perfectionner la Jurisprudence en divers points, aide des plus habiles Jurisconsultes de son tems Il tut équitable même envers les Chrétiens, qu'un préjugé général dévouoit alors à la baine publique. Il est aifé de concevoir qu'un Prince, tel que celui-là, fut aimé tendrement de ses sujets. Antonin se vit de plus respecté des étrangers. La réputation de sa justice lui donna. fur les Rois & les peuples voisins de l'Empire, une autorite, qu'il n'auroit pu acquérir par les armes. Pharasmane, roi d'Ibérie, vint le faluer , & lui témoigna plus de déférence, qu'il n'en avoit montré pour Adrien. Pacorus fut établi par lui roi des Lazes, peuple de la Colchide. Le roi des Parthes se préparoit à faire la guerre aux Arméniens. Antonin l'en empêcha par une simple lettre; & cela quoiqu'il n'eut point pour lui une complaifance molle, & qu'il eût refuse de lui rendre le trône d'or , conquis par Trajan fur Chofroes. Les Indiens, les Bactriens, les Hyrcaniens lui envoyérent des ambaffadeurs. Les nations Barbares des frontieres de l'Empire, au lieu de se faire justice par les armes, le prenoient pour arbitre de leurs prétentions & de leurs différends

La conduite privée d'Antonin répondoit à la fagesse, avec laquel; le il gouvernoit les affaires publiques. Sa table étoit honnête, mais fans luxe. Il n'employoit point d'autres officiers pour la fervir d'autres pourvoyeurs, que ceux qu'il avoit, étant simple particu-

lier. Il y admettoit ses amis, mais sans gêner leur liberté; & il ne trouvoit point mauvais qu'invités, ils s'exculassent quelquesois de venir. Il avoit besoin de prendre quelque chose le main, pour se soûtenir dans le travail avant le repas, & c'étoit du pain sec. Ses amusemens, si l'on en excepte les jeux des pantomimes, que la févérité de la morale Chrétienne, & même Philosophique, condamne, étoient innocens; la pêche, la chasse, la promenade, la con-

versation avec ses amis.

Ses mœurs ne furent pas entièrement exemptes de tache. Il est fait mention dans Capitolin d'une concubine de ce Prince ; & suivant le témoignage de Marc-Auréle, il se retira promptement d'un genre de désordre plus criminel encore, & alors très-commun dans Rome; ce qui suppose qu'il y avoit donné d'abord. Voilà, à proprement parler, les seuls reproches, que lui fasse l'Histoire; à moins que l'on ne veuille compter pour un sujet légitime de cenfure, l'excessive indulgence pour sa femme, dont la conduite n'honoroit pas le trône. Il souffrit patiemment, tant qu'elle vécut, les trop grandes libertés qu'elle se donnoit. Il consentit qu'elle fût décorée du titre d'Augusta, lorsqu'il parvint lui-même à l'Empire; & cette Princesse étant morte au bout de trois ans il lui fit rendre les honneurs divins, avec tout l'appareil de temple, de prêtresses, de statues d'or & d'argent. C'étoit pousser bien loin, ou un attachement de foiblesse, ou

l'affectation d'ignorer ce que tout

le monde scavoit.

Antonin avoit vécu jusqu'à l'âge de plus de foixante - treize ans, sans ressentir aucune infirmite, si ce n'est des migraines assez fréquentes, qui l'obligeoient d'interrompre son application aux affaires; mais, dès que le mal étoit passé, il reprenoit le travail avec une nouvelle vigueur. Au mois de Mars de l'an de Rome 912, étant à Lori, maison de plaisance, qu'il chérissoit singulièrement, parce qu'il y avoit été élevé, il se trouva, pendant la nuit, incommodé d'une indigestion, qui , le lendemain, lui donna la fievre. Des le troisième jour de sa maladie, il en sentit le danger; & ayant appelle les préfets du Prétoire & les principaux de ses amis, il confirma en leur présence le choix qu'il avoit fait de Marc-Auréle, pour son successeur, & il lui recommanda la République & sa fille. Il fe dépouilla même en quelque façon, dès ce moment, en sa faveur, des honneurs du Rang suprême; & pour l'en mettre en possession, il sit transporter chez lui la statue d'or de la Fortune, que les Empereurs avoient toujours dans leurs chambres.

Bientôt, la fièvre porta à la tête; &, dans son délire, Antonin parloit uniquement de la République, & des Rois qui lui avoient donné sujet de s'irriter contr'eux. C'étoit, sans doute, suivant la conjecture de M. de Tillemont, Vologese, roi des Parthes, qui occupoit principalement fon esprit; car, Vologése faisoit des-lors les

préparatifs de la guerre, qu'il declara peu à près aux Romains. Il paroît qu'avant sa mort, Antonin revint quelque-tems à lui-même; cependant, ayant donné pour mot au tribun des Prétoriens la tranquillité, il se retourna, & mourut aush paisiblement que s'il n'eut fait que s'endormir, le 7 Mars, l'an de Rome 912, & de J. C. 161. Son regne fut de vingt-deux ans, sept mois, & vingt-fix jours. Ses cendres furent portées au tombeau d'Adrien; & ses deux fils & successeurs, Marc-Auréle & L. Verus, montant à la Tribune aux harangues, firent, l'un après l'au-

tre, son oraison funébre.

Quoique vieux, lorsqu'il mourut, il sut regretté, comme s'il eût été enlevé à la fleur de l'âge. Il est inutile de remarquer qu'on lui déféra tous les honneurs imaginables. Son successeur n'eut pas besoin de presser les Sénateurs sur cet article. Chacun, à l'envi, louoit sa bonté, sa clémence, la droiture de son esprit, l'égalité de ses mœurs; & tous, d'une commune voix, opinérent pour le mettre au rang des dieux, en lui décernant temple, prêtres, collége d'Antoniniens, dévoués à fonculte, fêtes anniversaires pour celébrer fa mémoire. Marc-Auréle & le Sénat voulurent transmettre aux siécles futurs les sentimens dont ils étoient remplis pour lui, en lui confacrant un monument durable, qui subsiste encore aujourd'hui fous le nom de Colomne Antonine, & qui, rétablie depuis par Sixte-Quint, fait un des ornemens de Rome.

Mais, ce qui est le plus glorieux à ce Prince, c'est que la vénération pour son nom fut si grande, que, pendant près d'un siècle, tous les Empereurs voulurent le porter, même ceux, qui ne lui appartenoient, ni par le sang, ni par l'adoption. Ce nom étoit si cher aux Citoyens & aux soldats, qu'ils ne pouvoient regarder comme Empereur celui qui ne s'appelloit pas Antonin. Aussi Sévère souhaitoit-il qu'il en fût du nom d'Antonin, comme de celui d'Auguite, & qu'il passat à tous ceux qui seroient revêtus de la puissance impériale ; & en effet, il le fit prendre à ses deux fils. Caracalla & Géta. En un mot, le nom d'Antonin étoit, dans l'esprit des peuples, quelque chose de plus faint & de plus sacré que celui de dieu; & réellement la plûpart de leurs dieux n'étoient pas comparables au Prince, qui avoit rendu le nom d'Antonin si vénérable.

On remarque qu'Antonin aimoit les lettres, & qu'il les avoit cultivées, non en Scavant de profession, mais en homme d'Etat, & en Prince. On avoit de lui, du tems que Capitolin écrivoit; c'est-à-dire, sous Dioclétien, plusieurs harangues, où régnoit un goût d'éloquence, digne de son caractère & de son rang. La faveur du Prince & la douceur de la paix firent fleurir les études plus néanmoins en ce qui regarde la Philosophie, que dans les amé-

nités de la littérature, plus chez les Grecs, que chez les Romains. Le plus illustre de tous ceux, qui ont écrit sous le regne d'Antonin, est sans contredit Ptolémée, astronome & géographe, qui faisoit fes observations, & composoit ses ouvrages à Alexandrie.

ANTONIN, Antoninus, (a) fils du précédent. Des médailles antiques nous représentent ce jeune Prince au revers de Faustina, sa mere, avec une inscription, qui le nomme M. GALERIUS. & quelquefois M. ANNIUS GALERIUS ANTONINUS. Il ne fit que joindre, suivant l'usage commun, au nom de son pere Antonin, les noms de Faustina, fa mere, qui s'appelloit Annia

Galeria.

Il paroît qu'Antonin Galérius avoit été adopté par les villes de Rome & d'Alexandrie. C'est pour cela qu'il est qualifié fils des Romains sur une médaille, qui sut frappée à Alexandrie. Cette pratique étoit en usage parmi les Anciens. Ce Prince mourut fort jeune, long-tems avant fon pere, puisque ce dut être avant qu'il parvint à la souveraine puissance. Il avoit un frere, qui, comme lui, moutut fort jeune.

Pausanias dit qu'Antonin le Pieux eut, pour successeur, un fils de même nom que lui; & que ce second Antonin dompta les Germains, nation fort belliqueuse, & rangea à leur devoir plufieurs autres peuples barbares de

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 526. Crév. Hift. des des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XV. Emp. Tom. IV. p. 327. Mein, de l'Acad. pag. 470. & Suiv.

l'Europe, particulièrement les Sauromates, qui avoient injustement déclaré la guerre aux Romains. Cela doit s'entendre, non du fils naturel d'Antonin le pieux, mais de son fils adoptif, connu sous le nom de Marc-Auréle, qui lui succéda en effet à l'Em-

pire.

ANTONIN, Antoninus, (a) furnommé Géminus, frere jumeau de Commode, étoit fils de Marc-Auréle. On remarque que ce fut le second exemple d'un héritier, né à un Empereur régnant. Britannicus avoit été le premier exemple; mais, il ne régna point. Pour Antonin Géminus, il ne régna pas non plus, étant mort en très-bas âge. Il étoit ne le 31 Août de l'an de J. C, 161.

ANTONIN [ ARRIUS ], (b) Arrius Antoninus, victime de la tyrannie de Cléandre, affranchi de Commode, vers l'an de J. C. 186. Son nom femble annoncer une liaison de parenté avec cet Empereur. Il descendoit apparemment, comme l'observe M. de Tillemont, d'Arrius Antonin, ayeul maternel de l'empereur Antonin, qui étoit grand-pere de Commode par adoption. Quoiqu'il en soit, Arrius Antonin sut sacrifié, par le Préfet du prétoire, à la vengeance d'un certain Attale, qu'il avoit condamné, étant Proconful d'Afie. Arrius Antonin étoit tellement estimé dans Rome, que Lampride attribue à l'indignation, que causa sa mort injuste & cruelle, le soulévement du peuple, qui amena la chûte de Cléandre.

ANTONIN, Antoninus, (c) neveu de l'empereur Commode étant fils de Pétronius Mamertinus, beau-frere de ce Prince. Antonin fut la victime de la cruauté de son oncle, l'an de J. C. 190. Son pere & plusieurs autres illustres personnages furent tués dans le même - tems. Antonin avoit rempli la dignité consulaire, aussibien que Pétronius Mamertinus. Mais, rien n'étoit capable de mettre une personne à l'abri des poursuites de l'Empereur, quand elle avoit eu une fois le malheur de

lui déplaire.

ANTONIN, Antoninus, (d) contemporain d'Alexandre Sévère. Il prit la pourpre vers l'an de J. C. 229. Plufieurs autres Rebelles firent la même chose; mais, leurs entreprises n'eurent point de fuccès. Antonin, craignant le juste ressentiment d'Alexandre Sévère, se cacha & ne parut pas davantage. C'est ce que nous apprenons de Zozime, le seul qui ait parlé de cet Antonin. Le même Auteur parle d'un autre Antonin, qui se révolta contre l'empereur Gallien, & qui fut puni l'an de J. C. 265.

Il y eut un fils d'Abgar, roi d'Édesse, qui se nomma Antonin. Il fur amené à Rome, après que son pere eut été dépouillé de son royaume par Caracalla, vers l'an

Pag. 492.

<sup>(4)</sup> Cerv. Hift. des Emp. Tom. IV. pag. 380, 381. (b) Crev. Hift, des Emp. Tom. IV.

<sup>(</sup>c) Crev. Hift. des Emp. Tom. IV.

pag. 469, 497. (d) Crév. Hift. des Emp. Tom. V.

de J. C. 116. Il fit l'épitaphe de son frere Abgar, qui mourut à Rome. Il y eut encore un Officier de l'empereur Constance qui porta le même nom. Cet Officier, voyant ses affaires ruinées, se retira à la cour de Sapor, roi de Perse, & lui donna un état de toutes les forces de l'Empire. Ce traître conseilla à Sapor d'aller ravager la Syrie, & lui servit lui-

même de guide.

ANTONIN, Antoninus, auteur de l'Itinéraire, qui porte son nom , n'est point encore bien connu. Quelques Auteurs ont cru que c'étoit un ouvrage d'Antonin le pieux. D'autres l'attribuent à Marc-Auréle Antonin, le Philosophe, ou à quelqu'un des Princes, qui portérent ce nom. Jérôme Surita, Espagnol, considérant divers passages de cet lunéraire, où il est parlé de la grande Bretagne, ne doute point que ce ne soit un ouvrage, composé du tems d'Antonin Caracalla. D'autres foûtiennent que l'Auteur de cet Îtinéraire vivoit en 337. Simler semble croire que l'Antonin, qui a composé cet ouvrage, est le même qu'Éthicus Ister, qui a aussi laissé un Itinéraire; mais la chose est bien différente.

ANTONIADE. (a) C'est le titre d'un poeme, que Gordien Pius composa dans sa jeunesse. Ce Poëme, divisé en 30 livres, avoit pour objet les vies d'Antonin Pius & de Marc-Auréle, tous deux

Empereurs.

ANTONINIANA, Antoniniana, nom d'une légion Romaine. Elle avoit pris ce nom de l'empereur Antonin.

ANTONINS LES ANTONINS D'OR ] , Antoniniani Aurei , (b) espèce de monnoie, qui eut cours autrefois. On en tire une preuve de la lettre de l'empereur Valérien à Céionius Albinus, rapportée par Vopiscus, où ce Prince donne à Aurélien, pour sa dépense, & en récompense de ses fervices, deux Antonins d'or par jour, & cinquante petits Philippes d'argent; & dans une autre lettre le même Empereur lui donne, pour la célébration des jeux du Cirque, trois cens Antonins d'or, trois mille Philippes d'argent. Le même Vopiscus, dans la vie de l'empereur Probus, apporte encore une lettre de Valerien à Mulvius Gallicanus, où il dit qu'il lui envoie, entr'autres choses, cent Antonins d'or, mille Marcs - Auréles d'argent, & dix mille Philippes de cuivre. Que signifient ces Antonins, ces Marcs-Auréles, ces Philippes, sinon des monnoies, qui portoient l'image d'Antonin, de Marc-Auréle, & de Philippe, empereurs, & qu'on appelloit ainfi, comme nous difons aujourd'hui des Louis d'or?

D. Bern. de Montfaucon prétend que ces sortes de monnoies n'étoient autre chose que des medailles. D'autres disent au contraire que les médailles n'étoient que

de la monnoie courante.

<sup>(4)</sup> Mem. de l'Acad. des Inscript. & | (b) Antiq. expliq. par D. Bern. de Bell, Lett. Tom. III. pag. 163, 164. | Montf. Tom. III. pag. 163, 164.

ANTONIUS, Antonius, l'un des Agitateurs, ou Auriges du

Cirque Voyez Auriges.

ANTONOMASE, Antonomafia, terme qui est composé du Grec àrri, contra, contre, & àvoua, nomen, nom. C'est une figure de Rhétorique, par laquelle on se sert d'un nom appellatif, au lieu d'un nom propre, comme le philosophe, pour dire Aristore; l'orateur, pour dire Cicéron; l'apôtre, pour dire S. Paul; Louis le juste, pour dire Louis XIII; Louis le grand, pour dire Louis XIV; Louis le bien aimé, pour dire Louis XV.

ANTOPHRADATE, Antophradates, (a) général de l'armée navale de Darius, roi de Perse. De concert avec Pharnabase, qui commandoit les troupes de terre, il força la ville de Mitylène, qui avoit fait alliance avec. Alexandre, de se rendre à son

maître.

ANTRE, Antrum, A'vrpov.

(b) Les Antres sont fort connus, sur tout chez les Poëtes. L'Antre Corycius, dans la Phocide, ainsi appellé de la nymphe Corycia, étoit le plus curieux de tous ceux que Pausanias eût vus. Les Grecs & les Barbares en avoient quelques-uns de fort célebres. Les Phrygiens, qui habitoient les bords du fleuve Peucella, & qui étoient originaires d'Azanie, avoient dans leur pais la grotte de Steunos. C'étoit un Antre, qui, par sa sigure ronde & par son exauce-

ment, plaifoit fort à la vue. Ils en avoient fait un temple de la mere des dieux, où cette Déesse avoit sa statue.

Ces Phrygiens disoient que, dans le tems que les Gaulois exercoient leurs brigandages en Ionie, & qu'ils y mettoient tout à feu & à fang, Hercule, Apollon & Mercure les fauvérent de cette fureur. Ceux qui commandoient dans la ville de Thémisonium, furent avertis en songe par ces dieux, qu'il y avoit un Antre, où les habitans seroient en sûreté, eux leurs femmes, & leurs enfans. Cet Antre leur fut montré, & ils y trouvérent en effet leur salut. C'étoit en mémoire de cet événement, que l'on voyoit encore, du tems de Pausanias, devant la porte de l'Antre de petites statues de ces dieux. On dit que cet Antre étoit à trente stades de la Ville, & qu'il étoit arrosé de plusieurs fources. Du reste, on ne voyoit aucun chemin qui y conduisit. La voûte en étoit extrêmement basse, & il n'étoit éclairé que par un foible jour.

Dans le païs des Magnétes, près du fleuve Léthée, il y avoit un village, nommé Hyles; & dans ce village, une grotte, confacrée à Apollon, dont l'étendue n'avoit rien de fort surprenant; mais, on y voyoit une statue du dieu, d'une grande antiquité. Les gens du païs croyoient que cette statue leur communiquoit une force de corps extraordinaire. Après s'être voués

<sup>(</sup>a) Freins. Suppl. in Q. Curt. L. II.

au dieu, ils franchissoient des précipices; ils fautoient en bas, du haut des rochers les plus escarpés; ils arrachoient de gros arbres, & les portoient sur leur dos, par les fentiers les plus étroits & les plus difficiles. Mais, l'Antre Corycius furpaffoit en grandeur les deux, dont on vient de parler. On pouvoit aller jusqu'au fond, sans le fecours d'une lampe. La voûte en étoit raisonnablement exaucée. On y trouvoit beaucoup de sources, fans compter l'eau, qui distilloit d'en haut, & dont la terre étoit toute mouillée. Les habitans du mont Parnasse disoient que cet Antre étoit confacré aux Nymphes & au dieu Pan. En voilà bien assez pour se former une idée des Antres de la Fable.

ANTRON, Antron, A'vrpor, (a) ville maritime de la Thessalie en Gréce, située vers le détroit d'Eubée. Il y avoit, auprès, un château, baigné par les eaux de la mer, qu'on appelloit l'Ane d'Antron. Cette Ville reconnut autrefois pour maître Protéfilais, dont la domination s'étendoit le long des côtes de la mer & du territoire d'Achille, jusqu'à cette Ville même. Elle se rendit volontairement aux Romains, l'an de Rome 581; ce qui fut peut - être bien un effet de ce que Ptélée, sa voisine, venoit de souffrir. Elle avoit été détruite de fond en comble.

La ville d'Antron, dans Pomponius Méla, est appellée Antronie, & dans Suidas, Antrones. Il y en a qui veulent qu'il y ait eu une ville & une ille du nom d'Antron, dans la Syrie.

ANTRON CORACE, Antron Coracius, (b) natif de Sabine. Cet homme avoit une vache, la plus belle & la plus grande de tout le pais. Un devin lui prédit que celui qui facrifieroit cette vache à Diane, sur le mont Aventin, procureroit à sa ville l'empire de toute l'Italie. Antron Corace alla à Rome, pour y faire ce sacrifice. Un domestique du roi Servius donna avis à son maitre de cette prophétie. Le roi Servius l'apprit au pontife Cornélius, qui, pour tromper Antron Corace, lui dit, qu'avant que de sacrifier, il falloit qu'il allat se laver dans le Tibre. Antron Corace lui obéit; & tandis qu'il se lavoit, le roi Servius fit le facrifice de la vache, & afficha ses cornes à la porte du temple. C'est apparemment pour cela qu'il n'y avoit point de bois de cerf à la porte du temple de Diane, du mont Aventin; & que sur le pavé, où l'on voyoit plusieurs chasses aux lions, taureaux, & autres bêtes, on n'en voyoit point aux cerfs.

ANTRONIUS, Antronius.
(c) Cicéron, dans fa harange pour Sylla, parle fouvent d'Antronius, qui étoir l'Accufateur. L'Orateur le représente comme un homme audacieux, pétulant, libertin, qui, dans la défense de certaines cau-

<sup>(</sup>a) Homer. Iliad. L. II. v. 204. Strab. pag. 433, 435. Tit. Liv. L. XLII. c. 67. Pomp. Mel. L. II. c. de Maced. Suid. Tom. I. pag. 316.

<sup>(</sup>b) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. II. pag. 88, 89.

<sup>(</sup>c) Cicer, Orat. pro Syll. C. 1. & feq.

A N 239

tes, employoit non seulement les termes les plus infames, mais encore les coups de poing & de pied, qui chassoit les hommes de de leurs possession, qui affassionit les voisins, qui dépouilloit les temples des alliés, qui troubloit les jugemens par la violence & les armes, qui méprisoit tout le monde dans les bonnes affaires, & qui combattoit contre les gens de bien dans les mauvaises, qui ne cédoit point à la République,

Telles sont les couleurs, dont Cicéron s'est servi, pour peindre son adversaire. Au reste, on sçait combien Cicéron ménageoit peu ses expressions envers ses ennemis. Nos mœurs ne pourroient soîtenir aujourd'hui les invectives de toute espèce, que ce célebre Orateur vomissoit contre

ceux à qui il en vouloit.

ANTURANIUS [M.], (a) M. Anturanius, Préteur, dont parle Cicéron, dans ses Philippiques. Ce sut, selon cet Orateur, un homme d'une équité & d'une

probité achevées.

ANTYLLIUS [ QUINTUS ], Quintus Antyllius, (b) Kolvtog A'vidanog, l'un des Officiers du consul Opimius, qui se proposa de casser les loix de C. Cracchus. Le jour qu'il devoit exécuter son projet, ils s'emparérent tous deux du Capitole, dès le matin. Opimius, ayant fait son sacrifice, Q. Antyllius, qui emportoit les entrailles des victimes, dit à Fulvius, ami de C. Gracchus, & à ceux

qui étoient en grand nombre au tour de lui: » Méchans citoyens, » que vous êtes, faites place, » & laissez passer les gens de » bien. «

Quelques - uns ajoûtent qu'en prononcant ces paroles, il leur montra les bras nus, avec une posture fort deshonnête, pour leur faire affront; ce qui les irrita tellement, qu'Antyllius fut tué sur la place, à coups de poincons de tablettes, qu'on dit qu'ils avoient fait faire exprès. Tout le peuple fut fort troublé de ce meurtre; mais, les deux chefs se trouvérent dans des sentimens bien opposes; car, C. Gracchus fut très-fâché de cette aventure, & s'emporta contre ses gens, leur reprochant qu'ils avoient donné prise sur eux à leurs ennemis, qui ne cherchoient depuis longtems qu'un prétexte. Opimius, au contraire, regardant cette occafion comme un prélude favorable. s'éleva, & excita le peuple à la vengeance; mais, il survint une grosse pluie, qui les obligea de se séparer.

Le lendemain dès le matin, le Consul assembla le Sénat, & pendant qu'il expédia les assaires au dedans; d'autres, selon que cela avoit été concerté entre eux, ayant mis le corps d'Antyllius tout nu sur un lit, le portérent au travers de la place, jusqu'au Sénat, avec de grands cris & des lamentations, d'autant plus grandes, qu'elles étoient assections.

<sup>(</sup>a) Cicer. Philipp. III. e. 141. Crev. Hist. Rom. Tom. V. pag. 253.
(b) Plut. Tom. I. pag. 840. 841. 254.

Opimius sçavoit fort bien ce que c'étoit; mais, il faisoit semblant de l'ignorer, & contrefaisoit l'étonné; de sorte que tous les Sénateurs fortirent pour voir ce que ce pouvoit être. Le lit posté au milieu de la place, les uns se mirent à pousser des regrets infimis, & a mener un grand deuil, comme un sur malheur épouvantable; mais, cette vue fit un effet tout contraire sur l'esprit du peuple, & ne servit qu'à lui faire hair & détester davantage la faction des Nobles. Cela arriva l'an de Rome 631, &121 avant l'Ére Chrétienne.

ANTYLLUS, Antyllus, (a) Α'ντύλλος, fils aîné de Marc Antoine, qui lui naquit de Fulvie. Son pere lui donna la robe Virile à Alexandrie, lorsqu'il s'y fut retiré, après la bataille d'Actium. Pour cette cérémonie, & une autre à peu près semblable, toute la ville fut pleine de jeux, de danses, de fêtes, de banquets, de masques, & de toutes sortes de réjouissances. Cléopâtre & Antoine casserent alors la bande, qu'ils appelloient des Amimétobies; c'est-à-dire, des vies inimitables, & en créérent une autre, qui ne cédoit à la première, ni en délicatesse, ni en luxe, ni en aucune sorte de délices & de magnificences, & l'appellérent la bande des Synapothanumenes; c'est-à-dire, des mourans ensemble. Tous leurs amis s'enrôloient dans cette bande, & en s'enrôlant,

ils s'engageoient à mourir avec eux. Ainsi, ils passoient les jours à faire bonne chere, en se traitant tour à tour.

Il avoit déjà été question de marier Antyllus à Julie, fille d'Octavien, lorsque cette Princesse n'avoir encore que trois ans; mais, ce mariage n'eut point lieu. Antyllus, loriqu'il ne mangeoit point avec fon pere, invitoit Philotas, medecin d'Amphisse, à venir manger avec lui & avec fes amis. Un foir, il se trouva à table un autre Médecin, qui faifoit fort l'entendu, & qui les étourdissoit de son vain babil. Philotas, las de l'entendre, lui ferma enfin la bouche par ce sophisme: » Il faut » donner de l'eau froide à boire » à celui, qui a la fiévre en quel-» que façon ; or est-il, que tout » homme, qui a la fiévre, l'a en » quelque façon: donc, il faut » donner de l'eau froide à boire » à tout homme, qui a la fiévre.« Le Médecin fut si frappé de ce

sophisme, qu'il demeura muet; & le jeune Antyllus, ravi, se prit à rire de toute sa force, & dit: Philotas, je te donne tout ce qui est là, en lui montrant le buffet, qui étoit couvert de beaucoup de vaillelle d'argent. Philotas le remercia de sa bonne volonté; car, il étoit bien éloigné de croire qu'un enfant de cet âge pût donner, de son autorité, des choses d'un si grand prix. Mais, le lendemain, il vit arriver chez lui un officier de la maison, qui lui fai-

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 928, 949, & seq. Crév. Hift. Rom. Tom. VIII. pag. 308, 309, 366, 367, 490, 505.

foit apporter, dans une grande manne, toute cette vaisselle, & qui lui dit qu'il n'avoit qu'à la recevoir, & qu'à la faire marquer. Comme il s'opiniâtroit à la refuser, craignant d'être blamé s'il la recevoit l'Officier lui dit: " Comment, malheureux, que » vous êtes, vous balancez à » recevoir ce présent. Ne scavez » vous pas que celui, qui vous " le fait, c'est le fils d'Antoine, » qui pourroit vous donner au-» tant de vaisselle d'or? Il est » vrai que, si vous m'en croyez, n vous recevrez la valeur en ar-» gent; car, peut - être que le » pere de notre jeune homme » redemandera quelqu'un de ces vases antiques, qui sont si re-» cherchés & si estimés, à cause » de l'excellence de l'ouvrage & » de la main de l'ouvrier. «

Après la mort d'Antoine, Antyllus, ayant été livré par Théodore, fon précepteur, fut condamné à perdre la vie. La statue même de Jules César, qu'il tenoit embrassée, ne put lui servir de fauve-garde. On l'en arracha, pour lui faire subir la sentence. Le misérable maître, qui avoit trahi celui, dont il auroit dû conserver la vie, aux dépens de la fienne propre, s'attira bientôt, par un nouveau crime, la peine de sa perfidie. Pendant que les soldats coupoient la tête à Antyllus, Théodore lui déroba une

pierre de grand prix, qu'il portoit à son cou. On fit des recherches à ce sujet. Le voleur nia le fait; mais, il fut convaincu, & mis en croix. Cela arriva l'an de Rome 722, & 30 avant J. C.

ANTYLLUS, Antyllus, (a) A'vivanos, médecin, dont Oribale nous a conservé des fragmens confidérables. On en tire beaucoup d'éclaircissemens sur le jeu de Balle des Anciens. Voyez Balle.

Il y eut un autre Antyllus, dont parle Plutarque, dans la vie des Gracques, & qui fut blesse d'un

coup de style.

ANUA, Anua, village à quinze milles de Néapolis, autrement Sichem, ou Naplouse, tirant vers Jérusalem.

ANUBIS , Anubis , A'vou Cic. (b) La superstition Egyptienne qui admettoit un taureau & un chat parmi ses dieux, y admettoir aussi un chien, où plutôt un homme à la tête de chien, qu'on nommoit Anubis. Le culte de celui-ci fut même plus étendu que celui d'Apis, qui fut presque rensermé dans l'Égypte ; au lieu que celui d'Anubis fut fort en vogue dans la Gréce, à Rome, & dans tout l'Empire.

C'étoit le Mercure des Égyptiens. On le voit, en effet, dit D. Bernard de Montfaucon, avec le caducée, dans la première & la plus belle des images que nous

(2) Mem. de l'Acad. des Inscript. & par. M. l'Abb. Ban. Tom. I. pag. 116.
Bell. Lett. Tom. I. pag. 164. & sirv.

(b) Diod. Sicul. pag. 11,55. Strab. p.

872, Antiq. expliq. par D. Bern. de pag. 248. Tom. IX. pag. 31. Tom XIV.

Montf. Tom. H. p. 312. & fuiv. Myth. pag. 9.

en avons. Plutarque le confirme, quand il dit qu'Anubis s'appelle aussi quelquesois Hermanubis; ce qui veut dire Mercure Anubis. Son origine est aussi incertaine, que celle de tous les autres dieux Egyptiens. » Il y en a , dit le même Plutarque, qui croyent » que le jeune garçon, qui ap-» prit à Isis la mort d'Osiris, est » le même qu'on adore sous le nom d'Anubis. On le regarde » comme fils de Nephthé, que la » terreur de Typhon fit accou-» cher avant le terme; & ce gar-» con fit depuis la même fonction » auprès des dieux, que les chiens » font auprès des hommes. «

Diodore de Sicile dit aussi que le chien sert à la chasse & à la garde; & que c'est pour cela que le dieu Anubis est représenté avec la tête de chien ; ce qui fignifie qu'il étoit garde du corps d'Osiris & d'Isis. Tertullien & Saint Augustin l'appellent Cynocéphale, nom qui lui convient, à cause de sa tête de chien; mais, le nom de Cynocéphale fignifie ausli un certain animal farouche, qui avoit la tête de chien, dont parlent Hérodote & les Naturalistes. Hérodote dit, de ce monstre, qu'il avoit les veux sur la poirrine. Apulée appelle Anubis l'interpréte des Dieux du ciel, & de ceux de l'enfer. » Il » a, ajoûte cet Auteur, la face, » tantôt noire, tantôt de couleur » d'or ; il hausse sa grande tête de » chien, portant de la gauche un » caducée, & de la droite une » palme verte, qu'il agite. « Virgile & son commentateur Servius lui donnent la même fonction.

Ce que dit Apulée, convient à la première figure, que D. Bern. de Montiaucon présente d'Anubis, dans son Antiquité. Le dieu Anubis, avec sa tête de chien, y tient de la main gauche un caducée, & de la droite un certain instrument rond, comme un globe, percé d'un gros bâton, qu'il tient à la main. La palme, dont parle Apulée, n'est pas à sa main droite; mais, elle est tout auprès sur le même côté. De l'autre côté, vis-à-vis, est une branche de laurier. Il porte un manteau, qui ne couvre point sa nudité. Il a une chauffure affez singulière, & tient un pied sur un crocodile. Au haut de sa tête, de l'un & de l'autre côté, font deux étoiles.

L'inscription OEOI A DE A POI, qui est par-dessus, & qui veut dire les Dieux freres, s'explique aisément, parce qu'Anubis a, du côté droit, la tête de Sérapis, avec les cornes d'Ammon, & de l'autre, celles du bœuf Apis. Les deux têtes ont également un boiffeau. Voila donc les trois Dieux freres, les trois grands Dieux des Egyptiens ; Sérapis ; qui est le même qu'Osiris, Apis & Anubis. Une autre inscription, qui est au bas, les appelle les Dieux Synthrônes en Egypte, ou qui participent au même trône en Egypte. C'étoit Isias, grand prêtre, ou prince des prêtres, qui avoit fait.

faire cette statue.

On sçait qu'Anubis avoit un temple à Rome, & que Mundus en corrompit les Prêtres, pour abuser de Pauline, semme de Saturnin, sous le nom d'Anubis. Les

Prêtres furent chasses, & le temple rasé. On doit rémarquer qu'-Anubis se voit souvent sur les pierres, appellées Abraxas.

ANULIN, Anulinus, (a) général & favori de l'empereur Sévère. Il commandoit l'armée de ce Prince, conjointement avec Valérius, à la bataille, qui se donna contre Niger, auprès d'Issus, l'an de J. C. 194, & où ce ches des Orientaux sut défait & vaincu sans ressource. Anulin donna des preuves de sa valeur dans plusieurs autres occasions, & devint Consul, l'an de J. C. 199.

ANULIN, Anulinus, (b) préfet du Prétoire sous Maximin, avec lequel il sut tué par les Prétoriens, ainsi que tous ceux, qui étoient regardés comme les plus chers amis de ce Prince. M. de Tillemont place cet événement à la sin du mois de Mars, de l'an de J. C. 238.

ANULIN, Anulinus, (c) fénateur Romain, dont le nom feul nous est connu. On assure que l'empereur Dioclétien sut originairement son affranchi.

On compte plusieurs autres personnages du nom d'Anulin. 1.º Un Proconsul d'Afrique, qui étoit grand persécuteur des Chrétiens, vers l'an de J. C. 259.

2.º Un Consul sous Caracalla, l'an de J. C. 216. Une inscription, rapportée par le cardinal Noris, qualifie Consul, un Sext.

Aurélius Anulin. On ne sçait pas en quelle année.

3.º Un autre Conful, en 295, sous Dioclétien. Il sut Préset de Rome en 306, & Proconsul d'Afrique en 303, & 313 fous Conftantin. Ce Prince lui adressa un rescrit célebre, en faveur du clergé Catholique, portant exemption des charges & de toutes fonctions civiles. Les Hérétiques, qui n'avoient point de part à ces immunités, tâchérent d'en ôter la jouisfance aux Eccléfiastiques Orthodoxes. Constantin les y confirma par un second rescrit, de la même année 313. Anulin fut aussi chargé de réprimer les Donatistes.

ANUS DES PHILISTINS. (d) L'Arche du Seigneur ayant été prise par les Philistins, & ayant été déposée dans la ville d'Azot, la main du Seigneur s'appesantit sur ceux de cette Ville & sur les autres Satrapies des Philistins, & les frappa d'une maladie douloureuse dans l'Anus, ou dans le plus secret de la partie, d'où sortent les excrémens. Les Interprétes ne font pas d'accord sur la fignification du terme de l'original, que l'on a traduit par Anus, ni sur la nature de la maladie, dont les Philistins furent frappés. Les uns croyent que Dieu leur envoya les hémorroides internes, ou cachées. L'Hébreu signifie proprement ce qui est obscur, ou caché. D'autres l'entendent de la dissenterie; d'autres de la fistule, ou du condylo-

<sup>(4)</sup> Crév. Hist. des Emp. Tom. V.

<sup>(</sup>b) Crév. Hist. des Emp. Tom. V. pag. 364.

<sup>(</sup>c) Crèv. Hift. des Emp. Tom. VI. pag. 144.

<sup>(</sup>d) Reg. L. I. c. 6. v. 9. Pfalm. 77. v. 66. Herod. L. I. c. 105.

ma, qui est une descente du sondement hors de sa place. Le Psalmiste désigne assez clairement la fissule, lorsqu'il dit: Percussit inimicos suos in posteriora; opprobrium sempiternum dedit eis; c'est-àdire, n Il les a frappés dans la partie, d'où sortent les excrémens; il les a chargés d'un op-

» probre éternel. «

Les Septante & la Vulgate ajoûtent à l'Hébreu, que les Philistins firent des fiéges de peaux, pour s'affeoir plus mollement, à cause de leur incommodité. Hérodote femble avoir eu quelque connoifsance de cette histoire; mais, il l'a mal entendue, & en a attribué la cause à autre chose. Il dit que les Scythes ayant pillé le temple d'Afcalon, ville célèbre des Philistins, la déesse Dercéto, ou Vénus, qu'on y adoroit, les frappa d'une maladie honteuse, qu'on croit être les hémorroides, & qui passa à leur possérité. C'est ainsi, peutêtre, que le racontoient les Philistins; mais, il passoit toujours pour constant, que cette maladie étoit ancienne, & envoyée de Dieu parmi eux; & qu'elle paffoit à leurs enfans.

ANXUR, Anxur, (a) ville maritime d'Italie, au pais des Volsques. Elle sut ainsi appellée dans la langue de ces peuples; mais, on l'appella aussi Terracine, ou Tarracine. Dans le tems que les Carthaginois faisoient la guerre en Italie, l'an de Rome 545, on étendit les levées jus-

qu'aux colonies maritimes, fans s'arrêter aux priviléges, par lesquels elles prétendoient en être exemptes, quelque authentiques qu'ils pussent être. Mais, comme elles refusoient d'obéir, on leur marqua un certain jour, auquel elles devoient communiquer leurs titres au Sénat. Les députés d'Anxur & de quelques autres colonies, le long de la mer supérieure, ne manquerent pas de comparoître devant le Sénat, au jour marqué, & de produire les actes, qui prouvoient leurs exemptions. Mais, ils furent du nombre de ceux, dont on ne jugea pas les prétentions valables. Voyez Terracine.

ANXUR [JUPITER], Jupiter Anxurus. (b) Ce dieu, au rapport de Servius, étoit ainsi appellé, parce qu'on le représentoit ians barbe; ce qui est désigné, selon cet Auteur, par ce mot Anxur, qu'il fait venir de avec Eurov, sans rasoir, dont Jupiter n avoit pas besoin, n'ayant point de barbe. Mais, on croit avec plus de vraisemblance, que c'est un nom local d'Anxur, ville d'Italie, dont il est parlé dans l'article qui précéde. Virgile, d'ailleurs, assure que Jupiter Anxur étoit révéré par les habitans de cette Ville.

On voit Jupiter Anxur sur des médailles consulaires, & sur plufieurs autres. Dom Bernard de Montsaucon, dans son Antiquité, en rapporte une, où Jupiter Anxur

<sup>(</sup>a) Plin. L. III. c. 5. Tit. Liv. L. XXVII. c. 38.

<sup>(</sup>b) Virg. Aneid. L. VII. v. 799.

Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. III. pag. 383, 384. Antiq. expliq: par D. Bern. de Montf. Tom. I. pag. 40, 43.

est représenté, la tête rayonnante, tenant de la main gauche un bâton, ou un sceptre, & de la droite un globe, ou un fruit. Il y en a qui lisent Axur, au lieu d'Anxur.

ANXUR, Anxur, (a) nom d'un des capitaines Troyens, qui suivirent Enée. Il eut le bras abattu & le bouclier fendu par Umbron, qui étoit sorti avec Céculus, fils de Vulcain, des montagnes des Marfes.

ANXURATES, Anxurates, peuples, qui habitoient la ville

d'Anxur. Voyez Anxur.

ANYSIE [ LA CONTRÉE ], Plaga Anyfia. (b) Hérodote parle de cette Contrée, au second livre de son Histoire. C'étoit une Contrée d'Égypte, qui, vraisemblablement, prit le nom de la ville d'Anysus. Les Calasires étoient sortis en partie de cette Contrée.

ANYSIS, Anyfis, A'work, (c) roi d'Égypte, étoit de la ville d'Anysus, d'où il prit apparemment son nom. Ce Prince étoit aveugle; ce qui n'empêcha pas les Prêtres d'Égypte de l'élever sur le trône; mais, on en ignore l'époque. On dit que sous son regne, Sabacus, roi d'Ethiopie, excité par un Oracle, entra avec une nombreuse armée en Égypte, & qu'il s'en rendit maître. Après y avoir regné, avec beaucoup de douceur & d'équité, pendant cinquante ans, qui étoit le terme, que lui avoit marqué l'Oracle, il fe retira volontairement en Éthio-

A N 245 pie, & laissa le trône à Anysis, qui s'étoit tenu caché pendant tout ce tems, dans les marais.

Anylis, étant mort, eur pour fuccesseur Séthon, qui commença à regner, environ l'an 719 avant J. C.

ANYSTIS, Anystis, (d) fameux Spartiate, qui couroit en un jour 1200 stades, en allant de Sicyone à Elis. Philonide, coureur d'Alexandre le Grand en faisoit autant.

ANYSUS, Anyfus, A'vusic, (e) ville d'Égypte. Elle fut le lieu de la naissance d'un certain Anyfis, qui, tout aveugle qu'il étoit, ne laissa pas de monter sur le trô-

ne d'Egypte.

ANYTE, Anyte, A'voan, (f) femme, que ses poesies avoient rendu célebre. Un certain Phalysius de Naupacte, ayant mal aux yeux, jusqu'à en être prefque aveugle, le dieu d'Épidaure lui envoya par Anyté une lettre cachetée. Cette femme avoit cru voir en songe Esculape, qui lui donnoit cette lettre; & , en effet, à son réveil; elle la trouva entre fes mains. S'étant donc embarquée, elle arrive à Naupacte, va trouver Phalyfius, & lui dit de décacheter la lettre, & de la lire. D'abord, il croit qu'on se moque de lui; puis, au nom d'Esculape, il conçoit quelqu'espérance, il rompt le cachet, jette les yeux fur la cire , & recouvre si bien la vue, qu'il lit ce qui

<sup>(</sup>a) Vtrg. Aneid. L. X. v. 545, 546.

<sup>(</sup>b) Herod. L. II. c, 166. (c) Herod. L. II. c, 137. Roll. Hift. Anc. Tom. I. pag. 80, 81,

<sup>(</sup>d) Mem. de l'Acad. des Inferip. &c Bell. Lett. Tom. III. pag-316.

<sup>(</sup>e) Herod. L. II. c. 137. (f) Paul, pag. 687, 688.

AN-

lui étoit écrit. Transporté de joie d'une guérison si miraculeuse, il remercie Anyté, & la renvoye, après lui avoir compté deux mille piéces d'or, suivant l'ordre contenu dans la lettre.

ANYTUS, Anytus, A'voros, (a) l'un des Titans. On voyoit dans un temple d'Arcadie, près de la divinité favorite, Anytus dans l'équipage d'un homme de guerre. Les Ministres du temple disoient que la Déesse avoit été

élevée par cet Anytus.

ANYTUS, Anytus, A 10 TOS, (b) rhéteur d'Athènes, fils d'Anthémion, étoit l'un des amans d'Alcibiade. Un jour, qu'il donnoit à fouper à quelques étrangers, il envoya aufli prier Alcibiade. Alcibiade resusa; mais, le soir après avoir fair la débauche chez lui, avec ses amis, plein de vin, il alla en masque chez Anytus, s'arrêta sur la porte de la salle du festin, & voyant le buffet & les tables couvertes de vaisselle d'or & d'argent, il commanda à ses esclaves d'en prendre la moitié . & de l'emporter chez lui; après quoi il s'en retourna , n'ayant pas seulement daigné leur faire l'honneur d'entrer. Les étrangers, qui étoient à table, murmuroient hautement de cet affront, & disoient qu'Alcibiade traitoit Anytus avec trop de mépris & d'insolence. » Point du » tout; reprit Anytus; au con-» traire, il me fait honneur & m grace; car, il pouvoit tout » prendre, & il nous en a laissé » la moitié. «

C'est Plutarque, qui raconte cette aventure, comme un exemple des insultes, qu'Alcibiade faifoit quelquefois à ses amans. Mais, on est surpris qu'il ait suivi une tradition si désavantageuse à Alcibiade; car, il semble que l'intérêt ait plus de part à l'insulte qu'il fait à Anytus, que l'envie de lui faire un affront. Athénée raconte cette histoire d'une manière bien plus fine. Il dit qu'Alcibiade étant allé en masque chez Anytus, avec un de ses amis, nommé Thrasyllus, qui étoit pauvre, & s'étant approché du buffer, chargé de vaiffelle d'or & d'argent, but à la santé de Thrasyllus, & ordonna à ses esclaves de prendre la moitié du buffet, & de le porter chez Thrafyllus. Alcibiade prit donc cette argenterie à un de ses amans, qui étoit riche, pour la donner à un autre, qui étoit pauvre, & nullement pour en profiter.

Anytus est regardé comme le premier, qui ait employé l'argent à Athènes, pour corrompre les Juges. Ce fut, lorsqu'on l'accusoit d'avoir livré le fort de Pyle aux ennemis, sur la fin de la guerre du Péloponnèse. Comme il étoit l'ennemi déclaré de Socrate, il engagea Aristophane à compoter une comédie contre lui; & s'étant joint à Mélitus & à quelques autres, il fit condamner Socrate à mort, fous la 95e Olympiade, environ 400 ans avant J. C.

(a) Paul. pag. 515. Xenoph, pag. 706, 707. Plut. Tom. I. Bell, Lett. Tom. XV. pag. 145.

pag. 193, 220. Horat. L. II. Satyr. 4. (b) Lucian. Tom. I. pag. 391, 1002. v. 3. Mem. de l'Acad. des Infcript. &

A O 247

Mais, lorsque l'innocence de ce Philosophe fut connue, le peuple s'eleva contre ses accusateurs, & Anytus, s'étant sauvé à Héraclée, en fut chassé par les habitans. Selon Thémistius; il y fut assommé à coups de pierre.

ANYTUS, Anytus, Avoros, (a) surnommé Laciade. Il est parlé de cet Anytus dans un discours

de Démosthène.

AOD, Aod, A'ws, (b) fils de Géra, de la tribu de Benjamin. On remarque qu'il se servoit de la main gauche, comme de la main droite. Eglon, roi des Moabites, ayant opprimé les Ifraëlites pendant dix-huit ans, Dieu leur fufcita un libérateur dans la personne d'Aod, ou Ehud, comme le prononcent les Juifs, ou Ajoth, comme on lit dans quelques exemplaires des Septante, ou Judé, comme porte le texte de Josephe.

Les enfans d'Israël envoyérent par Aod des présens à Eglon. Aod se fit faire une dague à deux tranchans, longue d'une coudée, & qui avoit une garde de la longueur de la paume de la main. Il la mit sous sa casaque à son côté droit, & il offrit ses présens à Eglon. Or, ce Prince étoit extrêmement gros. Aod, lui ayant offert ses présens, s'en retourna avec ses compagnons, qui étoient venus avec lui. Puis étant revenu de Galgala, où il y avoit des idoles, il dit au Roi : " J'ai un n mot à vous dire en secret, ô

» Prince. « Le Roi lui avant dit d'attendre un moment, tous ceux, qui étoient auprès de sa personne, fortirent. Alors, And s'approcha du Roi, qui étoit seul, assis dans sa chambre d'été, & lui dit: » J'ai » un mot à vous dire de la part » de Dieu. « Aussi-tôt, le Roi se leva de son trône. Et Aod ayant porté la main à la dague, qu'il avoit à son côté droit, la tira, & la lui enfonça si avant dans le ventre, que la poignée y entra toute entière avec le fer, & se trouva serrée par la grande quantité de graisse, qui se rejoignit pardeflus. Aod ne retira point sa dague; mais, après avoir donné le coup, il la laissa dans le corps, & austi - tôt les excrémens qui étoient dans le ventre s'écoulérent par les conduits naturels. Aod, ayant fermé à clef avec grand foin les porces de la chambre, sortit par la porte de derrière.

Cependant les serviteurs du Roi, étant venus, trouvérent la porte fermée, & dirent : ,, C'est » peut-être qu'il a quelque besoin » dans fa chambre d'été. « Après avoir long-tems attendu, jusqu'à en devenir tout honteux, voyant que personne n'ouvroit, ils prirent la clef, ouvrirent la chambre, & trouvérent leur Seigneur étendu mort fur la place. Pendant ce grand trouble, où ils étoient, Aod trouva le moyen de se sauver, & ayant passé le lieu des idoles, d'où il étoit revenu, il vint à Séirath. Aussi-tôt, il sonna

<sup>(</sup>a) Démosth. pag. 871.

de la trompette fur la montagne d'Éphraim, & les enfans d'Ifraël descendirent avec Aod, qui marchoit à leur tête. Et il leur dit : » Suivez-moi; car, le Seigneur » nous a livré entre les mains les » Moabites nos ennemis. « Les Israelites suivirent Aod, se saisrent des gués du Jourdain, par où l'on palloit au pais de Moab, & ne laisserent passer aucun des Moabites. Ils en tuérent environ dix mille, qui étoient tous des hommes forts & vaillans, & nul d'entr'eux ne put échapper. Moab fut humilié en ce jour-là sous la main d'Israël, & le pais demeura en paix pendant quatre-vingts ans; c'est-à-dire, depuis l'an du monde 2679, jusqu'à 2759, & avant J. C. 1241.

Après Aod, Samgar, fils d'Anath, fut mis en sa place. C'est lui, qui tua six cens Philistins avec un

soc de charrue.

AEDÉ, Aade, A'oisu, nom d'une des Muses. Voyez Muses.

AOLLIUS, Aollius, A'ONNOS, (a) fils de Herfilie & de Romulus, felon quelques-uns. Il avoit une fœur, qui fut appellée Prima, parce qu'elle n'aquit la première. Pour lui, il fut appellé Aollius, à cause d'un nombre de peuples, que son pere avoit ramassés de toutes parts. Car, en Grec, Aollées signifie des gens assemblés. Dans les siécles suivans, Aollius sut nommé Abillius, comme l'écrit Zénodotus le Trézénien, qui trouve en cela beaucoup d'Au-

(a) Plut. Tom. I. pag. 26.
(b) Strab. p. 321, 401. Ovid. Metam.
L. I. C. 11. L. III. c. 6, Paul. pag. 548.

teurs, qui le contredisent.

AON, Aon, étoit fils de Neptune. Ce Prince ayant été obligé de fuir de l'Apulie, vint dans la Béotie, où il s'établit sur des montagnes, qui, de son nom, furent appellées Aoniennes.

AONIDES, Aonides, furnom, que les Poëtes ont donné aux Mu-

fes. Voyez Aoniens.

AONIE, Aonia, contrée de la Gréce, qui fur ainsi appellée des monts Aoniens. Voyez Aoniens.

AONIENS, Aones, A'oves, (b) peuples de Gréce, que Strabon place au rang des Barbares, qui occupérent d'abord la Béotie. Ils y étoient venus, selon ce Géographe, de Sunium, ainsi que les Timbices, ou Temmices. Paufanias croit qu'ils étoient originaires de la Béotie même. Voici comme il s'en exprime : " On croit que » les premiers peuples, qui ont » habité la Thébaide, étoient » Ecténes, & qu'ils avoient pour » roi Ogygus, qui étoit lui-mê-» me enfant de la terre ; c'est-à-» dire, originaire du pais. De-là » vient que la plûpart des Poetes » donnent à Thébes le surnom " d'Ogygies. On dit que tout ce » peuple pent de la peste, & » qu'aux Ecrénes succédérent les " Hyantes & les Aoniens, peu-» ples, comme je crois, de la » Béotie, & nullement étrangers. » Ensuite Cadmus, étant venu de » Phénicie avec une armée, li-» vra combat aux Hyantes, &

549. Myth. par M. l'Abb, Ban. Tom. IV. pag. 230.

» les défit. Ces peuples, se voyant » subjugués, s'ensuirent durant la » nuit, & allérent chercher une » retraite ailleurs. Mais, les Ao-» niens se soumirent au vain-» queur, qui leur permit de rester dans le païs, ensorte qu'ils » ne firent plus qu'un peuple avec » les Phéniciens. Ils gardérent » donc les habitations qu'ils a-» voient dans les villages. «

Le nom d'Aonie est célebre chez les Poëtes. On croit qu'ils ne l'ont employé si fréquemment, que parce que la mesure de ce mot leur étoit favorable. On ne voit pas d'ailleurs que les Histo-

riens s'en foient fervis.

On a donné aux muses le surnom d'Aonides. M. l'abbé Banier, dans sa Mythologie, dit que ce surnom est tiré des montagnes de Béotie, appellées Aoniennes, d'où cette Province elle-même est souvent nommée Aonie. Et ces montagnes, selon certains, prirent leur nom d'Aon, sils de

Neptune.

AORASIE, Aorafia, terme, qui est composé de à privatif, & οραω, video, je vois; c'est-à-dire, qu'Orasie signifie invisibilité. Les Anciens étoient persuadés que, lorsque les dieux venoient parmi les hommes, & conversioient avec eux, leur divinité ne se manifestoit jamais en face. Ils ne se faisoient reconnoître que par derrière, dans le moment qu'ils se retiroient. C'est ainsi que Neptune, dans Homère, après avoir parlé aux deux Ajax, sous la si-

gure de Calchas, n'est reconnu d'eux qu'à sa démarche par derrière, lorsqu'il les a quittés.

Vénus apparoît à Énée, sous les traits d'une chasseuse; & son fils ne la reconnoît que quand elle se retire, sa tête rayonnante, sa

se retire, sa tête rayonnante, sa robe abattue, & sa divinité, pour ainsi dire, étant trahie par la ma-

jesté de sa démarche.

AORIS, Aoris, A'oris, (a) fils d'Aras, avoit une sœur, nommée Aréthyrée. Les Phliasiens disoient qu'ils furent l'un & l'autre grands guerriers & grands chafteurs. Aréthyrée étant morre, son frere Aoris, pour faire honneur à la mémoire de sa sœur, voulut que tout le pais portat le nom d'Aréthyrée; & Homère a parlé de ce pais sous ce noin-là, en faisant le dénombrement des peuples, qui suivoient les enseignes d'Agamemnon.

Tous foldats aguerris de la fertile ornée,

Ou du pais voisin l'heureuse Arethyrée.

AORISTE, Aoriflus, terme de grammaire Grecque, & de grammaire Françoife. Ce terme, qui vient du Grec, veut dire indéfini, indéterminé. Il est en effet composé de à privatif, & de toc, terminus, limes, terme, limite; c'est-à-dire, qui n'a point de limites.

Aoriste se dit donc d'un tems, & sur tout d'un prétérit indéterminé. J'ai fait, est un prétérit déterminé, ou plutôt absolu; au lieu

que je fis, est un Aoriste; c'està-dire, un prétérit indéfini, indéterminé, ou plutôt un prétérit relatif. Car, on peut dire absolument : J'ai fait , j'ai écrit , j'ai donné, j'ai mangé, j'ai bu; au lieu que, quand on dit : Je fis, j'ecrivis, je donnai, je mangeai, je bus, il faut ajoûter quelque autre mot, qui détermine le tems, où l'action, dont on parle, a été faite: par exemple, je fis hier, j'écrivis il y a quinze jours, &c.

Il faut observer 1.0 que l'on ne doit se servir de l'Aoriste, que pour marquer un tems qui soit au moins éloigné d'un jour de celui, où l'on parle. Ainsi, on ne pourroit pas dire : Je reçus de l'argent ce matin, parce que ce matin fait partie du jour, où l'on est encore.

2.º Que, pour employer ce même Aoriste, ce n'est pas assez que le tems, dont on parle, foit éloigné de plus d'un jour de celui, où l'on est, il faut encore qu'il n'en reste plus rien, & que l'on n'y foit plus renfermé. Ainsi, il ne seroit pas permis de dire : Nous vimes de grands évenemens dans ce siècle, dans cette année. dans ce mois , dans cette semaine , parce que le fiécle, l'année, le mois, & la semaine, dont on parle, sont des espaces de tems, qui ne sont pas encore passés, & où l'on est encore renfermé. Mais, il faudroit dire , en se servant du prétérit absolu: Nous avons vu de grands événemens dans ce siècle; dans cette année; dans ce mois, dans cette semaine.

AORNE, Aornon, A"oprov ; (a) nom d'un rocher des Indes, tort célebre. On dit qu'Hercule l'assiégea, & qu'il fut contraint d'en lever le siège par un tremblement de terre. Les peuples des environs, chassés de leurs Villes par Alexandre le Grand, fe retirérent sur ce rocher. Comme ce Prince ne fçavoit par où l'attaquer, parce que c'étoit un rocher, escarpé de tous côtés, il y eut un homme du pais, qui le vint trouver avec deux de ses enfans, & lui offrit de lui montrer un chemin, pour monter au haut du rocher, moyennant quelque récompense. Le Roi lui promit quatre-vingts talens; & ayant retenu l'un de ses fils en ôtage, il le renvoya pour exécuter ce qu'il promettoit, & lui donna quelques foldats armés à la legére, sous la conduite de Mullinus, secrétaire de ses commandemens, qui devoient gagner le fommet par des détours, sans être apperçus des ennemis.

Au reste, ce rocher n'avoit pas, comme d'autres, de petites pentes aifées pour y monter; mais, il s'élevoit en forme de bute ; & étant fort large par le bas, il alloit toujours en s'étrécissant, jusqu'en haut, de façon qu'il se terminoit en pointe. Le fleuve Indus passoit au pied, ayant ses rives droites & élevées de-çà & de-là. De l'autre côté, il y avoit de grandes fondrières, qu'il falloit se résoudre de remplir, si l'on vouloit prendre la place; mais, il se trouvoit

là une forêt fort à propos, qu'Alexandre fit abattre, avec ordre de ne prendre que les troncs des arbres, qu'on ébranchoit, pour les porter plus aisément. Il jetta lui-même, dans ces gouffres, le premier tronc d'arbre, dont toute l'armée fit un cri d'alégresse; & tout le monde travaillant avec ardeur à l'ouvrage, que le Roi avoit commence, tout fut achevé en lept jours. En même-tems, ayant résolu de faire une attaque, il commanda aux archers & aux Agriens de monter sur le rocher. Il choisit trente jeunes hommes des plus vaillans de sa compagnie, & leur donnant pour chefs Carus & un autre officier qui s'appelloit Alexandre, il exhorta ce dernier de se souvenir du nom qu'il portoit.

D'abord, on ne fut pas d'avis que le Roi s'y hazardât, le péril étant trop évident; mais, la trompette n'eut pas plutôt sonné, que ce Prince, qui n'étoit pas maître de son courage, ordonna à ses gardes de le suivre, & sut le premier à grimper sur le rocher. Dèslors, il n'y eut plus personne, qui se tint en son poste; les voilà tous après lui, où plusieurs périssoient miferablement, tombant des rochers dans la rivière, qui les engloutissoit dans ses gouffres. C'étoit un spectacle bien pitoyable, même pour ceux qui n'avoient point couru de risque. Mais, comme ils se trouvoient exposés au même danger, leur compassion se tournant en peur, ils ne songeoient plus qu'à leur propre salut.

Cependant, ils s'étoient engagés

si avant, qu'il falloit vaincre, ou mourir; car, les Barbares rouloient de grosses pierres sur ceux qui montoient, lesquels ayant déjà bien de la peine à se tenir en des lieux si glissans tomboient dans des précipices. Cependant Alexandre & Carus, que le Roi avoient envoyes devant avec les trente jeunes hommes d'élite avoient déjà gagné le haut, & étoient aux mains; mais, parce que l'ennemi tenoit encore le fommet, pour un coup qu'ils donnoient, ils en recevoient plusieurs. Alexandre fit voir, en ce combat, qu'il se souvenoit de son nom & de sa promesse, mais, comme il ne se ménageoit point, & qu'on le chargeoit de tous côtés, il fut accable de coups. Carus, le voyant par terre, n'eut soin que de le venger; & se jettant à travers les ennemis, il en tua plufieurs de son javelot, & d'autres à coups d'épée, jusqu'à ce que, ne pouvant résister seul à un si grand nombre, il tomba mort sur le corps de son ami.

Le Roi affligé, comme il devoit, de la perte de deux si braves hommes, & de ses autres soldats, sit sonner la retraite. Le bon ordre & la contenance, dont ils la firent, sut ce qui les sauva; car, les Barbares se contentérent d'avoir repoussé l'ennemi, & ne le poursuivirent pas davantage. Du reste, quoiqu'Alexandre eût résolu de lever le siège, comme ayant perdu l'espérance d'en venir à bout, il sit cependant mine de le vouloir continuer. Il se saissit des avenues, sit approcher les tours,

& fit relever, par des gens tous frais, ceux qui étoient fatigués. Les Indiens, voyant son opiniàtreté, témoignérent aussi leur assurance; &, comme pour triompher de lui, ils se mirent à faire grand'chere, durant deux jours & deux nuits, jouant de leurs tambours & de leurs timbales; mais, la troisième nuit on ne les entendit plus, & l'on fut fort étonné de voir le rocher éclairé par tout de flambeaux, qu'ils avoient allumés pour favoriser leur fuite, & se conduire plus aisément dans les précipices pendant l'obscurité de la nuit.

Le Roi ayant envoyé un Officier pour reconnoître ce que c'étoit, apprit que les Indiens avoient abandonné le rocher; & alors donnant un signal à ses gens, afin qu'ils se prissent tous à crier, il mit une telle épouvante parmi les fuyards, que plusieurs, pensant voir l'ennemi, se précipitérent du haut des rochers. La plûpart, eftropiés de quelque membre, furent délaissés par ceux qui se purent sauver. Quoiqu'Alexandre fût plutôt victorieux de la place, que de l'ennemi, il fit des facrifices d'actions de graces aux dieux, comme s'il eût gagné une bataille, & dressa des autels, fur le rocher, aux déesses Minerve & Victoire. Pour les guides, qui devoient conduire au haut du rocher les soldats, armés à la legére, quoiqu'ils n'eussent pas exécuté tout ce qu'ils avoient fait espérer,

il ne laissa pas de leur donner fidelement ce qu'il leur avoit promis, & fit Sofocoste, gouverneur de ce rocher & de tout le pais.

AORNE, Aornon, A'opvov, (a) lieu de la Thesprotie. Ce mot Aorne est composé de opris, avis, oiseau, & de a privatif. On appelloit ce lieu ainfi, parce que les exhalaisons, qui en sortoient, étoient mortelles aux oiseaux.

On dit qu'il y avoit anciennement à Aorne un Oracle, qui rendoit ses réponses, en évoquant les morts. On dit aussi qu'Orphée, ayant perdu fa femme, alla dans ce lieu, où il vit sa chere Eurydice; & s'étant flatté qu'elle le suivroit, quand il vint à regarder derrière lui, il fut si affligé de ne la plus voir, que de défespoir il se tua lui-même. Les Thraces disoient que les roffignols, qui avoient leurs nids aux environs du tombeau d'Orphée, chantoient avec plus de force & de mélodie, que les autres. Mais, les habitans de Dion, ville de Macédoine, près du mont Piéria, prétendoient qu'Orphée fut tué dans leur pais par des femmes, & qu'il y avoit sa sépulture.

On dit qu'il y a eu un fleuve, appellé Aorne, qui couloit à Phéneos, & dans lequel il y avoit des poissons, qui rendoient un ion, pareil à celui de la tourterelle. Le mot d'Aorne répond à celui d'Averne. Voyez Averne.

AOUS, Aous, Awog, (b)

Plin. L. IV. c. 1. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lettr. Tom, VII, pag. 359, Tom. X, pag. 264.

<sup>(</sup>b) Strab. p. 316. Tit. Liv. L. XXXII. c. 5, 6, 13. L. XXXIII. c. 4. Plin, L. III. c. 23. Dio. Caff. pag. 174.

fleuve de Macédoine. Hécatée. appelloit ce fleuve Æas, & croyoit qu'il prenoit sa source à un lieu nommé Lacmus, d'où il alloit se rendre vers le couchant dans la mer Adriatique, au travers du territoire des Taulantiens. Il est appellé Anas dans Dion. La ville d'Apollonie, bâtie par des Corinthiens & des Corcyréens, & célebre par les excellentes loix, que ces peuples avoient données à ses habitans, étoit fituée à dix stades de l'Aous

Nous apprenons de Tite-Live que l'Aous couloit dans un vallon étroit , entre deux montagnes , appellées l'une Érope, & l'autre Afnaus, ne laissant qu'un chemin fort serré entre ses rives & ces montagnes. La nature & la situation de ces lieux les rendoient fort propres pour des retranchemens. C'est pourquoi Philippe, roi de Macédoine, l'an de Rome 553, les ayant considérés avec attention, crut qu'il ne pouvoit se camper dans un poste plus avantageux & plus fûr qu'aux environs du fleuve Aous. Il commanda à Athénagoras de se retrancher sur le mont Asnaus, avec les soldats armés à la legére, & se campa lui-même sur le mont Erope. Il ne plaça qu'un petit nombre de soldats aux endroits déjà défendus par les rochers escarpés, qui les bordoient, & fit creuser des fossés, & élever des palissades ou des tours à ceux, qui étoient moins inaccessibles. Il sit porter une grande quantité de traits & de ma-

253 chines, faites pour être lancées de loin, dans les lieux, où cette précaution lui parut nécessaire, contre les ennemis, qui voudroient en approcher. Il fit placer sa tente devant ses retranchemens, dans la hauteur la plus exposée à la vue , pour intimider l'ennemi, & rassurer les siens, par ce témoi-

gnage de confiance.

Philippe, malgré tant d'avantages, fut défait; car, Valérius d'Antium rapportoit que Villius entra dans les défilés; que ne pouvant suivre le droit chemin par les montagnes, dont le Roi étoit maître, il prit sa route par la vallée, au milieu de laquelle couloit le sleuve Aous; & qu'étant passé du côté, où étoit campé Philippe, sur un pont fait à la hâte, il lui donna bataille, le défit, le mit en déroute, & s'empara de son camp; que, dans ce combat, il y eut douze mille ennemis de tués, deux mille deux cens de pris, avec cent trentedeux étendards, & deux cens trente chevaux. Valérius ajoûtoit que Villius, au milieu de l'action, fit vœu de bâtir un temple, s'il gagnoit la victoire. Il faut convenir néanmoins que tous les autres écrivains Grees & Latins, dont Tite-Live avoit lu les Annales, assuroient que Villius ne sit rien de mémorable.

AOUST [le Mois d'], Mensis Augustus. (a) C'est le huitième mois de l'année, selon notre façon de compter, puisque nous la faisons commencer au mois

Janvier. Dans l'ancien calandrier Romain, lorsque l'année commençoit par le mois de Mars, c'étoit le sixième mois, d'où il étoit nommé Sextilis, nom qu'il conserva encore long-tems, après qu'il ne sut plus que le huitième mois, par l'addition des mois de Janvier & de Février.

Un des mois de l'année ayant ecu un nouveau nom, en mémoire de Jules César sc'est le mois de Juillet ], on voulut rendre le même honneur à Auguste; & l'on se déterminoit à donner son nom au mois de Septembre, dans lequel il étoit né. Mais, ce Prince préféra le mois précédent, pour les raisons énoncées dans le Sénatus-Consulte, qui nous a été conservé par Macrobe. En voici la teneur : " Comme c'est au mois, » appelle jusqu'ici Sextilis, que " l'empereur César Auguste a pris possession de son premier Con-» sulat ; qu'il a célébré trois » triomphes; qu'il a reçu le ser-» ment des légions, qui occu-» poient le Janicule; qu'il a ré-» duit l'Égypte sous la puissance » du peuple Romain; qu'il a mis » fin à toutes les guerres civiles ; » ensorte que, par tous ces en-» droits, il paroît que ce mois est » & a été tout-à-fair heureux pour » cet Empire; le Sénat ordonne » qu'à l'avenir ce mois sera an-» pelle Auguste. « C'est de ce nom altéré & corrompu, que nous avons fait le nom d'Aouft, dont nous nous fervons.

AP.

APADNO, Apadno, Ε'φα-Farω. (a) Le prophéte Daniel, parlant de l'Antéchrist, selon la plûpart des Commentateurs, ou d'Antiochus Épiphane, selon ceux qui s'attachent au sens littéral, dit qu'il dressera sa tente à Apadno, entre les mers, sur la montagne illustre & sainte; qu'il montera jusqu'à son sommet, & que nul ne

lui donnera du secours.

Il s'agit de trouver la position d'Apadno. Les uns l'entendent du mont des Oliviers, où les Fideles s'assembléront, où l'Antéchrist ira les attaquer, & où il dressera sa tente entre les deux mers, la mer Morte & la mer Méditerranée. D'autres prennent Apadno dans un sens apellatif, pour son palais ou sa tente. L'assette de sa tente, ou de son palais, sera sur la montagne illustre & sainte, entre les deux mers.

Selon Porphyre, Apadno étoit le nom d'un endroit dans les montagnes de l'Élymée, ou de la Perfe, où Antiochus Épiphane avoit dreffé fes tentes, entre l'Euphrate & le Tigre, lorsqu'il entreprit de piller le temple de Bélus, ou de Diane d'Élymaïs; mais, fon desfein ayant été découvert, il sut obligé de se retirer.

Symmaque traduit ainsi: Il dressera les tentes de sa cavalerie entre les mers; & Fuller: Il dressera la tente de sa tunique entre deux mers. A propos de quoi, on remarque que chez les Romains,

on mettoit quelquefois au haut de la tente du Général, une cuirasse, ou une tunique de couleur de pourpre, pour donner le signal de la bataille.

Dom Calmet rend l'Hébreu de cette sorte: Il dressera ses tentes dans Apadno des deux mers, ou dans Padan des deux mers, qui est le même que Padan des deux fleuves; c'est-à-dire, la Mésopotamie située entre l'Euphrate & le Tigre, deux grands fleuves, justement comparés à la mer, sur tout dans leurs débordemens. En effet, Antiochus Épiphane étant allé faire la guerre à Artaxias, roi d'Arménie, qui s'étoit foulevé contre lui, mena son armée dans la Mésopotamie, où il dressa ses tentes, entre les deux fleuves du Tigre & de l'Euphrate. Il se placera sur la montagne illustre, ou, selon l'Hébreu, sur la montagne de Zobi. Il montera jusqu'à son sommet, & il y mourra, sans que personne lui donne le moindre secours. Antiochus Épiphane, revenant de Perse à Babylone, tomba de son chariot, & se froissa tous les membres. Il mourut miferablement dans les montagnes de Tabes, comme nous l'apprenons des Historiens.

Théodoret croit qu'Apadno étoit un lieu dans le voisinage de Jèrusalem. S. Jérôme dit d'une manière plus précise, qu'Apadno étoit près de Nicopole, autrement Emmais, où commencent les montagnes de Judée; sur quoi

il faut remarquer que M. Relland a montré qu'Emmaüs, à qui l'on donna le nom de Nicopole, n'est pas la même chose qu'Emmaüs, dont parle S. Luc, & qui étoit à soixante stades de Jérusalem.

Procope, parlant de certains lieux, qui furent rétablis par Juftinien aux environs d'Amida en Mésopotamie, nomme en particulier Apadna & Byrthus; ce qui sert d'appui au sentiment de Dom Calmet, qui, comme on vient de le voir, entend par Apadno des deux mers, la Mésopotamie, appellée en Hébreu Padan-Aram, ou Aram-Naharaïm, la plaine d'Aram, ou Aram des deux fleuves.

APAGOGIE, forte de démonstration, par laquelle on prouve la vérité d'une proposition, en faisant voir que la proposition contraire est absurde; d'où vient qu'on l'appelle aussi reductio ad impossibile, ou ad absurdum.

APAMÉ, Apama, A'niua, (a) fille de Barsine, qui fut la première personne qu'Alexandre aima en Asie. Ce Prince donna Apamé en mariage à Ptolémée. Elle étoit l'aînée d'une sœur, qui époura Euméne,

APAMÉ, Apama, A'πάμα, (b) femme du roi Séleucus. Cette Princesse donna son nom à une ville de Phrygie, bâtie près de

Un autre Princesse, nommée Arsinoé par quelques - uns, est

<sup>(4)</sup> Plut. Tom. I. pag. 583.

<sup>(</sup>b) Tit. Liv. E. XXXVIII. c. 13. Plut. Tom. I. pag. 903.

APAMÉE, Apamia, Απάμεια, (a) contrée de Syrie, qui confinoit, selon Strabon, à la Parapotamie, à la Chalcidique, & au pais des Scénites. Nazame, Thelminisse, Apamée, Émisse, voilà les villes que Ptolémée place dans l'Apamée, qu'il appelle Apamène. Ce pais, qui étoit arrosé par l'Oronte, fut très-fertile. On dit que Séleucus Nicator nourrissoit aux environs de la ville d'Apamée, cinq cens éléphans, avec la plus grande partie de son armée, & que les autres Rois ses successeurs firent la même chose. L'Apamée avoit, sans contredit, pris le nom de cette ville, qui étoit la principale du païs.

(b) Il y a eu, au rapport de Pline ; une autre contrée ; qui s'appella aussi Apamée, ou Apamène, & que ce Géographe place vers les sources du Méandre fur les frontières de la Phrygie. Elle avoit également pris le nom d'une ville appellée Apamée, qu'on surnommoit Cibote, ou

Cibotos.

APAMÉE, Apamia, Α'πάμεια, (c) ville capitale de l'Apamée, qui fut bâtie par Séleucus Nicator, ou Nicanor. Ce Prince l'appella ainsi du nom d'Apamée sa femme. L'art & la nature s'étoient réunis, pour en faire une Ville bien fortifiée; car, c'étoit une colline, qui s'élevoit au milieu

AP

d'une plaine, ceinte de bons murs, désendue par l'Oronte & par un grand lac. Elle étoit en outre environnée de larges marais, qui en formoient une presqu'isle. Aussi la furnomma-t-on Chersonèse.

On trouvoit, dans le voisinage d'Apamée, des prairies, qui fournissoient d'excellens pâturages pour les chevaux & les bœufs. Les Macédoniens l'appellérent Pella, parce que ceux d'entr'eux, qui étoient alles porter les armes en Asie, s'établirent pour la plus grande partie dans cette Ville. La puissance de Tryphon, surnommé Diodote, qui entreprit de s'emparer du royaume de Syrie, prouve combien Apamée étoit elle-même puissante. Ce Tryphon, né dans un château des Apamiens, fut élevé à Apamée. Il se rendit recommandable auprès du Roi & de ses courtisans; mais, dans la suite, il forma des projets peu favorables aux intérêts de ce Prince. Ainsi, s'étant rendu maître d'Apamée, il conquit ensuite plusieurs autres Villes du voisinage, qui étoient toutes réputées de la dépendance d'Apamée. Devenu le maître de ce pais, il se maintint long-tems dans la possession de l'autorité, qu'il avoit usurpée.

On remarque que Bassus Cécilius, occupant Apamée avec deux cohortes seulement, soutint, avec tant d'opiniâtreté, le liége de deux armées Romaines, qu'il ne le rendit qu'après avoir obtenu

<sup>(</sup>a) Ptolem. L. V. c. 15. Strab. pag. L. V. c. 23, 30. Ptolem. L. V. c. 15. 752, 753. (b) Plin. L. V. c. 29.

<sup>(6)</sup> Strab. pag. 655, 749. & feq. Plin. Cap. Will, p. 38. Mém. de l'Acad. des Inscr. & Bell. Lett. T. XIII. p. 468. telles

telles conditions qu'il jugea à pro-

Apamée avoit donné la naissance au célebre Posidonius, qui enfeigna à Rhodes, C'est dans le territoire de cette Ville, que se donna, sous l'empereur Aurélien, le fameux combat entre l'armée des Romains & celle de Zénobie, reine de Palmyre, qui perdit la bataille, & qui fut ensuite menée à Rome par les vainqueurs.

. Les habitans d'Apamée étoient fort adonnés au culte de Jupiter, qu'ils honoroient dans un temple superbe, dont Théodoret a parlé. On croit que Jérémie disciple des Apôtres, fut le premier évêque d'Apamée, qu'on érigea depuis en Métropole, & que c'est le même qui affista au concile de Nicée. Domnus & Jean, ses successeurs, furent présens, l'un au concile de Chalcédoine, & l'autre au premier concile de Constantinople. Marcel en étoit évêque sous l'empire de Théodose. Les Payens le firent mourir pour avoir entrepris la démolition du temple de Jupiter, après que la loi de l'Empereur contre l'idolâtrie eut été publiée.

Saturnin, ayant joui, pendant quelques années, des titres d'Empereur & d'Auguste, qu'il avoit usurpés, fut tué à Apamée dans le courant de la quatrième année du regne de Probus, comme Eusébe l'a remarqué dans sa chronique; c'est-à-dire, l'an de J. C. 279.

La ville d'Apamée, que certains croient être la même que Séphama, dont il est parlé dans l'Écriture, se nomme aujourd'hui Hama parmi les Orientaux. Elle est à moitié ruinée, & de la dépendance des Turcs, qui y ont un Pacha, dont le gouvernement est assez étendu.

APAMÉE, Apamea, Α'πάμεια, (a) ville de Phrygrie dans l'Asse mineure, qui étoit surnommée. Cibote & Cibotos. Elle sut fondée par Antiochus Soter, qui la peupla des habitans d'une autre ville voisine, nommée Célenes, & qui l'appella Apamée du nom d'Apamée, sa mere, fille d'Artabaze, & femme de Séleucus Nicator.

S'il en faut croire Pline, la ville d'Apamée n'étoit autre chose que celle de Célenes, qui porta successivement le nom de Célenes de Cibatos, & d'Apamée. Le même Écrivain la place au pied du mont Signia, environnée de trois fleuves, le Marfyas, l'Obrimas, & l'Orgas, qui se rendoient là dans le Méandre. Strabon, fans adopter le sentiment de Pline paroît cependant se ranger de son avis, pour ce qui est de la position, en mettant cette ville vers l'embouchure du Marfyas: Ce fleuve, selon ce Géographe, naissoit au-dessus d'Apamée, qu'il partageoit par le milieu; & après avoir traversé le fauxbourg, avec une rapidité étonnante, il se joignoit au Méandre, qui avoit déjà reçu l'Orgas.

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 569, 577, 578, 579. Tit. Liv. L. XXXVII, c. 18, 44. L. Plin. L. V. c. 29. Ptolem. L. V. c. 2, XXXVIII, c. 13.

Apamée tenoit le premier rang parmi les villes du pais, après celle d'Éphèle. C'étoit un entre-pôt confidérable de l'Asie proprement dite, où abordoient tous ceux, qui venoient d'Italie & de Gréce. Avant la guerre de Mithridate, elle avoit essuyé plusieurs secousses de tremblement de terre. Quand ce Prince y sut arrivé, & qu'il eut vu cette Ville presque détruite, il donna cent talens pour la rebâtir.

L'an de Rome 562, & avant J. C. 190, Antiochus, ayant perdu une bataille très-confidérable contre les Romains, prit la fuite avec quelques-uns des siens, & arriva vers le minuit à Sardes avec un corps médiocre de troupes. Là , apprenant que Séleucus & quelques uns des grands de sa cour s'étoient retirés à Apamée, il partit aussi à la quatrième veille, pour s'y rendre avec sa femme & sa fille, laissant la garde de Sardes à Zénon, & le gouvernement de la Lydie à Timon, Mais, l'un & l'autre ayant été rebutés, les habitans de cette Ville, de concert avec les foldats qui étoient dans la citadelle, envoyérent des ambassadeurs au consul des Romains.

Il y en a qui ont cru que c'étoit près d'Apamée de Phrygie, que s'étoit arrêtée l'arche de Noé. C'est fans doute pour cela que cette ville prenoit le surnom d'Arche, & portoit la figure d'une arche sur se médailles. Dans une piéce, frappée en l'honneur d'Adrien, on voir la figure d'un homme, qui représen-

te le fleuve Marfyas, avec ces mots: Médaille de ceux d'Apamée, l'arche & le fleuve Marfyas. Et dans les vers Sibyllins, dont l'Auteur est assez ancien, on lit que le mont Ararat, où s'arrêta l'arche, est sur les confins de la Phrygie, aux sources du fleuve Marfyas; mais, ce sentiment n'est pas soûtenable, puisque le mont Ararat étoit dans l'Arménie, & non dans la Phrygie.

Cette Ville n'est point différente de l'Apamée de Pisidie, dont les Notices Episcopales font mention, & que celle d'Hiérocles nomme Opamée par une dépravation de nom. Pas un ancien Géographe n'a dit qu'il y eut une ville d'Apamée dans la Pifidie; mais, comme cette province & celle de Phrygie se touchoient, il aura été facile de donner à l'une une ville frontière de l'autre. D'ailleurs, les Notices Ecclésiastiques ne confervoient pas toujours dans les divisions, les bornes des Provinces, telles que le gouvernement civil les a marquées.

La ville d'Apamée subsiste encore de nos jours; mais, on dit qu'elle est peu habitée. Elle appartient à la Turquie d'Asie.

APAMÉE, Apamea, A πάμεια, (a) ville maritime de Bithynie, sur le golphe de Cium, autre ville qui prit depuis le nom de Pruse. Apamée étoit une colonie de Colophoniens. Elle porta d'abord le nom de Myrlée. Ce sut Myrlus, son fondateur, qui le lui donna. Philippe, fils de Démétrius, &

pere de Persée, ayant entièrement ruiné cette Ville, en donna le sol à Prusias, roi de Bithynie. Ce Prince la fit rebâtir, & l'appella Apamée du nom de sa femme.

On croit que c'est aujourd'hui Apami sur la mer de Marmora, dans la province de Becsangil, qui fait partie de la Turquie d'Asie. D'autres l'appellent encore présentement Myrlea, & disent que c'est le nom que les Turcs lui donnent.

APAMÉE, Apamea, Α'πάμεια, (a) ville d'Asie dans la Mésene d'où cette ville a été surnommée Mésene. Elle étoit située sur le Tigre, à un endroit, où ce fleuve se partageoit en deux bras, dont l'un, coulant vers le midi, alloit tomber dans l'Euphrate, au-defsous de la ville de Séleucie sur ce dernier fleuve. Ammien Marcellien parle d'Apamée Mésene, comme d'une ville, qui, de son tems, étoit assez distinguée.

M. Fréret , dans la seconde partie de ses observations sur la Cyropédie, veut que l'on distingue cette Ville d'une autre de même nom, qu'il place sur l'Euphrate, vers l'embouchure de ce bras du Tigre, dont on vient de parler. Ce fçavant Académicien ajoûte que c'est faute d'avoir distingué ces deux Villes, ainsi que les deux Séleucies, que les Anciens sont tombés dans des contradictions, qui les rendent

presque inintelligibles.

(b) Plin. L. VI. c. 27.

APAMÉE, Apamea, Α'πάμεια, (b) ville de la Sittacène, contrée voisine de la Mésene. Sa situation lui a fait donner le surnom de Sittacène. Pline dit qu'Antiochus la nomma Apamée du nom de fa mere. Quoique ce Géographe ajoûte qu'elle étoit baignée par les eaux du Tigre, je soupçonne que c'est celle, que M. Fréret veut, ainsi qu'il a été observé dans l'article précédent, que l'on diftingue d'Apamée Mésene.

APAMÉE, Apamea, Απαμεία, (c) ville d'Arabie, selon Pline. Ce Géographe la met à un endroit, où un bras, ou plutôt une sorte de débordement seftagnatio ] de l'Euphrate, se joignoit

au Tigre.

APAMÉE, Apamea, Α'πάμεια, (d) ville de la Parthie, felon Ptolémée. Pline, qui dit qu'elle étoit surnommée Rhaphane, la place dans la Médie. Quant à Strabon, il la met dans la Parthie, lorsqu'il parle de cette contrée, & dans la Médie, quand il décrit celle-ci. La raison de cette diversité de sentimens, c'est qu'Apamée étoit sans doute sur les frontières de la Parthie & de la Médie, ou plutôt dans cette partie de la Médie. dont les Parthes se rendirent maîtres; car, Apamée, suivant Strabon, n'étoit pas éloignée de Ragès. On convient que cette ville appartenoit aux Médes.

APAMENE, Apamene, A' Tamuvu, nom d'une contrée de

(c) Plin. L. VI. c. 28.

<sup>(</sup>a) Plin. L. V. c. 27. Ptolem. L. V. c. 18. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. VII. pag. 432.

<sup>(</sup>d) Prolem. L. VI. c. 5. Plin. L. VI. c, 14. Strab, pag. 514, 524.

Syrie, autrement appellée Apamée. Vozez APAMÉE.

APAMÉNIENS, Apamenii, Α'πωμέες, peuples de Syrie. Voyez

Apamée.

APAMIE, Apamia, (a) fille d'un certain Alexandre de Mégalopolis, qui se disoit descendu d'Alexandre le Grand. Elle sur mariée à Amynandre, roi des Athamanes.

APANUS, Apanus, (b) nom d'un fleuve. Sur une planche de l'Antiquité expliquée par D. Bern. de Montfaucon, on voit les Naïades, qui se retirent dans ce fleuve,

selon le Bellori.

ANAPXAI, nom que Pausanias donne aux prémices, ou offrandes, que les Hyperboréens envoyoient à Délos. Voyez Hyperboréens.

APARCTIAS [le Royaume d'], est un royaume imaginaire du Septentrion. Voyez Aparc-

tiens.

APARCTIENS, Aparctii, c'est-à-dire, peuples septentrionaux, mais fabuleux. En esset, en arrivant dans leurs pais, on rencontroit d'abord des gens transparens, comme du crystal, qui alloient & venoient avec une vîtesse merveilleuse. Ils avoient le pied fort étroit & tranchant pardessous; ce qui les aidoit à glisser. Leur barbe étoit longue, & ne leur pendoit pas du menton comme à nous, mais du nez, en guisse de trompe d'éléphant. Au lieu de langue, ils avoient deux rate-

liers de dents bien garnis, qui frappoient l'un contre l'autre. Quand ils vouloient parler, comme les Fébricitans dans le frisfon d'une grande fièvre, & par le bruit qu'ils faisoient, on entendoit ce qu'ils vouloient dire; d'où vient peut-être, qu'on nommoit, ceux qui parloient trop, des claquedents. Il y en avoit parmi eux, qui les remuoient avec tant d'adresse, qu'on eût dit qu'ils jouoient du clavessin.

Ils portoient pour ornement de grosses perles & des diamans, qui avoient une fort belle eau. Ils haissoient toute sorte de lumière. excepté celle des étoiles, & ne fortoient guere qu'en hiver, parce que l'air froid & piquant servoit beaucoup à les fortifier. L'été, ils demeuroient dans des cavernes, à cause qu'ils craignoient fort la chaleur; & c'est une chose étrange, qu'étant si froids, ils sucient en moins de rien. Mais de leur sueur, on en faisoit d'autres sur le champ, dont les plus accomplis se jettoient en moule. Pour les faire croître par tout également, on ne faisoit que les arroser au clair de la lune. Mais, ils n'étoient jamais plus beaux, que lorfqu'ils commençoient à fondre. Ils avoient tous cette perfection, qu'ils rompoient plutôt que de plier; & ils n'étoient point diffimulés car on pouvoit lire tout ce qu'ils avoient dans le cœur.

Les Aparctiens avoient un temple, où leur dieu étoit adoré sous

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XXXV. c. 47.

<sup>(</sup>b) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. I. pag. 79.

la figure d'un ours blanc : ce qui donnoit le nom au païs. Il y avoit une merveille dans ce temple, qui ne se trouvoit nulle part. C'étoit une glace de miroir, qui avoit fervi de moule aux dieux, pour former les hommes; car, s'en étant approchés, ils animérent leur image. Mais, ils furent si fâchés de voir qu'elle faisoit tout le contraire de ce qu'ils faisoient, & qu'elle prenoit de la main gauche, ce qu'ils lui présentoient de la main droite; que pour punir ce nouvel homme, ils ne voulurent point lui donner de femme, afin d'en faire périr la race. Mais, comme il aimoit à se multiplier, il se présenta devant le même miroir, & anima sa ressemblance, qui, par un juste châtiment, lui contredit en tout & par tout.

APARYTES, Aparyta, (a) Απαρύται, peuples du nombre de ceux, qui composoient la septième Satrapie de Perse. Cette Satrapie payoit au Roi cent soi-

xante-dix talens.

APATE, Apates, (b) nom d'une femme représentée en buste sur le devant du couvercle d'une urne, qui se trouve dans l'Antiquité, expliquée par D. Bern. de Montsaucon. Elle étoit mere d'Eugraphus.

APATHIE, (c) terme composé de à privatif & de πάθος, passion. Les Grecs employoient ce terme, pour exprimer cet état de l'ame, où l'homme, fans crainte & fans chagrin, doit être exempt de toute inquiétude. C'est en quoi le philosophe Lao-Kiun qui parut dans la Chine, près de 600 ans avant J. C., faisoit confister toute la félicité de l'homme. Et comme il est bien difficile de se délivrer de l'inquiétude de la mort & de l'avenir, ceux qui faisoient profession de la secte de notre Philosophe, s'adonnoient à la magie & à la chimie, pour trouver le secret de devenir immortels, se persuadant que par le ministère des esprits, qu'ils invoquoient, ils pourroient enfin le trouver.

Il y en a eu quelques-uns, qui se sont slattés de cette découverte, par le moyen de certains breuvages, qu'ils composóient; & plus d'un Empereur en a fait mutile-

ment l'essai.

APATURÉON. (d) Le mois d'Apaturéon de l'ancienne année Ionienne, étoit ainfi appellé de la fête ΑΠΑΤΟΥΡΕΙΑ. Il étoit le troisième de l'année Assarique. Il avoit 31 jours, & commençoit le

24 Novembre.

APATURIE, Apaturia, (e) surnom de Vénus. Elle sur ainsi appellée du Grec ἀπάτη, fraus, dolus, fraude, ruse. C'est parce qu'elle avoit trompé les Géans, qui étoient venus l'attaquer, en les faisant tuer, l'un après l'autre, par Hercule, qu'elle avoit caché pour cet esse du sur antre.

(b) Antiq. expliq. par D. Bern. de

de Cayl. Tom. II. pag. 237.
(e) Strab. pag. 495. Antiq. expliq. par.
D. Bern. de Montf. Tom. I. pag. 171.

(d) Recueil. d'Antiq. par M. le Comte

Montf. Tom. V. pag. 84. (c) Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. I. pag. 232, 233.

APATURIES, Apaturia, (a) Α'πατούρια. Les Apaturies étoient une fête célebre parmi les Athéniens. En voici l'origine. Les Béotiens faisoient la guerre aux Athéniens, pour décider à qui les lieux de Célaine, ou Mélaine & Enoé appartenoient. Xanthe, chef des Béotiens, appella en duel Thymete, roi des Athéniens. Celuici ne voulut pas accepter le défi. Mélanthe, qui l'accepta, fut établi Roi en sa place, se mit devant les rangs, & approchant de Xanthe, il usa d'une tromperie, qui lui réuffit. » Est-ce agir en hon-» nête homme, dit-il, d'amener » un second, losqu'on doit com-» battre feul? " Xanthe fe tourna pour voir si quelqu'un venoit après lui, & Mélanthe prit ce tems-la, pour lui porter un coup, qui le mit à terre. De-là vient le mot Apaturia, anaru en Grec voulant dire tromperie.

On célébroit les Apaturies pendant trois jours. Le premier jour, où l'on s'assembloit pour souper ensemble, étoit appellé Dorpia, qui veut dire cana, souper. Le second, où l'on sacrifioit, s'appelloit Anarrhysis, qui, en ancien style, vouloit dire, chez les Grecs, un sacrifice. Le troissème se nommoit Curéotis, nom dérive de curos, jeune, parce que c'étoit ce jour-là que les jennes garçons étoient reçus & écrits dans la tribu, & affocies aux au-

La fête des Apaturies tomboit au mois d'Octobre, ou, selon quelques-uns, au mois Attique, nommé Pyanephon, qui répondoit, suivant certains, partie à Novembre, partie à Décembre. Tous les tribunaux, fans en excepter celui de l'Aréopage, étoient obligés de faire cette fête, qu'on célébroit en l'honneur de Bacchus. Il y en a qui prétendent qu'elle duroit non seulement trois jours, mais quelquefois quatre & cinq.

APATURIUS, Apaturius, A'maroupios, nom d'un homme, contre lequel Démosthène pro-

nonça une orailon.

APATURIUS, Apaturius A maroveres, furnom de Jupiter. Jupiter Apaturius veut dire, en bon François, Jupiter le Trompeur. Les Athéniens lui offroient des sacrifices durant la fête des

Apaturies.

APEGA, Apega, (b) nom d'une machine, inventée par Nabis, tyran de Sparte. Elle reprefentoit une femme revêtue d'habits magnifiques, & qui ressembloit tout-à-fait à la sienne. Toutes les fois que Nabis faisoit venir quelqu'un pour en tirer de l'argent, d'abord il lui parloit avec beaucoup de douceur & d'honnêteté du péril, dont le pais, & Sparte en particulier, étoient menacés par les Achéens, du nombre des étrangers, qu'il étoit obligé d'entretenir pour la sureté de l'État, des dépenses qu'il faisoit

(a) Suid. Tom. I. p. 332, 333. Antiq. des Inscript. & Bell. Lett. T. VII. p. 189. expliq. par D. Bern. de Monts. Tom. II. T. X. p. 185. T. XIV. p. 219. pag. 198, 210. Myth. par M. PAbb. Ban. (b) Roll. Hist. Anc. Tom. IV. pag. Tom. I. pag. 520, 521. Mém. de l'Acad. 1443, 444.

pour le culte des dieux, & pour le bien commun. Si on se laissoit toucher par ces discours, il n'alloit pas plus loin; c'étoit ce qu'il se proposoit. Mais, quand quelqu'un resusoit de se rendre, & se désendoit de donner, il disoit: Peut-être n'ai-je pas le talent de vous persuader, mais j'espere qu' Apéga vous persuadera. Apéga étoit le nom de sa femme.

A peine avoit-il achevé ces paroles, que la machine paroiffoit. Nabis la prenant par la main, la levoit de sa chaise, & la conduisoit à son homme. Elle avoit les mains, les bras & le sein hérisses de pointes de fer aigues, cachées sous les habits. La prétendue Apéga embrassoit ce pauvre malheureux, le ferroit entre ses bras. l'approchoit de sa poitrine, lui appuiant les mains sur le dos . & lui faisoit jetter les hauts cris. La machine étoit susceptible de tous ces mouvemens par le moyen des ressorts secrets, dont elle étoit composée. Le tyran fit périr de cette manière quantité de ceux, dont il n'avoit pu extorquer autrement ce qu'il demandoit.

APEIPOS. (a) Ce terme, qui se trouve dans un passage d'Hérodote, a donné lieu à quelques observations, insérées dans les mémoires de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres. Les curieux peuvent les consulter.

APÉLAURE, Apelaurum, (b) nom d'un lieu situé dans le terri-

toire de Stymphalie. L'an 197 avant J. C. les Macédoniens & leurs alliés, sous la conduite d'Androsthène courant la mer avec leurs vaisseaux, ravageoient toute la côte maritime de l'Achaïe. Le mépris, qu'ils avoient pour leurs ennemis, les fit passer insensiblement de la confiance à une securité & à une négligence, qui firent concevoir à Nicostrate préteur des Achéens, le deffein & l'espérance de les attaquer avec avantage lorfqu'ils s'y attendroient le moins. Pour parvenir à fon but, il envoya dans les Villes voifines un ordre fecret de lui faire trouver à un jour marqué, auprès d'Apélaure, le nombre de gens armés, qu'il leur spécifioit. Tous s'étant trouvés au rendez-vous, il partit dans le moment, & son projet eut tout le fuccès qu'on pouvoit en attendre.

APELLA, Apella, (c) nom d'un affranchi de M. Fabius Gallus. Cicéron en fait mention dans une de ses lettres à ce M. Fabius

Gallus.

APELLA, Apella, (d) furnom d'un Juif, dont parle Horace dans une de ses satyres. Certains croyent que c'est un nom commun, signifiant la même chose que Circoncis. Mais, il est plus vraisemblable que ce sut un nom, propre à quelque Juif, sort connu du tems d'Horace. M. le Batteux, dans sa traduction des œuvres de ce Poëte, l'a pris en ce sens.

APELLE, Apelles, A'TENANS,

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XVI, pag. 58, 59.

<sup>(</sup>b) Tit. Liv. L. XXXIII. c. 14.

<sup>(</sup>c) Cicer. ad Amic. L. VII. Epitt. 25. (d) Horat, L. I. Satyr. 5. v. 95.

(a) le plus fameux de tous les Peintres de l'Antiquité, vivoit vers la 112e Olympiade. Il étoit d'Ephèse, suivant Strabon & Lucien, de Coos, selon Ovide; & fnivant Suidas, il étoit originaire de Colophon, & n'étoit devenur citoyen d'Éphèse, que par adoption. Cette diversité de sentimens femble prouver, ou du moins indiquer, que plusieurs Villes se disputoient l'honneur d'avoir donné la naissance à ce grand Peintre, comme d'autres Villes se sont disputé l'honneur d'être la patrie d'Homère.

Apelle étoit fils de Pithius. Il alla prendre les leçons de Pamphile à Sicyone en Gréce, selon Plutarque. Il y prit aussi, selon le même Auteur, celles de Mélanthe; & il donna un talent à ces deux Peintres, moins pour apprendre d'eux la perfection de l'art, que pour participer à leur grande réputation. Il eut la gloire de contribuer lui feul, plus que tous les autres ensemble, à la perfection de la Peinture, non seulement par ses excellens ouvrages, mais par ses écrits, ayant composé trois volumes sur les principaux secrets de son art, qui subsistoient encore du tems de Pline; mais qui, malheureusement, ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

La manière dont notre Peintre fit connoissance, & lia une étroite amitié avec Protogène, cé-

lebre Peintre de son tems, est assez curieuse. Protogène vivoit à Rhodes, connu d'Apelle feulement de réputation & par le bruit de ses tableaux. Celui-ci voulant s'assurer de la beauté de ses ouvrages par ses propres yeux, fit un voyage exprès à Rhodes. Arrivé chez Protogène, il n'y trouva qu'une vieille femme, qui gardoit l'attelier de son maître, & un tableau monté sur le chevalet, où il n'y avoit encore rien de peint. La vieille lui demandant ion nom: Je vais le mettre ici, lui dit-il. Et prenant un pinceau avec de la couleur, il destina quelque chose d'une extrême délicatesse. Protogène, à son retour, ayant appris de la servante ce qui s'étoit passé, & considérant avec admiration les traits qui avoient été dessinés, ne fut pas long-tems à en deviner l'auteur. » C'est Appelle, s'écria-t-il. Il n'y » a que lui au monde, qui soit capa-» ble d'un dessein de cette finesse & » de cette legéreté. « Et prenant d'une autre couleur, il fit sur les mêmes traits un contour plus correct & plus délicat; & il dit à sa gouvernante, que si l'étranger revenoit, elle n'avoit qu'à lui montrer ce qu'il venoit de faire, & l'avertir en même-tems que c'étoit-la l'ouvrage de l'homme, qu'il étoit venu chercher

Appelle revint bientôt après; mais, honteux de se voir inférieur

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 666, 1032. Roll. Hiff. Anc. Tom. V. pag. 646, Freinf. Suppl. in Q. Curt. L. II. c. 6. 647. & faiv. Mem. de l'Acad, des Inicr. Pauf. pag. 344, 596. Plin. L. VII. c. 37. & Bell. Lett. Tom. VIII. p. 104. Tom. L. XXVIII. c. 8. L. XXXV. c. 6, 7, 10. XIX. p. 256. & faiv. T. XXI. p. 178. Strab, pag. 642. Athen. pag. 590, 591. 6 faiv.

à son émule, il prit d'une troisieme couleur, & parmi les traits, qui avoient été faits, il en conduisit de si sçavans & de si merveilleux, qu'il épuisa toute la subtilité de l'art. Protogène ayant distingué ces derniers traits : Je suis vaincu, dit-il, & je cours embrafser mon vainqueur. En effet, il vola au port à l'instant, où ayant trouvé son rival, il lia avec lui une étroite amitié, qui, depuis, ne se démentit jamais ; chose assez rare entre deux personnes du premier mérite, & qui courent la même carrière. Ils convinrent entr'eux, par rapport au tableau, où ils s'étoient escrimés, de le laisser à la postérité, tel qu'il étoit sans y toucher davantage, prévoyant bien, comme en effet cela arriva, qu'il feroit un jour l'admiration de tout le monde, & particulièrement des connoisseurs & des maîtres de l'art.

Mais, ce précieux monument des deux plus grands Peintres, qui furent jamais, fut réduit en cendres au premier embrasement de la maison d'Auguste, où il étoit exposé à la curiofité des spectateurs, toujours nouvellement surpris au milieu de quantité d'autres des plus excellens & des plus finis, de ne trouver dans celui-ci qu'une espèce de vuide, d'autant plus admirable, qu'on n'y voyoit que trois desseins au simple trait & de la dernière sinesse, qui échappoient à la vue par leur subtilité, & qui, par cela même, devenoient encore plus eftimables & plus attrayans pour de bons yeux.

Quoiqu'Apelle fût fort exact dans ses ouvrages, il sçavoit jusqu'à quel point il devoit travailler, sans fatiguer son esprit, & ne poussoit point l'exactitude jusqu'au scrupule. Il dit un jour, parlant de Protogène, qu'il avouoit que ce rival pouvoit lui être égalé, ou même préséré pour tout le reste; mais qu'il ne sçavoit pas quitter le pinceau, & qu'il gâtoit souvent les belles choses, qu'il faisoit, à force de les vouloir perfectionner.

Ce n'est pas, au reste, qu'A-pelle approuvât la négligence dans ceux, qui se mêloient de peinture. Il pensoit bien autrement, & pour lui-même, & pour les autres. Il ne passoit aucun jour de sa vie, quelque occupation étrangére, qu'il eût d'ailleurs, sans s'exercer au crayon, à la plume, ou au pinceau, tant pour se conserver la main libre & legére, que pour se persectionner de plus en plus dans toutes les finesses d'un art qui n'a point de bornes.

Un de ses disciples lui montrant un tableau, pour scavoir ce qu'il en pensoit, & ce disciple lui disant qu'il l'avoit fait fort vîte, & qu'il n'y avoit employé qu'un certain tems : " Je le vois bien, sans que » vous me le difiez, répondit » Apelle; & je suis étonné que, » dans ce peu de tems-là mêine » vous n'en ayez pas fait davan-» tage de cette sorte. « Un autre Peintre lui faisant voir le tableau d'une Hélène, qu'il avoit peinte avec soin, & qu'il avoit ornée de beaucoup de pierreries, il lui dit:, » O mon ami, n'ayant pu la faire » belle, vous avez voulu du moins

» la faire riche. «

Si Apelle disoit son sentiment avec simplicité, il recevoit de la même manière celui des autres. Sa coûtume étoit, quand il avoit achevé un ouvrage, de l'exposer aux yeux des passans, & d'entendre, caché derrière un rideau, ce qu'on en disoit, dans le dessein de corriger les défauts, que l'on pourroit y remarquer. Un cordonnier ayant trouvé qu'il manquoit quelque chose à une sandale, le dit librement, & la critique étoit juste. Repassant le lendemain par le même endroit, il vit que la faute avoit été corrigée. Tout fier de l'heureux succès de sa critique, il s'avisa de censurer aussi une jambe, à laquelle il n'y avoit rien à redire. Le Peintre alors, fortant de derrière sa toile, avertir le cordonnier de se rensermer dans son métier & dans ses sandales. C'est ce qui donna lieu au proverbe; Ne sutor ultra crepidam; c'est-à-dire,

> Savetier Fais ton metter;

Et garde toi surtout d'élever ta cen ure

Au-dessus de la chaussure.

Apelle rendoit justice avec joie au mérite des grands ouvriers, & ne rougissoit point de se les préférer à lui-même, pour de certaines qualités. Ainfi, il avouoit ingénument qu'Amphion l'emportoit fur lui pour la disposition, & Asclépiodore pour la régularité du dessein. Nous avons vu le jugement avantageux qu'il portoit de Protogène. Il ne s'en tint pas à de simples paroles. Protogène, tout excellent peintre qu'il étoit, n'étoit pas beaucoup estimé de ses compatriotes. Pendant qu'Apelle étoit avec lui à Rhodes, lui ayant demandé un jour ce qu'il vendoit ses ouvrages, lorsqu'il y avoit mis la dernière main, & l'autre lui ayant marqué une somme trèsmodique; » Et moi, reprit Apel » le, je vous en offre cinquante » talens pour chacun & je les » prendrai tous à ce prix, « en ajoûtant qu'il ne seroit point en peine de s'en défaire, & qu'il les vendroit comme étant de la propre main. Cette offre, qui étoit sérieuse, fit ouvrir les yeux aux Rhodiens sur le mérite de leur Peintre, qui, de son côté, s'en prévalut, & ne livra plus ses tableaux qu'à un prix très-confidérable.

Alexandre le Grand avoit une si haute idée d'Apelle, qu'il donna un édit, pour déclarer que la volonté étoit de n'être peint que par lui, de même qu'il ne donna permission, par le même édit, qu'à Pyrgotéle de graver ses medailles, & à Lysippe de le representer par la fonte des métaux. Ce Prince étant à Ephèse, venoit fouvent voir travailler Apelle, & se plaisoit à s'entretenir avec lui sur la peinture. Lorsqu'il en parloit peu exactement, Apelle lui conseilloit de se taire, pour empêcher ses éleves de se moquer de lui. Tant étoit grande, remarque Pline, l'autorité qu'Apelle avoit fur un Roi, d'ailleurs st fier & st

fougueux.

On raconte encore un trait, qui me paroît beaucoup plus fort. Alexandre voyant un de ses portraits, fait par Apelle, ne le loua que foiblement; mais un cheval ayant, dans le même-tems, henni, à l'aspect de celui sur lequel le Peintre avoit apparemment place ce Prince, Apelle dit au Roi: n Seigneur, ce cheval paroît se » connoître mieux que vous, en

» peinture. "

De pareils propos ne s'accordent guere avec ce que l'on raconte de la politesse d'Apelle, de sa connoissance du monde, de ses manières douces, infinuantes, & spirituelles. Quoiqu'il en soit, voici un autre trait, qui est bien plus vraisemblable. Il arriva qu'un des principaux courtifans d'Alexandre, se trouvant chez Apelle, lorsqu'il peignoit, se répandit en questions, ou en réflexions peu justes sur la peinture, comme il est ordinaire à ceux qui veulent parler d'un art, qu'ils ignorent. Apelle lui dit librement: "Voyez-» vous ces jeunes garçons, qui » broient mes couleurs? Pendant » que vous gardiez le filence, ils » vous admiroient, éblouis de " l'éclat de votre pourpre & de " l'or qui brille sur vos habits. " Depuis que vous avez com-» mence à parler de choses, que n vous n'entendez point, ils ne » cessent de rire. "

Ce caractère simple & ouvert d'Apelle ne revenoit pas également à tout le monde, & en particulier aux généraux d'Alexandre. Ptolémée, l'un d'eux, qui, dans la suite, eut en partage le

royaume d'Égypte, fut peu favorable à Apelle. On n'en scait pas la raison. Quoiqu'il en soit, ce Peintre s'étant embarqué, quelque tems après la mort d'Alexandre, pour une Ville de la Gréce, fut malheureusement jetté par la tempête du côté d'Alexandrie, où le nouveau Roi ne lui fit aucun accueil. Outre cette mortification, à laquelle il devoit s'attendre, il y trouva des envieux affez malins. pour chercher à le faire tomber dans un piège. Dans cette vue. ils engagérent un des officiers de la cour, à l'inviter au souper du Roi, comme de sa part, ne doutant point que cette liberté, qu'il paroîtroit avoir prise de lui-même, ne lui attirât l'indignation d'un Prince, qui ne l'aimoit pas. & qui ne sçavoit rien de la fupercherie.

En effet, Apelle s'y étant rendu par déférence, le Roi, irrité de son audace, lui demanda brusquement, qui étoit celui de ses officiers, qui l'avoit appellé à fa table ; & lui montrant de la main fes invitateurs ordinaires, il ajoùta qu'il vouloit scavoir absolument, qui d'eux lui avoit fait prendre cette hardiesse, Le Peintre, sans s'emouvoir, se tira de ce pas en homme d'esprit, & en dessinateur consommé. Il prit, d'un réchaut qui étoit là , un charbon éteint, & en trois ou quatre coups, il crayonna sur le champ contre la muraille, l'ébauche de celui, qui l'avoit invité, au grand étonnement de Ptolémée, qui reconnut, des les premiers traits, le visage de l'imposteur. Cette aventure le reconcilia avec le Roi d'Egypte, qui le combla ensuite de biens & d'honneurs; mais, elle ne le reconcilia pas avec l'envie, qui n'en devint

que plus animée.

Quelque-tems après, on l'accufa, devant le Prince, d'avoir tramé, avec Théodote, la conjuration, qui avoit éclaté contre lui dans la ville de Tyr. Ce fut un autre Peintre de réputation, nommé Antiphile, qui se porta pour délateur. L'accusation n'avoit pas la moindre vraisemblance. Apelle n'avoit point été à Tyr; il n'avoit jamais vu Théodote ; il n'étoit ni d'un caractère, ni d'une profession propre à tramer un tel complot. L'Accufateur, Peintre comme lui, mais, bien inférieur en mérite & en réputation, pouvoit être, sans injure, soupçonné de jalousie de mêtier. Mais, le Prince, sans rien écouter, sans rien examiner, comme cela n'est que trop ordinaire, tenant Apelle pour coupable, éclata en plaintes contre son ingratitude & fon mauvais cœur; & il autoit été conduit au supplice, fans la confession volontaire d'un des complices , qui, touché de compassion, pour l'innocent près d'être mis a mort, s'avoua lui-même criminel & déclara qu'Apelle n'avoit eu aucune part à la conjuration. Le Roi, confus d'avoir ajoûté foi si légérement à la calomnie lui rendit son amitié, le gratifia même de cent talens, pour le dédommager de l'injure qu'il lui avoit faite, & lui livra Antiphile. pour être son esclave. Apelle, de retour à Ephèse, se vengea de tous ses ennemis, par un excellent tableau de la calomnie, dont on peut voir l'ordonnance à l'article de Calomnie.

Pline fait un long dénombrement des tableaux d'Apelle. Celui d'Antigone est un des plus renommés. Ce Prince n'avoit qu'un œil. Il le peignit tourné de côté, pour couvrir cette difformité. On prétend que c'est lui qui a trouve le premier l'art du profil. Il fit plusieurs portraits d'Alexandre, dont l'un, sur tout, sut regardé comme un tableau achevé. Il y étoit représenté la foudre à la main. Ce tableau fut fait pour le temple de la Diane des Ephésiens. Il semble, dit Pline, qui l'avoit vu, que la main du Héros, avec la foudre, sorte réellement du tableau. Aussi, ce Prince, disoit il lui-même, qu'il comptoit deux Alexandres , l'un de Philippe, qui étoit invincible, l'autre d'Apelle, qui étoit inimitable.

Pline parle d'un de ses tableaux, qui devoit être d'une grande beauté. Il l'avoit fait pour une dispute publique entre les Peintres. Le iujet qu'on leur avoit propose, étoit une cavale. S'appercevant que la brigue alloit faire adjuger le prix à quelqu'un de ses rivaux, il en appella du jugement des hommes à celui des animaux, muets, mais plus équitables que les hommes. Il fit présenter les tableaux des autres Peintres à des chevaux, qu'il avoit fait venir exprès, qui demeurérent immobiles devant ces premiers tableaux, & ne hennirent que devant celui

d'Apelle.

On prétend que sa Vénus, surnommée Anadyomène; c'est-àdire, qui sort de la mer, étoit son chef-d'œuvre. Pline dit que cette piéce fut célébrée par les vers des plus grands Poëtes; & que si la peinture y a été surpassée par la poesse, aussi, en a-t-elle été illustrée. Apelle en avoit commencé une autre à Cos, qui, selon lui & tous les connoisseurs, devoit surpasser la première; mais, la mort envieuse l'arrêta au milieu de l'ouvrage. Il ne se trouva personne depuis, qui osat y porter

le pinceau.

Apelle forma plusieurs Éléves, qui profitérent de ses inventions : mais, une chose, en quoi personne n'a pu pénétrer son secret, c'est la composition d'un certain vernis, qu'il appliquoit à les tableaux, pour leur conserver, pendant une longue suite de siècles, toute leur fraîcheur & toute leur force. Il tiroit trois avantages de ce vernis. 1.º Il donnoit du lustre aux couleurs, quelles qu'elles fussent, & les rendoit plus moelleuses, plus unies, & plus tendres; ce qui est maintenant l'effet de l'huile. 2.º Il garantissoit ses ouvrages de l'ordure & de la poussière. 3.º Il ménageoit la vue du spectateur, qui s'éblouit facilement, en tempérant les couleurs vives & tranchantes, par l'interpofition de ce vernis, qui tenoit lieu de verre à ses ouvrages.

On rapporte que les habitans

de Pergame achetérent, des deniers publics, un palais ruiné, où il y avoit quelques peintures d'Apelle, non seulement, dit Solin, pour empêcher les araignées de tendre leurs toiles dans une maifon, que les ouvrages d'Apelle rendoient respectable, mais encore, pour les garantir des ordures des oiseaux. Les habitans de Pergame firent plus, ils y suspendirent le corps d'Apelle, dans un rézeau de fil d'or.

APELLE, Apelles, A' TENANG, (a) l'un des principaux ministres de Philippe, fils de Démérrius, & roi de Macédoine. Ce courtisan, qui avoit été d'abord tuteur du Prince, jouissoit d'un grand crédit auprès de lui, & tenoit le premier rang à la cour. Mais comme cela est assez ordinaire il abusoit étrangement de son pouvoir, pour vexer les particuliers & les peuples. Il s'étoit mis en tête de réduire les Achéens , à l'état où étoient ceux de Thessalie; c'est-à-dire, de les soumettre entièrement aux volontés des Ministres de Macédoine, en ne leur laissant que le nom, & un vain phantôme de liberté. Pour les accoûtumer à ce joug, il n'y avoit point de mauvais traitemens, qu'il ne leur sit souffrir. Aratus, général des Achéens, en fit ses plaintes à Philippe, qui en fut fort indigné, & l'assura qu'il y mettroit ordre, & que rien de pareil n'arriveroit dans la suite. En effet, il ordonna à Apelle de ne rien commander aux Achéens, que

<sup>(4)</sup> Plut. Tom. I. p. 1049. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. p. 376, 377. & Suiv.

de concert avec leur Général.

Apelle ne renonça pas pour cela au dessein qu'il avoit formé d'affervir les Achéens. Et comme Aratus mettoit un obstacle infurmontable à ses projets, il songea à s'en délivrer. Pour cet effet, il fit venir à la cour, sous main, tous ceux qui étoient ses ennemis secrets, & travailla à les bien mettre dans l'esprit du Prince. Puis, dans les conversations, qu'il avoit avec lui, il lui faisoit entendre que, tant qu'Aratus auroit du crédit dans la République des Achéens, lui, Philippe, n'y auroit aucun pouvoir, & que, comme le dernier des Citoyens, il seroit affervi à suivre leurs loix, & à se conformer à leurs usages; au lieu que, s'il faisoit mettre en place quelqu'un, qui dépendît de lui, il pourroit agir en maître, & imposer la loi aux autres, au lieu de la recevoir. Les nouveaux amis appuyoient ces réflexions, & enchérissoient encore sur les raisonnemens d'Apelle. Cette idée d'un pouvoir despotique flatta ce jeune Roi. Il alla exprès à Egium, où se tenoit l'assemblée des Etats, pour l'élection d'un nouveau Général, & fit tant par ses promeises & ses menaces, qu'il donna l'exclusion à Philoxène, qui étoit soûtenu par Aratus, & fit tomber le choix sur Epérate, qui lui étoit absolument contraire; mais, cet Epérate étoit indigne du généralar, comme l'expérience ne le prouva que trop.

Quelque-tems après, comme les Eléens refusoient des conditions avantageuses, que Philippe leur offroit, par le canal d'un certain Amphidame, Apelle lui fit entendre que ce refus si déraisonnable étoit l'effet des mauvais services, que lui rendoit sous main Aratus, quoiqu'il affectat, au dehors, de prendre vivement ses intérêts; que lui seul avoit détourné Amphidame d'appuyer auprès des Eléens, comme il auroir dû, & comme il s'y étoit engagé, les offres que le Roi leur faisoir. Et fur tout cela, il composoit une histoire, & citoit plusieurs témoins. Le Roi eut l'équité d'exiger de son Ministre, qu'il lui répétât les mêmes choses en présence de l'accusé. Il le fit avec un air d'assurance, ou plutôt d'impudence, capable de déconcerter le plus homme de bien. Il ajoûta même que le Roi porteroit l'affaire devant le conseil des Achéens, & lui en laisseroit la décision. C'est ce qu'il auroit souhaité, comptant fürement que, par son crédit, il viendroit à bout d'y faire condamner Aratus.

Celui - ci, ayant pris la parole pour se défendre, commença par supplier le Roi de vouloir bien ne rien croire légérement de tout ce qu'on lui imputoit ; que c'étoit une justice qu'un Roi, encore plus que tout autre, devoit à un accusé, d'ordonner un sevère examen fur tous les chefs d'accusation, & jusque là, de suspendre son jugement. Il demandoir, en consequence, qu'Apelle fût obligé de produire ses témoins, celui, sur tout ; de qui il prétendoit tenir tout ce qu'il avoit avancé contre lui, & qu'on n'omît aucun des moyens ufités & prescrits, pour

constater un fait, avant que de porter l'affaire au Conseil public. Le Roi trouva la demande d'Aratus fort raisonnable, & promit de lui donner satisfaction. Mais le tems s'écouloit, sans qu'Apelle se mît en devoir de produire ses preuves. Et comment l'auroit-il fait ? Un événement imprévu amena Amphidame, comme par hazard, à la ville de Dyme, où étoit Philippe, pour regler quelques affaires. Aratus faisit l'occasion, & pressa le Roi de s'informer de tout par lui-même. Il le fit, & reconnut que l'accusation n'avoit pas le moindre fondement. Aratus fut déclaré innocent; mais, le calomniateur ne fut point puni. L'impunité le rendit encore plus hardi. Il continua ses intrigues secrétes, pour écarter ceux, qui lui faisoient ombrage. Mais, il fut ensin pris lui-même dans ses piéges, felon la remarque du judicieux Polybe.

Lorsqu'il commença à s'appercevoir que son crédit diminuoit, ne pouvant souffrir qu'on ne suivit plus ses conseils, mais ceux d'Aratus, il prit des mesures secrétes pour faire échouer toutes les entreprises du Roi. Sa vue étoit de le rendre nécessaire à son maître, & de le forcer, par la déroute de ses affaires, à se jetter entre les bras d'un ministre, qui en avoit le plus de connoissance, & qui étoit en possession de les manier. Apelle engagea Léontius & Mégaléas, les deux confidens, à s'acquitter négligemment de toutes leurs fonctions, dans les postes, qui leur seroient confiés, Pour lui,

fous prétexte de quelqu'affaire, il fe rendit à Chalcis; & là, comme tout le monde exécutoit ponctuellement ses ordres, il arrêta les convois d'argent, qu'on envoyoit au Roi, & le réduisit à une telle disette, qu'il se vit obligé de mettre en gage sa vaisselle d'argent, pour ses propres besoins, & pour l'entretien de sa maison.

Pendant le séjour qu'il fit à Chalcis, il disposoit de tout, avec une autorité souveraine. A l'entendre, le Roi, jeune encore, n'étoit maître de rien , & ne suivoit que les impressions, qu'il lui donnoit. Il s'arrogeoit à lui seul le maniement de toutes les affaires, comme ayant un plein pouvoir de faire tout à son gré. Les Magistrats de Macédoine & de Thessalie, les Officiers, chargés de la régie des affaires, lui rapportoient tout. Dans toutes les villes de la Gréce, à peine faifoit-on mention du Prince; foit qu'on eût des résolutions à prendre, des affaires à régler, des jugemens à porter ; soit qu'il fût question de décerner des honneurs, ou d'accorder des graces. Apelle le réservoit tout, & faisoit tout. Il y avoit long-tems que Philippe étoit informé de cette conduite; & il la supportoit avec peine. Aratus le pressoit souvent d'y mettre ordre; & tâchoit de le tirer de son irrésolution & de sa servitude. Mais, le Roi dissimuloit, sans faire connoître à personne de quel côté il penchoit, & à quoi il se détermineroit.

Cependant, Léontius, qui voyoit les affaires en fort mauvais

état, crut devoir recourir à Apelle. Celui-ci, ignorant les dispositions du Roi à son égard, s'imagina qu'il ne paroîtroit pas plutôt à la cour, qu'on le cousulteroit sur tout. Il courut donc de Chalcis au fecours de Léontius. Quand il arriva à Corinthe, Léontius, Ptolémée & Mégaléas, qui commandoient les corps de troupes les plus distingués, engagérent la jeunesse à aller au devant de lui. Apelle, reçu de la forte, avec grande pompe & grand appareil, & accompagné d'un nombre d'officiers & de soldats, va d'abord descendre au logis du Roi, où il prétendoit entrer comme autrefois. Mais, l'huissier, qui avoit le mot, l'arrêta brusquement, en Ini disant que le Roi étoit occupé. Etonné d'une réception si extraordinaire, à laquelle il ne s'attendoit pas, il délibére long-tems fur le parti qu'il avoit à prendre, & enfin, se retire tout confus. Le brillant cortége, dont il s'étoit fait fuivre, se distipa sur le champ; Et il arriva à son logis, suivi de fes feuls domestiques.

Le Roi, soit pour ne pas pousser Apelle au désespoir, soit qu'il ne se crût pas encore assez affermis pour faire un coup d'éclat, ou par un reste de considération & de reconnoissance pour son tuteur & son gouverneur, continua de s'entretenir quelques autres honneurs semblables. Mais, il l'exclut du conseil, & du nombre de ceux,

qu'il invitoit à souper; & peu après, il le fit mettre à mort, avec son fils; ce qui arriva l'an 218 avant l'Ére Chrétienne.

APELLE, Apelles, A' TENNIG, (a) autre courtisan de Philippe, fils de Démétrius, & roi de Macédoine. Cet Apelle n'est guere connu dans l'Histoire, que depuis la mort du précédent, dont peutêtre il étoit parent. Quoiqu'il en soit, il sut envoyé à Rome en ambassade, vers l'an 181 avant l'Ére Chrétienne. Philippe lui avoir donné pour collégue Philocle. Le but, que le Roi se proposoit par cette ambassade, c'étoit d'examiner ce qui se passoit à Rome, & sur tout de sçavoir s'il étoit vrai , que Démétrius, son fils, eût eu, avec les Romains, les entretiens, dont on se plaignoit, & s'il avoit comploté avec T. Quintius, pour exclure Persée, son frere, de la Royanté.

Philippe avoit choisi ces deux députés, préférablement à d'autres, sous prétexte qu'ils étoient neutres, & n'avoient jamais été plus attachés à un Prince qu'à l'autre. Mais, dans le fond, c'étoit justement d'eux que Persée se servoit, pour faire reustir les projets, qu'il avoit formés contre son frere, dont il méditoit la perte. En effet, Apelle & Philocle, étant arrivés à Rome, vinrent à bout de corrompre le secrétaire de Flaminius, qui appola le cachet de son maître à une Lettre supposée. Cette prétendue

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XL. c. 20, 54, 55. L. XLII. c. 5. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 656, 659, 660.

Lettre confirmoit les griefs, dont Persée avoit chargé Démétrius. Ce malheureux Prince fut la victime de ce complot, qu'on ne découvrit qu'après sa mort. On se saisit aussi-tôt de Philocle. Apelle étoit alors absent. Ayant été informé de ce qui se passoit, il s'enfuit en Italie.

On dit pourtant que Persée, après la mort de Philippe, son pere, le rappella auprès de lui, par l'espoir des plus grandes récompenses, & qu'il le fit ensuite mourir secrétement. C'est ainsi, que ce traître souffrit le supplice, qu'il méritoir, par l'ordre de celuilà même, qu'il avoit si bien servi par ses trahisons. On ne dit point ce que devint Philocle. Il y a tout lieu de présumer, que Philippe n'avoit pas manqué de le faire exécuter, après qu'on l'eut arrêté.

APELLE, Apelle, A TENNIS, (a) l'un des officiers d'Antiochus Epiphane. Cet Officier, environ l'an 168 avant J. C., vint à Modin, où demeuroit Mathathias. Juif de la race Sacerdotale, homme vénérable & fort zélé pour la loi de Dieu, qui avoit avec lui cinq fils, aussi zélés que lui pour la loi de Dieu. En arrivant à Modin, Apelle fit affembler les habitans, & leur expliqua le sujet de sa commission. C'étoit de les porter à sacrifier aux idoles. Enfuite, adressant la parole à Mathathias, il tâcha de lui persuader de se conformer à la volonté du Roi, afin d'entraîner tout le reste

des habitans par l'exemple d'un homme si respectable & si considéré. Il lui promit que s'il le faifoit, le Roi le mettroit au nombre de ses amis & dans son confeil, & que lui & ses fils recevroient tous des honneurs & des bienfaits de la cour. Mathathias lui répondit avec une voix ferme. qui le fit entendre de toute l'afsemblée, que, quand toutes les nations obéiroient au roi Antiochus, & que tous ceux d'Ifraël abandonneroient la loi de leurs peres, pour se soumettre à ses ordonnances, lui, ses enfans, & ses freres demeureroient toujours inviolablement attachés à la loi de Dien.

Après cette déclaration, appercevant un Juif, qui se présentoit à l'autel, que les Payens avoient élevé, pour y sacrisser selon l'ordonnance du Roi, faisse d'un zéle semblable à celui de Phinéès, & transporté d'une juste & sainte indignation, il s'élance contre cet apostat & le tue. Puis, soûtenu de ses ensans & de quelques autres, qui se joignirent à eux, il traita de la même sorte Apelle & toute sa suite.

APELLE, Apelles, Απελλίς, (b) natif d'Ascalon, acteur tragique, sous le regne de Caligula. Il fut tellement dévoué à ce Prince, même après s'être fait comédien, qu'il le mit au nombre de ses Conseillers. Mais, un jour, Caligula, montrant une statue de Jupiter, lui demanda quel étoit le

<sup>(</sup>a) Joseph. de Antiq. Judaïc. pag. (b) Crév. F 411. & feq. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 40, 65. pag. 686, 687.

<sup>(</sup>b) Crév. Hift, des Emp. Tom, II. pag. 40, 65.

274 A P plus grand, de ce dieu, ou de lui, qui se faisoit passer pour tel. Apelle hésitant sur ce qu'il avoit à répondre, Caligula le fit fouetter cruellement. Philon dit qu'il ordonna qu'on le mît aux fers, & qu'on le fit tourner sur une roue. On remarque que l'Empereur louoit la douceur de sa voix, dans les plaintes même que lui arrachoit la douleur.

Cet Apelle étoit l'ennemi mortel des Juifs. Et comme Caligula avoit beaucoup d'aversion pour eux, à cause du refus qu'ils faisoient de l'adorer, comme dieu, Apelle envenimoit sans cesse cette

aversion.

APELLE, Apelles, A'TENING, (a) fidele serviteur de J. C., selon Saint Paul. Cet Apôtre, dans son Épître aux Romains, recommande qu'on le falue de fa part. Les Grecs croyent qu'Apelle étoit du nombre des soixante-douze Disciples de J. C., & qu'il fut fait evêque d'Héraclée. Ils font sa sête le 31 Octobre. On le trouve dans le martyrologe Romain, le 21 d'Avril, & le 10 de Septembre avec Lucou Lucius.

(b) Un tourneur, dont il est parle dans Athénée, a porté le nom d'Apelle, austi bien qu'un Hérétique, disciple de Marcion, qui admettoit deux dieux, l'un bon, & l'autre mauvais. Celui-ci étoit Auteur du monde & de la loi; celui-là Auteur de l'évangile &

rédempteur de l'univers.

Ces erreurs lui étoient commu-

(a) Ad Rom. Epift. c. 16. v. 10.

(b) Athen: pag. 490.

nes avec Marcion; mais, ayant été chassé de sa communion à caufe de quelque action impudique, il inventa une autre hérésie, ou plutôt il l'apprit d'une certaine Philumène, jeune fille possédée, qu'il faisoit passer pour inspirée du Saint-Esprit. Il n'admettoit qu'un Dieu, suivant la nouvelle hérésie; il le composoit de parties infinies. & méprisoit la Loi & les Prophétes. Il ne donnoit à J. C. qu'un corps d'air, dont, en remontant au Ciel, il avoit rendu à chaque élément sa portion. Il nioit la Résurrection corporelle. Les Saints Docteurs détruisirent les réveries de cet impie, qui s'eleva contre l'Églife dans le deuxième siècle, vers l'an 145, ou 146.

APELLÉE, Apellaus, (c) l'un des mois lunaires de l'année Macédonienne. Il répondoit au mois de Choéac des Egyptiens, & au mois de Kisleu des Juiss. Les dates des deux premières obfervations, rapportées dans Ptolémée font répondre le 5 du mois d'Apellée au 18 de Novembre,

245 avant J. C.

La profanation du temple de Jérusalem par Antiochus, arriva au mois d'Apellée; c'est-à-dire,

à la fin de l'automne.

APELLICON, Apellicon, (d) A'mennicov, naquit à Téos; mais il vint s'établir à Athènes, où il acquit le droit de bourgeoisse. Il se mêla de Philosophie; & ayant embrassé la secte des Péripatéti-

Bell. Lett. T. XVI. p. 201, 228, 229, 208. (d) Plut. Tom. I. pag. 468. Roll. (c) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Hift, Anc. Tom. V. pag. 350. 351

ciens, il acheta la bibliothéque d'Aristote . & plusieurs autres très-nombreuses. Il fut aussi curieux de plusieurs autres piéces rares, & n'épargna rien pour en avoir des originaux recommandables par leur antiquité. Il parvint même jusqu'à en enlever des archives d'Athènes; & cela étant parvenu à la connoissance des Athéniens, ils l'auroient puni de mort, s'il ne s'étoit évadé. Ses amis le firent pourtant rappeller

peu après. Comme il s'étoit attaché à Athanion, philosophe Péripatéticien, qui, par une émotion populaire, étoit devenu tout puiffant, ce Philosophe l'envoya commander dans l'isle de Délos. Mais, Apellicon y fit si mauvaise garde, que les Romains surprirent la garnison & l'égorgérent. Il fut assez heureux pour se sauver, & mourut peu avant que Sylla se sût rendu maître d'Athènes. Sa bibliothéque, avec les écrits d'Aristote, fut transportée à Rome par ce Général, vers la 173e Olympiade, 87 ans avant l'Ére Chrétienne.

APÉMANTE, Apemantus, A' Thuavros. Voyez Timon.

APÉNÉ. (a) Les Éléens avoient imaginé la course de l'Apéné en la 70e Olympiade, & ils la proscrivirent en la 84e. Pindare, qui fleurissoit dans cet intervalle, a célébré plus d'un Athlète, vainqueur en ce genre de course. On en peut juger par l'ode se de fes Olympioniques, qui a pour titre: A Psaumis, vainqueur à la course des chars à quatre chevaux, à la course de l'Apéné, & à la course des chevaux de selle.

Pour l'Apéné, c'étoit un char attelé de deux mules; invention moderne, dit Pausanias, & qui ne produisoit pas un fort bel effet. C'est pourquoi les Éléens l'abolirent; outre que les mulets & les mules leur étoient en horreur , & qu'ils n'en élevoient point chez eux. Il faut remarquer que, quand Paufanias traite l'Apéné d'invention moderne, cela ne doit s'entendre que par rapport aux jeux Olympiques; car, Sophocle nous dit que Laius, dans le voyage, où il fut tué, avoit un char traîné par deux mules, qu'il nomme Α' πυνυν πωλικύν : or , Laius vivoit plus de 500 ans avant la première Olympiade.

APENNIN [ le Mont ], Mons Apenninus, opos A πεννίνον. (b) Strabon & Ptolémée disent les monts Apennins, Montes Apennini, opu A ws.viva, L'Apennin est une longue chaîne de montagnes d'Italie: Voici la description qu'en fait Strabon, " Les monts Apenn nins, qui commencent dans la » Ligurie [vers Gênes], s'avan-» cent dans l'Etrurie, laissant un » assez étroit espace le long de la » mer. Ensuite, s'inclinant un peu

10 M

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Liv. L. V. c. 33. L. X. c. 27. L. XXI. Bell. Lett. Tom. VIII. pag. 431, 334. c. 58, 59. L. XXXVI. c. 15. L. XXXIX. (b) Strab. p. 201, 207, 211. & alib. c. 2. Roll. Hift. Rom. Tom. III. pag. passim. Ptolem. L. III. c. 1. Pomp. Mel. 136. & saiv. Mém. de l'Acad. des Insc. L. II. c. de Ital. Plin. L. III. c., 5. Tit. & Bell. Lettr. Tom. XVIII. pag. 75.

276 A P

» vers le milieu de l'Italie, dès qu'ils » font arrivés dans le territoire de » Pise, ils se tournent du côté de » l'Orient & de la mer Adriati-, que, jufqu'aux lieux, voifirs » d'Ariminum & d'Ancone .... » Là, après avoir divisé l'Italie » dans fa largeur d'une mer à " l'autre, ils se tournent de nouneau, & coupent le reste de "Italie dans fa longueur. Après o cela , ils s'éloignent un peu » d'Adria, jusqu'à ce qu'ils ont » atteint le pais des Peucétiens, 3) & celui des Lucaniens. Ici, ils " s'inclinent vers l'autre mer, & » de-là, au travers des campa-» gnes des Lucaniens & des Brut-» tiens, ils s'étendent jusqu'à Leu-» copetre, dans le canton de » Rhégium, où ils se terminent » fur les bords du détroit de Si-» cile. " On voit, par cette defcription, que l'Apennin parcourt toute l'Italie d'une extrêmité à l'autre.

Strabon, dans la description qu'il donne de l'Apennin, le fait commencer vers Gênes dans la Ligurie; c'est-à-dire, à l'endroit où finissent les Alpes. D'autres semblent être d'un avis contraire; mais, si on examine leur sentiment avec attention, on trouvera que c'est à peu près la même chose. Ainsi, on ne s'arrêtera point là-dessus.

Quoique le mont Apennin soit fort haut, sa hauteur n'égale pas cependant celle des Alpes. On donne plusieurs raisons de l'étymologie de son nom, qui ne paroissent pas sort satisfaisantes. Par exemple, il y en a qui préten-

dent le dériver du mot Pæni, qui veut dire Carthaginois. Que cette opinion foit fondée, ou non, le paffage des Carthaginois par l'Apennin, sous la conduite d'Annibal, est célebre, & mérite de trouver ici place, C'étoit l'an 218 avant J. C.

Annibal y fut attaqué d'un orage si effroyable, que ce qu'il avoit souffert dans le trajet des Alpes, lui parut presque moins affreux en comparaison. Un vent horrible, mêlé de pluie, donnoit aux foldats, dans le visage, avec tant de violence, qu'ils ne pouvoient éviter ; ou d'abandonner leurs armes, ou d'être renversés, s'ils vouloient se roidir contre la violence de l'ouragan. Ils furent donc obligés de s'arrêter. Mais, comme le vent leur faisoit perdre la respiration, ils lui tournérent le dos, & demeurérent quelque-tems tranquilles en cet état. Alors, le fracas du tonnerre & les éclairs, qui en accompagnoient les épouvantables coups, leur ôtant tout à la fois l'usage des yeux & des oreilles, la frayeur les faisit, & les rendit immobiles. Enfin la pluie cessa.

Mais, par une suite ordinaire, le vent s'étant levé avec encore plus de force, ils furent obligés de camper dans le même lieu, où la tempête les avoit surpris. Ce sur pour eux une nouvelle fatigue aussi accablante que la première. Car, ils ne pouvoient, ni développer leurs tentes, ni les poser, le vent les leur arrachant des mains, ou les enlevant de leur place. Et dans le même-tems,

l'eau que le vent avoit élevée; s'étant épaissie & glacée sur le fommet des montagnes, il tomba une si grande quantité de neige & de grêle, qu'abandonnant un travail inutile, ils se jetterent tous par terre, accablés sous le poids de leurs tentes, & de leurs vêtemens, plutôt qu'ils n'en étoient couverts. Le froid qui suivit, devint si apre & si pénétrant, que les chevaux, aussi-bien que les hommes, firent, pendant un long tems, d'inutiles efforts pour se relever, leurs nerfs s'étant tellement roidis, qu'il leur étoit impossible de plier leurs membres & d'en faire usage. Lorsqu'à force de s'agiter & de se mouvoir, ils eurent repris un peu de force & de courage, on commenca à allumer des feux de distance en distance; ce qui fut pour eux d'un grand soulagement, & parut leur rendre la vie. Annibal demeura deux jours en cet endroit, comme assiégé, & il n'en sortit qu'après avoir perdu un grand nombre d'hommes & de chevaux, avec sept des éléphans, qui lui étoient restés, après la bataille de la Trébie. Etant descendu de l'Apennin, il alla cam-

On trouvoit dans l'Apennin plusieurs villes célebres. Sur la voie Flaminia étoient Ocricule vers le Tibre, Larole, Narnia, arrosée par le Nar, qui le rendoit dans le Tibre, un peu au-dessus d'Ocricule, Carsules, Ménania au pied des murs de laquelle couloit le Ténée. Il y avoit en-

per à dix milles de Plaisance.

core d'autres Villes, plus fréquentées à cause de leur position sur le chemin , qu'à cause de leur constitution civile. De ce nombre étoient Forum-Flaminium, Nucéria, où l'on vit anciennement une manufacture de vases de bois. & Forum-Sempronium. Sur la route d'Ocricule à Ariminum, on voyoit à droite Intéranna, Spolette, Ésie, Camerte, & à gauche, Amérie, Ispelle, Itorus.

Des rivières sans nombre prenoient leur fource au mont Apennin. Les unes couloient à l'orient, & se settoient dans la mer Adriatique, les autres alloient porter leurs eaux dans la mer Tyrrhéne, au couchant. Quoique les différentes parties des montagnes, qui forment l'Apennin, foient comprises sous ce nom général, chacune a eu son nom particulier, dont on a formé le nom moderne. C'est ainsi que du Latin Semola, on a fait il monte Semola dans l'état de Gênes, vers les sources du Tanaro; de Bergera, il monte Bergora, ou même Bergera, aussi dans l'état de Gênes; il monte deil Averno, du Latin Avernus, dans la Tofcane; & ainsi des autres. Pour le nom moderne de l'Apennin, c'est Apennino, ou plutôt il monte Apennino.

APER [ ARRIUS ], Arrius Aper, (a) préfet du Prétoire sous l'Empereur Carus, dont on lui attribue la mort. Ce Prince étant malade, il survint un horrible tonnerre. Aper, qui avoit envie de régner, profita de l'occasion, pour se défaire de l'Empereur. en rejettant sur le tonnerre la cause de sa mort. Il fut si bien fervi par ceux qui approchoient de la personne du Prince, qu'ils brûlerent sa tente, afin que son corps, réduit en cendres, ne pût offrir aucun vestige de la violence meurtrière qu'il avoit soufferte.

Toutefois, Numérien, fils de Carus, succéda de plein droit à fon pere, & continua à Aper, dont il avoit épousé la fille, la dignité de préfet du Prétoire. Ainfi, cet ambitieux avoit toutes sortes de facilités pour satisfaire la pattion de regner, qui le possédoit; & après le premier affentat contre la personne de Carus, un fecond lui coûta peu. Il fit périt furtivement fon Empereur & fon gendre par le ministère des officiers de la chambre du Prince, & de ceux qui l'approchoient de plus près.

Aper avoit apparamment besoin de quelque-tems pour dresser ses batteries, & il convenoit à ses vues de tenir cachée la mort de Numérien. Il y réuffit. La litière fut portée durant plufieurs jours comme de coûtume, au milieu de la garde impériale, sans donner aucun soupçon; & la mort du Prince ne fut annoncée, dit on, que par la putréfaction & la mauvaise odeur du cadavre. Mais la mort de Numérien ayant été connue dans l'armée, on n'eut' pas de peine à deviner qui en pouvoit-être l'auteur. On se saisit

d'Aper, & en attendant que l'on eût la preuve complette de son crime, on le garda prisonnier auprès des drapeaux. En mêmetems, l'armée s'affembla pour élire un Empereur, à la place du Prince, que l'on venoit de perdre.

Les suffrages s'étant réunis en faveur de Dioclétien, celui-ci monta aussi-tôt sur le tribunal de gazon, qui avoit été préparé, & tirant son épée, attestant le soleil qui l'éclairoit, il jura qu'il n'avoit eu aucune part à la mort de Numérien. Ensuite, se tournant vers Aper, que l'on gardoit à la tête des drapeaux, voilà, dit-il, l'auteur du crime. Et sur le champ, il descendit du tribunal, courut à lui, & faisant à la circonstance présente l'application d'un vers de Virgile: Loue ton fort , Aper , s'ecria-t-il, tu meurs de la main du grand Enée; il le perce en même-tems & l'abbat à ses pieds.

APER [ MARCUS ], Marcus Aper, gaulois de Nation. Voyez Marcus.

APERANTIE, Aperantia, (a) contrée de la Thessalie en Gréce. Philippe, roi de Macédoine, s'en rendit maître, ainsi que de la Dolopie & de quelques villes de la Perrhébie, vers l'an de Rome 561. Les Étoliens, deux ans après, s'en emparérent, presque lans coup férir. Il est fait mention des habitans de l'Apérantie dans la vie de T. Q. Flaminius par Plutarque.

AP

Étienne le géographe nous donne l'Apérantie pour une ville de la Thessalie. La preuve qu'il en apporte, c'est un livre de Polybe, qui est perdu. On trouve à la vérité ce nom dans des extraits, que nous avons de cet ancien Historien; mais, l'on ne scauroit en inférer que ce fût une Ville plutôt qu'un pais. Du reste, il peut très-bien se faire qu'il y eût une ville du nom d'Apérantie, de laquelle la contrée aura été ainsi appellée. Les exemples de cette espèce sont sans nombre.

APERANTIENS, Aperanti, Απεράντοι, peuples qui habitoient l'Apérantie. Voyez Apérantie.

APÉROPIE, Aperopia, (a) Aπεροπία, isle du Péloponnese, fur les côtes de l'Argolide, visà-vis le mont Buporthmos. Elle étoit dans le voisinage de celle

d'Hydrée.

APESAS [le Mont], Mons Apelas, opos A meras. (b) Cette montagne étoit fituée dans l'Argolide, province du Péloponnèse. C'est le mont Apésantus dans Pline. On voyoit la ville de Némée au bas de cette montagne, sur le sommet de laquelle on dit que Persée fut le premier qui sacrifia à Jupiter Apésantius.

APESUS, Apefus, A' παισος. (c) Homère, dans le second livre de l'Iliade, parle de la cité d'Apésus, dont les habitans se trouvérent au siège de Troye. Selon Mde Dacier, c'est la même que le Poëte appelle ailleurs Pésus, qui étoit située sur le sleuve de même nom, qui se déchargeoit dans la Propontide.

AMEYXOMAI, (d) verbe Grec qui signifie faire des prieres pour qu'une chose n'arrive point. Il se rend très-heureusement par le verbe des Latins, deprecari. C'est dans ce sens que s'en sont servis Euripide & Aristophane. Dans la tragédie d'Hippolyte, après les imprécations de Thésée contre son fils, le chœur dit au Roi: Αγαξ απεύχου ταυτα προς θεων maniv, Puissant Roi, demandez aux dieux, qu'ils n'écoutent pas vos imprécations, & qu'ils ne fafsent point perir votre fils. Aristophane place ce mot dans la priere. de Mnésiloque, que les femmes avoient surpris, & qu'elles devoient punir de sa témérité : Touto Myδαμώς μη γένοιτο απεύχομαι.

M. l'abbé Sallier veut que, dans un passage du second Alcibiade de Platon, où il s'agit de la nature de la priere, on substitue απευχόμενοι qui vient de απεύχομαι, à ανευχομινο, qu'on forme de ανεύχομαι, parce que ce doit être, selon lui, une alteration , & que d'ailleurs ἀπευχόμενοι paroit être un mot bien plus propre au sens du passage en ques-

tion.

APEX, Apex, (e) nom d'une forte de bonnet, que portoient à Rome les Flamines & les Saliens, qui prenoient grand foin, qu'il

(a) Paul. pag. 150. Plun. L. IV. c. 12. (b) Paul. pag. 111, Plin. L. IV. c. 5.

Bell. Lett. Tom. V. pag. 103, 104. (e) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. II. pag. 19, 33. & Suiv.

<sup>(</sup>c) Homer. Iliad. L. II. v. 828. (4) Mem. de l'Acad. des Inicript. &

tînt bien à leur tête. Et pour cet effet, ils l'attachoient par-dellous le menton avec deux cordons. Sulpitius, dit Valère Maxime fut destitué du Sacerdoce, parce l'Apex lui tomba de la tête, dans

le tems qu'il facrifioit.

L'Apex, selon Servius, étoit une verge, couverte de laine, qu'on metroit au sommet du bonnet des Flamines. C'est de-là que le bonnet même prit fon nom. Cette verge étoit attachée avec du fil; c'est pour cela qu'on appelloit ces prêtres Flamines; comme qui diroit Filamines. Il ne faut pas trop s'arrêter à ces sortes d'étymologies, suivant D. Bern. de Montfaucon.

APHACA, Aphaca, autrement Aphec. Voyez Aphec.

APHACITE, Aphacitis, (a) furnom de Vénus. Il lui vint de la ville d'Aphaque, où elle étoit

honorée. Voyez Aphague.

APHAQUE, Aphaca, (b) ville de Phénicie, dans la Syrie, où le défordre régnoit avec beaucoup d'impudence. La situation de cette ville fur le mont Liban. loin du commerce & de la vue des hommes, y favorisoit la débauche, & on banissoit toute retenue.

Venus y étoit honorée sous le beau nom d'Uranie ou Céleste, qui étoit fondé sur ce que l'on voyoit, de tems en tems en cet endroit, des feux s'allumer, & aller s'éteindre dans le fleuve Adonis, qui couloit à peu de distance. A

ce prétendu prodige, qui ne consistoit qu'en quelques feux follets, dont l'exemple n'est pas rare, Loume en ajoûte un autre plus capable d'étonner. Il dit que près du temple étoit un lac, dans lequel on jettoit les offrandes, que l'on faisoit à la Déesse, en or, en argent, en étoffes précieuses; & que ces offrandes, fussent-elles d'or, surnageoient, si la Déesse

ne les agréoit pas.

Dans ce récit exageré, & chargé sans doute de fausses circonstances, il est aifé de reconnoître une propriété naturelle d'une eau, semblable à celle du lac Asphaltite, dont la pesanteur spécifique soûtenoit ce qui enfonçoit dans l'eau commune. De telles merveilles, aidées de l'industrie des Prêtres, qui en faisoient leur profit, imposoient au vulgaire. Mais, les Chrétiens, quoique peu habiles alors en Physique, sçavoient à quoi s'en tenir sur tout ce que l'on employoit pour appuyer l'idolâtrie & la dépravation des mœurs. Constantin s'embarrafla peu de tous ces faux miracles, & détruisit de fond en comble le temple & le culte qui s'en autorifoient.

On croit qu'Aphaque est la même chose qu'Aphec.

Aphec.

APHARA, Aphara, gapa, (c) ville de la Terre Sainte. Elle étoit lituée dans la tribu de Benjamin. Elle échut par le sort à cette Tribu. Selon S. Jérôme,

<sup>(</sup>a) Myth, par M. l'Abb. Ban. Tom, II. pag. 40.

<sup>(</sup>b) Crév. Hift. des Emp. Tom. VI. pag. 352 3 353. (c) Jolu. c. 18. v. 23.

on la voyoit à cinquante milles de

Béthel, vers l'orient.

APHARBAN, (a) l'un des ambassadeurs, que Narsés, roi de Perse, envoya à Galérius, général des Romains, après avoir perdu une grande bataille. Apharban, chargé de porter la parole, ayant été admis à l'audience de Galérius, tint le langage d'un suppliant. Il pria le vainqueur, de ne vouloir pas, en détruisant l'empire des Perses, arracher un des yeux de l'univers, & priver ainsi l'empire Romain même, d'un éclat subfidiaire & presque fraternel. Il représenta modestement à Galérius l'inconstance & l'instabilité des choses humaines; & il finit, en témoignant la reconnoissance de Narses, pour les bons traitemens, qu'avoit reçus sa famille prisonniere, & le desir extrême, qu'il avoit de recouvrer ses femmes & ses enfans.

Galérius répondit que les Perses avoient mauvaise grace, à prétendre attirer la commisération fur leurs malheurs, eux qui avoient abusé si insolemment de la fortune, en traitant Valérien, captif, avec une ignominie qui révoltoit l'humanité; que cependant il consentoit à appaiser sa juste colére, non par considération pour les Perses, qui ne la méritoient pas, mais pour se montrer digne des anciens Romains, dont la maxime avoit toujours été, de témoigner autant de

clémence après la victoire, que de fierté contre les ennemis, qui osoient leur résister.

APHARÉE, Aphareus, (b) l'un des capitaines Grecs au siège de Troye. Il étoit fils de Calétor. Enée, dans un combat, s'étant jetté sur ce Capitaine, le blessa à la gorge, comme il se lancoit sur lui. Apharée ne put se soûtenir. Sa tête fut entraînée par la pefanteur du casque; il tomba, son bouclier se renversa sur lui, & lamort cruelle s'empara de tous fes membres.

APHAREUS, Aphareus, (c) A paperis, fils de Périérès & de Gorgophone, fille de Persée, régna en Messénie, après la mort de son pere, conjointement avec Leucippe, son frere. Mais, il se rendit bientôt le plus puissant. Durant son régne, il bâtit la ville d'Arène, qu'il appella ainsi du nom de la fille d'Ocebalus, qu'il avoit époulée, & qui étoit fa fœur utérine : car , fa mere Gorgophone s'étoit remariée à Ocebalus: 75

Apharéus reçut chez lui Nélée. fon cousin germain, fils de Créthéus, & petit-fils d'Eole, que l'on surnommoit Neptune. Nélée, chassé d'Iolcos par Pélias, s'étoit réfugié auprès d'Apharéus ; qui , non seulement lui donna une retraite dans ses États, mais lui en abandonna toute la côte maritime, où il y avoit plusieurs Villes, & entr'autres Pylos, que Nélée

1. 478 , 541. 6 Seq.

<sup>(</sup>a) Crév. Hift, des Emp. Tom. VI. pag 182, 183. (b) Homer. Iliad. L. IX. v. 83. L. XIII.

<sup>(</sup>c) Paul. p. 159, 218. & feq. Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom: L. pag. 296.

choisit pour le lieu de sa résidence. Lycus, sils de Pandion, chassé d'Athènes par son frere Égée, vint aussi à Arène, & il apprit à Apharéus, à sa femme & à ses ensans, les cérémonies des grandes Déesses, comme Caucon avoit autresois initié Messène aux mêmes mystères, dans la ville d'Andanie.

Apharéus eut deux fils, Idas & Lyncée. Idas, l'aîné, fut renommé par fon courage; Lyncée, si l'on en croit Pindare, avoit les yeux si perçans, que, de fort Ioin, il voyoit jusques dans le tronc d'un arbre. Ces deux Princes combattirent contre les Dioscures, leurs cousins germains, pour un troupeau de bœuss. Lyncée su tué par Pollux: & Idas, frappé de la soudre, mourut bientôt après; de sorte que la famille d'Apharéus se trouva éteinte, faute de mâle.

Le tombeau d'Apharéus se voyoit à Sparte, du tems de Pausanias.

APHARÉUS, Aphareus, (a) A'φαρεύς, fils adoptif d'Isocrate. Celui-ci, dans une occasion, où il avoit à se défendre contre Mégaclide, ayant prétexté sa mauvaise santé, Apharéus plaida sa cause & la gagna.

On trouve le nom d'Isocrate dans la liste, que Fabricius nous a donnée des Tragiques perdus; & on y lit que cet Orateur avoit composé trente-sept tragédies. C'est une bévue grossière, qui

fera venue sans doute de ce que celui, qui a fait cette liste, a attribué à Isocrate ce que Plutarque dit d'Apharéus dans la vie d'Isocrate; car, Fabricius ne cite en cet endroit que cette seule vie d'Isocrate.

APHARIAS, Apharias, (b) lieutenant d'Alexandre le Grand. Ce fut lui, qui, dans une assemblée, convoquée par ce Prince, demanda le premier, que l'on produisit Lyncestes Alexandre, qui étoit chargé par deux témoins d'avoir entrepris de tuer le Roi, & qui étoit en prison, depuis trois ans. Il étoit aussi convaincu d'avoir trempé, avec Pausanias, dans le meurtre de Philippe. Mais, comme il avoit le premier salué Alexandre roi, son supplice sut plutôt surcis qu'il ne sut pardonné.

APHARSATHACHÉENS, Apharsathachai, A'ραρσαθαχαΐοι, (c) peuples, dont Esdras fait mention. Cet Écrivain sacré les place au nombre de ceux qui entreprirent d'empêcher que l'on ne rebâtit le temple de Jérusalem, lorsque les Israëlites furent revenus de leur captivité.

APHARSÉENS, Apharsai, A'papraioi, (d) peuples, dont il est parlé dans Esdras. Ils sont compris au nombre de ceux qui s'opposérent à ce que les Juiss, au retour de leur captivité, ne rebatissent le temple de Jérusalem.

APHÉA, Aphæa, A'oala, (e) déesse, en l'honneur de la-

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIII. pag. 165, 168.

<sup>(</sup>b) Q. Curt. L. VII. c. 1. (c) Eidr. L. I. c. 4. v. 9.

<sup>(</sup>d) Efdr. L. I. c. 4. v. 9. (e) Pauf. p. 141. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. V. pag. 298, 299. Tom. VI. pag. 166.

quelle Pindare avoit fait une ode pour les Éginétes. Les Crétois avoient une ancienne tradition touchant cette Déesse. Ils prétendoient que Carmanor, celui-là même, qui purifia Apollon, encore tout souillé du sang de Python, eut un fils, nommé Eubulus; que de Jupiter & de Carmé, fille d'Eubulus , naquit Britomartis : que cette Britomartis n'ayant de passion que pour la course & pour la chasse, fut extrêmement chérie de Diane; mais, qu'en voulant éviter les poursuites de Minos, qui l'aimoit éperdument, elle se jetta dans la mer, & tomba dans des filets, que l'on avoit tendus pour prendre du poisson. Ils disoient qu'après cette aventure, elle fut mise par Diane au nombre des dieux.

Quoiqu'il en soit, elle étoit honorée non seulement des Crétois, mais aussi des Éginétes, qui tenoient qu'elle s'étoit montrée dans leur Isle. C'étoit, en un mot, la même divinité, qui étoit appellée Dictynna par les Crétois &

Aphéa par les Éginétes.

Dictynna vient du Grec Aletvor, rete, un filet; & Aphéa, de aplevai, jacere, jetter; de-là le double nom de cette divinité fabuleuse; à l'égard de Britomartis, Bpiru en Crétois, fignifioit doux, dit Hésychius. Mais, selon Solin, Britomartis est, comme qui diroit, une jeune fille d'un esprit doux.

APHÉBETE, Aphebetus, (a)

l'un de ceux qui s'étoient joints à Dymnus, pour assassine Alexandre le Grand.

APHEC, Aphec, A'gen, (b) ville de Judée, dans la tribu de Juda. Les Philistins, étant en guerre avec les Israelites, vinrent camper auprès de cette Ville pour les combattre. Il resta sur le champ de bataille, environ quatre mille hommes d'entre les Israëlites. Ceux-ci, pour se venger de leurs ennemis, firent venir de Silo l'arche d'alliance, espérant que sa présence les empêcheroit d'être vaincus. Mais, le Seigneur, qui s'étoit retiré d'eux, les abandonna entre les mains des Philiftins, ainsi que l'arche, qui fut prise dans la bataille.

APHEC, Aphec, A'qén, (c) autre ville de Judée, fituée dans la vallée de Jezrahel. Toutes les troupes des Philistins étoient affemblées auprès de cette Ville, pendant que les enfans d'Israël, fous la conduite de Saul, étoient campés à la fontaine de Jezrahel.

APHEC, Aphec, A'oéu, (d) ville de Syrie. C'est-là que Bénadad, roi de cette contrée, alla camper, pour combattre Israël. Ce peuple, qui, selon l'Écriture, avoit l'air de deux petits troupeaux de chévres en comparaison des Syriens, qui couvroient toute la terre, marcha contre ses ennemis. Les armées demeurérent campées en présence l'une de l'autre, durant sept jours de suite. La bataille s'étant donnée le sep-

<sup>(</sup>a) Q. Curt, L. VI. c. 7. (b) Reg. L. I. c. 4. v. 1. & feq.

<sup>(</sup>c) Reg. L. H. c. 29. v. I. (d) Reg. L. III. c. 20. v. 26. & feq.

tième, les Syriens y perdirent cent mille hommes de pied. Ceux qui échappérent au nombre de vingt-sept mille, furent écrasés fous une muraille, qui vint à tomber, pendant qu'ils entroient dans

Aphec. Il y en a qui croyent que cette ville d'Aphec est la même que cette autre ville d'Aphaque, située dans le mont Liban, fur le fleuve Adonis, où l'on voyoit un temple fameux de Vénus Aphacite. Elle étoit entre Héliopolis & Byblos. C'est apparemment cette Ville, qui est enfoncée dans un lac du mont Liban, qui a neuf à dix milles de tour, dont parle Paul Lucas & & où il dit que I'on voit fous les eaux un grand nombre de maisons tout entiè-

APHEC, Aphec, A'gén, (a) ville de Judée, dans la tribu d'Afer. Elle fut donnée aux enfans de cette Tribu, lors du partage fait par Josué. Elle n'étoit pas éloignée du païs des Sidoniens. Dom Calmet pense que c'est la même que la précédente. Sa position dans le voifinage de Sidon, atteffée par Josué même, semble confirmer le tentiment du sçavant Bénédictin.

APHECA, Apheca, paxova, (b) ville de la tribu de Juda. Le livre de Josué fait mention de cette Ville. Certains croient que c'est la même qu'Aphec, dont il est parlé ci-dessus.

APHELLAS, Aphellas, roi des Cyrénéens selon Justin.

C'est le même qui est appellé par d'autres Ophellas. Voyez Ophellas.

APHEPSION , Aphepsion , A'φεψίων, (c) Archonte d'Athènes. Pendant qu'il géroit cette charge, Sophocle encore jeune, fit jouer sa première piéce dans une dispute de Poëtes tragiques. Aphepsion, voyant parmi les spectateurs de grandes brigues & de grandes partialités, ne voulut pas tirer au fort les Juges, qui devoient décider du mérite des piéces & adjuger le prix. Mais, Cimon étant arrivé dans le théatre avec les autres Généraux, & ayant fait ses libations au dieu qui présidoit à ces jeux, l'Archonte ne permit pas qu'ils fortissent ; il les retint & après leur avoir fait prêter le serment, il les obligea de s'affeoir, & d'être Juges; car, ils étoient dix, un de chaque Tribu. Ces jeux furent les plus beaux qu'on eût jamais vûs, à cause de la dignité des Juges, qui donna une merveilleuse émulation aux acteurs. Le prix fut adjugé à Sophocle; ce qui caufa un fi grand chagrin & une fi grande douleur à Eschyle, qu'il ne put plus souffrir le séjour d'Athènes. En étant donc parti, il se rerita en Sicile, où il mourut.

APHERA, Aphera, ville de la Terre Sainte, dans la tribu de Benjamin. C'est la même qu'Aphara. Voyez Aphara.

APHÉRESE, du Grec apalperis, forme d'apairem, aufero

(6) Join. c. 15. v. 53.

<sup>(</sup>a) Join. c. 13. v. 4. c. 19. v. 30.

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. I. pag. 483.

j'ôte, je retranche. C'est une sigure de diction, par laquelle on retranche quelque chose au commencement d'un mot; comme conia, pour ciconia; corri, pour soprii. C'est ainsi que Virgile a dit: Discite justitiam moniti, & non temnere divos;

Le Poëte a mis là temnere, pour contemnere.

L'on a dit au commencement du mot; car, si le retranchement se faisoit au milieu, ou à la sin, ce ne seroit plus une Aphérèse, mais une Syncope ou Apocope.

APHÈS-DOMIM, ou DOM-MIM, ou PHÈS-DOMMIM, (a) lieu de la tribu de Juda, entre Socho & Azécha, où les Philiftins vinrent affeoir leur camp, lorsque Goliath insulta aux bataillons d'Israël.

APHÉSIENS, surnom qui a été donné quelquesois à Castor & à Pollux, qu'on croyoit présider aux barrières, d'où l'on partoit dans les jeux publics. Ce mot Aphésiens vient du Grec dolumi, emitto, je lâche, j'envoie, &c.

APHÉTÉRIENS, est le même surnom qu'Aphésiens. Voyez l'article précédent.

APHÉTES, Apheta, A'pérai, (b) port de Thessalie, dans la Magnésie. Le mot Aphétes a la même racine que le mot Aphétériens, ou Aphéssens, dont il est parlé ci-dessus. Il signifie donc un

(a) Reg. L. I. c. 17. v. I. (b) Herod. L. VII. c. 196. Strab. pag. 436. Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell, Lett. Tom, XII. pag. 108.

lieu de renvoi d'abandonnement. Ce lieu fut ainsi appellé, parce que les Argonautes, dit-on, y avoient abandonné Hercule, pendant leur voyage.

APHÉTOR, Aphetor, l'un des furnoms donnés à Apollon; car ce dieu en avoit bon nombre.

APHIA, Aphia, A'pèr, (c) fils d'un homme de la race de Benjamin étoit pere de Bechorath, & l'un des ancêtres du roi Saül.

APHIDANTES, Aphidantes, A'pid artes, (d) nom que Paulamias donne à un canton des Tégéates, peuples d'Arcadie, dans le Péloponnèle. Ces peuples étoient partagés en plusieurs cantons; & les Aphidantes formoient le neuvième, qui fut ajoûté aux huit autres, sous le regne d'Aphidas.

APHIDAS, Aphidas, A'péidas, (e) fils d'Arcas, roi d'Arcadie, & de la nymphe Érato, avoit deux freres, Azan & Élatus, avec un frere bâtard, nommé Autolaüs. Lorsqu'ils furent en âge, Arcas leur partagea le royaume entr'eux. Aphidas eut pour sa part Tégée, avec les terres adjacentes; de-là vient que les Poëtes appellent Tégée l'héritage d'Aphidas.

Ce Prince laissa un fils, appellé Aléus, qui se maintint en possesfion des terres qui lui étoient échues en partage.

APHIDAS, Aphidas, A'φίω δας, (f) prince qui étoit fils du généreux Polypémon, & qui fut

<sup>(</sup>c) Reg. L. I. c. 9. v. I.

<sup>(</sup>d) Paul. pag. 528.

<sup>(</sup>e) Paul. pag. 459, 460. (f) Homer, Odyss. L. XXIV. v. 304.

pere d'Ulyffe, felon le discours, qu'Homère met dans la bouche de ce dernier.

APHIDAS, Aphidas, A véi-Jas, (a) l'un des Centaures qui combattirent contre les Lapithes.

APHIDAS, Aphidas, A'éi-Jaç, (b) fut Archonte à Athènes. De son tems, Jupiter de Dodone rendit aux Athéniens un oracle remarquable. En effet, par cet oracle, ils étoient avertis de respecter toujours l'asyle de l'Aréopage & l'autel des Euménides; qu'un jour les Lacédémoniens vaincus s'y réfugieroient, & qu'ils se donnassent bien de garde de les maltraiter, parce que tout sup-

pliant est sacré.

Les Grecs se souvinrent de cet avis, lorsque, sous le regne de Codrus, fils de Mélanthe, le Péloponnèse conjura contre Athènes; car, l'armée des Péloponnésiens, ayant appris la mort de Codrus, & la manière dont il s'étoit dévoué pour sa patrie, ne songea qu'à se retirer, à cause de l'oracle de Delphes, qui ne lui permettoit plus d'espérer la victoire; mais, quelque Lacédémoniens, qui étoient de la entrés dans la Ville, se voyant abandonnés des leurs, furent très-embarrassés. Tout ce qu'ils purent faire, ce fut de se cacher, à la faveur des ténébres de la nuit; & le jour venu. pour éviter de tomber entre les mains des Athéniens, ils se sauvérent dans l'Aréopage, aux pieds de ces déesses, que l'on appelloit Sévéres. Là, ils furent respectés & ils s'en retournérent sains &

faufs dans leur païs.

APHIDNE, Aphidna, A'oldva, (c) ville, ou bourg de l'Attique, près d'Athènes. On lit Aphidnes dans Plutarque. Il y a lieu de présumer que cette ville prit le nom d'Aphidnus, qui en étoit gouverneur du tems de Thésée. Ce Prince & Pirithous étant allés ensemble à Sparte, enlevérent Héléne, sœur de Castor & de Pollux, qui dansoit à une fête dans le temple de Diane, surnommée Orthia. Ceux qu'en envoya après eux, se contentérent de les poursuivre jusqu'à Tégée, & n'allérent pas plus loin. Ces ravisseurs le voyant en sûreté, après avoir traversé le Péloponnèse, tirérent cette Princesse au sort, & convinrent que celui qui l'auroit, aideroit fon compagnon à en enlever une autre. Le fort favorisa Thésée, qui, en attendant, qu'Héléne fût en âge, la mena à Aphidnes, où il fit venir Æthra, sa mere, afin qu'elle en eût soin, & la confia à Aphidnus, maître de cette place, qui étoit son ami. Après lui avoir recommandé le fecret, il ne songea qu'à accomplir l'engagement, qu'il avoit pris avec Pirithous.

Cependant, Castor & Pollux, étant entrés en armes dans l'Attique, demandérent qu'on leur rendît Hélène, leur sœur. Les Athéniens répondirent qu'ils ne sçavoient où l'on l'avoit mise. Les

(b) Paul. pag. 447, 448.

<sup>(</sup>a) Antiq. expliq. par D. Bern, de Montf. Tom. I. pag. 401.

<sup>(</sup>c) Strab. pag. 362, 396. Paul. pag. 30, 195. Plut. Tom, I, pag. 15.

Tyndarides prenant cette réponse pour une défaite, ne songeoient plus qu'à se venger, & alloient commencer la guerre , lorsqu'Académus, qui avoit sçu , je ne fçai comment, le lieu, où on l'avoit cachée, leur découvrit qu'elle étoit à Aphidnes. Ils allérent attaquer cette Ville, la prirent d'assaut & la rasérent. Castor & Pollux, pour récompenser Académus, lui firent beaucoup d'honneurs pendant sa vie.

APHIDNUS, Aphidnus, (a) A oldros, gouverneur de la ville d'Aphidne, & ami de Thésée. Ce fut à lui que ce Prince confia Héléne, lorsqu'il la mena à Aphidne , pour l'y mettre en sûreté. C'est ce qui causa la ruine de cette Ville, comme on peut le voir dans l'article qui précede; mais, cela n'empêcha pas Aphidnus d'adopter depuis Castor & Pollux, qui en avoient été les destructeurs: & cela, afin que, par cette adoption, ils pussent être reçus dans la confrérie des grands mystères à Athènes. Apparemment qu'il avoit oublié en ce moment le malheur de sa patrie, ou plutôt il faut dire qu'il se vainquit lui-même, en imposant silence au ressentiment.

APHIDNUS, Aphidnus, (b) A'oldros, Troyen, qui fut tué par Turnus; plusieurs de ses compagnons eurent, en ce moment,

le même fort.

APHLYSTIUS, Aphlystius, l'une des épithétes, données à Jupiter.

APHOBE, Aphobus, A po Cos. Démosthène prononça un discours contre cet Aphobe.

APHOBETE, Aphobetus, (c) A'goGuros, frere de l'orateur Ef-

chine.

APHRA, Aphra, ou Ephron, Ephron. C'est la même ville qu'A-

phara. Voyez Aphara.

APHRACTES, Aphraela, (d) nom qu'on donnoit aux vaiffeaux longs à un rang de rames, qui servoient pour la guerre. Parmi ces navires, quelques - uns avoient cinquante rames, & d'autres davantage; ensorte que la moitié de ces rames étoit d'un côté. & l'autre moitié de l'autre.

Les Grecs appelloient les vaiffeaux à cinquante rames πεντипочтороис, & сеих à cent виаτοντόρους. On les nommoit des vaisseaux longs. Ils tenoient le milieu entre les vaisseaux legers, qui étoient plus petits, & les vaisseaux à plusieurs rangs de rames, qui étoient plus grands. Polybe distingue ces trois sortes de vailleaux, & les met par ordre, à raison de leur grandeur : » Ils » préparoient, dit-il, le reste des » autres vaisseaux, les triremes, » ou les vaisseaux à trois rangs de » rames, les vailleaux à cinquan-» te rames, & les plus grands » d'entre les vaisseaux legers. « Cela n'étoit pourtant pas toujours de même. Nous lisons, en effer, dans Diodore de Sicile, qu'on trouva écrit, dans les mémoires d'Alexandre le Grand, que pour

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 15, 16. (b) Virg. Eneid. L. IX. v. 702. (c) Efch. Orat. de Falf. Legat, p. 419.

<sup>(</sup>d) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom, IV. p. 221, 222, 240, 245+

aller faire la guerre aux Carthaginois, & aux autres peuples, qui habitoient les côtes de l'Afrique & de l'Espagne, il falloit faire mille vaisseaux longs, plus grands que des triremes, ou des vaiffeaux à trois rangs de rames, l'un sur l'autre. Mais, ce passage fe peut fort bien entendre autrement. Quand il dit: plus grands que des triremes, peut-être veutil faire entendre qu'il falloit des vaisseaux à quatre & à cinq rangs de rames, & même à un plus grand nombre. Gette manière d'expliquer paroît meilleure que l'autre.

. Ces navires longs à un rang de rames, s'appelloient Aphractes, parce qu'ils n'étoient pas couverts, & n'avoient point de pont. On les distinguoit par-là des cataphractes, qui avoient des ponts. Ils avoient seulement, vers la proue & vers la pouppe, de petits planchers, où l'on se tenoit pour combattre; cependant, ils n'étoient pas tous de même. Il y en avoit, qui étoient couverts & qui avoient un pont. Ils avoient à leurs proues de ces avances, qu'on appelloit rostra. Tite-Live dit que Cn. Octavius étant parti de Sicile avec deux cens vaisseaux de charge, & trente vaisseaux longs, sa navigation ne fut pas toujours également heureuse; que lorsqu'il fut arrivé, presqu'à la vue de l'Afrique, ayant toujours un bon vent, il eut d'abord une bonasse; que le vent s'étant en-

suite tourné, sa navigation sut troublée, ses vaisseaux dispersés d'un côté & d'autre ; & qu'avec ses vaisseaux, armés d'éperons, il eut bien de la peine, à force de rames, à se défendre contre les flots & la tempête. Il appelle ici armés d'éperons les mêmes vaiffeaux, qu'il avoit appellés auparavant des vaisseaux longs. Il dit en un autre endroit, qu'il y avoit des vailleaux ouverts; c'est-à-dire, des vaisseaux sans ponts, qui avoient des éperons.

APHRODISIE, Aphrodisias, Aphrodisium , A'apodioias, A'apo-Signov. Ce nom, qui veut dire consacré à Vénus, a été commun

à plusieurs lieux.

APHRODISIE, Aphrodisia, A opodioras, (a) ville de Cilicie, que Ptolémée met dans la Cétide. Tite-Live raconte, fous l'an 197 avant J. C., qu'Antiochus, roi de Syrie, s'en étoit rendu maître, ainsi que de plusieurs autres. Ce devoit être une Ville maritime, bien fortifiée. On croit que c'est aujourd'hui Théodoro, dans la Turquie d'Asie.

APHRODISIE, Aphrodisias, A'φροδίσιας, (b) nom d'une ville, dont Tite-Live dit qu'Antiochus s'empara, l'an de Rome 562. Elle étoit située dans l'Asse mineure.

M. Crévier, dans une de ses notes sur notre Historien, dir que le nom d'Aphrodifie & ceux de quelques autres Villes, qui sont nommées au même endroit, sont ou inconnus, ou soupçonnés d'a-

<sup>(</sup>a) Ptolem. L. V. c. 8. Tit. Liv. L. XXXIII. c. 20,

<sup>(</sup>b) Tit. Liv. L. XXXVII. c. 21.

voir été corrompus. Pour moi, je croirois plutôt que c'est quelqu'une des Villes, dont il est

parlé ci-après.

APHRODISIE, Aphrodisias, A'opossicus, (a) ville de la Carie, vers les frontières du païs, du côté de la Lydie & de la Phrygie, suivant la carte de l'Asse mineure par M. d'Anville. Il y avoit, au rapport de Pausanias, un puits dont l'eau étoit salée, ce qui ne doit pas paroître bien merveilleux; car, selon cet Auteur, on en trouvoit de semblables, en plusieurs endroits. Ptolémée met cette Ville entre celles de Nysse & de Tralle.

Suivant Pline, Aphrodisie étoit une ville libre, aussi-bien que beaucoup d'autres du canton; c'est-à-dire, que les habitans se gouvernoient par des Magistrats,

pris d'entr'eux.

C'est la même que les Notices épiscopales attribuent à la province de Carie, dont elle sut la Métropole. Du moins, est-elle ainsi qualifiée dans les actes des Conciles. Entre ses Évêques, on compte Ammonius, qui souscrivit au premier concile de Nicée; Cyrus, qui souscrivit à celui d'Éphèse; & Critonien, qui souscrivit à celui de Chalcédoine.

APHRODISIE [ le Promontoire d' ], Promontorium Aphrodifium. (b) Il est fait mention de ce promontoire dans Pomponius Méla, qui le place sur le golse de Thymnie dans la Carie. Pline en parle aussi; il l'appelle Promontorium Aphrodisias. Il est vraisemblable qu'il y avoit là quelque
ville du nom d'Aphrodisie, qui
sit ainsi nommer ce promontoire; & dans ce cas, il y auroit eu deux
villes du nom d'Aphrodisie dans
la province de Carie; car, ce
qu'on dit de celle, dont il s'agit
dans l'article précédent, ne sçauroit convenir à la ville, ou au
promontoire d'Aphrodisie.

APHRODISIE, Aphrodisia, A'appa s'oras, (c) ville de l'Asse mineure dans la Phrygie, selon Strabon. Ce Géographe la nomme la première après celles d'Apamée & de Laodicée, qui étoient les plus grandes du païs. Aphrodisie étoit située non loin de ces

deux Villes.

APHRODISIE [ le Païs d'], Regio Aphrodifias. (d) Pline fait mention de ce païs, qu'il met dans l'Éolide, contrée maritime de l'Afie mineure. Selon ce Géographe, ce païs s'appelloit auparavant Politice Orgas. Il est à croire que le nom d'Aphrodisie lui vint de quelque ville de ce nom, qui se trouvoit dans le païs.

APHRODISIE, Aphrodisum, A'oppodiour, (e) ville de l'isle de Chypre, au nord de cette isle, selon Ptolémée. Elle étoit, au rapport de Strabon, située dans un endroit, où l'isle est fort étroite, & éloignée de Salamis de soixante-dix stades. On dit que cette

<sup>(</sup>a) Pauf. pag. 47. Ptolem. L. V. c. 2. L. V. c. 28. Pomp. Mel. L. I. c. de Car, Plin. L. V. (c) Strab. C. 29 Cart. de l'Afie min. par M. d'Anv. (d) Plin.

<sup>(</sup>b) Pomp. Mel. L. I. c. de Car, Plin. (c. Tom. III.

<sup>(</sup>d) Strab. pag. 576. (d) Plin. L. V. c. 30.

<sup>(</sup>e) Strab. p. 682. Ptolem. L. V. c. 14.

290 A P

Ville subsiste encore, & qu'elle se nomme Thou, ou Achotou.

APHRODISIE [ la Colonie d'], Colonia Aphrodisium, (a) Konwia A'opostoiov. C'étoit une ville d'Afrique, dont parle Ptolémée. On la voyoit sur la mer au nord d'Hippone la royale. Cette Ville a été ruinée.

APHRODISIE, Aphrodifium, A'opostosov, (b) autre ville d'Afrique, différente de la précédente. Elle étoit à l'orient d'Adruméte. On la nomme aujourd'hui, selon

certains, Machométa.

APHRODISIE, Aphrodisias, A'opostrias, (c) ville de Thrace, au témoignage de Ptolémée. Cet Auteur la nomme entre les villes de Dyme & de Cypfelle. Pline parle aussi de cette Ville. Elle appartenoit, felon lui, aux Scythes Arotères ; c'est-à-dire , Laboureurs. Ces peuples habitoient la partie de la Thrace, qui commençoit au Pont-Euxin, à l'endroit où sont les bouches de l'Ister. autrement Danube. Ce doit être la même qu'Étienne de Byzance met dans la Scythie.

AFARODISIE, Aphrodisium, A'ppodlow, (d) ville d'Italie dans le Latium. Certains veulent que ce ne sût autre chose qu'un temple, consacré à Vénus. Mais, soit que c'ait été une ville , ou un temple, il n'en restoit plus que des ruines, du tems de Pline. Cluvier conjecture que ce lieu étoit à peu près ce qu'on nomme à présent Ste Anastasie à environ quatre milles d'Ardée.

APHRODISIE, Aphrodifias, A'opostoras, (e) isle située sur les côtes d'Espagne. Ephore & Philistis l'appelloient Érythie; Timée & Silène, Aphrodifie; & ceux du pais, isle de Junon. Elle étoit peu éloignée de l'isse de Gades. Pline dit qu'il y avoit eu une ville, qu'il appelle Gadium. On dit que cette lile n'est plus, ayant été engloutie dans les eaux de la mer. Il s'en trouve cependant, qui lui donnent pour nom/moderne isla de Léon; ce qui en suppose l'existence actuelle.

APHRODISIE, Aphrodifias, A'opod lovas, (f) autre isle du golfe Perfique sur les côtes de Carmanie. Elle étoit habitée, au rapport de Pline, & on dit que les habitans la nommoient Catée.

APHRODISIE, Aphrodisium, A'qued louv, (g) fleuve du pais de Pyrrhée dans la Thessalie. Pline dit de ce fleuve, qu'il avoit la vertu de rendre les femmes sté-

riles.

APHRODISIE, Aphrodifias A apod loias . (h) ville de la Laconie, qui fut fondée par Enée, lorsque la tempête l'obligea de relâcher à la baye de Boée. Boéus, l'un des fils d'Hercule, ayant fondé une ville sur cette baye, y envoya, pour la peupler, une colonie tirée d'Aphrodifie & de

(a) Ptolem. L. IV. c. 3.

(d) Plin. L. III. c. 5. Pomp. Mel.

L. H. c. de Ital.

(e) Plin. L. IV. c. 22.

<sup>(</sup>b) Ptolem. L. IV. c. 3. (c) Ptolem. L. III. c. 11. Plin. L. IV. c. 11.

<sup>(</sup>f) Plin. L. VI. c. 25.
(g) Plin. L. XXXI. c. 2. (h) Paul. pag. 206.

deux autres villes des environs.

APHRODISIE, Aphrodifium, A'opodicion (a) ville ou bourg d'Arcadie. Dans cette Province, il y avoit une forêt de même nom, qui étoit située auprès du village, appellé Trophéa.

APHRODISIES, Aphrodisia, A opostora; (b) fêtes de Vénus, établies dans la plûpart des villes Grecques. Les plus célebres fe faisoient dans l'isle de Chypre.

Le Scholiaste de Pindare dit qu'elles y avoient été instituées par Cinyras, dans la famille duquel on choisissoit les prêtres de la Déesse. C'étoit durant cette fête que l'on pouvoit se faire initier aux mystères de Vénus. Ceux que l'on y admertoit, offroient une pièce de monnoie à Vénus courtisanne, qui, pour les récompenser, leur rendoit une mesure de fel, & une figure impudique, appellée Phalle.

A Corinthe , les honnêtes femmes & les courtisannes célébroient séparément les Aphrodisses.

APHRODISIUS, Aphrodisius, grand-prêtre du temple d'Hermopolis. Il est regardé comme le premier après les Mages, qui ait cru que J. C. étôit Dieu , & qui l'ait adoré. Il étoit aussi préset de l'Egypte, & empêcha, à ce qu'on dit, que ceux du pais ne tuassent le Sauveur, lorsqu'à l'entrée de ce Messie, de sa Mere & de saint

A P 291 Joseph, ils virent toutes leurs idoles renverfées.

Ce prodige fit comprendre à Aphrodisius, que ce petit enfant. qui étoit entre les bras de cette jeune femme Juive, devoit être Dieu, qu'il n'autoit pas en, fans cela, le pouvoir de mettre par terre leurs divinités, qui lui faisoient place, comme à leur Souverain. Il rendit tous les fervices qu'il put à cette sainte Famille tant qu'elle demeura dans le pais & fut sensiblement touché de son départ. Quand il apprit que J. C. faisoit tant de miracles, il renonça à l'idolâtrie, quitta sa présecture, l'alla trouver en Judée, se mit à sa suite, & ne l'abandonna jamais, quoiqu'il le vit mourir avec tant d'ignominie. Il fuivit depuis l'Apôtre S. Pierre, & s'en alla avec lui à Rome, d'où il l'envoya, dit-on, dans les Gaules, pour y jetter les premières semences de l'Évangile. La ville de Béziers eut assez d'attraits, pour l'y faire arrêter. Il en convertit presque tous les habitans par ses prédications, & les confirma dans la Foi, qu'il leur avoit prêchée; par le sang qu'il répandit le 22 de mars, l'an de J. C. 70, dans le tems que Tite détruisit Jérusalema Aphrodisius étoit alors âgé de 102 ans.

APHRODITE , Aphrodite , (c) nom que les Grecs donnoient

(a) Paul. pag. 493, 527. (b) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom: II. pag. 210. Myth. par

M. PAbb. Ban. Tom. I. pag. 117, 168 ; 195. Tom. II. pag. 418. Tom. IV.p., 88. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. III. pag. 106. Tom. VII. p. 31. & Suiv. Tom, XXI. p. 363, 364.

M. PAbb. Ban. Tom. T. pag. 522.

<sup>(</sup>e) Antiq, expliq, par D. Bern, de Montf. Tom. I. page 165. Myth. par i

292 A P

à Vénus. Ce fut de Cythère, que le culte de cette Déesse passa dans la Gréce; & comme ceux qui l'y avoient porté, étoient venus par mer, les Grecs, qui cherchoient à mettre du merveilleux par tout, dirent qu'elle étoit sortie de la mer, & lui donnérent le nom d'Aphrodite; mot qui veut dire écume, comme si elle sût née de l'écume de la mer.

Aristote donne une autre origine au mot Aphrodite; & Didyme croit qu'on la nomma ainsi à cause de sa molesse; mais, celle qu'on vient de rapporter, est la plus naturelle, & est la même, selon Plutarque, que l'épithéte de Saligena, qui sut donnée à Vénus, sortie de la mer, dont

l'eau est salée.

Cuper rapporte, d'après Combéfix & Banduri, que, dans la grande place de Constantinople, étoit un grand éléphant, qui fut abattu par un tremblement de terre; comme on vouloit le relever, on trouva dans un des pieds de derrière, qui s'étoit rompu, deux fquelettes humains tout entiers, avec une lame, où étoit gravée cette inscripțion :  $A\Phi O\Delta ITH\Sigma$ HAPOENOY IEPAOS OY-ΔΕ ΘΑΝΟΥΣΑ ΖΩΡΙΧΟ-MAI. Hieraus, toute morte qu'elle est, n'est pas séparée de la jeune Aphrodite.

APHROGÉDA, terme qui se prenoit pour du lait battu tout-àfait en écume. C'étoit une mêdecine de l'ordonnance de Galien.

Il y en a qui croyent que c'est plutô t Aphrogala, composé de ἀφρὸς, écume, & γάνα, lac, du lait; c'est-à-dire, ècume de lait, préparation inconnue. Peut-être est-ce la crême, peut-être est-ce l'oxygala des Romains, qu'ils regardoient comme un reméde excellent contre les chaleurs excessives d'estomac, & un très-bon aliment.

APHSES, Aphfes, A' passes, (a) chef de la dix-huitième famille facerdotale, d'entre les vingt-quatre, que David choisit pour servir

au temple.

APHSI, (b) rabbin qui étoit fils d'Éléazar, & qui avoit reçu de Jéhuda le Babylonien, la massore, ou tradition sur la manière

d'apposer les voyelles.

APHTHITE, Aphthites, (c)
A 16/11/16, province d'Égypte.
C'étoit l'une de celles, qui étoient
occupées par les Calasires, peuples, qui, selon Hérodote, saisoient profession de la guerre,
ainsi que les Hermotybies.

APHTHONE, Aphthonius, (d) rhéteur Grec. Il vivoit sur la fin du fecond siécle de l'Église, ou au commencement du troisième. Au lieu que beaucoup d'autres n'ont écrit de la Rhétorique, que pour ceux qui sont déjà avancés dans la connoissance & dans l'ufage de cet art, asin de les y perfectionner, Aphthone, au contraire, n'a écrit que pour les en-

<sup>(</sup>a) Paral. L. I. c. 24. v. 15. (b) Mém. de l'Acad. des Inferip, & Bell, Lett. Tom. XIII. pag. 502.

<sup>(</sup>c) Herod, L. II. c. 166.

<sup>(</sup>d) Roll. Hist. Anc. Tom. VI. page 52, 53. Mém de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lettr. Tom. XVI. page 45, 52.

fans, & ne donne des préceptes que sur les compositions, qu'il croit à propos de leur faire faire, pour les préparer à ce qu'il y a de plus grand dans l'éloquence.

La Rhétorique d'Aphthone a été traduite en Latin. La meilleure édition, qu'on en ait, est celle d'Amsterdam, in-12, 1645, chez les Elzevirs, sous ce titre: Aphthonii progymnasmata, partim à Rodolpho Agricola, partim à Joanne-Maria Catanco latinitate donata, cum scholiis R. Lorichii.

APHUTHEENS, Aphuthei, (a) peuples du nombre de ceux, qui descendoient de Sobal, pere

de Cariathiarim.

APHYE, petit poisson de mer que les Anciens ont ainsi nommé, parce qu'on croyoit qu'il n'étoit pas engendré, comme les autres poissons, mais qu'il étoit produit

par une terre limoneuse.

APHYTE, Aphytis, A'ouris, (b) ville de Pallène en Thrace, qui étoit située dans une presqu'isle, à l'entrée du golfe Toronaique. Il y avoit, dans cette Ville, un temple célebre de Jupiter Ammon. C'est pourquoi certains Auteurs, selon Plutarque, écrivent que , lorsque Lysandre assiégeoit la ville des Aphytéens, Ammon lui apparut véritablement en songe; qu'il abandonna le siège, comme par l'ordre de Jupiter ; qu'en partant, il avertit les Aphytéens de lui faire des facrifices. pour lui marquer leur reconnoisfance, & que, par la même raifon, il se hâtoit d'aller en Libye, pour appaifer ausli ce dieu.

On lit dans le texte de Plutarque Aphygéens, au lieu d'Aphytéens.

APHYTÉENS , Aphytæi , A'quiaici, peuples ainfi appellés de la ville d'Aphyte. Ils avoient, pour Jupiter Ammon, autant de vénération que les Libyens. Voyez Aphyte.

APICATA , Apicata , (e) avoit épousé Séjan, confident de l'empereur Tibère. Ce courtisan la répudia, après en avoir eu trois enfans. Ce fut pour ôter tout fujet de mécontentement à sa maîtresse; c'est-à-dire, à Livie, femme de Drufus, qu'il avoit corrompue.

Sejan fut depuis mis à mort, à cause de ses projets ambitieux & toute sa famille périt avec lui. Cependant, Apicata ne fut point condamnée par le Sénat; mais, la mort de ses enfans & la vue de leurs corps exposés aux Gémonies, lui causérent une douleur si cruelle, qu'elle ne put y furvivre. Elle se tua elle-même, après avoir dressé & envoyé à Tibère un mémoire, où elle lui développoit la noire & abominable intrigue, qui lui avoit enlevé par le poison son fils Drusus. Apicata mourut, vers l'an de J. C. 31.

APICIUS, Apicius, (d) fa-

<sup>(</sup>a) Paral. L. I. c. 2. v. 53. (b) Strab. pag. 330. Plut. Tom. I. p. 444. Herod. L. VII. c. 123. Pauf. p. 195. (c) Tacit. Annal. L. IV. c. 3, 11. 444. Herod. L. VII. c. 123. Paul. p. 195.
(c) Tacit. Annal. L. IV. c. 3, 11.
Crév. Hift. des Emp. Tom. I. pag. 523.
Lett. Tom. I. pag. 346, 351. 524 , 561.

<sup>(</sup>d) Juven. Satyr. 4. v. 23. Satyr. 11. v. 3, Tacit. Annal L. IV. c. 1. Crev.

meux gourmand du tems d'Auguste & de Tibère. Ce dernier ayant acheté un poisson fort estimé chez les Romains, & qui pefoit quatre livres & demie, l'envoya vendre au marché, & dit à ceux qui l'environnoient : Je suis le plus trompé du monde, si ce n'est ou Apicius, ou P. Octavius, qui achete ce poisson. Sa prédiction fut vérifiée au de-là de ses espérances. Apicius & Octavius mirent l'enchere l'un sur l'autre; & le poisson resta au dernier, moyennant la somme de cinq mille sesterces; c'est-à-dire, six cens cinquante livres de notre monnoie. Ce fut un grand triomphe pour Octavius de servir sur sa table un poisson que l'Empeur avoit vendu & qu'Apicius même n'avoit pas acheté.

On est étonné qu'Apicius ait succombé dans cette noble dispute. Peut-être sa grande pénétration dans la science des bons morceaux, lui fit-elle découvrir quelque leger défaut, dans le poisson qu'il céda. Peut-être commençoitil à être mal dans ses affaires, & pressé par ses créanciers; car, il se ruina par ses débauches, puisque, né avec un très-grand bien, il mangea cent millions de sesterces douze millions cinq cens mille livres ]. Tourmenté par les ailignations, qui fondoient fur lui de toutes parts, il voulut compter avec lui-même; & il trouva, par son calcul, qu'après qu'il auroit payé ses dettes ail ne lui resteroit plus que dix millions de sesterces douze cens cinquante mille livres |. Il crut que c'étoit être réduit à mourir de faim, & il aims mieux mourir par le poison.

On attribue à Apicius l'invention des gâteaux, appellés de son nom. Cet illustre gourmand, pour qui Séjan, dès sa jeunesse, avoit eu de criminelles complaisances, tint à Rome une école publique de gourmandise, & composa un traité, dans lequel il enseignoit la manière d'aiguiser l'appent.

Sénéque, dans son traité de la vie heureuse, voulant faire le portrait d'un homme sensuel : » Vous » voyez, dit-il, un Apicius, cou» ché sur son lit, contemplant la » magnificence de sa table, satisf» faisant son ouie des concerts les » plus harmonieux, sa vue des » spectacles les plus charmans, » son odorat des parsums les plus » exquis, & son palais des vian» des les plus délicates. «

Il y a eu un autre Apicius, aussi très-fameux par sa gourmandise, qui vécut sous Trajan. Il se piquoit d'avoir un secret admirable pour conserver les huîtres dans leur fraîcheur, & en esser, il en régala l'Empereur dans le païs des l'arthes à plusieurs journées de la mer.

On a cru qu'il y eur un Apicius plus ancien, que ces deux célebres débauchés, parce qu'Athénée dir que ce fur un homme de ce nom, qui fir exiler Rurilius, auteur d'une histoire Romaine; mais, ce Grammairien n'a voulu parler que de celui, qui vivoit du tems de Tibère; & il s'est trompé en cet endroit, en prenant le Rutilius, que ce gourmand perdit, pour l'Historien, qui vivoir longtems auparavant.

APIDANUS, Apidanus, (a) A'm/s avaç, fleuve de Gréce dans la Thessalie. Sa source étoit au mont Pinde, suivant la carte de la Gréce par M. d'Anville. De-là passant au travers du pais des Dolopes, après avoir reçu le Phœnix, il se joignoit à l'Énipée, audessous de Pharsale, & ensuite au Pénée.

L'Apidanus est appellé Senex, ou Vieux dans Ovide. On croit que c'est parce que ce sleuve couloit avec une extrême lenteur, avant que d'être réuni à l'Énipée. Aujourd'hui c'est l'Épideno.

APIDIUS MÉRULA, Apidius

Merula. Voyez Mérula.

APIE, Apia, A'mla, (b) nom qui fut donné par Apis, arrière-petit-fils d'Égialée, premier roi de Sicyone, à tout le païs renfermé dans l'isthme de Corinthe. C'est Pausanias qui l'affure ainsi. Pline étend davantage le païs, nommé Apie; car, selon lui, ce sut tout le Péloponnèse, qui porta d'abord le nom d'Apie.

APIE, Apia, A'mis, (c) ville d'Égypte, vers les frontières de la Libye, selon Hérodote. Il vaudroit mieux lire Apis, qu'Apia, d'où est formé Apie. Cela seroit bien plus consorme au texte de cet

Auteur.

Les habitans de cette Ville & ceux de Marée, autre ville du pais, s'étant imaginés qu'ils étoient Libyens, & non pas Égyptiens, & ayant commencé, en conséquence, à se dégoûter de leurs

cérémonies, ne voulurent plus s'abstenir de sacrifier des vaches, & envoyérent au temple de Jupiter Ammon, pour assurer qu'ils n'avoient rien de commun avec les Égyptiens ; qu'ils habitoient hors de la province du Delta; qu'ils ne parloient pas la même langue, & qu'ils demandoient donc qu'il leur fût permis de manger de toutes choses. Mais, le dieu ne leur donna point cette permillion, & leur répondit que l'Egypte comprenoit tout le pais, qui étoit arrosé par le Nil, & que tous ceux, qui buvoient de ses eaux, audessus de la ville d'Éléphantine, étoient Égyptiens.

APIE, Apia, A'nla, (d) nom d'une divinité, qui étoit adorée chez les Scythes. C'étoit, au refte, la Terre, qu'ils adoroient sous

ce nom.

APINIUS TIRON, Apinius

Tiro. Voyez Tiron.

APIOLE, Apiola, (e) ville considérable dans le pais des Latins. Les habitans de cette Ville, suivant une façon de penser, qui paroît n'avoir été que trop commune de leur tems, ne se croyoient obligés à garder les traités, qu'ils avoient faits avec les Romains, que tant que vivoit le Prince, avec lequel ils les avoient conclus. Sur ce principe, à la première nouvelle de la mort d'Ancus, ils entrérent sur les terres des Romains, & en emportérent un gros butin.

Comme il y avoit beaucoup d'apparence, que plusieurs autres

(b) Pauf. p. 94. Plin. L. IV. c. 4.

I iv

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 356, 432. Carte de la Gréce par M. d'Anvill.

<sup>(</sup>c) Herod. L. II. c. 18.

<sup>(</sup>d) Herod. L. IV. c. 59.

Villes ne manqueroient pas d'imiter leur conduite, si elle demeuroit impunie; Tarquin résolut de châtier cette insolence avec la dernière sévérité. Il leva une armée, entra dans leur païs, & le ravagea a son tour. Les Apiolains ayant enfin reçu quelques troupes auxiliaires des autres villes Latines, prirent le parti de hazarder une bataille, mais ils furent défaits. Ils en hazardérent ensuite une seconde, & n'y ayant pas eu un meilleur fuccès que dans la première, ils furent contraints de se retirer dans une Ville, où Tarquin les affiégea. Il pressa le siège avec une vigueur extraordinaire. Comme les forces des Romains étoient beaucoup plus nombreuses, que celles de la Ville, elles donnoient des affauts continuels; & roulant tour à tour, elles avoient le tems de se reposer, tandis que les affiégés n'avoient aucun relâche, ni jour, ni nuit, étant obligés de combattre sans cesse pour repousser les assiégeans.

La Ville fut emportée d'assaut, & la plûpart des Apiolains périrent dans les combats. Quelques autres, mais en petit nombre, rendirent les armes , & on leur laissa la vie; mais, on les mena tous à Rome avec leurs femmes & leurs enfans, & ils furent réduits en servitude, ou vendus. La Ville fut mise au pillage, puis réduite en cendres, & on en rafa les murailles jusqu'aux fondemens. Tarquin,

en punissant ces peuples avec tant de sévérité, de même que dans la fuite, il punit en pareil cas ceux de Cornicule, agissoit plutôt comme un juge, qui exécute une sentence contre des traîtres & des rebelles opiniâtres, que comme un Prince engagé dans une guerre contre un ennemi, qui a de l'honneur, & qui se conduit selon les régles; & quelque dur que paroifse le traitement qu'il leur fit, on ne peut pas dire, selon un Ancien, qu'il fût injuste. La conduite différente qu'il tint à l'égard des Crustumériens & d'autres peuples, dont le crime étoit le même, mais dont la soumission le désarma, fait assez voir que la cruauté n'avoit point eu de part à la punition exemplaire des Apiolains & des Corniculains.

Dans Pline, on lit Apioles en

APION [ PTOLÉMÉE ], (a) Ptolemaus Apio, roi de Cyrène. Ce Prince, en mourant, vers l'an 96 avant J. C., légua des terres avec son Royaume, au peuple Romain. Sous l'empire de Néron, on envoya Acilius Strabon, pour décider quelques contestations, qui s'étoient élevées au sujet de ces terres.

APION, Apion, A πίων, (b) fils de Plistonicus, naquit à Oasis à l'extrêmité de l'Égypte, sur la fin du régne d'Auguste. Héliconius, cité par Suidas, le dit Crétois. Quoiqu'il en soit, ayant obtenu

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. L. XIV. c. 18. | Roll. Hift. Anc. Tom. VI. p. 248, 349. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Crev. Hift. des Emp. Tom. I. p. 64, 74. Lett. Tom. XXI. pag. 431.

<sup>&</sup>amp; suiv. Mem. de l'Acad. des Inscript. (b) Suid, Tom, I. pag. 355, 356. & Bell. Lettr. Tom. XVII. pag. 13.

le droit de bourgeoisse à Alexandrie, il se sit passer pour Alexandrin; il étoit Grammairien de profession, comme on appelloit alors ceux, qui étoient habiles dans les Lettres humaines, & dans la science de l'Antiquité. Il fut mis à la tête des députés que ceux d'Alexandrie envoyérent à Rome vers Caius, contre les Juiss de la même Ville. Il avoit été élevé par Didyme célebre grammairien d'Alexandrie. Il avoit aussi recu les leçons d'Euphranor, qui avoit, en ce tems-là, plus de cent ans. Selon Héliconius, il avoit encore recu celles d'Apollonius Archi-

Apion enseigna à Rome sous Tibère & Claude. Il fuccéda au grammairien Théon, & vécut du tems de Denys d'Halicarnasse. Son affiduité à l'étude lui fit donner le surnom de Mochthe. C'étoit en effet un homme de grande littérature, & qui possédoit parfaitement l'histoire Grecque, mais fort plein de lui-même, & entêté de son mérite.

Ce qu'on cite de lui, c'est son histoire d'Égypte, où il renfermoit presque tout ce qu'il y avoit de plus mémorable dans ce pais si fameux. Il y parloit fort mal contre les Juifs, & encore plus dans un autre ouvrage, où il avoit ramassé contr'eux toutes fortes de calomnies. L'histoire d'un esclave,

nommé Androcle, qui fut nourri trois ans par un lion, qu'il avoit guéri d'une plaie, & reconnu enfuite par le même lion, à la vue de toute la ville de Rome, lorfqu'il étoit exposé aux bêtes, doit être arrivée, vers le tems dont nous parlons, puisqu'Apion, de qui Aulu-Gelle la cite, affuroit qu'il l'avoit vue de ses yeux. Voyez Androcle.

Il y a eu un préteur, ou gouverneur d'Hypéga, ville de Lydie en Asie, qui s'appelloit Elius Apion. Il étoit aussi Asiarque.

APIS, Apis, A'mis, ville d'Egypte. Ce devoit être la même

qu'Apie. Voyez Apie.

APIS, Apis, A mig, (a) Dien fameux chez les Égyptiens. Il est nommé vulgairement le bœuf, ou le taureau Apis. Les Grecs l'appelloient Epaphus, & il étoit, felon Porphyre, confacré au foleil & à la lune. D'autres croient qu'il étoit l'image du taureau, l'un des signes célestes.

Ce n'étoit point une idole de pierre ou de marbre, mais un taureau véritable & vivant, que les prêtres Egyptiens cherchoient & reconnoissoient à certaines marques, qui, selon leurs principes. indiquoient sa divinité. Ils disoient qu'il étoit né d'une vache, qui avoit concu de la foudre.

I. Les anciens Auteurs ne conviennent pas des marques, requi-

(a) Paul. pag. 440, 441. Diod. Sicul. Recueil d'Antiq. par M. le Comte de p. 13, 53. & sa. Herod. L. II. c. 153.
L. III. c. 27. & sa. Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. II. pag. 306.
& saiv. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. II. pag. 116. Tom. II. pag. 330. & saiv. XIV. pag. pag. 116. Tom. II. pag. 330. & saiv. XIV. pag. pag. 116. & saiv.

quises pour connoître le vrai Apis. Voici celles que rapporte Hérodote. Il devoit être tout noir, avoir fur le front un quarre de couleur blanche, sur le derrière la figure d'une aigle, fur la langue celle d'un escarbot, & les poils de la queue devoient être doubles. Elien lui donne julqu'à vingt-neut indications différentes. Strabon le décrit à peu près comme Hérodote, noir & avec une marque blanche fur le front; & il ajoûte qu'il étoit d'ailleurs tacheté de diverses conleurs; ce qui revient affez à ce que dit Lucien, qu'il étoit bigarré. Elien dit aussi qu'on le prenoit pour Orus, qui étoit pourtant son fils; mais, les Egyptiens varioient tant dans leurs opinions, qu'il ne seroit pas étonnant que plusieurs eussent pris le fils pour le pere.

Diodore de Sicile parlant du culte d'Apis chez les Egyptiens, dit que, selon eux, l'ame d'Osiris réside dans ce taureau, & qu'elle est transmise à ses successeurs. Il y en a qui ajoûtent qu'Isis mit les membres d'Osiris, découpés par I yphon, dans une vache de bois, couverte de toile, & que c'est delà que vient le nom de Bufiris. Pline lui donne au côté droit une marque blanche en forme de croiffant. Il prétend aussi qu'il avoit fous la langue un nœud qu'on appelloit cantharus, ou escarbot. Pomponius Méla dit qu'il étoit noir, & qu'il avoit la queue & la langue différentes des autres bœufs.

II. C'étoit à ces marques extérieures qu'on le reconnoissoit. La génisse qui l'avoit porté, n'étoit plus livrée au taureau. Apparem-

ment que l'ordre en venoit de la part des Prêtres destinés au service d'Apis, après que, sur l'avertissement qu'ils avoient eu de sa naiffance, ils avoient envoyé pour observer s'il avoit toutes les qualités requifes. C'étoit cette notion venue aux Prêtres, qui régloit la durée des années de la vie du taureau facré. Alors, il étoit étouffé dans la fontaine destinée à l'usage des Prêtres. Après la mort, ou violente, ou naturelle, les Prêtres se mettoient en deuil, & se rasoient la tête jusqu'à ce qu'ils en eussent rencontré un , tel qu'il le falloit; ce qui n'étoit jamais de longue attente, après ce que nous venons de dire. Le peuple prenoit auffi le deuil.

Après la découverte du Successeur, les Prêtres l'amenoient d'abord dans la ville du Nil, où ils le nourrissoient pendant quarante jours. Les femmes feules avoient la liberté de le voir pendant ce tems là , & se presentoient devant lui, dans un état fort indécent. Ce tems écoulé; elles ne pouvoient plus le voir. Pendant cette quarantaine, on préparoit un batteau, dans lequel étoit une niche dorée, pour lui servir de retraite pendant le trajet. De - là, on le conduisoit à Memphis, dans le bois confacré à Vulcain. Le palais, où il étoit enfermé dans cette Ville, étoit entouré de colomnes & de statues; & les colomnes étoient des colosses de douze coudées. Il y avoit deux retraites, où les peuples venoient le consulter, dont les entrées étoient voilines. Lorsqu'il entroit dans l'une, tout se préparoit à un heureux évenement; mais, s'il entroit dans l'autre, on ne s'attendoit qu'à des malheurs. Il donnoit ses réponses aux particuliers, en prenant dans leurs mains les nourritures, qui lui étoient présentées. Il refusa celles que lui offrit Germanicus; & ce Prince mourut peu de tems après.

Paufanias dit que ceux, qui venoient le consulter, brûloient sur le soir de l'encens sur un autel. remplissoient les lampes d'huile, les allumoient , & mettoient sur l'autel, à la droite de la statue, une piéce de la monnoie de cuivre du pais, & approchoient leur bouche de l'oreille du dieu, pour l'interroger fur ce qui les intérefsoit; qu'au sortir de cette enceinte, ils se bouchoient les oreilles, pour ne rien entendre ; jusqu'à ce qu'ils en fussent entièrement dehors; & que la première chose qu'ils entendoient après cette cérémonie, étoit reçue avec le même respect, que le mérite la ré-

ponse d'un Oracle. Avant cette enceinte, dont nous venons de parler, on trouvoit une espèce de Preau, qui servoit de retraite à la mere d'Apis, tant qu'elle vivoit.

III. Ce taureau étoit ordinairement renfermé, il ne fortoit qu'elcorté d'officiers, qui éloignoient la foule, & précédé & accompagné de jeunes enfans, qui chantoient des vers à la louange. Il fembloit se connoître & se complaire dans les honneurs qu'on lui rendoit. On lui présentoit une tois l'année une génisse, qui avoit aussi

des taches extérieures, qui la caractérisoient pour mériter cet honneur. On dit qu'on la trouvoit le même jour, & qu'elle périssoit le même jour.

On lâchoit quelquefois le bœuf Apis dans un Preau, qui étoit entre la retraite de sa mere & les fiennes pour le faire voir aux étrangers. Le reste du tems, on ne le montroit que par une fenêtre, qui avoit vue sur son enceinte, d'où il ne sortoit que pour peu de tems; & après une courte promenade, on le faisoit rentrer.

Strabon dit que ce taureau, qui étoit appellé Apis à Memphis, étoit nommé Mnévis à Héliopolis. Dans le Delta, il étoit regarde comme un dieu; hors du Delta. ce n'étoit plus qu'un animal facré.

IV. Rien n'étoit épargné aux funérailles du taureau Apis. Du tems de Ptolémée, fils de Lagus, ce taureau mourut de vieillesse à Memphis. Celui qui étoir commis à sa garde & à son entretien, dépensa tout ce qu'il avoit de bien & emprunta cinquante talens du roi Ptolémée, pour acquitter les frais des obséques, qu'il lui avoit faites.

On remarque qu'il y avoit, près de Memphis, un lieu dans le Nil, auquel la figure avoit fait donner le nom de Phiala. On y jettoit tous les ans, pendant les jours destinés à célebrer la naiffance d'Apis , deux bouteilles , une d'or , l'autre d'argent. On observoit que, pendant les sept jours que duroit cette fête, personne n'étoit attaqué par les crocodiles ; mais, que le huitième jour, après la sixième heure, la férocité revenoit à cet animal, qui étoit en vénération dans une grande partie de l'Égypte.

V. Voilà l'histoire du dieu Apis, dont on trouve affez fouvent la figure dans les monumens Égyptiens; mais, on n'y découvre pas toutes ces marques, dont les Auteurs parlent, & dont ils conviennent fort peu entr'eux. Voici la description d'une figure du dieu Apis, qui étoit dans le cabinet de D. Bernard de Montfaucon. Il est bigarré, comme dit Lucien, & a deux bandes fur le corps. Il porte sur sa tête la lune, ou du moins un croissant. Dans une autre figure, qu'avoit le cardinal Carpegna, Isis donne à retter au bœuf Apis. On scavoit bien qu'Apis étoit de la troupe d'Isis, & qu'ils alloient de compagnie; mais, on n'avoit pas encore yu Isis donner à tetter au bœuf Apis. Seroit - ce pour marquer qu'Isis, ou la Nature, est la nourrice des animaux?

VI. Quelques Scavans ont cru que les Egyptiens avoient rendu au patriarche Joseph des honneurs divins, sous la figure d'un veau, ou sous le nom d'Apis. On dit qu'Apis étoit un rei de Memphis, qui nourrit ses sujets pendant le tems d'une grande famine, que le nom d'Apis signisse un bœuf; que cet animal est le symbole de l'Agriculture. On pense que ce roi de Memphis n'est autre chose que Joseph, qui, comme on sçait, fauva l'Egypte pendant les fept années de stérilité. Le patriarche Jacob, parlant de la violence exercée par Siméon & Lévi contre Joseph, dit que, dans leur fureur, ils ont tué un homme, & que, dans leur indignation, ils ont-coupé les jarrets à un taureau; ce que plusieurs interprétent de Joseph. De plus, le roi Pharaon donnoit à Joseph le nom d'Abis; c'est-à-dire, mon pere; nom qui revient beaucoup à celui d'Apis.

Mais, ces raisons ne sont certainement pas convaincantes pour assurer ce sentiment. Il n'y a nulle apparence que les Egyptiens ayent adoré Joseph, qui étoit d'une religion différente de la leur, & qui avoit toujours témoigné tant d'éloignement pour leurs superstitions. D'ailleurs, les Théologiens Egyptiens donnoient au culte d'Apis des raisons toutes différentes de celles que l'on donne du prétendu culte de Joseph.

APIS, Apis, A'rug, (a) fils de Phoronée, second roi d'Argos, monta sur le trône, après la mort de son pere. Il vivoit près

de 1800 ans avant J. C.

Quelques Auteurs prétendent que cet Apis est le même qu'Ofiris, & ils soutiennent en consequence, que ce Prince, ayant laissé le Royaume d'Argos à Egialée, son frere, alla s'établir en Egypte, où il il se rendit si fameux pendant fon regne, qu'il mérita d'être mis, après sa mort, au rang des dieux, fous le nom de Sérapis. C'est pourquoi . Saint

<sup>(</sup>a) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. | Tom. VI. pag. 40. Antiq. expliq. par II. pag. 300, 301. Tom. III. pag. 271. D. Bern, de Montf. Tom. II. p.296, 297,

Augustin, d'après Varron, fait venir le nom de Sérapis, de celui d'Apis, roi d'Argos, & du mot foros, qui veut dire un cercueil; parce qu'avant qu'on eût bâti un temple à ce dieu, on lui rendit les honneurs divins, dans le tombeau, où il avoit été mis après sa mort. Il y a bien de l'apparence que S. Augustin s'est trompé, pour avoir suivi, sur cet article, les traditions des Grecs, adoptées long-tems avant lui par les Romains.

Jamais Apis, roi d'Argos, n'alla s'établir en Égypte; & il n'y eut jamais parmi ce peuple d'autre Apis, que le bœuf, qui portoit ce nom, comme le docte Marfham le prouve, fans replique. C'est la ressemblance des noms, & l'équivoque du mot foros, qui ont porte les Grecs à publier qu'il étoit le même qu'Osiris, parce qu'en esser, le bœuf étoit confacré à cette divinité.

APIS, Apis, A'πis, (a) roi des Sicyoniens, étoit fils de Telchis. Ayant fuccédé au Royaume de son pere, il devint si puissant, avant l'arrivée de Pélops, à Olympie, que tout le pais, qui étoit ensermé dans l'Isthme, prit le nom d'Apie. Les descendans d'Apis furent Thalxion, son fils; Égyre, fils de Thalxion; Thurimaque, fils d'Égyre; & Leucippe, fils de Thurimaque.

Eschyle, dans ses Suppliantes, fait Apis Étolien. Pausanias le fait Sicyonien. Il n'est pas étonnant

qu'il y eût diverses traditions sur des faits d'une si grande Antiquité.

APIS, Apis, A'TIS, (b) fils de Jason, étoit né à Pallantium, ville d'Arcadie. Un jour que l'on célébroit des jeux funébres sur le tombeau d'Azan, Etolus ayant poussé ses chevaux, Apis, qui se trouva malheureusement sur son chemin, fut jetté par terre, & blessé si dangereusement, qu'il en mourut. Cet accident fur cause qu'Étolus s'enfuit, & qu'il alla s'établir dans le Continent, que le fleuve Achélous arrosoit; d'où il arriva que les habitans du païs furent appellés Etoliens, du nom de ce fils d'Endymion.

APISAON, Apisaon, (c) A'misaon, capitaine Troyen. Comme il pressorti de près Ajax dans un combat, Euryphyle, s'étant approché de lui, lui lança son javelot. Il l'atteignit au-defous du diaphragme, le perça & l'étendit mort à ses pieds. Il courut en même-tems sur le lac, pour le dépouiller; mais, Pâris, le voyant près d'enlever ses belles armes, lui perça la cuisse d'un

coup de fléche.

APISAON, Apisaon, (d) A'nioaur, autre capitaine Troyen, fils d'Hippasus, qui étoit venu de la fertile Péonie, & qui après Astéropée, étoit le plus vaillant de tous les Péoniens. Il fut tué par Lycoméde, qui le perça de sa pique, pour venger la mort de Léocrite, fils d'Arisbas, & son compagnon d'armes.

(b) Paul. pag. 288.

<sup>(</sup>a) Pauf. p. 94. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. VI. pag. 45.

<sup>(</sup>c) Homer. Iliad. L. XI. v. 576. & feq. (d) Homer. Iliad. L. XVII. v. 348. & feq.

AP

APLUSTRE, Aplustre, (a) espèce d'ornement, qu'on mettoit au plus haut des pouppes, comme dit Pollux, qui l'appelle άρλαστον. Eustathe, interpréte d'Homère, dit que c'est un ornement, fait de planches larges & bien travaillées; ce qui marque la forme de l'Aplustre, tel qu'on le voit sur les médailles. Il y a plusieurs habiles gens qui croyent que l'Aplustre est la flamme du vaisseau, qui sert à connoître le vent qui souffle. Je ne sçai si les anciens Auteurs ont jamais employé ce mot en ce sens; mais, il est certain que plusieurs l'ont pris pour l'ornement de la pouppe.

Il est souvent parlé de l'Aplustre, dans l'Antiquité expliquée par D. Bernard de Montsaucon. C'est de là qu'est tirée l'explica-

tion qu'on vient de lire.

APOBATERION, Apobaterion, A'ποβατίριο, terme qui figni-

fie un discours d'adieu.

Les Anciens, par ce terme, entendoient tout poëme, compliment, ou discours, qu'une personne, près de quitter sa patrie, ou un pais étranger, adressoit à ses parens, amis, ou autres, qui lui avoient fait bon accueil. Tel est l'adieu qu'Enée fait à Hélénus & Andromaque, dans le troisième livre de l'Énéide.

(b) Au contraire, le premier discours, qu'on tenoit en entrant dans un pais, ou au retour d'un voyage, se nommoit Épibatérion.

(a) Antiq. expliq. par D. Bern. de Monts. Tom. IV. pag. 213.

(b) Paul. pag. 157.

APOBATHMES, Apobathmi, Α΄ποβαθμο, bourg du Péloponnèfe dans l'Argolide. Ce mot vient du Grec αποβαίνω, descendo, je descendo. Ce bourg fut ainsi appellé, parce que c'étoit le premier endroit des terres de l'Argolide, où Danaüs débarqua avec ses enfans. Il tenoit presque à un autre bourg, nominé Génésius.

APOBOMIES, Apobomia, fêtes établies parmi les Grecs. Durant ces Fêtes, l'on ne facrifioit point fur l'autel, mais à plate-terre & fur le pavé, & c'est aussi ce que le nom signifie. Il vient de ἀπὸ, longè, procul, loin, & βωμος,

ara, autel.

APOCALYPSE, Apocalypsis, Α'ποκάλυψις, (c) terme qui fignifie en général révélation; mais, il signifie en particulier l'Apocalypse de S. Jean; c'est-à-dire, la révélation qu'eut cet Ecrivain facré dans l'isse de Pathmos, où il avoit été rélégué par Domitien. Caius prêtre de l'église de Rome, qui vivoit sur la fin du second siécle de l'Eglise, semble assurer que l'Apocalypse étoit de l'Hérésiarque Cérinthe. S. Denys, évêque d'Alexandrie, dit aussi que quelques-uns l'attribuoient à Cérinthe; mais, que pour lui, il la croit d'un faint homme, nommé Jean, & qu'il ne voudroit pas assurer qu'elle fût véritablement de l'Apôtre & Evangéliste de ce nom. Il passe toutefois pour constant dans l'Eglise, que l'Apocalypse est de l'apôtre S. Jean, fils de Zébédée, &

(c) Mém. de l'Acad, des Inscript. & Bell. Lett. Tom, XVIII, pag. 421.

AP

303

frere de Jacques. Les doutes de Caius & de Denys n'ont pu empêcher que toute l'Antiquité ne la lui ait attribuée d'un consentement unanime.

Toutefois, l'Apocalypse n'a pas toujours été reconnue pour canonique dans l'Église. S. Jérôme, Amphilochius, & Sulpice Sévére remarquent que, de leur tems, il y avoit plusieurs églises de Gréce. qui ne recevoient pas ce livre. Il n'est point dans le catalogue dressé par le concile de Laodicée, ni dans celui de S. Cyrille de Jérusalem ; mais, S. Justin, S. Irénée, Origènes, S. Cyprien, S. Clément d'Alexandrie, Tertullien, & après eux, tous les Peres des quatrième & cinquième siécles, & des siécles suivans, citent l'Apocalypse comme un livre canonique. Les hérériques, nommés Aloges par S. Epiphane, les Marcionites & les disciples de Cerdon, Luther & plusieurs autres nouveaux Hérétiques ont aussi rejetté l'Apocalypse de S. Jean; mais, cela même prouve qu'elle étoit reçue par les églises Catholiques, & les Protestans mêmes ont abandonné Luther en cela, & Beze a fortement soûtenu l'authenticité & la canonicité de l'Apocalypse contre ses objections.

L'Apocalypse contient vingtdeux chapitres. Les trois premiers renterment une instruction aux évêques des sept églises de l'Asie mineure, qui sont Ephète, Smirne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Les quinze chapitres fuivans contiennent les persécutions, que l'Église a souttertes de la part des Juits, des Hé-

rétiques & des empereurs Romains, principalement de la part de Dioclétien, de Maximien d'Herculius, de Galere Maximien, de Sévère, de Maxence, de Maximin & de Licinius, & enfin de Julien l'Apostat. Après cela, on y voit la vengeance, que le Seigneur a exercée contre la personne des persécuteurs, contre l'empire Romain, & contre la ville de Rome, désignée sous le nom de Babylone, la grande prostituée, assife sur sept collines. Enfin, les quatre derniers chapitres renferment la description de l'Eglise, victorieuse de ses ennemis, des noces de l'Agneau, du bonheur de

l'Église triomphante.

M. Fourmont croyoit que tous les interpretes, qui ont regardé l'Apocalypse, comme un livre entièrement prophétique, n'en avoient pas une idée juste. Ce livre n'est autre chose, selon lui, qu'une exposition de toute l'histoire de la religion & de la nation Judaïque, depuis la promulgation de la loi sur le mont Sinaï, jusqu'à la destruction de Jérusalem & du temple par les Romains; mais, une exposition mise en action, animée & représentée par des images empruntées du style & des écrits des anciens Prophétes. A cette histoire des Juifs succède, selon fui, celle de l'établissement du Christianisme. Alors, l'ancienne alliance, contractée avec la seule nation Juive , avoit pris fin ; & Dieu en avoit contracté une nouvelle avec tous les hommes en général, sans aucune distinction de peuple ou de nation.

Il y a eu plusieurs autres Apocalypses. 1.º L'Apocalypse de S. Pierre, livre apocryphe, dont parlent Euséhe & S. Jérôme, & que S. Clément d'Alexandrie avoit cité dans ses Hypotyposes. On n'en a plus rien aujourd'hui, que l'on scache.

2.º L'Apocalypse de S. Paul, autre livre apocryphe, qui étoit en usage parmi les Gnostiques & les Caianites. Ce livre contenoit, felon la prétention de ces Hérétiques, les choses ineffables, que l'Apôtre avoit vues pendant son ravissement, & qu'il dit aux Corinthiens, qu'il n'est pas permis de divulguer. Sozomène assure que plusieurs moines, de son tems, faisoient grand cas de cet ouvrage, qu'on n'avoit découvert que par une révélation divine, sous l'empire de Théodose, à Tarse, dans la maison de S. Paul, où il étoit caché dans un coffre de marbre sous la terre. Cependant, Sozomène, s'étant informé de ce fait auprès d'un ancien prêtre de l'église de Tarse, ce Prêtre lui répondit, qu'il n'avoit rien appris de cela, & qu'il croyoit que cette histoire avoit été feinte par les Hérétiques.

3.º L'Apocalypse de S. Jean, différente de la véritable Apoca-lypse, dont on a parlé ci-devant. Selon Lambécius, elle se trouve manuscrite dans la bibliothéque de

l'Empereur.

4.º L'Apocalypse de Cérinthe. Cet Hérésiarque avoit composé certaines révélations, qu'il seignoit avoir eues, dans lesquelles il parloit d'un régne terrestre, & de certains plaisirs des sens, que les Saints devoient goûter durant mille ans à Jérusalem. On a déjà vu ci-dessus, que quelques Anciens attribuoient à Cérinthe l'Apocalypse même de S. Jean, peut-être à cause de l'abus qu'il faisoit des paroles de ce saint Apôtre, pour autoriser ses réveries.

5°. L'Apocalypse de S. Thomas, dont il n'est parlé, que dans le décret du pape Gélase, qui la met au nombre des livres apo-

cryphes.

On connoît encore quelques Apocalypses, mais fort antérieures à celles qu'on vient de nom-

mer. Les voici:

(a) 1.9 l'Apocalypse d'Adam, qu'avoient les Gnostiques. Selon S. Epiphane, ils l'attribuoient en esser au pere commun du genre humain. On ne doute pas que ceux, qui ont fait cet ouvrage, n'ayent pris occasion de le forger de ce qui est dit dans la Genèse: Le Seigneur envoya un prosond sommeil à Adam, ou, selon les Septante, il lui envoya une extase.

2.º L'Apocalypse d'Abraham, que les hérétiques Séthiens avoient forgée. C'étoir, dir S. Épiphane, un ouvrage rempli d'ordures.

(b) 3.° L'Apocalypse de Moise. George Syncelle, parlant de cette Apocalypse, dit que ce passage de S. Paul aux Galates en est pris: Neque Circumcisso aliquid valet, neque praputium; sed sides, qua per charitatem operatur; c'est-à-

305

dire, "Ni la circoncision, ni "l'incirconcision n'ont aucune "efficace; mais, la foi qui agit "par la charité. "Suivant Cédrene, il y a des Auteurs qui veulent que cette Apocalypse de Moife soit la même chose, que la petite Génèse, autre livre apocryphe, connu des Anciens.

(a) 4.º L'Apocalypse d'Elie. Certains Hérétiques, selon Saint Jérôme, prétendoient que ce passage de S. Paul aux Corinthiens: Oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparavit Deus iis, qui diligunt illum; c'est-à-dire, "L'œil » n'a point vu, l'oreille n'a point » oui, & le cœur de l'homme n'a » point compris ce que Dieu a » préparé à ceux qui l'aiment. « Que ce passage, dis-je, est tiré de l'Apocalypse d'Élie. Origène, citant ce même passage, dit qu'il ne se trouve nulle part, que dans les livres secrets d'Élie.

APOCINOS, Apocinos, (b) forte de danse ridicule, qui fut en

usage chez les Anciens.

APOCLÉTES, Apocleti, (c) nom que les Étoliens donnoient à ceux qui formoient le conseil secret de la Nation. Ce mot Apoclétes vient du verbe ἀποιαλίω, revoco, advoco, je rappelle, j'appelle à.

APOCOPE, Apocope, Amputatio, terme de Grammaire. C'est une figure par laquelle on coupe quelque chose à la fin d'un mot. Ce mot est grec, & vient de ἀποκοπώ, formé de ἀποκόπτω, verbe qui est composé de la préposition από, & de κόπτω, seco, je coupe, je retranche.

APOCRISIARE [L'], étoit un officier établi pour porter & faire les messages, intimer les ordres, ou déclarer les réponses d'un Prince, ou d'un Empereur.

Ce terme Apocrisiaire est formé du Grec ἀποκρίσις, responsum réponse; d'où vient qu'on a dit souvent en Latin, responsalis, por-

teur de réponses.

L'Apocrisiaire devint ensuite le chancellier du Prince, & gardoit le sceau. Dans la basse latinité, on trouve asecrata, secrétaire, pour Apocrisiaire. Zozime le définit secrétaire d'État pour les affaires étrangéres; & c'étoit la même chose que ceux que Vopiscus, dans Aurélien, appelle notarios secretorum.

APOCRYPHE, terme qui se prend depuis très long-tems dans les Auteurs eccléssastiques, en mauvaise part, pour signiser les livres douteux & même supposés, comme on peut voir dans S. Jérôme, & dans plusieurs autres Peres, tant Grecs que Latins, qui l'ont précédé. C'est ainsi qu'on appelle encore présentement Apocryphes les livres, qu'on a imprimés conjointement avec le corps de la Bible, & qui ne sont point en estet du nombre des Livres sacrés.

Le mot Apocryphe, dans son origine & selon son étymologie, signifie seulement caché, venant

<sup>(4)</sup> Ad Corinth. Epist. I. c. 2. v. 9. (b) Antiq. expliq. par D. Bern. de

Montf. Tom. III. pag. 209.
(c) Tit. Liv. L. XXXV. c. 34, 46.

206 A P

du Grec απόπρυφος, absconditus; de forte qu'en ce sens-là, un livre pourroit être Apocryphe, & en même-tems facré ou divin; mais, on l'appelleroit toujours Apocryphe, parce qu'ayant été caché & inconnu, il ne seroit point reconnu pour divin par une autorité publique. Selon S. Augustin, les livres Apocryphes font ainfi appellés, parce que leur origine n'est pas connue. S. Jérôme & Gélafe croyent qu'on leur a donné ce nom, parce que les Hérétiques y ont caché leurs erreurs. S. Epiphane dit qu'ils sont ainsi nommes, parce qu'ils n'étoient pas dans

l'Arche.

Quant à la fignification de ce mot, on nomme Apocryphes les livres, qui ne sont point reconsus pour Livres divins, quoique bons, ainsi que les livres hérétiques ou mauvais. Eusébe distingue des livres Apocryphes de trois fortes. 1.9 Ceux qui étoient rejettés par quelques-uns, quoiqu'ils fussent reçus par d'autres. 2.º Ceux qui étoient approuvés comme bons, mais qui n'avoient point l'autorité des Canoniques. 3.0 Ceux qui étoient supposés par des Hérétiques. Ainsi un livre, dont on connoît le véritable Auteur, & qui est trèscatholique, peut être appellé Apocryphe, dans le premier, ou dans le second sens, parce qu'il n'a pas été mis par l'Église universelle au nombre des Livres canoniques; & que c'est à l'Église de lui donner le titre de Livre divin, en déclarant que le nom de son Auteur peut le faire recevoir comme Canonique.

Les livres Apocryphes, qui sont hors du canon de l'ancien Testament, & que nous avons encore aujourd'hui, font 1.º L'Oraison de Manassés, qui est à la fin des Bibles ordinaires. 2.º Le III & IV livre d'Esdras. 3.º Le III & le IV des Maccabées. De plus, à la fin de Job, il y a une addition dans le Grec, qui contient la généalogie de ce S. Homme, avec un discours de sa femme. On voit aussi dans l'édition Grecque, un Pseaume qui n'est pas du nombre des 150; & à la fin de la Sagesse, un discours de Salomon, tiré du huitième chapitre du III livre des Rois. Nous n'avons plus le livre d'Enoch, si célebre dans l'Antiquite; & selon S. Augustin, on en supposa un autre plein de sictions, que tous les Peres, à l'exception de Tertullien, ont confidéré comme un livre Apocryphe, & qui n'étoit point du patriarche Enoch. Il faut mettre aussi, au nombre des livres Apocryphes, le livre de l'Assomption, ou Apocalypse d'Elie.

Quelques Juifs ont encore supposé des livres, qu'ils ont attribués aux Patriarches, comme les livres intitules , Les Générations , dont ils disoient qu'Adam étoit l'auteur, & plusieurs autres.

Les Ebionites avoient supposé un livre, intitulé l'Echelle de Jacob, & un autre qui avoit pour titre: La Généalogie des fils & des filles d'Adam, dont se servoient les Manichéens.

Enfin, il y a eu quantité de livres semblables dans l'Antiquité, faits, ou par les Juifs amateurs de tes sortes de fictions, ou par des Hérétiques, qui s'en servoient pour donner cours à leurs erreurs.

APODASMUS, Apodasmus, (a) l'un des chefs d'une troupe d'aventuriers , Lacédémoniens pour la plûpart, qui faisoient voile pour l'isle de Créte, ayant été contraints de quitter leur patrie. Durant la navigation, Apodasmus, se trouvant à la hauteur de Mélos, prit le parti d'y débarquer une partie de ces aventuriers, qui s'y établirent ; & de-là cette confraternité qu'il y a toujours en depuis, entre les Lacédémoniens & les Méliens. Les autres, continuant leur route, allérent descendre à Gortyne. Ils y entrérent fans aucune opposition, & ils habitérent cette Ville, conjointement avec les Crétois.

APODE, nom d'une marmite, ou d'une espèce de chaudière sans pieds, qu'on mettoit sur le seu, à

l'aide d'un trépied.

APODÉOTES, Apodeota, (b) peuples de la Gréce dans l'Étolie, au rapport de Tite-Live. Ils font appellés Apodotes dans

Thucydide.

APODICTIQUE, terme formé du Grec à nod évereux, demonstro, je démontre, je fais voir clairement. C'est un terme de logique, qui se dit d'un argument démonstratif & convainquant.

APODIOXIS, figure de Rhétorique, par laquelle on rejette avec indignation un argument ou une objection comme absurde.

APÓDOTES, Apodoti, (c) A modoro, peuples d'Etolie. Il en est fait mention dans Thucydide. Ce doivent être les mêmes que les Apodéotes, dont parle Tite-Live.

APODYTÉRIUM, Apodyterium, (d) nom d'un lieu, où l'on quittoit ses habits, & où l'on se frottoit, avant que d'entrer au bain, ou de commencer les exer-

cices de la Gymnastique.

L'Apodytérium paroissoit d'une structure magnisque dans les thermes de Dioclérien, avant sa démolition. C'étoit un grand sallon octogone, de figure oblongue, dont chaque face formoit un demi cercle, & dont la voûte étoit soûtenue par plusieurs rangs de colomnes d'une hauteur extraordinaire.

APŒCUS, Apœcus, (e)
A'molkos, arrière petit-fils de Mélanthus. Il conduisit à Téos des
Ioniens, qui ne troublérent en
rien, ni les Orchoméniens, ni les
naturels du pais. Quelques années
après, il y vint encore un essain
d'Athéniens & de Béotiens. Les
premiers étoient commandés par
Damasus & par Naoclus, tous
deux fils de Codrus; les seconds
par Gérès, qui étoit aussi de Béotie. Ces nouveaux venus surent
reçus avec amitié par Apœcus.

APOGRAPHE, Apographum,

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIV. pag. 214, 215.

<sup>(</sup>b) Tit. Liv. L. XXXII. c. 34. Thucyd. pag. 237.

<sup>(</sup>c) Thucyd, pag. 237.

<sup>(</sup>d) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. III. pag. 203, Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. I. pag. 94, 101.

308 A P mot qui s'emploie pour exprimer une copie de quelque livre, ou écrit. Apographe est opposé à Autographe, comme copie à original. Ce terme vient de ano, a, ou ab, de, & de γράφω, scribo, l'écris.

APOLIE, Apolia, Α'πωλία, (a) fille d'Agéfilaus & de Cléora. Elle avoit une sœur, nommée Pro-

lyta.

APOLLINAIRE, Apollinaris, Romain qui vivoit sous l'empire de Domitien, sur la fin du premier siécle. C'est celui auquel Martial adresse une de ses épigrammes. Lilio Giraldi a cru que cet Apollinaire étoit poete, mais, Vossius n'est pas de ce sentiment. Il peut avoir raison; car, on n'est pas poëte pour aimer les vers & la poësie.

APOLLINAIRE | CLAU-DIUS 7, Claudius Apollinaris.

Voyez Claudius.

APOLLINAIRE [ C. SULPI-CIUS , C. Sulpicius Apollinaris, professeur de Grammaire à Rome fur la fin du second siècle. Il eut pour successeur Pertinax, qui fut depuis empereur. Aulu-Gelle en parle comme d'un homme trèshabile, d'un caractère honnête, & qui ne reprenoit les fautes d'autrui qu'avec beaucoup de douceur. Il avoit travaillé sur Térence; &, outre une critique contre le grammarien Césellius Vindex, il avoit encore laissé quelques lettres.

APOLLINAIRE [Auréle], Aurelius Apollinaris, poëte qui écrivit en vers la vie de l'Empereur Carus, comme on l'apprend de Vopiscus. Il s'appliquoit sur tout aux vers iambes. Vossius le met au nombre des Latins.

APOLLINAIRE , Apollinaris, (b) évêque de Laodicée, ville de Syrie, & poëte, qui s'est fort distingué par ses poësies Chrétien-

Julien l'Apostat avoit désendu, par un édit public, à tous les maîtres, d'enseigner aux enfans des Chrétiens les Auteurs profanes. Le prétexte de cet édit étoit, qu'il ne convenoit pas de les expliquer aux jeunes gens, en les leur proposant comme de grands personnages, & de condamner en même-tems leur religion; mais, les vrais motifs de cette défense étoient les grands avantages, que les Chrétiens tiroient des livres profanes, pour combattre le Paganisme.

Cet édit excita Apollinaire, aussi-bien que son fils, de même nom que lui, à composer divers ouvrages utiles à la religion. Apollinaire le pere, dont il s'agit ici, qui étoit Grammairien, écrivit en vers héroïques, & à l'imitation d'Homère, l'Histoire Sainte, jusqu'au regne de Saul, en vingtquatre livres, intitulés des lettres de l'alphabet Grec. Il imita Ménandre par des comédies, Euripide par des tragédies Pindare par des odes; & il prenoit des sujets de l'Écriture Sainte, suivant le caractère & le style de chaque poeme, afin que les Chrétiens le pussent passer des Auteurs profa-

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 606.

nes, pour apprendre les Belles Lettres.

Apollinaire le fils, qui étoit Sophiste; c'est-à-dire, Rhéteur & Philosophe, fit des dialogues à la manière de Platon, pour expliquer les Évangiles & la doctri-

ne des Apôtres.

La persécution de Julien dura si peu, que les ouvrages des Apollinaires furent inutiles; & l'on revint à la lecture des Auteurs profanes. Aussi de toutes leurs poësies ne nous est-il resté que la paraphrase des Pseaumes, composée par Apollinaire le pere, qui eut le malheur de donner dans des sentimens hétérodoxes sur J. C.

Il y a eu plusieurs officiers Romains du nom d'Apollinaire. Un Publius Cœlius Apollinaire, qui fut Consul sous Marc-Aurèle en 169. Un Aurélius Apollinaire, tribun des gardes de l'empereur Caracalla, conspira avec Macrin, contre ce Prince, qui fut tué dans cette conjuration, l'an de J. C. 217. Deux autres Apollinaires, pere & fils ; le premier étoit gouverneur de Phénicie, & le second gendre de Dioclétien, vers le milieu du quatrième siécle. Ils furent accusés d'avoir voulu usurper la fouveraineté sous l'empereur Constance. L'accusation n'étoit fondée que sur une robe de pourpre, qu'on faisoit faire à Tyr fort secrétement. On n'en put démêler le mystère. Cependant, les deux Apollinaires furent condamnés à l'exil. On leur cassa les jambes, en les y menant, & ensin, ils surent mis à mort auprès d'Antio-che.

Une inscription, rapportée par Gruter, fait mention d'un L. Flavius Apollinaire, préfet des ouvriers, ou intendant des bâti-

mens.

APOLLINAIRES [les Jeux ]. Ludi Apollinares, (a) furent institués, l'an de Rome 540, sous le consular de Q. Fulvius Flaccus & d'Appius Claudius. Ce fut fur certains vers, ou prophéties, d'un devin, nommé Marcius, qu'on les inftitua. De deux prédictions qu'il avoit faites, l'une, que l'événement avoit déjà confirmée, donnoit du poids & de l'autorité à l'autre, dont on attendoit encore l'issue, & qui étoit beaucoup plus obscure que la première, à cause des termes, dans lesquels elle étoit exprimée. Les voici: "Romain, n fi tu veux chasser l'ennemi hors » de ta patrie, & éloigner cette » peste, qui vient des pais loinn tains, je te conseille de promet-» tre à Apollon des jeux qui se-» ront célébres tous les ans » avec beaucoup de dévotion, » partie aux dépens de la Républi-» que partie aux dépens des par-» ticuliers. Le Préteur, qui sera » chargé de rendre la justice au n peuple Romain, y présidera. » Que les Décemvirs fassent des n facrifices aux dieux à la manière » des Grecs. Si vous suivez ces » conseils avec exactitude, vous

(4) Tit. Liv. L. XXV. c. 12. L. XXVI. Adriq. expliq. par. D. Bern. de Monts. c. 23. L. XXVII. c. 23. L. XXX. c. 38. Tom. II. pag. 227.

» serez toujours dans la joie, & » vos affaires prendront un meil-» leur train; car, ce dieu exter-» minera vos ennemis, qui rava-» gent vos campagnes à leur aife, » & fans rien craindre. " On employa un jour entier à examiner & à expliquer ces présages.

Le lendemain, le Sénat ordonna, par un arrêt, aux Décemvirs, d'examiner les livres des Sibylles, au fujet des jeux & des facrifices, qu'on devoit faire en l'honneur d'Apollon. Cet examen ayant été fait & rapporté au Sénat, on ordonna dans l'affemblée qu'on promettroit des jeux à Apollon, & qu'on les célébreroit ensuite, & qu'après deur célébration, on délivreroit au Préteur de la Ville fix mille livres, pour faire à Apollon un sacrifice, dans lequel on lui immoleroit de grandes victimes. Le Sénat rendit ensuite un second arrêt, en vertu duquél·les Décemvirs devoient facrifier à la manière des Grees, & offrir pour victimes à Apollon un bœuf aux cornes dorées, & deux chevreaux blancs, "& a Latone une genisse aux cornes dorées de même.

Le Préteur étant sur le point de faire célébrer les jeux dans le grand cirque, fit publier un édit, par lequel il étoit enjoint aux particuliers de faire à Apollon, pendant ces jeux, une libéralité, chacun selon ses facultés. Telle est l'origine des jeux Apollinaires, qui ne furent point institués, comme plufieurs l'ont cru, pour obtenir la guérison d'une maladie , qui affligeoit le peuple Romain. Les Citoyens assistérent à leur célébration, la couronne sur la tête. Les dames Romaines visitérent tous les temples ; le peuple mangea en public, chacun devant la porte de sa maison, & ce jour sut célébré par toutes fortes de dévotions & de réjouissances. L'année fuivante, le Sénat ordonna que les nouveaux jeux seroient célé-

bres à perpétuité.

P. Cornélius Sulla, préteur de la Ville, fut le premier qui fit représenter les jeux Apollinaires. Tous les Préteurs de la Ville, qui le suivirent, les donnérent au peuple à son exemple; mais, ils les annoncoient seulement pour l'année où chacun d'eux étoit en charge, & il n'y avoit point de Jour marqué pour leur célébration. Comme, l'an de Rome 544, la ville & la campagne furent attaquées d'une horrible contagion, qui fut cependant plus longue, que mortelle, on fit, pour en obtenir la guérison, des processions dans toutes les places publiques de Rome ; & Varus, préteur de la Ville, eut ordre de proposer au peu--ple une loi, par laquelle ces jeux seroient déclarés perpétuels, & célébres tous les ans un certain jour, qui ne pourroit plus varier. En consequence de cette loi, Varus les voua à perpéruité, & les donna le premier, le cinquième Jour de Juillet; ce qui fut toujours observé depuis.

Six ans après, le Tibre fortit de son lit, avec tant de furie, que de Cirque étant inondé, on résolut de célébrer les jeux Apollinaires auprès du temple de Vénus, hors de la porte Colline. Mais le jour même

des jeux, le tems devint si beau, & le ciel si sérein, que ceux qui présidoient à la cérémonie, ayant appris que les eaux s'étoient retirées, précisément dans le moment qu'ils étoient près de fortir par la porte Colline, ramenérent aussitôt le peuple dans le Cirque. Et cette place, rendue à la pompe des jeux auxquels elle étoit destinée, donna à l'assemblée toute sa joie, & au spectacle toute sa célébrité.

APOLLINARIS , Apollinaris, (a) nom d'une légion Romaine, ainsi appellée du dieu Apol-

APOLLO, Apollo, A' TONNOS, (b) Juif originaire d'Alexandrie, étoit un homme éloquent & habile dans les Écritures. Il vint à Ephèse dans le tems que Priscille & Aquila, compagnons de Saint Paul, y sejournoient. Apollo avoit été instruit dans la voie du Seigneur; & comme il parloit avec la ferveur de l'esprit, il enseignoit avec soin ce qui regardoit Jesus, ne connoissant point néanmoins d'autre baptême, que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec liberté dans la synagogue; & quand Priscille & Aquila l'eurent entendu, ils le prirent avec eux, & l'instruisirent plus à fond de la voie du Seigneur. Il voulut ensuite passer en Achaie. Les freres l'y ayant exhorté, écrivirent aux disciples de le recevoir; & y étant arrivé, il fut d'une grande utilité à ceux qui avoient reçu la foi;

car, il convainquoit publiquement les Juifs avec beaucoup de force, leur montrant par les Ecritures, que Jesus étoit le Christ.

Ainfi, Apollo arrofa à Corinthe ce que Saint Paul y avoit planté. Mais, il s'en fallut peu que l'attachement que ses disciples avoient pour sa personne, ne causat un schisme; les uns disant : pour moi, je suis à Paul; & les autres: & moi à Apollo , & moi à Céphas. Mais, cette division, dont parle S. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, n'empêcha pas que S. Paul & Apollo ne fussent très-unis par les liens de la charité. Apollo ayant sçu que l'Apôtre étoit à Éphèse, l'y alla joindre; & il y étoit, lorsque Saint Paul écrivoit la première épître aux Corinthiens, dans laquelle il témoigne qu'il avoit prié instamment Apollo de retourner à Corinthe, mais qu'il n'avoit pu l'y résoudre; que toutefois il lui faifoit espérer qu'il y iroit, lorsqu'il en auroit la commodité.

Selon S. Jérôme, Apollo eut tant de déplaisir de la division qui étoit arrivée à Corinthe à son occasion, que cela l'obligea de se retirer en Crete, avec Zene, docteur de la Loi. Mais, ce trouble ayant été appaisé par la lettre, que S. Paul écrivit aux Corinthiens, Apollo revint dans cette Ville, dont il fut Evêque. Les Grecs, dans leurs Ménologes, le font évêque de Duras, & dans leurs ménées, ils le font second

<sup>(</sup>a) Antiq. expliq. par D. Bern, de Montf. Tom. IV. pag. 12.

évêque de Colophon en Asie. Ferrarius le dit évêque de Cone, ou d'Icone en Phrygie. D'autres le mettent évêque de Césarée.

APOLLOCRATE, Apollocrates, A πολλοκράτυς, (a) fils aîné de Denys, tyran de Syracuse. Ce Prince, vers l'an 360 avant J. C., étant obligé de quitter la Ville, où il étoit actuellement assiégé, & réduit à la dernière extrêmité par Dion, remit la citadelle à son fils. Quelquetems après, comme personne ne venoit au secours des affiégés, que le pain commençoit à leur manquer, & que les foldats devenoient mutins & n'observoient plus de discipline, Apollocrate désespérant de ses affaires, fit une capitulation avec Dion, par laquelle il lui remit la citadelle avec toutes les armes & toutes les autres provisions de guerre, prit sa mere & fes fœurs, remplit cinq galéres de les effets & de les gens, & alla trouver fon pere; car, Dion lui donnoit tout moyen de se retirer en sureté.

Il n'y eut personne dans toute la ville de Syracuse, qui ne voulût repaître ses yeux de l'agréable spectacle de ce départ; & si quelques-uns y manquoient par hazard, les autres ne manquoient pas de les appeller, & de les gronder même de ce qu'ils ne vouloient pas solemniser un sir beau jour, & voir le soleil levant éclairer de ses rayons la liberté de Syracufe:

(a) Strab. pag. 259, Plut. Tom. I. 1 pag. 974, 980. Corn. Nep. in Dio. c. 5. Roll, Hift. Anc. Tom. III, p. 249, 259. Anc. Tom. V. pag. 637, 638.

APOLLODORE, Apollodorus, A πολλόδως o. (b) natif de Phalère. Il n'aimoit & n'admiroit rien tant que Socrate. Cela paroît fur tout par la fin du dialogue de Platon sur l'immortalité de l'ame, & par le commencement de son banquet, où l'on voit qu'il étoit extrême dans ses passions. C'est pourquoi, il étoit appellé manuis, un possédé.

Plutarque fait mention de cet Apollodore dans la vie de Caton d'Utique. Il remarque que Caton d'Utique avoit un ami particulier, dont l'admiration pour lui pouvoit être comparée à celle d'Apollodore de Phalère pour So-

crate.

APOLLODORE, Apollodorus, A monnos wpos, (c) peintre célebre, qui étoit d'Athènes, & qui vivoit dans la 93e Olympiade. C'est lui qui trouva le secret de représenter au vit & dans leur plus grande beauté, les divers objets de la nature, non seulement par la correction du dessein, mais principalement par l'entente du coloris, & par la distribution des ombres, des lumières & du clairobseur; en quoi il porta la peinture à un dégré de force & de douceur, on jusques-là elle n'avoit pu encore parvenir. Pline remarque qu'avant lui, il n'y avoit point de tableau, qui appellat & retint le spectateur.

On admiroit encore à Pergame, du tems du même Pline, un Prêtre prosterné, & un Ajax fou-

(b) Plut. Tom. I. pag. 781. (c) Plin. L. XXXV. c. 9. Roll, Hift.

droyé, de la façon d'Apollodore. Hefychius dit qu'il avoit coûtume de porter une espèce de thiare, à la manière du roi des Médes, comme s'il eût voulu passer pour le prince des Peintres.

Apollodore eut pour disciple Zeuxis, qui profita si bien des lumières de son maître, qu'il porta encore plus loin les découvertes, qu'il avoit faites ; de - la vient qu'Apollodore, indigné contre son disciple de cette espèce de larcin, qui lui étoit si honorable, ne put s'empêcher de le lui reprocher fort aigrement dans une satyre en vers, & de le traiter de voleur, qui, non content de lui avoir dérobé son art, osoit encore s'en parer en tous lieux, comme d'un bien légitime.

Toutes ces plaintes ne touchérent point l'imitateur, & ne servirent qu'à lui faire faire encore de plus grands efforts, pour tâcher de se surpasser lui-même, après avoir surpasse son maitre. Il y réussit parfaitement par les excellens ouvrages, qu'il mit au jour, & qui lui acquirent en même-tems une grande réputation & de gran-

des richesses.

APOLLODORE, Apollodorus, A πολλόδωρος, (a) archonte d'Athènes, la troisième année de la 107e Oympiade. On remarque que cette année qui concouroit avec le consulat de Marcus Fabius, & de Cains Sulpicius, fut une année fort stérile, qui ne fournit pas la moindre particula-

rité, par rapport à la seconde guerre sacrée. En effet, Diodore de Sicile ne fait aucune mention de ce qui se passa, pendant la campagne, entre l'armée Amphictyonique & celle des Phocéens; de sorte que l'on est bien fondé à présumer de deux choses l'une, ou que l'année s'écoula dans l'inaction, ou que s'il se fit, de part ou d'autre, guelque expédition militaire, la chose aura paru à l'historien Grec si peu importante, qu'il n'aura pas daigné la transmettre à la postérité.

APOLLODORE, Apollodorus, A πολλό δωρες. (b) Plutarque, dans a vie de Démosthène, fait mention d'un Apollodore; & voici ce qu'il en dit : " On prétend » que Démosthène composa l'o-» raison qu'Apollodore prononça » contre le général Timothée » par laquelle il le fit déclarer re-» devable au trésor de grandes » sommes qu'il avoit détournées » & encore , les deux oraisons » pour Phormion & pour Stépha-» nus; ce qui fut une grande ta-» che à sa réputation, & avec jus-» tice. Car, ce Phormion se ser-» vit de cette oraison de Démos-» thène contre Apollodore. Ainsi, » Démosthène fit le pour & le » contre; ce qui est la même » chose que s'il eût pris dans la » même boutique deux épées, & » qu'il les eût vendues à deux en-» nemis pour s'entretuer. «

Plutarque, dans cette réflexion, fait allusion au métier du pere de

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. pag. 534. Mem. de XII. pag. 190. PAcad. des Inscript. & Bell, Lett. Tom. [ (b) Plut. Tom. I. pag. 852.

AP 314 Démosthène, qui étoit fourbis-

Au reste, je crois que cet Apollodore est le même que le précédent. On ne peut nier néanmoins qu'ils ne fussent contemporains.

APOLLODORE, Apollodorus, Α'πολλόδωρος, (a) l'un des lieutenans d'Alexandre le Grand, étoit de la ville d'Amphipolis. Ce Prince, en fortant de Babylone, lui donna le gouvernement de cette ville, aussi bien que de toutes les Satrapies, qui s'étendoient jusqu'en Cilicie. Ménès de Pella fut affocié à Apollodore dans ce gouvernement. Le Roi, laissant à chacun deux mille talens, les chargea de lever autant de foldats, qu'il leur seroit possible avec cette fomme.

Apollodore, pendant qu'il fut gouverneur de Babylone, fit un facrifice, pour consulter les dieux fur son maître. Alexandre l'ayant appris, lorsqu'il retournoit à Babylone, envoya chercher Pythagore, le devin, qui ne nia pas le fait. Alexandre lui demanda comment il avoit trouvé les entrailles des victimes; Pythagore lui répondit que le foie s'étoit trouvé sans tête. Grands dieux, s'écria le Roi, voilà un terrible présage! Cependant, il ne fit aucun mal à ce devin. Il se repentit seulement de n'avoir pas suivi l'avis de Néarque, qui lui avoit conseillé de ne pas approcher de Babylone.

APOLLODORE, Apollodorus, A πολλοδωρος, (b) fameux sculpteur. C'étoit un homme emporté & violent contre lui-même, & à qui il arrivoit souvent de briser par dégoût ses propres ouvrages, parce qu'il ne pouvoit les porter à la souveraine perfection, dont il avoit l'idée dans l'esprit. Silanion, son confrere, qui vivoit du tems d'Alexandre le Grand, s'avisa de jetter en bronze la statue d'Apollodore; & il représenta d'une manière si vive sa mauvaise humeur & son emportement, que l'on croyoit voir, non Apollodore, mais la colère en personne.

APOLLODORE, Apollodorus, A πολλόδωρος, (c) Athenien, étoit un célebre Grammairien, qui eut pour pere un nommé Afclépiade. Il prit les leçons du grammairien Aristarque & du philosophe Panétius. Il vivoit sous le regne d'Attale Philadelphe, roi de Pergame, mort la troisième année de la 160e Olympiade, 138 ans avant l'Ére Chrétienne.

Apollodore, dans fa Chronologie, qui n'étoit qu'une fuite de celle qu'Ératosthène avoit publiée auparavant, avoit adopté entièrement les calculs de cet Auteur, autant que nous en pouvons juger par les fragmens, qui nous restent

pag. 705. Diod. Sicul. pag. 596. Roll. Hift. Anc. Tom. III. pag. 670.
(b) Roll. Hift. Anc. Tom. V. pag.

<sup>616, 617.</sup> Mém. de l'Acad. des Inscrip.

<sup>&</sup>amp; Bell. Lett. Tom. VI. pag. 570. (c) Diod. Sicul. pag. 387 Mem. de l'Acad, des Inscript. & Bell, Lett. Tom.

<sup>(</sup>e) Q. Curt. L. V. c. 1. Plut. Tom. I. I. pag. 295, Tom. III. pag. 33, 133, 295, Diod. Sicul. pag. 596. Roll. Tom. IV. pag. 584. Tom. V. pag. 261, ift. Anc. Tom. III. pag. 670. Tom. VII. pag. 102. Tom. IX. pag. 31, Tom. X. pag. 4, 5, 79. Tom. XII. pag. 308. Tom. XIV. pag. 233, 234. Tom. XVI. pag. 105.

de l'une & de l'autre. Le témoignage, que rendoit par-là Apollodore à la chronologie d'Ératofthène, est d'une extrême autorité. La science des tems étoit alors fort cultivée dans la Gréce. Castor de Rhodes, qui écrivoit vers l'an 160 avant J. C., avoit composé un ouvrage exprès, pour relever les fautes des Chronologistes, sous le titre de χρονικά αγνόηματα. La réputation d'Eratosthène dans la Gréce étoit trop grande, pour que Castor eût oublié de l'examiner; & cette même réputation, dans un moderne, n'est pas une raison suffisante à un critique pour le traiter avec indulgence.

Apollodore avoit lu cet ouvrage de Castor; c'est par lui qu'il nous est connu. Ainsi, puisque, malgré cette lecture & l'étude particulière qu'il avoit faite de la Chronologie, il ne change rien à celle d'Eratosthène, c'est une preuve qu'il approuvoit celle de

ce sçavant Homme.

Cette approbation est d'un trèsgrand poids. Apollodore étoit à la cour de Pergame, & occupoit dans l'Académie des Gens de Lettres, qui étoit attachée à la bibliothéque royale, un poste assez semblable à celui qu'avoit eu Eratosthène à Alexandrie. Cette espèce de rivalité devoit exciter Apollodore à ne pas ménager Eratosthène. Dans tous les tems, les Gens de Letres n'ont été que trop susceptibles de cette jalousie, qui nous fait trouver une sorte de gloire à découvrir les fautes de nos prédécesseurs. Mais, Apollodore avoit encore une raifon plus

forte. C'étoit l'envie de faire sa cour au roi de Pergame, aux dépens de la réputation de l'homme le plus sçayant qui eût été à Alexandrie. Les Anciens nous apprennent que la cour de Pergame & celle d'Alexandrie n'étoient pas en trop bonne intelligence. Amb, l'approbation accordée à Ératosthène par Apollodore, doit avoir toute la force des éloges donnés à ceux, que l'on voudroit pouvoir estimer moins qu'on ne fait.

Apollodore avoit inséré, dans sa Chronologie, la liste des rois de Thébes, donnée par Ératosthène; & comme elle finissoit au tems où cette Ville avoit cessé d'être la capitale de l'Égypte, il y ajoûta une continuation, qui comprenoit le reste des Princes, qui avoient regné sur le païs, jusqu'à la destruction du royaume par les

Perses.

Outre cette Chronologie, Apollodore avoit fait plufieurs ouvrages, & entr'autres, une Bibliothéque, dont Photius porte le jugement suivant. » l'ai lu, dit-il, » un petit livre du grammairien " Apollodore, sous le titre de » Bibliothéque. L'Auteur y rap-» porte ce que les Grecs, dans » les tems les plus anciens, ont » pensé des dieux & des héros. " avec les noms des fleuves, des » païs, des peuples & des villes. » De-là parcourant toujours l'an-» tiquité Grecque, il descend au » tems de la guerre de Troye; il » raconte les combats & les aven-» tures des principaux chefs, mê-» me les traverses & les divers » accidens, qui, après la prise

nde Troye, tinrent errans sur les mers plusieurs capitaines Grecs, sur tout Ulysse, en la personne de qui il termine sa narration. Cet ouvrage est, à proprement parler, un abrégé de l'histoire stabuleuse de la Gréce, & peut être fort utile à ceux, qui veus lent se la bien mettre dans la mémoire. Aussi, l'Auteur en rescommande-t-il la lecture par ce sixain, qui est tout à la sin: «

Cet écrit, cher Lecteur, te mettra fous les yeux

Ce que l'antique Fable a de plus curieux.

Épargne-toi de lire Homère & ses semblables;

Ils font moins instructifs qu'ils ne font agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leurs vers,

Tout ce qui fit jamais du bruit dans l'univers.

Ces fix vers ne font aujourd'hui que dans Photius. Ils ne se trouvent plus dans Apollodore, parce que le troisième & dernier livre de sa bibliothéque est défectueux; la fin en est perdue. M. Lefévre de Saumur, à qui nous sommes redevables d'une traduction Latine de cet ouvrage, croyoit qu'il n'y manquoit pas plus de quatre ou cinq pages. Thomas Gale, qui nous a donné une nouvelle édition d'Apollodore avec des notes, croyoit au contraire, qu'il y en manquoit beaucoup d'avantage; ainsi que le copiste en avertir par ces mots λέιπει πολλά, plurima desunt; & M. l'abbé Gédoyn est de son avis sur ce point, comme fur un autre bien plus important. Car, M. Lefévre a publié, & s'imaginoit avoir prouvé que la bibliothéque d'Apollodore n'étoit que l'abrégé d'un grand ouvrage en vingt-quatre livres, fait par Apollodore, & intitulé, περί θεων, des dieux. Et comme on se prévient toujours en faveur de son opinion, M. Lefévre a cru voir des marques de Christianisme dans l'abréviateur d'Apollodore. Cependant, le sçavant Anglois, dont on vient de parler, prouve tout le contraire par des raisons it fortes & fi solides, que M. l'abbé Gédoyn demeure periuadé, avec lui, que la bibliothéque d'Apollodore est l'ouvrage, non d'un Abréviateur, mais d'Apollodore même, & qu'il n'a jamais fait partie de cet autre grand ouvrage mepl θεών, dont Sopater avoit fait des extraits, au témoignage de Photius.

Au reste, on rencontre quelquefois des contradictions dans la bibliothéque d'Apollodore; mais, on n'en doit pas être supris, au rapport de M. Fréret, puisque cet ouvrage n'est qu'une compilation, dans laquelle Apollodore, ayant pour objet de rassembler les diverses traditions des Poëtes & des Mythologues, s'est contenté de les disposer dans un ordre généalogique, sans se trop embarratier de les concilier entr'elles, ou d'en assigner les différens dégrés d'autorité. Il espéroit sans doute que l'on comprendroit quelle étoit la nature d'un pareil ouvrage, &

qu'on ne lui imputeroit pas de recevoir en même-tems des faits contradictoires, uniquement parce qu'il les rapportoit, sans prendre

de parti.

Nous remarquerons encore que l'on trouve dans cette Bibliothéque d'Apollodore un conte singulier, au sujet de Mélampe. Le voici : Ses domestiques ayant découvert une famille de serpens, dans un vieux chêne, & tué sur le champ le pere & la mere, lui en apportérent les petits, qu'il fit élever avec grand soin. Et par reconnoissance, ou autrement, ces animaux, devenus grands, l'ayant trouvé un jour endormi, s'attachérent chacun à une de ses oreilles, qu'ils nettoyérent avec leur langue si parfaitement, qu'à son réveil il fut tout étonné d'entendre les conversations des animaux, & mille autres choses, où il ne comprenoit rien auparavant.

APOLLODORE, Apollodorus, A'monnos wpos, (a) auteur d'une révolte à Athènes, vers l'an 192 avant J. C. Il étoit soûtenu par Antiochus, dans le parti duquel il vouloit engager la multitude; mais, avant que la sédition eût eu le tems d'éclater, Apollodore fut accusé par un cercertain Léon, condamné sur le champ, & banni de la Ville. L'éloignement de ce féditieux y

rétablit le calme.

APOLLODORE, Apollodorus, Α΄πολλόδωρος, (b) Rhéteur & Grammairien de Pergame. Il

(a) Tit. Liv. L. XXXV. c. 50. (b) Quintil. L. III. c.1. Strab. p.625. Crév. Hift, Rom. Tom. VIII. pag. 88.

fut auteur de la Secte, appellée de ce nom, & opposée à celle de Théodore. Cet Apollodore floriffoit sous la 179e Olympiade, vers l'an de Rome 690, & avant J. C. 64 ans. Il'eut, entr'autres disciples, Denys, surnommé Atticus, qui étoit de Pergame. Il doit avoir vécu très long-tems, s'il est vrai que ce soit le même qu'Auguste honora de son amitié, comme l'atteste Strabon. Ce Prince l'amena avec lui en Gréce; & pendant le séjour qu'il fit à Apollonie en Épire, il s'appliqua à l'étude de l'éloquence, sous la direction d'A-

pollodore.

APOLLODORE, Apollodorus, Α'πολλόδωρος, (c) ami de Cléopâtre, reine d'Égypte, étoit de Sicile. Lorsque cette Princesse fut mandée à Alexandrie par Céfar, elle s'avisa d'un stratagême fingulier pour entrer dans le château, & Apollodore eut beaucoup de part à l'exécution. Ce fut même le seul des amis de Cléopâtre, qui l'accompagna dans cette occasion. La Reine s'étant donc jettée dans un petit bateau, arriva au pied des murailles du château d'Alexandrie, qu'il étoit déjà nuit close. Mais, voyant qu'il n'y avoit aucun moyen d'entrer, sans être connue, elle s'étendit au milieu d'un paquet de hardes. Apollodore le couvrit d'une enveloppe, le lia ensuite avec une courroie, le chargea sur son cou. & le porta de cette manière par la porte du château dans l'apparte-

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. I. pag. 731. Roll. Hift. Anc. Tom. V. pag. 423.

ment de Céfar. On dit que ce fut le premier attrait, qui porta Céfar à l'aimer; car, cette ruse lui fit juger que la Princesse avoit beaucoup d'audace & d'esprit.

APOLLODORE, Apollodorus, A monnos wpos, (a) célebre architecte, qui étoit de Damas, & qui excelloit dans son art. La place de Trajan dans Rome & le pont sur le Danube étoient des ouvrages de ce grand maître. Il parloit avec franchise & hauteur. Un jour que Trajan s'entretenoit avec lui du dessein de quelque bâtiment, Adrien s'étant mêlé dans la conversation, & ayant voulu dire son avis sur ce qui en faisoit l'objet, Apollodore l'avertit durement de ne point décider dans une matière qu'il n'entendoit pas. Allez-vous en , lui dit-il , peindre vos citrouilles. C'étoit une allufion à un tableau de paisage qu'Adrien avoit fait depuis peu, & dont il tiroit vanité.

On sçait qu'une pareille aventure étoit arrivée à Alexandre le Grand, chez Apelle, & que ce conquérant avoit eu affez d'équité & de douceur, pour ne s'en pas offenser. Adrien ne sut pas si généreux. Comme il se piquoit de réussir dans tous les arts, il crut sa gloire blessée, dans la remontrance d'Apollodore, & il en conferva un vis ressentant. Cependant, il se servit encore de lui au commencement de son regne; mais, il chercha bientôt un prétexte pour le perdre, & l'exila.

Depuis, Adrien ayant bâti un temple en l'honneur de Vénus & de la ville de Rome, prétendue déesse, dont le culte étoit déjà ancien, en envoya le planà Apollodore dans fon exil pour l'infulter, & pour lui prouver que l'on pouvoir faire quelque chose de beau sans lui; il lui demandoit son lentiment sur cet édifice, qui étoit magnifique, & qui fut un des objets de l'admiration de Constance, lorsque ce Prince vint à Rome; mais, il avoit des défauts, essentiels. Apollodore, à qui son exil n'avoit point appris à feindre, répondit à Adrien, qu'il auroit fallu donner plus d'étendue & de hauteur à son temple, afin qu'il fit un plus beau point de vue pour la rue facrée. Il ajoûta que les statues des Déesses, que l'on avoit représentées affises, n'étoient point proportionnées au vaisseau, & que si elles vouloient se lever, elles se casseroient la tête contre la voûte.

Adrien fut d'autant plus mortifié de ces observations, qu'elles étoient vraies, & portoient sur des vices sans reméde, & par une lâche & indigne vengeance, il sit tuer le trop sincére Architecte.

APOLLODORE, Apollodorus, A πολλόδωρος, (b) grandprêtre du dieu Mithra à Rome, l'an de J. C. 370. On marque au 17 Juillet de cette année la confécration d'un autel à Mithra, par la cérémonie du Taurobole & du Criobole. Apollodore, qui fit cette dédicace, prend les titres de

<sup>(</sup>a) Dio. Cass. pag. 789, 790. Roll. Hist. Anc. Tom. V. p. 589. Crev. Hist. des Emp. Tom. IV. pag. 298, 299.

<sup>(</sup>b) Mém, de l'Acad, des Inscript. & Bell, Lettr. Tom. XVI. pag. 277.

A P 319

Pontifex major , XV. vir facris faciundis, Pater facratus dei invicti Mithræ.

Cet Apollodore avoit pour pré-

nom Pétronius.

Outre ces Apollodores, il y en a eu plusieurs autres, tous gens de lettres. 1.º Un surnommé l'Ilustre, philosophe Epicurien. On prétend qu'il avoit écrit jusqu'à trois cens volumes, ou traités difrens, & entr'autres, la vie d'Épicure. C'est de cet Apollodore que Cicéron parle en différens endroits.

2.º Un autre d'Artémite, soit qu'il fût de la ville de ce nom en Arménie, soit qu'il fût d'Artémite petite isle vis - à - vis du fleuve Achélous. On ignore en quel tems il a vécu. On sçait seulement qu'il écrivit en Grec une histoire des Parthes, citée par Athénée & par Strabon.

3.º Un autre d'Éphèse, auteur Grec, qui avoit composé une Géographie. On ne sçait pas non plus en quel tems il a vécu. Il est allégué par Suidas.

4.º Un autre d'Erythrée, felon lequel la Sibylle de ce nom étoit

d'Erythrée même.

5.º Un autre de l'isle de Lemnos, qui étoit un auteur Grec. On ignore encore en quel tems il a vecu. Il fit un traité de l'Agriculture, cité par Varron. Il y en a qui lui attribuent d'autres ouvrages; mais, peut-être le confondent-ils avec quelqu'un des Auteurs, qui ont porté ce nom.

6.º Un autre, Athenien, poëte Grec. Il avoit composé quarante-sept pièces de théatre; il fut

couronné sept fois.

7.º Un autre de Géla en Sicile, aussi poëte Grec, qui vivoit du tems de Ménandre, vers la 114e Olympiade. Il étoit Auteur de plusieurs comédies, dont sept sont citées par les Anciens.

Nous ne parlerons plus d'aucun auteur du nom d'Apollodore, parce que l'on ne finiroit pas, si l'on

vouloit les citer tous.

(a) Il y eut un tyran de ce nom, à Athènes, qui fit périr bien du monde, au rapport de Cicé-

APOLLODOTE, Apollodotus, A πολλοδότος, (b) gouverneur de Gaza, environ l'an 98 avant l'Ére Chrétienne. Alexandre Jannée étant venu attaquer cette place, Apollodote la défendit un an entier, avec un courage, & une prudence, qui lui acquirent beaucoup de réputation. Son propre frere, nommé Lysimaque, ne put voir sa gloire sans envie, & cette lâche passion le porta à l'affaffiner. Enfuite, ce miférable s'affocia avec quelques fcélérats .- comme lui, & on livra la Ville à Alexandre Jannée.

APOLLON, Apollon, (c)

(a) Cicer. de Natur. Deor. L. III. c.82. (b) Joseph. de Antiq. Judaic. p. 459. Roll. Hift. Anc. Tom. V. pag. 253.

(c) Cicer. de Natur. Deor. L. III. c.57. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. II. pag. 16. de fair. Tom. IV. pag. 162. de fuir. | pag. 57, 58. Voyez les Vol. fuivans.

Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Toin. I. pag. 100. & Suiv. Tom. II. & Sniv. Mem. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. I. pag. 118. & Juiv. Tom III. pag. 145. & Saiv. Tom. IV.

Α'πέλλων, fils de Jupiter & de Latone, naquit à Délos, selon les uns, & à Ephèse, selon d'autres. Telle est l'opinion commune fur l'origine d'Apollon. Cependant, Cicéron distingue quatre Apollons. Le premier, fils de Vulcain, étoit le dieu tutélaire des Athéniens; le second étoit fils de Corybante, & natif de Créte, lequel, dit-on, eut guerre avec Jupiter même, pour cette Isle-là; le troisième, qui passa du pais des Hyperboréens à Delphes, étoit fils du troisième Jupiter & de Latone; le quatrième enfin étoit d'Arcadie. Celui-ci fut appellé Nomion, parce qu'il avoit donné des loix aux Arcadiens.

S. Clément d'Alexandrie diftingue un plus grand nombre d'Apollons, puisqu'il en met jusqu'à fix, dont cinq sont tirés d'Aristote, & un de Didyme le grammairien. Le premier, fils de Vulcain & de Minerve; le fecond de Créte, fils de Corybante; le troisième, fils de Jupiter; le quatrième, Arcadien, fils de Silène; le cinquième, Libyen, fils d'Ammon; le sixie-

Il paroit que Cicéron a pris ses quatre Apollons pour des personnages réels, puisqu'il en rapporte les généalogies. Cependant, Voifius ne regarde ce dieu que comme un personnage métaphorique, & foûtient qu'il n'y eut jamais d'autre Apollon que le foleil. On conviendra avec ce sçavant Auteur, que les Anciens ont souvent pris Apollon pour le foleil, & que la plûpart des choses qu'ils en ont dites 2 doivent se rapporter à l'as-

me, fils de Magnès.

tre qui nous éclaire; mais, cela ne prouve pas qu'il n'y ait eu quelque personnage illustre, nommé Apollon, qui, après son Apothéose, fut pris pour le soleil; comme il est arrivé en Égypte qu'Osiris & Orus, dont l'existence ne sçauroit être douteuse, furent, après leur mort, contondus avec le soleil, dont ils devinrent les symboles; soit qu'on crût que leurs ames étoient allées habiter dans cet astre; soit pour quelqu'autre raison que nous ignorons.

Lactance, qui connoissoit parfaitement les antiquités de la Gréce, prouve au Paiens, que leur Apollon n'avoit été qu'un homme, dont on nommoit les parens, & dont les crimes, malgré mille bonnes qualités, n'étoient que trop,

connus.

Des quatre Apollons dont parle Cicéron, il paroît que les trois derniers étoiens Grecs, & le premier, Egyptien, qu'Hérodote dit avoir été fils d'Ofiris & d'Isis, & qui s'appelloit Orus. Latone, à qui Isis l'avoit confié, suivant cet Auteur, fut la nourrice; & pour le dérober aux perfécutions de Typhon, elle le cacha dans l'ille de Chemnis, qui étoit dans un lac auprès de Butès, où demeuroit Latone. Pausanias est de même avis qu'Hérodote, & met, comme dui, Apollon au nombre des divinités d'Égypte. » Le senateur Antonin, dit-il, fit bâtir » à Epidaure un temple à Escu-» lape & à Apollon, dieux Egyp-» tiens. « Le témoignage de Diodore de Sicile est encore plus tormel, puisqu'en parlant d'Isis,

apres

A P 321

après avoir dit qu'elle avoit inventé l'usage de la médecine, il ajoûte qu'elle l'avoit apprise à Orus, son fils, qu'on nommoit Apollon, & qui fut le dernier des dieux qui

regnérent en Égypte.

Le chevalier Marsham, qui a arrangé d'une manière, qui lui est particulière, les Dynasties d'Egypte, met Orus à la tête de celle des demi-dieux, & lui donne vingt-cinq ans de regne. Cet Auteur le distingue non seulement du soleil, qu'il dit, conformément à l'opinion de Cicéron, avoir été le second dans la première Dynastie, à la tête de laquelle étoit Vulcain; mais aussi d'un autre Apollon, qui ne fut que le huitième Roi de sa seconde Dynastie. Ainsi, selon le chevalier Marsham, le Soleil, Orus & Apollon étoient trois princes, qu'il faut bien distinguer, & qui ont regné en Égypte en des tems fort éloignés les uns des autres.

De toutes ces discussions il réfulte que le véritable Apollon étoit d'Egypte, & que si les Grecs ont donné ce nom à quelqu'un de leur nation, ils ont formé fon histoire sur celle de ce prince Égyptien. N'est-il pas évident, en effet, que ce qu'ils disent de leur isle de Délos, où naquit Apollon, est tiré de ce que les Égyptiens, au rapport d'Hérodote, publicient de celle de Chemnis, où Latone avoit caché Orus? S'ils ont dit que cette isle étoit flottante, & qu'elle ne fut fixée qu'à la naissance d'Apollon & de Diane, les Egyptiens ne disoient-ils pas la même chose de celle de Chemnis? Hérodote, à qui on faisoit ce conte, lorsqu'il étoit en Égypte, dit qu'il regarda cette lile avec toute l'attention possible, & qu'il ne la vit nullement flotter.

Les Grecs ajoûtoient que c'étoit Neptune, qui, d'un coup de trident, avoit fait sortir du fond de la mer l'isle de Délos, pour assurer à Latone, persécutée par Junon, un lieu, où elle pût faire ses couches. Ne voit-on pas que c'est une copie fidele de ce que les Égyptiens publioient des persécutions de Typhon contre Isis, qui, pour dérober son fils à la cruauté de son beau frere, en confia l'éducation à Latone, qui le cacha dans l'isle de Chemnis ? Pour ce qui regarde l'intervention de Neptune, c'est une fiction fondée sur ce qu'on attribuoit à ce dieu tout ce qui arrivoit dans la mer, & en particulier tous les tremblemens de terre. Et comme le mot Délos, veut dire manifestation, cette isle, ou qu'on ne connoissoit pas, supposé qu'elle existat, ou qui sortit de la mer par l'effet de quelque tremblement de terre, comme on a vu, il n'y a pas long-tems, se former dans la même mer la nouvelle Santorine, fut nommée Délos. Si les Grecs ont dit que leur Apollon étoit fils de Jupiter, c'est que l'Égyptien avoit pour pere Osiris, que les Grecs ont souvent confondu avec leur Jupiter.

Parmi les dieux du Paganisme, il n'y en a aucun, dont les Poëtes aient publié tant de merveilles, que d'Apollon; & selon eux, il excella dans tous les beaux arts, tels que la poësie, la musique & l'élo-

quence. Et par une hyperbole, affez ordinaire en pareille occafion, on publia qu'il les avoit inventés. Il fut le dieu & le protecteur des Poëtes, des Musiciens & des Orateurs. Les Muses étoient aussi sous sa protection, & il présidoit à leurs concerts. Avec cela, il n'y avoit aucun des dieux, qui possédat, comme lui, l'art de connoître l'avenir, aussi fut-il celui de tous, qui eut un plus grand nombre d'Oracles.

A tant de perfections, on joignoit la beauté, les graces, l'art de charmer les oreilles, autant par la douceur de son éloquence, que par les accords harmonieux de fa lyre, qui enchantoient également les hommes & les dieux. Cependant, avec ces bonnes qualités, il n'eut pas toujours le don de plaire aux personnes, dont il étoit amoureux; ce qui a attiré aux Payens quelques railleries de la part des apologistes de la religion Chrétienne. En effet, pour séduire Issé, fille de Macarée, il fut obligé de se métamorphoser en berger; & il eut beau étaler toutes ses perfections à Daphné, elle fut sourde à sa voix. On met aussi sur le compte d'Apollon d'autres intrigues amoureuses, entr'autres, celle qu'il eut avec Coronis, qui lui donna pour fils Esculape.

Au reste, comme Apollon étoit le dieu des beaux arts, ceux qui les cultivoient, passoient pour être ses enfans, tels qu'Orphée, Linus, & plusieurs autres; ou pour ses favoris, comme Hyacinthe &

Cyparisse.

Si Apollon ne fut pas toujours

heureux en amour, il le fut dans les défis, qu'on eut la témérité de lui faire, & dont il fortit toujours victorieux. Pan, qui croyoit exceller dans l'art de jouer de la flûte, voulut comparer cet instrument à la lyre d'Apollon. Le defi fut accepté, & le Tmolus, pris pour arbitre, adjugea la victoire, à Apollon. Midas, témoin de cette dispute, recusa le jugement de Tmolus; & Apollon, pour faire connoître sa stupidité, lui donna des oreilles d'âne. Marsyas, autre joueur de flûte, fut encore plus malheureux, que Midas, dans le défi, qu'il avoit ofé faire à Apollon, puisque ce dieu le fit écorcher vif.

La défaite du serpent Python, que raconte Ovide, est mise ausli par les Poetes sur le compte de ce même dieu. Ce monstre causoit de grands ravages; mais, Apollon, à coups de fléches, en purgea la terre, & délivra sa mere des perfécutions qu'elle en fouffroit.

Certains prétendent que les fléches d'Apollon n'étoient que les rayons du soleil; ce qui donna lieu à une fable aussi ancienne que celebre; c'est qu'on attribuoit à Apollon toutes les morts subites & prématurées. On en trouve cent exemples dans Homère, & toutes les fois que ce Poète parle de quelque mort de ce genre, il ne manque pas de l'attribuer à Apollon, on à Diane, avec cette différence qu'il met fur le compte de ce dieu, celle des hommes, & fur celui de Diane, celle des femmes. Mais, l'exemple le plus marqué dans l'Antiquité, est ce-

A P

lui des enfans de Niobé, qu'Apollon & Diane tuérent à coups de fléches.

Cette espèce d'armes devint très-funeste à Apollon. En esset, Jupiter, indigné qu'Esculape eût rendu la vie à Hippolyte, prétendant que le droit de ressusciter les morts, devoit être réservé à lui seul, frappa l'infortuné médecin d'un coup de foudre; & Apollon, pour venger la mort de son fils, ayant tué, à coups de sléches, les Cyclopes, qui avoient fabriqué la foudre, dont Jupiter s'étoit servi, sut chassé du ciel. Obligé de gagner de quoi vivre, il se mit au service d'Adméte, dont il garda

les troupeaux. Boccace, sur l'autorité de Théodontion, dit que cette aventure regarde cet Apollon, qui, suivant Cicéron, avoit donné des loix aux Arcadiens, & qui fut chassé du trône, pour avoir voulu gouverner ses sajets avec trop de sevérité. Il se retira à la cour d'Adméte, qui le reçut favorablement, & lui donna en souveraineté la partie de ses États, qui étoit sur les bords du fleuve Amphrise. De-là, l'origine de la fable qui dit qu'il fut banni du ciel, parce qu'il fut chassé du trône. Celle qui porte qu'il se vit contraint de garder les troupeaux d'Adméte, nous apprend qu'il devint roi d'une partie de la Thessalie. Les deux noms de Roi & de Pasteur sont souvent fynonymes, fur tout dans Homere; & en effet, tout Roi doit être le pasteur de son peuple, qui est son vrai troupeau. Comme ces anciennes traditions n'étoient pas toujours uniformes, Ovide dit que ce n'étoit pas dans la Thessalie, mais dans l'Élide, qu'Apollon devint pasteur, & que lui arriva l'aventure de Battus, qui lui vola quelques bœuss.

L'histoire, qu'on vient de raconter, prouve qu'Apollon ne fouffroit pas volontiers qu'on l'insultât. Celle de Phorbas, qui s'étoit rendu maître du chemin, qui conduisoit à Delphes, en est une nouvelle preuve. Ce dieu, en effet, s'étant métamorphofé en Athléte, lui ôta la vie. Mais, pour expliquer la plûpart de ces fables il faut se rappeller le principe, établi par M. l'abbé Banier; sçavoir, qu'on chargeoit presque toujours l'histoire d'un dieu, ou d'un héros, des aventures de tous ceux, qui avoient porté le même nom, & souvent de celles de leurs Prêtres. L'aventure, dont on vient de parler, pourroit bien être de ce nombre. Quelqu'un des miniftres de Delphes, qui voyoit diminuer tous les jours les offrandes, qu'on portoit dans le temple d'Apollon, par les incursions de Phorbas, se déguisa; & ayant été assez heureux, pour tuer ce brigand, il publia que c'étoit Apollon lui-même, qui avoit venge l'insulte faite à son temple.

Quoiqu'il en soit, il n'y eur guere de dieu dans le Paganisme, plus honoré qu'Apollon. Il avoit des temples dans toute la Gréce & dans toute l'Italie, des Oracles sans nombre, & on célébroit une multitude de fêtes en son honneur, sur tout à Délos. Je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup sur ce

X ij

24 A P

fujet; il suffit de remarquer que presque toutes les cérémonies du culte qu'on lui rendoit, avoient rapport au foleil, dont il étoit le fymbole, ou aux attributs qu'on croyoit qu'il possédoit. Ainsi, le loup & l'épervier lui étoient confacrés, parce qu'ils ont l'un & l'autre, la vue fine & perçante. Le corbeau, la corneille & le cygne lui étoient aussi consacrés, à cause qu'on croyoit que ces oiseaux avoient un instinct naturel pour prédire l'avenir. Si le laurier étoit un arbre consacré à ce dieu, c'est qu'on étoit persuadé que ceux, qui dormoient, ayant fous la tête quelques branches de cet arbre, recevoient des vapeurs, qui les mettoient en état de prophétiser. Porphyre nous apprend même que les Anciens annonçoient les choses futures sur le bruit que faisoit le laurier, lorsqu'il brûloit ; ce qui fait dire à Tibulle: Lorsque le laurier vous donne un bon augure, laboureurs rejouissez-vous. Mais auin, loriqu'il brûloit sans aucun petillement, c'étoit un mauvais signe. On avoit encore confacre à Apollon le coq, parce qu'il annonce, par fon chant, le lever du soleil; & la cigale, à cause, que son chant honore le dieu de la musi-

Le tems nous a conservé un grand nombre de monumens de ce dieu. Je n'ai pas dessein de les parcourir. On peut les voir presque tous rassemblés dans l'Antiquité expliquée par les figures. Il

fusfit de remarquer que ce dieu y est toujours reconnoissable par sa jeunesse, par les rayons qui brillent sur sa tête, & par sa lyre, ou la cythare qui l'accompagne. On représentoit Apollon jeune & sans barbe, ainsi que Bacchas; ce qui, selon Tibulle, convenoit parfaitement à l'un & à l'autre; mais, comme celui-ci paroît quelquesois avec de la barbe, Lucien nous apprend qu'il y avoit aussi un Apollon barbu. Cependant, nous n'avons aucun monument

qui le représente ainsi.

Enfin pour terminer cet article, il ne me reste qu'à parler des différens noms, qu'on donnoit à Apollon. Comme tout l'univers adoroit ce dieu, ou du moins l'aitre, dont il étoit le symbole, il avoit presqu'autant de noms qu'il y avoit de pais différens, qui lui rendoient un culte religieux; mais, indépendamment de ces noms, les Grecs & les Romains lui en donnoient plusieurs autres. La plûpart de ces noms ont des articles particuliers, qu'on peut consulter. Voici, toutefois, par ordre alphabetique, ceux qu'on trouve dans Pausanias.

APOLLON Acesius, Apollon, Acesius, Aronous A κεσίος; (a) c'est-à dire, Apollon le reftaurateur, le médecin, du verbe αὐεομαι, medeor, sano, je remédie, je guéris. Ce surnom d'Apollon, selon Pausanias, répond à celui de préservateur, que les Athéniens donnoient à ce dieu.

Apollon Acésius avoit un tem-

ple & une statue dans la place d'Elis, ville du Péloponnèse.

APOLLON ACRITAS, Apollon Acritas, (a) du Grec aupa, une hauteur, parce que son autel étoit bâti sur une hauteur, à Sparte, où il étoit honoré sous le nom d'Apollon Acritas.

APOLLON AGRÉUS, Apollon Agraus , A πολλων Α γραΐος. (b) Ce furnom d'Apollon veut dire le Chasseur. Ce sut Alcathous, fils de Pélops, qui bâtit un temple à Apollon Agréus, en mémoire de ce qu'il avoit combattu & tue un lion, qui causoit de grands ravages, fur le mont Citheron, & dans tout le pais du voilinage.

APOLLON AGYIÉUS, Apollon Agyieus, A'monnas A'youeus; (c) ce qui veut dire une rue, selon l'etymologie de cette épithète. Apollon fut ainsi surnommé, parce qu'il étoit honoré dans les rues & dans les carrefours des Villes.

Les Tégéates avoient confacré plufieurs statues à Apollon Agyiéus, & voici la raison, qu'ils en apportoient. Ils disoient qu'Apollon & Diane se vengérent en tous lieux, & à Tégée comme ailleurs, de ceux qui avoient méprisé Latone, lorsqu'enceinte de ces deux divinités, elle étoit errante par tout le monde. Apollon, étant venu à Tégée, eut un entretien secret avec Scephrus, fils de Tegéates. Limon, frere de celui-ci, s'imagina que cet entretien rouloit sur lui, & qu'il étoit trahi. Dans

cette persuasion, furieux, il se jette sur son frere, & le tue; mais, aussi-tôt Diane le perça de ses fléches, & vengea la mort de Scephrus. Tégéates & Méra, fa femme, appaisérent sur le champ Apollon & Diane par un sacrifice. Cependant, une extrême stérilité ayant affligé le pais, on envoya consulter l'oracle de Delphes, & la réponse fut qu'il falloit pleurer Scéphrus. C'est pourquoi, à la fête d'Apollon Agyieus, les Tégéates pratiquoient certaines cérémonies, en l'honneur de Scéphrus, entr'autres, une, qui est que la prêtresse de Diane poursuivoit un des assistans, pour marquer que Limon fut poursuivi par Diane à coups de fléches.

Apollon Agyiéus avoit quatre statues à Tégée, & chaque tribu avoit donné la sienne; la tribu Claréotis, la tribu Hippothoitis la tribu Apollonéatis, & la tribu Athanéatis, ainsi appellées du nom des terres, que le sort fit tomber aux enfans d'Arcas, à la réserve de la seconde, qui avoit pris le nom d'Hippothous, fils de Cer-

cyon.

APOLLON ALEXICACUS, Apollon Alexicacus, Απολλων A reginanos; (d) c'est - à - dire. Apollon le Libérateur, On voyoit, à Athènes, une statue d'Apollon Alexicacus. Ce titre vient, dit-on, de ce que la peste ayant affligé les Athéniens durant la guerre du Péloponnèse, Apollon les en délivra par le moyen d'un oracle rendu

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 183. (b) Paul. pag. 76, 77.

<sup>(</sup>c) Pauf. pag. 60, 119, 539, 540 (d) Paul. pag. 6, 522. X 111

à Delphes. La statue d'Apollon Alexicacus étoit l'ouvrage d'un

certain Calamis.

APOLLON AMAZONIUS, Apollon Amazonius, Α'πολλών A μαζόνιος. (a) Les Pyrrhiquiens avoient chez eux un temple d'Apollon Amazonius; furnom qui fut donné à ce dieu, parce que, suivant la tradition du pais, l'armée des Amazones demeura en de-ça de leur Ville, & n'avança pas plus loin. La statue du dieu étoit de bois, & l'on croit qu'elle fut consacrée par ces femmes, qui étoient venues des rives du Thermodon.

APOLLON AMYCLÉEN, 04 AMYCLEUS, Apollon Amyclaus Απολλών Αμυκλαΐος. (b) Ce furnom étoit donné à Apollon, à cause du culte qu'on lui rendoit à Amycles. Les habitans de cette ville avoient une dévotion particulière pour Apollon Amycléus. On remarque que les femmes de Sparte filoient tous les ans une tunique pour la statue d'Apollon Amycléus; & le lieu, où elles filoient, s'appelloit par excellence la Tunique. Voyez Amycléen.

APOLLON ARCHÉGÉTES, Apollon Archegetes, A TONNOV A'cxuyerus; c'est-à-dire, Apollon conducteur. (c) Apollon étoit honoré sous ce nom à Mégare. Sa statue étoit toute d'ébene, & dans le goût des ouvrages de l'école d'Egine; école très-ancienne &

très-célebre.

APOLLON Argous, Apol-

(a) Pauf. pag. 211.

(c) Paul. pag. 79.

lon Argous. (d) Quatre - vingts stades au de-là de Coroné, en tirant vers la mer , on trouvoit fur la côte un temple d'Apollon. Ce temple étoit fort celebre, & passoit pour le plus ancien du pais. Les malades y venoient en foule, & s'en retournoient gueris. Le dieu y étoit honoré sous les noms d'Apollon Corynthus & d'Apollon Argous. Sous le premier, il avoit une statue de bois, & sous le second, une statue de bronze, qui avoit été consacrée, dit-on, par ces Héros, que portoit le navire Argo.

APOLLON BOEDROMIUS, Apollon Boedromius. Α΄ πολλων Bons pouros. (e) Cette épithéte veut dire Auxiliaire. Les Athéniens avoient une fête, appellée Boedromia, & le mois Boedromion. Cette appellation étoit fondée fur ce que Xuthus secourut les Atheniens, dans la guerre qu'ils avoient contre les Eleufiniens; car, pour conserver la mémoire de ce bienfait, ils instituérent une fête, qu'ils nommérent Boëdromia. Apollon Boëdromius étoit dit dans le même

fens.

Il y avoit à Thébes en Béotie, une statue d'Apollon Boëdromius. Elle se voyoit devant le temple

de Diane Eucléa.

APOLLON CARINUS, Apollon Carinus, A' πορλών Καρίνος. (f) Ce furnom d'Apollon, qu'on trouve dans Paulanias, est inconnu. On croit que c'est le même que Carneus. Voyez l'Article qui fuit.

<sup>(6)</sup> Paul. pag. 190, 199.

<sup>(</sup>d) Paul. pag. 281. (e) Paul. pag. 567. (f) Paul. pag. 82.

APOLLON CARNÉUS, Apollon Carneus, A'ποκλων Καρνείος. (a) Les Sicvoniens avoient chez eux un temple bâti en l'honneur d'Apollon Carnéus. Du tems de Pausanias, il n'en restoit presque rien autre chose, que quelques colomnes. Les murs & le toit avoient été détruits par le tems. Les Sicvoniens avoient encore une chapelle, consacrée au même dieu; & il n'y avoit que les prêtres qui eussent permission d'y entrer. Cette chapelle étoit dans le parvis du temple d'Esculape.

APOLLON CEREATE, Apollon Cereata. (b) Le temple d'Apollon Céréate étoit fitué dans l'Épytide, vers la fource de la rivière de Carnion. C'est tout ce que Paufanias nous en apprend.

APOLLON CLARIUS, Apollon Clarius , A Tixxwv Krapios, (c) nom qui fut donné à Apollon de l'ille de Claros, où ce dieu étoit fingulièrement honoré. Il y avoit à Corinthe une statue d'Apollon Clarius, qui étoit de bronze.

APOLLON CORYNTHUS, Απάλλων Κόρυνθος. Voyez Apollon

Argous.

APOLLON CYPARISSIUS, Apollon Cypariffius , Απόλλων Κυπαρισσίος. (a) Apollon fut ainsi appellé d'un temple, qu'il avoit

à Cyparissie.

APOLLON DÉCATÉPHORE, Apollon Decatephorus, Απόλλων Денатифорос. (e) Ce dieu avoit une statue à Mégare sous ce nom. C'est comme qui diroit une statue d'Apollon, faite de la dixième partie de quelques dépouilles remportées sur les ennemis.

APOLLON DELPHIEN , OH DELPHICUS, Apollon Delphicus. Le surnom de Delphicus est un des plus célebres qu'ait porté Apollon. Tout le monde sçait que ce dieu fut ainsi appellé du culte qu'on lui rendoit à Delphes ; où il étoit dans une singulière vénération. Voyez Delphes.

APOLLON DELPHINIEN, Apollon Delphinius, Α΄πόλλων Δελφινίος. (f) Une colonie de Crétois cherchant de nouvelles terres à habiter, Apollon la conduifit à Cirrha, qui étoit le port de Delphes, & l'y conduilit par le moyen d'un dauphin, qui lui fervit de guide ; de là vient le furnom d'Apollon Delphinien, fuivant Plutarque, qui refute la fable que l'on débitoit à ce furet.

Il y avoit, à Athènes, un temple d'Apollon Delphinien. On raconte que ce temple étant achevé, au comble près, à quoi l'on travailloit encore, parut dans la Ville, un jeune inconnu, avec une robe trainante & de beaux cheveux bien frises, qui flottoient sur les épaules scétoit Thésée ]; quand il fut auprès du temple, il entendit les ouvriers, qui demandoient, en riant, où alloit done cette belle grande fille ainsi toute seule. A cette plaisanterie, il ne répondit rien; mais, ayant détellé deux bœufs, qui étoient près

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 103, 104. (b) Paul. pag. 510.

<sup>(</sup>e) Pauf. pag. 89.

<sup>(</sup>d) Paul. pag. 286. (e) Paul. pag. 79.

<sup>(</sup>f) Paul, pag. 32, 33.

de-là à un chariot couvert; il prit l'impériale du chariot, & la jetta plus haut que n'étoient les ouvriers, qui travailloient à la cou-

verture du temple.

APOLLON DIONYSODOTE, Apollon Dionyfodotus, Α'πόλλων Διονυσοδότος. (a) Les Phlyens, peuples de la tribu Cécropide, dans l'Attique, avoient un autel dédié à Apollon Dionysodote.

APOLLON DIRADIOTES, Apollon Diradiotes, (b) Α σύλλων Δειραδιώτης. Ce dieu avoit, lous cette dénomination, un temple à Argos, sur le chemin qui menoit à la citadelle. On tient que ce temple avoit été bâti par Pythaéus, qui venoit de Delphes, & que c'est le premier temple qu'ait eu Apollon. La statue que l'on y voyoit, étoit de bronze. Le dieu étoit représenté tout droit, & ne s'appelloit point autrement que l'Apollon Diradiotès, parce que le lieu se nommoit Diras, du Grec, Seipas, jugum, une colline, une éminence. Ainsi, l'Apollon Diradiotès, c'est comme qui diroit l'Apollon de la Colline.

Du tems de Paufanias, il fe rendoit encore des Oracles, au temple d'Apollon Diradiotes; & voici de quelle manière. La Prêtresse, qui présidoit à ces Oracles, étoit obligée de garder la chastété, Elle facrifioit tous les mois une brebis durant la nuit; & austi-tôt qu'elle avoit goûté du sang de la victime, elle étoit remplie de l'esprit prophétique. Ce temple d'Apollon tenoit presque à celui de Minerve aux bons yeux, bâti par Dioméde.

APOLLON EGYPTIEN, Apollon Ægyptius, Α'πόλλων Α'ιγυπ-7/09. (c) Il est parle d'Apollon Égyptien au premier article d'Apollon. Voyez cet article ci-dessus.

APOLLON ÉPIBATÉRIUS, Apollon Epibaterius, Α'πολλων Επιβατυρίος. (d) Les Træzeniens avoient un bois confacré à Hippolyte, dans lequel étoit un temple d'Apollon Epibatérius, qu'ils tenoient avoir été dédié sous ce nom par Dioméde, après qu'il se fut sauvé de la tempête, qui accueillit les Grecs, lorsqu'ils revenoient du siège de Troye. Ils disoient même que Dioméde institua le premier les jeux Pythiens, en l'honneur d'Apollon.

Le mot Epibatérius, vient du Grec, & micalyw, conscendo, je monte. On vouloit donc dire qu'Apollon étoit monté sur les vaisseaux des Grecs, pour les tirer lui-même du danger, où ils

étoient de périr.

APOLLON ÉPICURIUS, (e) Apollon Epicurius, Απολλών E'mixouplos. Dans un bourg d'Arcadie, nomme Baffes, on voyoit un temple d'Apollon Epicurius, dont la voûte étoit de pierre de taille. Après celui de Tégée, c'étoit, de tous les temples du Péloponnese, le plus estimé, soit pour la beauté de la pierre, soit pour l'élégance & la symmétrie de l'é-

<sup>(</sup>a) Pauf. pag. 59. (b) Paul. pag. 128.

<sup>(</sup>c) Paul. pag. 135.

<sup>(</sup>d) Paul. pag. 146. (e) Paul, pag. 504, 522,

difice. Le surnom d'Épicurius, qui veut dire secourable, vient de ce que les Phigaliens, à qui appartenoit le bourg de Basses, furent délivrés de la peste, par le secours du dieu, de même que les Athéniens l'appellérent Alexicacus, pour un semblable sujet. Quant à Pausanias, il croit que ces deux noms lui furent donnés durant la guerre des Athéniens avec les Phigaliens & les autres peuples du Péloponnese. Ce qui me le persuade, dit-il, c'est, premierement, la conformité des deux noms; en second lieu, c'est qu'-Ictinus, qui a été l'Architecte du temple d'Apollon Épicurius, vivoit du tems de Périclès, & qu'il fut aussi l'architecte du temple, que l'on nommoit le Parthénon, à Athènes.

La statue d'Apollon Épicurius fut transportée dans la place publique de Mégalopolis, pour y servir d'ornement. Elle étoit de bronze, fort belle, haute de douze pieds. Elle avoit été faite aux dépens des Phigaliens. Voyez cidessous, Apollon Parrhassus.

APOLLON GRYNÉEN, (a) Apollon Grynaus, A'πόρλων Γρυναίος. Apollon étoit furnommé ainfi, à caufe d'un temple célebre qu'il avoit dans la petite ville de Grynium, qui dépendoit des Myriniens. Apollon Grynéen avoit un temple à Athènes; et ce temple étoit accompagné d'un beau bois facré, planté d'arbres fruitiers & d'autres arbres, qui n'é-

toient que pour l'odorat & pour le plaisir des yeux. On voyoit dans le temple des cuirasses de lin, qui n'étoient guere bonnes à la guerre, parce qu'un coup de pique, ou d'épée, les perçoit; mais, qui étoient excellentes pour la chasse, à cause que les dents des léopards & des lions rebouchoient contre.

APOLLON HORIUS, Apollon Horius , A πόλλων O plos , (b) avoit un temple à Hermioné. Quant au surnom d'Horius, Paufanias dit qu'il ne sçait d'où les habitans l'ont tiré. Il croiroit volontiers qu'ils eurent quelque différend fur leurs limites avec leurs voisins, & que ce différend ayant été heureusement terminé, soit par la voie des armes, foit en justice reglée, ils bâtirent un temple à Apollon, comme à la divinité tutélaire de leurs limites. O'pos, dont est formé Horius, veur dire une limite.

APOLLON ISMÉNIEN, Apollon Ismenius, A'πόλλων Ι'σμνής, (c) A Thébes, vers la porte Homoloïde, à droite, il y avoit, sur une petite colline, un temple d'Apollon. La colline & le dieu avoient pris le nom d'Isménius, a cause du fleuve Ismène, qui passoit auprès. A l'entrée du temple, on voyoit une Minerve & un Mercure de marbre. Il sembloit que ces divinités sussent la pour garder le vestibule; aussi, le nom qu'elles portoient, répondoit il à leur sonction. La statue de

<sup>(</sup>a) Pauf. pag. 38. (b) Pauf. pag. 151.

Mercure étoit un ouvrage de Phidias ; celle de Minerve étoit de Scopas. De-là, on passoit dans le temple. La statue d'Apollon Isménien étoit de la même grandeur, que celle qui étoit à Branchides, & ne différoit en rien pour la forme ; de forte que celui, qui avoit vu l'une, & connoissoit la main de l'ouvrier, ne pouvoit pas douter que l'autre ne fût aussi un ouvrage de Canachus. Toute la différence qu'il y avoit, c'est que l'Apollon de Branchides étoit de bronze, & que l'Apollon Isménien étoit de bois de cédre.

Paufanias, visitant le temple, observa là une grosse pierre, où l'on dit que Manto, fille de Tiréfias, s'asseyoit. Cette pierre étoit devant le vestibule, & on l'appelloit encore alors la chaise de Manto. A la droite du temple, on voyoit deux statues de marbre. On prétend que c'étoient Héniocha & Pyrrha, les deux filles de Créon. Une coûtume, que les Thébains pratiquoient, c'étoit de choisir tous les ans un jeune enfant de bonne maison, de figure agréable & de taille avantageufe, pour le revêtir du facerdoce d'Apollon Isménien. On lui donnoit le nom de Porte-Laurier, parce qu'en effet, il portoit une couronne de laurier sur la tête. On ne scait pas bien si, durant leur sacerdoce, ils étoient tous obligés de consacrer un trépied de bronze à Apollon. Pausanias ne le croit pas; car, il ne remarqua qu'un petit nombre de trépieds. Mais, les enfans, dont les peres étoient riches, n'y manquoient pas. Le plus curieux de tous ces trépieds, foit pour la qualité de celui qui l'avoit donné, c'en étoit un, qui fut confacré par Amphitryon, lorsqu'Hercule exerçoit le facerdoce du dieu, & qu'il étoit par conséquent Porte-Laurier.

Au-destus du temple d'Apollon Isménien, on trouvoit une fontaine, que l'on dit avoir été confacrée au dieu Mars, & qu'il faifoit garder par un dragon. Près de-là, étoit le tombeau de Caanthus, qui, si on en croit les Thébains, étoit fils de l'Ocean, & frere de Mélie. Son pere l'envoya chercher Mélie, qui avoit été enlevée. Caanthus, ayant sçu qu'elle étoit en la puissance d'Apollon, & ne l'en pouvant tirer, mit de dépit le feu au bois Isménien. Mais, Apollon lui décocha une fléche, dont il le tua; & sa sépulture étoit, comme je viens de le dire, au-dessus du temple. On dit qu'Apollon eut deux enfans de Mélie, Tencrus & Isménus. Il donna, au premier, l'art de prédire l'avenir; & pour faire honneur à l'autre, il voulut qu'un fleuve portât son nom. Ce n'est pas que ce fleuve n'en eût un auparavant, puisqu'on le nommoit Ladon.

APOLLON LATOUS, Apollon Latous, Α'πόλλων Λ τώος. (a) Ce dieu avoit un temple vers les frontières du territoire de Mégare & de celui de Corinthe. Pausanias

ne dit point pourquoi il étoit sur-

nommé Latous.

APOLLON Lycéus, Apollon Lycaus, A TONNON AUXATOG. (a) Il y avoit, à Sicyone, dans la place publique, un temple d'Apollon Lycéus. Ce temple, du tems de Pausanias, tomboit en ruines, & n'avoit rien qui fût digne de curiofité. Quant au furnom de Lycéus, voici la raison que l'on en donnoit. On dit que les loups devenus plus furieux qu'ils ne sont d'ordinaire, se jettoient sur les troupeaux & les dévoroient, sans qu'on pût les en empêcher; qu'Apollon indiqua aux Sicyoniens une espèce de bois sec, dont l'écorce mêlée avec de la viande faisoit mourir les loups; qu'ils pratiquérent ce reméde, & que les loups moururent tous. Lorsque Pausanias étoit à Sicyone, ils conservoient encore de ce bois dans le temple; mais, aucun d'eux, même de ceux qui étoient les plus versés dans l'histoire de leur pais, ne scavoit de quel arbre étoit ce bois. Voyez l'article fuivant.

APOLLON LYCTUS, Apollon Lycius, Α΄πόλλων Δυκίος. (b) Le temple le plus célebre qu'il y eut à Argos, c'étoit le temple d'Apollon Lycius. La flatue du dieu qu'on y voyoit du tems de Paufanias, étoit un ouvrage d'Attale Athénien; car, l'ancienne, qui étoit de bois, fut confacrée avec le temple par Danaüs; & à dire le vrai, ajoûte Paufanias, je crois que, dans ces tems fi anciens,

toutes les statues étoient de bois, particulièrement celles que faifoient les Égyptiens. Il est à propos de raconter pourquoi Danaüs dédia ce temple à Apollon Ly-

Danaüs étant venu à Argos, disputa le royaume à Gélanor, fils de Sthénélas. Il plaida fa caule devant le peuple, & allégua toutes les raisons dont il appuyoit son droit; mais, comme Gélanor n'en alléguoit pas moins pour lui, le jugement fut remis au lendemain. Ce jour venu, il arriva que le matin un loup se jetta sur un troupeau de vaches, qui paissoient sous les murs de la Ville, & qu'il attaqua même le taureau, que ces vaches suivoient. Les Argiens prirent cet accident pour un augure, & s'avisérent de comparer Gélanor au taureau, & Danaus au loup, parce que, comme le loup est un animal fort sauvage, aush Danaus jusques-là n'avoit eu aucun commerce avec eux. Comme donc le loup avoit eu l'avantage fur le taureau, sur ce fondement & fans autre discussion, ils adjugérent le royaume à Danaus.

Ce Prince croyant qu'Apollon s'étoit déclaré en sa faveur, & que c'étoit lui, qui avoit envoyé un loup si à propos, voulut que ce dieu sut révéré sous le nom d'Apollon Lycius, du Gree nom d'Apollon Lycius, du Gree nom austi-tôt un temple sous ce titre. Dans ce temple on voyoit le trône de Danaüs & une statue de Biton, portant un taureau sur son

dos; ce qui se trouvoit éclairci par Leuceas, qui disoit dans ses poëfies, qu'un jour que les Argiensalloient en cérémonie à Némée pour facrifier, selon la coûtume, à Jupiter, Biton fit admirer sa force, en portant un taureau sur ses épaules. Ils allumoient du feu auprès de cette statue, & ils disoient que c'étoit le feu de Phoronée. Car, ils n'étoient pas de l'opinion de ceux qui croyoient que Prométhée avoit donné le feu aux hommes. Au/contraire, ils tenoient pour certain que c'est Phoronée qui en a été l'inventeur.

Outre la statue de Biton, il y en avoit plusieurs de bois, entre autres une de Mercure, faite par Epéus, & une de Vénus, consacrée par Hypermnestre. On voyoit aussi une statue de Ladas, l'homme de son tems le plus leger à la course, & une autre encore de Mercure. Il étoit représenté tenant dans ses mains une tortue, dont il vouloit faire une lyre. Devant le temple il y avoit une espèce d'escabeau, ou de marchepied, où l'on avoit dépeint le combat d'un loup & d'un taureau. On y voyoit ausii une jeune fille, qui jettoit une pierre au taureau. Les Argiens disoient que cette jeune vierge étoit Diane. C'étoit encore un monument de Danaus, auffi-bien que deux colomnes de bois, que l'on voyoit auprès, & qui étoient taillées en façon de statues, pour figurer Jupiter & Diane. On voyoit dans le même lieu deux tombeaux, l'un de Linus, fils d'Apollon, l'autre de Pfamathé, fille de Crotopus. Là fe voyoit encore une statue d'Apollon, surnommé Agyiéüs, & un autel confacré à Jupiter Pluvieux, devant lequel ces braves chefs, qui vouloient remettre Polynice sur le trône des Thébains, firent serment de périr tous, ou de prendre la ville de Thébes.

Quant au tombeau de Prométhée, qu'ils montroient en ce lieu, Pausanias croit qu'ils se trompoient, & que les Opuntiens en parloient d'une manière plus conforme à la vérité. On ne s'arrêtera pas à une statue de l'Athléte Creugas; mais, on ne doit pas paffer sous silence un trophée que les Argiens avoient érigé en figne d'une victoire qu'ils avoient remportée sur les Corinthiens, ni une statue de Jupiter Milichius, ou le Débonnaire, qui étoit de marbre blanc & de la façon de Polycléte. Enfin, on voyoit auprès Cléobis & Biton en marbre, qui traînoient eux-mêmes leur mere dans un chariot, pour la mener au temple de Junon.

APOLLON MALÉATES, (a) Apollon Maleates, A TONNE Maхейтис. Apparemment qu'on surnommoit ainsi Apollon, à cause qu'il étoit honoré au cap Maléa; car, la plûpart de ses surnoms étoient topiques ; c'est - à - dire, que c'étoient des noms de lieux, où l'on honoroit d'un culte particulier ce dien.

Apollon Maléatès avoit un temple à Sparte, auprès de celui de la Terre. Il en avoit encore un autre sur le mont Cynortion. Ce dernier étoit le seul ancien édifice, qui se fût conservé jusqu'au tems de Paufanias.

APOLLON MERAGETES, (a) Apollon Maragetes, A' TONNON Moipays us; c'est-à-dire, Apollon, chef des Parques. Ce dieu, ainsi qualifié, avoit une statue à Delphes.

APOLLON ONCÉATES, (b) Apollon Oncastes , Α΄ πολλων O'ynaiatus. Ce surnom avoit eté donné à Apollon, du culte qu'on lui rendoit à Oncée, où il y avoit un bois consacré à ce dieu, ainsi qu'un temple. Ce temple étoit situé sur la gauche du Ladon.

APOLLON PÉONIEN, Apollon Paonius, A' TONNOV Halov. (c) Chez les Oropiens, Amphiaraus avoit un temple avec une statue de marbre blanc, & un autel divisé en cinq parties, dont la première étoit dédiée à Hercule, à Jupiter

& à Apollon Péonien.

APOLLON PARNOPIUS, (d) Apollon Parnopius, Απολλών Παρνοπίος. On remarquoit, dans la citadelle d'Athènes, entr'autres monumens, un Apollon de bronze, qui passoit pour être de Phidias. Cet Apollon étoit surnommé Parnopius, du Grec mapromes, locustæ, des sauterelles, parce que le pais étant infecté de sauterelles, le dieu promit de l'en délivrer, & l'on dit que réellement il l'en délivra. Pour moi, dit Paufanias à ce sujet, je sçai que sur le mont Sipyle, les

sauterelles ont été exterminées juíqu'à trois fois. Mais, différemment; la première fois, ce fut un grand vent, qui les en chassa: la seconde, une chaleur excessive ayant succédé à des pluies continuelles, les fit mourir; & la la troisième, elles périrent par un froid violent, qui vint tout à coup. C'est, ajoûte Pausanias, ce que j'ai vu arriver de mon tems.

APOLLON PARRHASIUS . Apollon Parrhafius, (e) A TONNAN Παρρασίος. Dans la partie du mont Lycée, qui étoit à l'orient, on voyoit un temple d'Apollon Parrhasius, ou Pythius; car, on lui donnoit l'un & l'autre furnom. Les Arcadiens célébroient tous les ans une fête en l'honneur de ce dieu. Ils lui facrifioient un fanglier dans la place publique; & alors c'étoit à Apollon Épicurius, qu'ils adressoient leurs vœux. Mais, enfuite, ils portoient la victime dans le temple d'Apollon Parrhasius en grande pompe & au son des flûtes. Là, ils coupoient les cuisses de la victime, ils les faisoient rôtir, & ils consommoient le sacrifice. Tel étoit leur usage.

APOLLON PATROUS, Apollon Patrous , A TONNOV Патрооб. (f) Ce dieu avoit été peint sous cette dénomination dans un temple à Athènes. C'étoit Euphranor. fameux peintre, qui avoit peint

Apollon Patrous.

Ce furnom appartenoit furtout à Jupiter; & le Jupiter Patrous

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 656.

<sup>(</sup>b) Paul. pag. 495, 496. (v) Paul. pag. 64.

<sup>(</sup>d) Pauf. pag. 44.

<sup>(</sup>e) Paul. pag. 517, 518. (f) Pauf. pag. 6. Virg. Eneid. L. II. V. 512. 6 Seq.

334 A P étoit le même que Herceus, & que celui qui est décrit dans ces vers du second livre de l'Enéide:

Ædibus in mediis, nudoque sub atheris axe

Ingens ara fuit, juxtaque veterrima laurus,

Incumbens aræ, atque umbra complexa Penates.

Il étoit surnommé Hercéus, du Grec spros, septum, parce qu'il étoit dans un lieu fermé de tous côtés.

APOLLON PLATANISTIUS, Apollon Platanistius, Απολλων Draganoglos. (a) Il fut ainsi surnommé, felon toute apparence, à cause des platanes, qui étoient aux environs de son temple, & ce temple étoit près du bourg d'Ilée dans le Péloponnèse.

APOLLON Polius, Apollon Polius, A' πολλών Πολίος. (b) Ce furnom d'Apollon veut dire blanc & beau , parce qu'il étoit toujours représenté avec la fleur

de la jeunesse.

Anciennement, les Thébains facrifioient un taureau à Apollon Polius; mais, un jour, à la fête du dieu, comme ceux qui étoient charges d'amener la victime n'arrivoient point, & que le tems pressoit, un chariot, attelé de deux bœufs, étant venu à passer par hazard, dans le besoin où l'on étoit, on prit un de ces bœufs pour l'immoler; & depuis, il passa en coûtume de facrifier un bœuf, qui eût été sous le joug. D'ailleurs, voici une de leurs traditions. Ils disoient que Cadmus étant parti de Delphes, pour venir dans la Thébaide, y fut conduit par une vache, qu'il avoit achetée des pâtres de Pélagon. C'étoit une belle vache, qui avoit, d'un & d'autre côté, une marque blanche, en forme de pleine lune, & suivant un certain Oracle, Cadmus avec sa troupe, devoit s'établir dans l'endroit, où cette vache, lasse de fatigue, fe reposeroit. Ils montroient encore, du tems de Paufanias, le lieu où elle se coucha. On y voyoit un autel exposé à l'air, avec une statue de Minerve, qui fut, dit-on, confacrée par Cadmus.

APOLLON LE PRÉVOYANT, Apollon Præfagus, (c) Α΄πολλων Theophos. On avoit confacte un autel à Apollon le Prévoyant sur le mont Hymette dans l'Attique.

APOLLON PROSTATÉRIUS, Apollon Prostaterius, (d) A πολλων. Προστατηρίος; c'est-à-dire, Apollon prêt à secourir. Ce dieu avoit un temple à Mégare, où l'on voyoit sa statue, celles de Diane & de Latone, & plusieurs autres, qui étoient toutes fort belles, & de la facon de Praxitèle. Latone étoit représentée avec ses enfans.

APOLLON Prous, Apollon Ptous, A TONNOT TITE 5. (e) On trouvoit à Acrephnie un temple d'Apollon Ptous. Ce dieu fut ainli appellé de Ptous, fils d'Athamas & de Thémiste, qui donna son nom au temple, ainsi que l'assu-

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 150.

<sup>(</sup>b) Paus. pag. 559. (c) Paus. pag. 60.

<sup>(</sup>d) Paul. pag. 82. (e) Paul. pag. 576.

roit Asius dans ses Poësies. Avant l'expédition d'Alexandre contre les Thébains & la ruine de Thébes, le dieu rendoit en ce temple des Oracles, qui ne trompoient jamais. Qui le croira?

APOLLON PYTHAÉUS, (a) Apollon Pythaeus, Α΄πόλλων Πυbases. Apollon Pythaéus avoit plusieurs temples, parce qu'il étoit honoré en plus d'un lieu. 1.º Ceux d'Hermioné avoient confacré un temple à Apollon Pythaéüs. Ces peuples avoient pris des Argiens le surnom de Pythaéüs; car, Télésille témoignoit que les Argiens furent les premiers de tous les Grecs, que Pythaéus, fils d'Apollon, honora de sa présence.

2.º Les Asinéens avoient aussi consacre un temple à Apollon Pythaéüs. Les Argiens, lorsqu'ils rasérent leur Ville, n'en épargnérent que ce temple; car, il subsistoit encore, du tems de Pausasanias. On avoit enterré Lysistra-

te auprès de ce temple.

3.º Il y avoit sur le Thornax, espèce de montagne de la Laconie, un temple d'Apollon Pythaéus, avec une statue du dieu, faite sur le modele de celle d'Apollon Amycléiis. Les Lacédémoniens avoient plus de dévotion pour cette dernière, puisqu'ils employérent à l'orner les richesses, que Crésus, roi de Lydie, leur avoit données pour l'ornement de la première.

4.º Dans la place de Sparte, on voyoit trois statues; l'une d'Apollon Pythaéus, l'autre de Diane, & la troisième de Latone.

L'endroit où étoient ces statues étoit une enceinte, qu'ils appelloient du nom de Chœur, parce que dans ces jeux publics, auxquels les jeunes gens s'exerçoient, & qui se célébroient avec beaucoup de folemnité, toute la jeunesse de Sparte alloit là , & formoit des chœurs de musique en l'honneur d'Apollon.

APOLLON PYTHIUS, (b) Apollon Pythius , A' Toxxov Ilva blog. Il étoit surnommé Pythius, parce que la ville de Delphes, on il rendoit des oracles, & où il avoit un temple célebre, s'étoit

appellée Pytho.

Sur le chemin qui menoit de Phénéon à Pellène & à Égire, on trouvoit un temple d'Apollon Pythius. Mais, du tems de Pausanias, on n'en voyoit que les ruines, avec un autel de marbre blanc, que le tems avoit épargné, & où les Phénéates sacrificient encore à Apollon & à Diane. On croit que ce fut Hercule, qui après la prise d'Élis, fit bâtir ce temple. Aux environs, on voyoit la fépulture de plufieurs Héros. qui partagérent, avec lui, l'honneur de cette expédition. & qui périrent dans le combat. On remarquoit entr'autres, le tombeau de Télamon, non loin du temple, fur le bord du fleuve Aroanius, & le tombeau de Chalcodon, près de la fontaine Enoé.

Apollon Pythius avoit une statue à Athènes, aussi-bien qu'à Mégare, & un autel dans l'Altis,

à Olympie.

APOLLON SITALCAS, (a) Apollon Sitalcas, A TONNOV ZI-Taxuas. Il y avoit à Delphes, une statue, haute de trente-cinq coudées, qu'on nommoit l'Apollon Sytalcas. Cette statue venoit d'une amende, à laquelle les Phocéens furent condamnés par les Amphictyons, pour avoir labouré un champ confacré au dieu.

APOLLON SMINTHEUS, Apollon Smintheus, (b) Α'πολλων Σμίνθευς. Apollon Sminthéus avoit un temple dans la Troade, dont la Sibylle Hérophile étoit facriftine. Cette Sibylle ayant fini fes jours dans le pais, son tombeau subfifta long-tems dans le bois sacre d'Apollon Sminthéüs, avec une épitaphe en vers élégiaques, gravés sur une colomne, & dont voici le sens : » Je suis cette fameuse Sibylle, qu'Apollon vou-» lut avoir pour interprete de ses " Oracles, autrefois Vierge élo-» quente , maintenant muette , » sous ce marbre, & condamnée » à un filence éternel. Cependant » par la faveur du dieu, toute » morte que je suis, je jouis en-» core de la douce société de mes Mercure & des Nymphes mes · p. compagnes. a

APOLLON SPONDIUS, (c) Apollon Spondius, Απόλλων Σπον-Siog. Ce surnom d'Apollon est forme de orrordi, fædus, traité, alliance; comme qui diroit, Apol-· lon qui préside aux traités.

Il y avoit, à Thébes, un autel dédié à Apollon Spondius, & cet

(a) Paul. pag. 635, 636. (b) Paul. pag. 630, 631.

autel étoit fait de la cendre des victimes. Là, se pratiquoit une espèce de divination, tirée de tout ce que l'on avoit pu apprendre, foit par la renommée, foit autrement. Cette manière de prédire l'avenir étoit en grand crédit sur tout chez les Smyrnéens, qui, fous les murs de leur Ville en dehors, avoient une chapelle uniquement destinée à cet usage.

APOLLON THÉORIUS, (d) Apollon Theorius, de θεάςμαι, video, je vois. Ce surnom convient fort à Apollon, regardé comme le soleil. Le texte de Paufanias dit θεάριος, il faut lire θεώp.05, comme dans Hésychius, selon la remarque de M. l'abbé Gé-

doyn.

Apollon Théorius avoit, à Trœzène, un temple, qui, selon les habitans, avoit été rétabli & décoré par Pitthée. C'étoit de tous les temples, que connût Pausanias, le plus ancien; car, quoique le temple de Minerve, qui étoit chez les Phocéens d'Ionie, & celui d'Apollon Pythius, qui étoit à Samos, fussent, l'un & l'autre, d'une grande antiquité, ils avoient été néanmoins bâtis, long-tems après celui de Trœzène. La statue, qui s'y voyoit, étoit un préfent d'Auliscus, & un ouvrage du statuaire Hermon, natif du pais. On y voyoit aussi deux statues de bois des Dioscures, qui étoient du même ouvrier.

APOLLON THÉOXÉNIUS, Apollon Theoxenius, (e) Απόλλων

<sup>(</sup>c) Paul. pag. 559.

<sup>(</sup>d) Paul. pag. 144.

<sup>(</sup>e) Paul. pag. 454.

Osogévios. On voyoit à Pellène un temple d'Apollon, surnommé Théoxénius, où le dieu étoit en bronze. Il s'y célébroit des jeux en son honneur. Le prix étoit une somme d'argent, & il n'y avoit que les citoyens de Pellène, qui fussent reçus à le disputer. Ces jeux se nommoient Théoxénia. Près du temple d'Apollon Théoxénius, étoit celui de Diane, qui y étoit représentée en chasseresse qui tiroit de l'arc.

APOLLON THERMIUS, (a) Apollon Thermius , Απολλών θερwios. Apollon Thermius avoit un autel à Olympie. Le surnom de Thermius avoit, selon Pausanias, la même fignification chez les Éléens que chez les Athéniens. Le mot Thermius vient de bepuis,

Calidus, chaud.

APOLLON THYRXEUS, (b) Apollon Thyrxeus, Απόλλων θυρξενς. A Cyanée en Lycie, il y avoit un oracle d'Apollon Thyrxéus, qui étoit fort universel; car, en regardant dans une fontaine consacrée à ce dieu, on y voyoit représenté tout ce qu'on avoit envie de sçavoir.

APOLLON, Apollon, Α'πόλλων, est un des interlocuteurs de plusieurs dialogues de Lucien. Il s'entretient tantôt avec Mercure, tantôt avec Bacchus,

tantôt avec Vulcain.

APOLLON, Apollon, (c) -A'πόλλων nom d'une des plus magnifiques salles de la maison de Lucullus. Voici ce que Plutarque raconte au sujet de cette salle. Cicéron, avec Pompée, vint un jour demander à Lucullus s'il voudroit bien leur donner à souper. De tout mon cœur, répondit Lucullus, & il les pressa de prendre jour. Eh bien, dit Cicéron, des-aujourd'hui, nous souperons chez vous, mais à condition que vous ne nous donnerez que votre ordinaire. Lucullus fit d'abord le difficile, disant qu'ils feroient trop mauvaise chere, & les pria de remettre au lendemain ; ce qu'ils refusérent. Ils ne lui permirent pas même de parler à aucun de ses domestiques, de peur qu'il n'ordonnât quelque chose de plus que ce qu'ils avoient préparé pour lui; mais, à sa priere, ils lui accordérent seulement la permission de dire, en leur présence, à un de ses gens, qu'il souperoit dans Apollon.

Par ce seul mot, il les trompa adroitement, sans qu'ils s'en appercussent; car, chaque salle avoit sa dépense fixe, ses meubles, son service particulier, & tout le reste de l'appareil; de sorte que ses valets, en entendant seulement dans quelle salle il vouloit souper, sçavoient d'abord quelle dépenfe il falloit faire, & quel ameublement & quel service il falloit employer. Les soupers, qu'il faisoit dans la falle d'Apollon, étoient réglés à cinquante mille dragmes, & ce soir, il dépensa tout autant; de forte que Pompée , voyant cette grande dépense, fut surpris de la

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 316. (b) Paul. pag. 440.

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. I. pag. 519. Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. III. pag. 99.

promptitude avec laquelle un fi grand & si magnifique repas avoit

été préparé.

APOLLON [le Synode d'], (a) étoit à Rome une espèce d'Académie fort nombreuse, dont les confréres s'appelloient Synodites.

APOLLON. (b) Ce nom a été donné quelquefois aux trirémes des Anciens; car, on en trouve fur les monumens, qui sont nommées

ainsi.

APOLLONÉATIS, Apolloneatis, Απολλωνεάτις, (c) nom d'une tribu des Tégéates. Cette tribu avoit fait dresser à Tégée une statue en l'honneur d'Apollon

Agyiéus.

APOLLONIAS, Apollonias, (d) native de Cyzique, époula Attale, roi de Pergame, duquel elle eut Eumène, Attale, Philetère & Athénée. Son origine n'avoit rien d'illustre. Sa vertu, en revanche, la rendoit digne du trône, où la fortune l'éleva. L'éloge de cette Princesse se lit dans un fragment de Polybe, échappé à l'injure des tems.

» Apollonias, épouse d'Atta-» le, dit-il, & mere d'Eumène, » étoit née à Cyzique. Elle mé-» rite par bien des endroits, que n fon nom soit transmis à la pos-» térité. Quoique d'une famille

» peu distinguée, elle devint » Reine, & conserva toutes les » prééminences de la fouveraine-

» té jusqu'à la fin de ses jours.

» Elle ne mit en usage aucune de

(a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & [ Bell. Lett. Tom. XIII. pag. 429.

Montf. Tom. IV. pag. 248.

ΑP

n ces caresses, qui siéent si peu " à d'honnêtes femmes. Sa vertu » seule, sa bonté & sa modestie, » lui gagnérent le cœur de son mari. Mere de quatre enfans, n elle les aima tous avec une ten-» dresse sans égale, jusqu'au der-» nier moment de sa vie; & elle » vécut encore plusieurs années, » après la mort de son époux. La » manière, dont se comportérent »- Attale & Eumène, à l'arrivée " d'Apollonias à Cyzique, fit » beaucoup d'honneur à ces deux » Princes. Ils la placérent au mi-" lieu d'eux, & la tenant par la » main, ils la conduisirent dans » tous les temples de la Ville, » accompagnés des Officiers de » leur maison. Il n'y eur personne » qui n'applaudit à un si beau » spectacle. On se rappelloit, à » la vue de ces jeunes Princes, » l'histoire de Cléabis & de Bin ton. On comparoit les deux » actions ensemble; & tout le » monde donnoit l'avantage à » celle des fils d'Artale, en qui » une tendresse égale pour leur » mere, étoit encore relevée par n l'éclat & par la grandeur du m rang. "

Cette Princesse est appellée Apollonis dans les écrits de Strabon & de Plutarque. On apprend de ce dernier, qu'elle remercioit fouvent les dieux, non de l'avoir placée sur un des plus florissans trônes de l'Asie; mais de ce que les cadets de ses enfans faisoient

(c) Pauf. pag. 540. (d) Mém. de l'Acad. des Inscript. & (b) Antiq. expliq. par D. Bern. de Bell. Lett. Tom, XII, pag. 235, 236.

la fonction de gardes auprès de leur aîné, & de ce qu'Eumène sans armes, marchoit en sûreté; au milieu de ses freres, armés de piques & d'épées. C'étoient-là les fruits de la fage éducation, que leur avoit donnée Attale leur pere.

APOLLONIDAS, Apollonidas, (a) ancien poëte Grec, dont Vossius n'a point fait men-

tion!

APOLLONIDE, Apollonides, A'πολλωνίδης, (b) médecin de l'isle de Cos, qui vécut du tems & à la cour d'Arraxerxe longue-main. Ce médecin étoit devenu amoureux d'Amytis, femme de Mégabyse. Un jour, l'ayant trouvée au lit, qui se plaignoit de quelque indisposition, après l'avoir bien examinée, il lui dit que son mal étoit de nature à ne pouvoir être guéri, que par la compagnie d'un homme. En même-tems, il lui offrit ses services, qu'elle accepta.

Mais, dans la suite, voyant que la maladie de la Princesse devenoit sérieuse, & dégénéroit en Phthisie, il ne jugea pas à propos de continuer plus long-tems un commerce si dangereux. Elle en fut si piquée, qu'au lit de la mort, elle demanda, pour toute grace à Amistris, sa mere, de vouloir bien la venger du mépris d'Apollonide. Amistris conta l'aventure au Roi, lui dit l'outrage que le Médecin avoit fait à sa fille, & le ressentiment qu'elle en conservoit. Sur quoi, Artaxerxe ayant laissé sa mere maîtreffe du fort d'Apollonide, elle lui fit souffrir toutes sortes de tourmens deux mois durant, au bout desquels il fut enterré tout vif , le jour même qu'Amytis mourut.

Au reste, Apollonide étoit fort habile dans son art. Mégabyse, en particulier, lui étoit redevable de sa conservation, depuis qu'il avoit été dangereusement blessé dans une conjuration. On le croyoit même mort, & on le pleuroit déjà, comme tel, lorsqu'il fut fauvé par les soins & l'habileté de notre Médecin.

APOLLONIDE , Apollonides, A ποπλωνίδης, (c) nom d'un homme, dont il est question dans

Xénophon.

APOLLONIDE , Apollonides, A'πολλωνίδης. (d) certain personnage d'Halicarnasse, dont parle Démosthène dans sa harangue contre Lacritus.

APOLLONIDE , Apollonides, A' TONNOVIÓNG, (e) Olynthien, dont il est question dans la harangue de Démosthène contre

Néera.

APOLLONIDE , Apollonides, A'monnorishis, (f) l'un des principaux de l'isle de Chio. Cet Apollonide, de concert avec Athénagoras, reçut dans sa patrie, Memnon, général des Perses, après avoir communiqué ce def-

(c) Xenoph. pag, 297.

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. II. pag. 265.

<sup>(</sup>b) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIV. pag. 264, 268. C. 12. Q. Curt. L, IV. c. 5.

<sup>(</sup>d) Demosth. pag. 953. (e) Demosth. pag. 876.

<sup>(</sup>f) Freins, Suppl. in Q. Curt. L. II.

340 A P sein à Phisine & à Mégarée, qui étoient de leur parti. Ainsi, Chio fut prise; l'on y mit une garnison, & le gouvernement de la Ville fut donné à Apollonide & à ceux

de la faction.

Apollonide étoit encore gouverneur de Chio avec Athénagoras lorsque les Macédoniens se disposoient à s'en emparer; mais, comme Apollonide & Athénagoras n'avoient qu'une foible garnison, ils ne purent empêcher les lieutenans d'Alexandre le Grand, de faire le siège de la place. Et peu après, s'étant ému une sédition entre Apollonide & les capitaines de la garnison, ce désordre donna à l'ennemi le moyen d'emporter la Ville; car, ceux qui étoient d'intelligence avec les Macédoniens, ayant enfoncé les portes, firent entrer Amphotère & Hégéloque avec leurs troupes, & se Joignant à eux, ils taillérent en piéces la garnison, se saisirent de Pharnabaze, d'Apolionide & d'Athénagoras, & les livrérent aux vainqueurs.

APOLLONIDE, Apollonides, A πολλωνίδης, (a) colonel de cavalerie dans l'armée d'Eumène. Cet Officier se laissa gagner par Antigone, qui le disposa, par de grandes promesses, à abandonner son Général, pour se joindre à lui dans l'occasion, & dans le tems même de la première bataille, qui viendroit à se donner. Eumène campoit alors dans des plaines de la Cappadoce, très-

favorables pour des combats de cavalerie. Antigone vint auffi-tôt se saisir des hauteurs, qui donnoient für ces plaines. Il avoit alors plus de dix mille hommes de pied, dont la moitié étoient des Macédoniens distingués par la valeur, deux mille chevaux & trente éléphans. Eumène n'avoit pas moins de vingt mille hommes d'infanterie, & de cinq mille cavaliers. Dans le fort du combat, Apollonide, passant avec toute sa cavalerie, fuivant fa convention avec Antigone, dans le parti de ce dernier, lui procura une victoire complete, & Eumène laissa huit mille hommes fur la place. C'étoit alors l'an 322 avant l'Ére Chrétienne.

Du reste, Apollonide ne tarda pas à être puni de sa persidie. Car, Eumène l'ayant pris, le fit pendre sur le champ. Cet Apollonide pourroit bien être le même que celui, dont il est parlé dans

l'article précédent.

APOLLONIDE, Apollonides, A'monnavisus, (b) officier, qui, ayant été laissé par Cassandre pour commandant de la ville des Argiens, passa de nuit dans l'Arcadie, & s'empara de Stymphale. Pendant le séjour qu'il y fit, ceux d'entre les Argiens, qui n'aimoient pas Cassandre, invitérent Alexandre, fils de Polysperchon, à venir prendre possession de leur Ville, qu'ils étoient prêts à lui livrer. Mais, comme celui-ci différa trop de s'y rendre, Apol-

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. pag. 649. Roll, Hift. (b) Diod. Sicul. pag. 705. Anc. Tom. IV. pag. 52.

lonide le prévint, & entra le premier dans Argos. Ayant trouvé environ cinq cens d'entre les habitans, conférant ensemble dans leur Sénat, il y fit mettre le feu, & les y fit brûler tout vifs. Il chassa de la Ville une grande partie des autres habitans, & en tua lui-même quelques-uns.

APOLLONIDE, Apollonides, A'πολλωνίδης, (a) officier de Séleucus. Il avoit été d'abord grand ami de Démétrius. C'est pourquoi, lorsque celui-ci voulut se remettre à la discrétion de son gendre; c'est-à-dire, de Séleucus, qui avoit épousé sa fille Stratonice, on lui envoya sur l'heure cet Apollonide; & cela, afin que Démetrius vint vers Séleucus, avec plus de confiance, comme vers un parent & un gendre, qui lui rendroit toutes sortes de devoirs. Ce n'étoit, au reste, qu'une feinte de la part de Séleucus, qui fit bientôt faisir son beau-pere; & ce malheureux Prince fut confiné, lous bonne escorte, dans la Chersonèse de Syrie.

APOLLONIDE, Apollonides, Α΄ πολλανίδης, (b) l'un des principaux magistrats de Syracuse, vers l'an 214 avant J. C. Cette même année, comme il y avoit dans la Ville, un grand désordre, les Préteurs crurent qu'il étoit à propos de convoquer une assemblée. Là, comme les sentimens étoient partagés, & que la fédition étoit près d'éclater, Apollonide sit un discours très-sage, &

aussi salutaire qu'il pouvoit l'être dans de telles conjonctures. » Il » représenta aux Citoyens, que » jamais État ne s'étoit trouvé si » près de son salut, ou de sa rui-» ne, en même-tems; que, pour » rendre leur République plus » heureuse & plus florissante » qu'elle n'avoit jamais été, il » n'étoit question que de s'enten-" dre tous, pour embrasser, d'un » commun accord, l'alliance des » Romains, ou celle des Car-» thaginois; mais que s'ils s'opi-» piniâtroient à demeurer parta-» gés entre ces deux peuples, il » alloit s'élever parmi les Syra-» cufains eux-mêmes une guerre » beaucoup plus cruelle & plus » sanglante, que celle qui se fai-» soit alors entre les Romains & » les Carthaginois, puisque les » deux factions auroient, dans » l'enceinte des mêmes murailles, " leurs foldats, leurs généraux & » leurs armes; que ce qu'il y » avoit donc de plus essentiel pour » eux, c'étoit de faire tous leurs » efforts pour entrer dans les » mêmes sentimens & dans les » mêmes vues; que le choix de » leurs alliés étoit ce qui devoit » le moins les embarrailer, étant n assez indifférent pour eux, qu'ils " s'unissent avec les Romains, ou » avec les Carthaginois; qu'il ob-» serveroit cependant que l'exem-» ple d'Hiéron étoit d'un autre » poids, que celui d'Hiéronyme, » pour les engager à préférer » l'amitié d'un peuple, avec qui

AP

» ils avoient trouvé de si grands
» avantages pendant cinquante
» ans, à celle d'une nation, qu'ils
» ne connoissoient encore que par
» son insidélité & sa persidie;
» qu'il y avoit une autre résle» xion à faire avant que de se dé» terminer; c'est qu'en rejettant les
» Carthaginois, ils n'étoient pas
» obligés d'entrer d'abord enguerre
» avec eux; au lieu qu'ils ne pou» voient resuser l'alliance du peu» ple Romain, sans attirer aussi» tôt sur leurs bras & ses slottes

» & ses armées. «

Ce discours eut d'autant plus de poids, qu'il étoit moins passionné. Avant que les Préteurs & les premiers des Sénateurs prissent leur parti, on voulut que les officiers des troupes de la République, & les Préfets des alliés, tinssent aussi sur le même sujet un conseil militaire. Lorsque l'affaire eut été débattue long-tems, & avec beaucoup de chaleur; enfin, l'impossibilité de soûtenir la guerre contre les Romains, fit qu'on se détermina à faire la paix avec eux, & à leur envoyer des ambaffadeurs pour la conclure.

APOLLONIDE, Apollonides, A'monnoridus, (a) philosophe Stoicien, attaché à Caton d'Utique. Un jour, un jeune homme, nommé Statyllius, qui se piquoit de fermeté de courage, ne voulant pas faire ce que Caton lui conseilloit, celui-ci se tournant vers Apollonide & vers Démétrius le Péripatéticien: » C'est à » vous, leur dit-il, à amollir &

» à diffiper l'enflure de ce jeune » homme, & à le porter à ce qui » lui est utile, «

APOLLONIDE, Apollonides, A'πολλανίδης. Cet Apollonide, natif de Nicée, étoit hiftorien & géographe. On ignore en quel tems il a vécu. Les Anciens citent plusieurs ouvrages de lui, un traité de l'ambassade de Démosthène, un recueil d'Adages, une description des côtes de l'Europe. Ammonius, Étienne de Byzance, le Scholiaste d'Apollonius, citent ces Ouvrages. Stobée a conservé six vers de lui, & il y a vingt-quatre de ses épigrammes dans l'Anthologie.

Apollonide de Nicée est dissérent d'Apollonide de Céphée, historiographe, dont l'Auteur anonyme de la vie d'Astrate cite le huitième livre, touchant les fal-

sifications de l'histoire.

Il y eut encore du nom d'Apollonide 1.º un Égyptien, furnommé Orapins, qui fut Auteur d'un ouvrage intitulé Semenuthi, & de quelques autres, qui rouloient tous fur les cérémonies des Égyptiens, & fur l'histoire des rois d'Égypte & des Pyramides, qu'ils firent élever. Théophile d'Alexandrie est le seul qui parle de cet ouvrage.

2.º Un Graveur en creux sur

des Agathes & autres pierres.

APOLLONIDE, Apollonis, A'πολλωνίς, (b) prophétesse d'Apollon Lycien à Argos. Dans le tems que Pyrrhus, roi d'Épire, faisoit la guerre aux Argiens, no-

tre Prophétesse sortit un jour, comme forcenée, criant qu'elle voyoit la Ville pleine de fang & de morts, & un aigle, qui venoit fondre sur la mêlée, & qui disparoissoit dans le moment.

Il est à remarquer que l'histoire parle ici comme la poesse. Dans le vingtième livre de l'Odyssée, on voit des signes tout semblables, qui arrivent aux poursuivans.

APOLLONIE, Apollonia, A πολλωνία, nom commun à un nombre de Villes. On croit que ce nom leur avoit été donné à caule de la vénération, qu'on y

avoit pour Apollon.

APOLLONIE, Apollonia, Α΄ πολαωνία, (a) ville de Macédoine, au pais des Taulentiens, située à dix stades du fleuve Aous, ou Anas, selon d'autres, & à soixante de la mer. Elle étoit assez voisine de Dyrrachium, suivant Plutarque. Il y en a qui la mettent dans l'Illyrie; c'est sans doute parce que le pais des Taulentiens a fait anciennement partie de l'Illyrie. D'autres la placent dans l'Epire; c'est pour la même raison; c'est-à-dire, que l'Épire s'étendoit jusqu'au pais des Taulentiens. Mais, c'étoit du côté oppole à l'Illyrie. Elle fut bâtie, selon Strabon, par les Corinthiens & les Corcyréens, qui lui donnérent des loix, dont ce Géographe fait un grand éloge. Cependant, les habitans en rapportoient la fondation à Apollon. En conféquence ils avoient un troupeau consacré au soleil. Pithéne fut berger de ce troupeau. Il gardoit si mal ses brebis, que les loups en mangérent soixante. Ses concitoyens, pour punir sa négligence, lui crevérent. les yeux. Le dieu fut si irrité de leur barbarie, que la terre, à l'instant, leur refusa ses fruits, jusqu'à ce qu'ils eussent appaisé Pithéne, non feulement par des caresses, mais en lui donnant deux maisons de campagne dans les fauxbourgs, & une dans la Ville à fon choix; pour lors, la ftérilité cessa. Ce Pithéne étoit d'une naiffance illustre, comme tous ceux qui lui succédérent dans le même

emploi.

Près des murailles d'Apollonie étoit au témoignage de Plutarque, un espace de terre, appellé Nymphaum, parce qu'il étoit confacré aux Nymphes. Là, au milieu d'une campagne toute verte, & de plusieurs prairies charmantes, on voyoit continuellement fortir par-ci par-la des fontaines de feu. qui n'endommageoient nullement les arbres ni les plantes. On dit que ce fut-là qu'on surprit, tandis que Sylla se trouvoit dans le pais, un Satyre endormi, qui étoit tel que les peintres & les sculpteurs repréfentoient les Satyres, du tems de Plutarque. On le mena à Sylla; & interrogé par plusieurs truchemens qui il étoit, il répondit avec

(a) Plut. Tom. I. pag. 468.725 Pomp. L. XXVI. c. 25. L. XXIX. c. 12. L. Mel. L. II. c. de Maced. Strab. p. 316. XLIV. c. 30. Mém. de l'Acad. des Inscr. 321, 322. Ptolem. L. III. c. 13. Plin. & Bell. Lett. Tom. XIII. pag. 84. Tom. L. III. c. 23. Dio. Cast. pag. 174. Pauf. XIV. pag. 208. pag. 331, 332. Tit. Liv. L. XXIV. c. 40.

beaucoup de peine; mais il ne prononça aucune parole articulée, que l'on pût entendre. Sa voix n'étoit qu'un hurlement rude & fauvage qui tenoit beaucoup du henniflement du cheval & du cri du bouc. Sylla, étonné, le fit ôter de fa présence comme un monstre, qu'on ne pouvoit voir sans horreur.

Dion Cassius fait aussi une belle description du Nymphæum d'Apollonie. Voici comme il s'exprime: » Apollonie, colonie de Co-» rinthe, est fort bien située, tant » pour la terre que pour la mer » & pour les rivières. Et ce que » j'y ai le plus admiré, c'est que » du fleuve Anas, il sort continuel-» lement des sources de seu, qui » ne se répand point aux envi-» rons, & qui ne brûle pas les » lieux, où il coule, & ne les def-» féche pas même. Au contraire, » tout cet endroit est plein d'herbes, d'arbres & de plantes, qui » viennent fort bien, & que les » pluies nourrissent & font croi-» tre. C'est pourquoi, on ap-» pelle ce lieu-là Nymphæum. u

L'Auteur ajoûte une plaisante forte d'Oracle, qui se rendoit en ce lieu-là. Celui qui consultoit l'Oracle, prenoit de l'encens, & après avoir fait ses prieres, il jettoit cet encens dans le seu, en le priant d'y porter ses vœux. Si l'on devoit obtenir ce que l'on souhaitoit, l'encens, que l'on jettoit, étoit d'abord embrasé; & si par hazard, il ne tomboit pas dans le seu, ce seu le poursuivoit & le consumoit; & si on ne devoit pas l'obtenir, l'encens n'approchoit

point du feu, & quand il tomboit même au milieu de la flamme, il s'en retiroit & la fuyoit. Cela arrivoit de même fur tout ce que l'on pouvoit demander, excepté fur la mort & fur le mariage; car, fur ces deux articles, il n'étoit permis à personne de rien demander.

Élien, dans son Histoire diverse, a fait aussi une description trèsélégante de cet endroit; & Strabon en parle dans son septième
livre, où il dit que ce Nymphaum
est une roche, d'où il sort du seu,
& au-dessus de laquelle coulent
des sources de bitume embrasé,
le territoire étant d'un bitume ardent. Tout auprès est un tertre,
où il y a une mine de métal, &
tout celui qu'on en tire, est réparé
avec le tems, toute la terre étant
convertie en bitume.

L'an 214 avant J. C., & de Rome 538, le préteur M. Valérius étant à Orique, des députés d'Apollonie vinrent l'y trouver, pour lui apprendre que Philippe roi de Macédoine, tenoit leur ville affrégée, parce qu'ils refusoient de se joindre à lui contre les Romains; qu'ils n'étoient plus en état de lui résister, à moins que les Romains, a qui ils demeuroient attachés, ne leur envoyassent du fecours. Valérius leur promit qu'il le feroit; & sans différer, il fit partir für de longs vaiffeaux deux mille foldats choisis commandés par Névius Crista préfet des alliés, officier brave & fort expérimenté dans la guerre, avec ordre de se rendre à l'embouchure du fleuve. Névius mit

ses soldats à terre en cet endroit; & ayant ordonné aux galéres, qui les avoient apportés, de retourner à Orique, d'où elles étoient parties, & de se joindre au reste de la flotte, il conduisit ses soldats, en s'éloignant du fleuve, par un chemin qui n'étoit point gardé par les Macédoniens, & entra de nuit dans la Ville, sans qu'aucun des ennemis s'en appercût. Ils se tinrent en repos tout le jour suivant. Névius l'employa à examiner ce qu'il y avoit de jeunesse dans Apollonie, & ce que la ville d'ailleurs pouvoit fournir d'armes & de troupes réglées. L'état, où il trouva toutes choses, lui avoit déjà donné une pleine confiance, lorsqu'il apprit, de ses coureurs, que les ennemis étoient dans ene sécurité & dans une indolence incroyable.

Etant donc sorti de la Ville sans tumulte, pendant le filence de la nuit, il entra dans le camp des ennemis, qui se tenoient si peu sur leurs gardes, que plus de mille hommes avoient passé pardessus leurs retranchemens, avant que qui que ce soit s'en fût apperçu; & s'ils se fussent abstenus de tuer, ils auroient poussé jusqu'à la tente du Roi, sans trouver aucun obstacle. Mais, les cris de ceux, qu'on tua aux portes, éveillérent enfin les Macédoniens, qui furent faisis d'un tel effroi, que non seulement aucun d'eux ne prit les armes, ni ne se mit en peine de repousser l'ennemi; mais, que le Roi lui-même s'enfuyant tout nu,

comme il s'étoit trouvé à son reveil, regagna le bord du fleuve & ses vaisseaux, dans un état si peu conforme à la Majesté royale. qu'il étoit capable de couvrir un fimple foldat de honte & de confusion. Toute la multitude courur en foule du même côté. Il y eut près de trois mille hommes de tués, ou de pris dans le camp; mais, le nombre des prisonniers excéda de beaucoup celui des morts. Après qu'on eut pillé le camp des Macédoniens, les Apolloniates firent transporter dans leur Ville les catapultes, les arbaletes, & les autres machines qui avoient été destinées à battre leurs murailles, dans le dessein de s'en fervir pour les défendre dans la fuite, s'ils se trouvoient jamais exposés au même péril. On abandonna aux Romains tout le reste du butin.

Il y avoit à Apollonie une école célebre. Meibomius foûtient qu'elle l'étoit beaucoup, sur tout du tems de César, puisque ce prince y envoya Octavien; que Mécène y alla aussi alors, & que des exercices communs surent l'occasion de la tendre amicié, qui regna toujours entre Octavien & Mécène.

Apollonie a été le siège d'un-Évêque. Elle conserve encore son ancien nom dans celui de Pollina, que les Modernes lui donnent. Les Turcs, à qui elle appartient, la nomment Piergi.

APOLLONIE, Apollonia, Α΄ πολλωνία, (a) autre ville de

Macédoine. Ptolémée la met dans un canton du païs, comu sous le nom de Mygdonie. Cette Ville, selon Pline, s'éloignoit de la mer, ainsi que celle d'Aréthuse. Ce dernier Géographe ne place pas cette Apollonie dans la Mygdonie, mais dans un païs qui en dépendoit; ce qui revient au même. C'est aujourd'hui Érisso, qui est au pouvoir des Turcs.

APOLLONIE, Apollonia, A'πολωνία, (a) autre ville de Macédoine, dans la Chalcidice. Pline dit que ses habitans étoient furnommés Macrobiens; c'est-à-dire, des gens, qui vivoient longtems. Cette Ville s'éleva sur les ruines de celle d'Acrothon, qui s'appelloit ainsi à cause de fa situation sur le sommet du mont Athos.

(b) On lit, dans les actes des Apôtres, que Paul & Silas ayant passé par Amphipolis & par Apollonie, arriverent à Thessalonique, où les Juifs avoient une Synagogue. Il est certain que l'Apollonie, dont il est fait mention dans ce passage, est l'une des deux qui précédent. Toute la difficulté confiste à sçavoir, de laquelle on doit l'entendre; & c'est une chose qu'il n'est pas aisé de déterminer. Je crois qu'on peut également pencher pour l'une & pour l'autre opinion; car, la route d'Amphipolis à Thessalonique devoit être précisément entre la Mygdonie & la Chalcidice, felon la carte de la Gréce par M.d'Anville.

(a) Plin. L. IV. c. 10.

AP

APOLLONIE, Apollonia, A'πολλωνία, (c) ville de Thrace fur le Pont-Euxin, à treize cens stades de Calatis & à quinze cens de Cyanée. Elle fut fondée par une colonie de Milésiens. Elle étoit bâtie, pour la plus grande partie, dans une petite isle. Cette Ville, selon Pline, étoit dans un païs appellé Astice, & se nomma d'abord Anthie. Dans Pomponius Méla, elle est nommée Apollonie la grande.

APOLLONIE, Apollonia, A'πορλονία, (d) autre ville de Thrace, selon Pline, sur la mer Égée, vers le Strymon. C'est aussi le sentiment de Pomponius Méla, qui la met entre ce sleuve & le

Nestus ou Nestos.

AροlLONIE, Apollonia, Aπολλωνία, (e) ville de l'Asse mineure dans la Mysse, selon les uns, & dans la Phrygie, selon d'autres; diversité d'opinions, qui est fondée sur ce qu'anciennement on a confondu les Myssens avec les Phrygiens. Cette Ville étoit située sur le Ryndacus. Il y avoit, dans les environs, un lac qui en avoit pris le nom, & qui se nommoit par conséquent Apolloniaris.

L. Licinius Lucullus, dans le tems qu'il faisoit la guerre au roi Mithridate, ayant eté averti du départ des ennemis, au moment qu'il assiégeoit un château, se rendit pendant la nuit dans son camp; & le lendemain matin, quoique ce sût dans la plus rude saison de

(d) Plin. L. IV. c. 11. Pomp. Mel. L. H. c. de Thrac.

<sup>(</sup>b) Actu. Apost, c. 17. v. 1. (c) Strab. pag. 319. Plin. L. IV, c. 11. Pomp. Mel. L. II. c. de Thrac,

<sup>(</sup>e) Strab. pag. 575. Plin. L. V. c. 30, Ptolem. L. V. c. 2, Plut. T. I. p. 428.

AP

Cette Ville ayant été presque ruinée par les guerres, sur rérablie par Gabinius, gouverneur de Syrie, ainsi que plusieurs autres Vil-

les du canton.

Outre ces villes du nom d'Apollonie, il y en a eu plusieurs autres. 1.º Une dans la Cyrénaïque, que Ptolémée met entre les villes de la Pentapole. 2.º Une autre dans la Pisidie, vers les sources du Méandre. 3.0 Une autre dans l'Assyrie, à l'orient du Tigre. 4.º Une autre dans l'isle de Créte. 5.º Une autre dans la Carie. 6.º Une autre dans l'Eolide, qui s'appelloit aussi Asfos, & qui conserve, dit-on, ce nom dans celui d'Assum, qu'elle prend actuellement, 7.º Une autre dans la Troade, différente de celle qui étoit sur le Ryndacus, dans la Mysie. 8.º Une autre dans le Pont en Asie, située dans une isle de même nom, qui étoit surnommée Thynias. 9.º Une autre dans la Syrie, qui dépendoit de celle d'Apamée. 10.º Une autre dans la grande Phrygie, que Strabon qualifie Métropole, & quelques autres, qu'on trouve dans les Géographes anciens & modernes.

APOLLONIENS, Apollonienses, vel Apolloniates, A'πονλωνιάτες, peuples ainsi appellés des villes, qui portoient le nom d'Apollonie. Voyez les articles de

ces Villes.

APOLLONIES, Apollonia, (b) fêtes qui étoient célébrées par

l'année, il prend dix cohortes de gens de pied avec sa cavalerie, & le met à les poursuivre. Il neigeoit si fort, & le froid étoit si cruel, que plusieurs de ses soldats ne purent y réfister & demeurérent derrière. Il continua son chemin avec les autres; & comme les ennemis revenoient avec leur convoi, il les joignit près du fleuve de Ryndacus, les attaqua & les défit. La déroute fut si grande, que les femmes même d'Apollonie, fortant de la ville, se mirent à piller tout ce qu'ils avoient chargé, & à dépouiller ceux qui avoient été tués.

Du tems de Strabon, cette Ville appartenoit aux Cyzicéniens. Elle a été Épiscopale. Cyriacus, l'un de ses évêques, signa une lettre Synodale, adressée à Léon. Son nom se conserve encore dans celui d'Abouillona, quoiqu'un peu corrompu, dans la Turquie

d'Asie.

APOLLONIE, Apollonia, Α΄πολλωνία, (a) ville de la Paleftine. Elle étoit fituée affez près de la mer, entre Joppé & Céfarée, à peu près à distance égale. Josephe, Pline & Ptolémée en parlent. Les tables de Peutinger la mettent à égale distance de Joppé & de Céfarée. Quelques-uns la confondent mal-à-propos avec Antipatride; car, Josephe fait mention d'Antipatride & d'Apollonie, comme de deux villes dissérentes. Il n'en est point parlé dans l'Écriture Sainte.

<sup>(</sup>a) Ptolem. L. V. c. 16. Plin. L. V. pag. 521, 522. Antiq. expliq. par D. c. 13. Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 462. Bern. de Montf. Tom. II. pag. 210.

(b) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. I.

les habitans d'Égialée. Et voici quelle en fut l'origine. Apollon, après la défaite de Python, se retira à Egialée avec Diane, sa sœur; mais, en ayant été chasse, il fut obligé d'aller chercher une retraite dans l'isle de Créte. Cependant, la peste faisant de grands ravages dans la Ville, que ce dieu venoit d'abandonner, on alla consulter l'Oracle, & on apprit qu'il falloit députer lept jeunes garçons & un pareil nombre de jeunes filles, pour chercher Apollon & Diane, & les ramener chez eux. Cette députation plut aux deux divinités offensées; & elles revinrent à Égialée, où l'on dédia un temple à Pytho, déesse de la persuasion. En mémoire de cet événement, on faisoit sortir tous les ans le même nombre de garçons & de filles, comme pour aller chercher Apollon & Diane.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. (a) Dans la table Iliaque, on voit écrit sur un temple, AΠΟΛΛΩΝΙΟΝ c'esta-dire, temple d'Apollon. On trouve bien rarement ce mot dans les Auteurs en ce sens-là. Cependant, nous voyons par-là, qu'il étoit d'un usage commun dans le langage. Comme ces sortes de termes ne sont pas ordinaires dans les Ecrivains, on s'y est mépris quelquefois. Un Auteur moderne a rapporté, par exemple, à la reine Artémise, le mot APTE-MIZION, qu'il avoit trouvé sur un médaillon antique, & qui y signifie temple de Diane.

AP

APOLLONIUS, Apollonius, Α΄πολλώνιος, (b) célebre astronome de Mynde. Il nous apprend, dans Sénéque, que les Chaldéens, chez qui il avoit étudié, regardoient les cométes, comme des planetes, dont la révolution se faisoit dans des orbites très-excentriques à la terre, & qui étoient seulement visibles dans la partie inférieure de cet orbite. Les mêmes Chaldéens prétendoient, au rapport d'Apollonius, connoître le cours des cométes & la durée de leurs périodes.

APOLLONIUS, Apollonius, A'πολλώνιος, (c) l'un des lieutenans d'Alexandre le Grand. Cet Officier obtint du Roi le gouvernement de la partie de l'Afrique, qui étoit contigue à l'Egypte.

APOLLONIUS, Apollonius, Α πολλάνιος, (d) Pergéen; c'est-àdire, natif de Perge, ville de Pamphylie. Ce fut un fameux Géométre, qui vivoit vers l'an 250 avant J. C., sous le regne de Ptolémée Évergéte. Il avoit ramassé sur les sections coniques, tout ce que les plus habiles Géometres avoient écrit avant lui, touchant cette matière, & en avoit fait huit Livres, qui parvinrent entiers jusqu'au tems de Pappus d'Alexandrie, lequel composa une espèce d'introduction à cet ouvrage. Depuis, les quatre derniers livres d'Apollonius ont péri. Mais, en 1658, le fameux Jean Alphonse Borelli, passant par Florence, trouva dans la bibliothé-

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. X. pag. 360, 361. Bell. Lett. Tom. XII. pag. 235.

<sup>(</sup>b) Mem. de l'Acad. des Inscript. &

<sup>(</sup>d) Roll. Hift. Anc. Tom. VI. p. 606.

que de Médicis un manuscrit Arabe, avec cette inscription Latine: APOLLONII PERGÆI CONI-CORUM LIBRI OCTO. On les fit traduire en Latin ; & on en publia les V, VI & VII Livres. Car, le dernier est probablement perdu sans ressource, ne s'étant trouvé dans aucun manuscrit Arabe. Les coniques d'Apollonius ont eu en divers tems un grand nombre de Commentateurs, Éditeurs & Traducteurs. On se contentera de citer ici la magnifique & excellente édition Grecque & Latine qu'en a donnée M. Halley. Cet illustre Mathématicien a restitué le texte Grec des trois livres traduits de l'Arabe, & rétabli le huitième sur les indications, qu'on avoit de sa matière.

Apollonius avoit écrit plusieurs autres ouvrages, dont Pappus fait mention, & donne même un précis. Tels sont les traités de Locis planis en trois livres; de Inclinationibus, 1. 2; de Tactionibus, 1. 2; de Sectione rationis, 1. 2; de Sectione spatii, 1. 2; de Sectione determinata, 1. 2. Tout ce qu'on en peut dire ici, c'est que les objets de ces écrits sont des problémes compliqués d'un grand nombre de cas & de déterminations particulières, dont les folutions étoient d'excellens exemples de la méthode des Géométres anciens. Newton en regrettoit la perte pour cette raifon.

Un seul de ces écrits nous est parvenu par l'entremise des Ara-

bes : c'est celui de Sectione rationis, que M. Halley donna en 1708, suivi de ce qu'il imaginoit qu'Apollonius avoit pu dire dans celui de Sectione spatit. Les autres ont été rétablis de la même manière par divers Géométres: celui de Tactionibus l'a été par Viete sous le titre d'Apollonius Gallus: celui de Inclinationibus par Marin Ghétald de Raguse, au commencement du fiécle pafsé. Les traités de Sectione determinata, de Sectione rationis & spatii, l'avoient été aussi par Snellius. Enfin , M. de Fermat & Schooten ont donné le traité de Locis planis, en remplissant, chacun à sa manière, le canevas qu'on en trouve dans Pappus. Un géométre Anglois , M. Robert Simpson, amateur de la méthode des Anciens, en a publié, il n'y a pas long-tems, un nouveau plus conforme à cette méthode.

On fçait encore qu'Apollonius avoit écrit fur la vis, qui rampe autour d'un cylindre, & qu'il avoit donné une approximation plus exacte que celle d'Archiméde; mais, cela ne nous est pas parvenu.

APOLLONIUS, Apollonius, A'πολλώνιος, (a) auteur Grec, fils d'Iléus, ou Silléus. Il prit les lecons de Callimaque & du philofophe Panétius. Il étoit de Naucratis, ville d'Égypte; & le furnom d'Alexandrin, que lui donne Suidas, lui avoit été donné pour la même raison, que celui de Rho-

<sup>(4)</sup> Quintil. L. X. c. i. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. IX. Fag. 404. Tom. X. pag. 79. Voyez les autres Volumes.

dien, parce qu'il avoit demeuré long-tems à Rhodes. Comme il étoit contemporain d'Eratosthènes, il devoit être âgé, lorsqu'il remplit sa place de bibliothécaire d'Alexandrie, supposé qu'il lui ait fuccédé la neuvième année du regne de Ptolémée Épiphane, comme on le croit. Il eut, pour succefleur dans cette place, Ariftonyme, poëte comique, vers la 14e ou 15e année du regne du même Ptolémée Epiphane; car, il n'y a pas d'apparence qu'Apol-Ionius ait été long-tems bibliothécaire, à cause de son grand

Apollonius ne traita pas avec toute la reconnoissance qu'il devoit, Callimaque, fon maître; & il s'attira par-là la haine de ce Poëte, qui lui donna le nom d'Ibis, oiseau d'Egypte, qui se purge le ventre avec le bec; comme Ovide l'a donné depuis à ceux, qui s'opposoient à son retour de

l'exil où il étoit.

Nous avons d'Apollonius un poëme en quatre livres fur l'expédition des Argonautes en Colchide. Ce Poëme, felon Quintilien, est composé dans un genre, qui tient le milieu entre les extrêmités de l'élévation & de la bafsesse. Apollonius a gardé cette médiocrité dans un tempérament juste & uniforme. Quoique, selon Longin, il ne tombe jamais dans son poëme, & qu'il se soûtienne assez également ; avec cette bonne qualité, il est encore infiniment au-dessous d'Homère.

Outre cet ouvrage, Apollonius avoit encore fait un livre d'Archiloque, un traité de l'origine d'Alexandrie, de Gnide, &c. Voyez Amycus, Argonautes, & autres articles, où il est parlé d'Apollo-

APOLLONIUS, Apollonius, A'πολλώνιος, (a) Grec, natif de Sicyone, qui vivoit en la 148e Olympiade. Vers ce tems-là se tint l'assemblée générale des Achéens à laquelle Apollonius assista. Il y vint des ambassadeurs d'Eumène, roi de Pergame, qui offrirent, de la part de ce Prince, cent vingt talens, dont le produit annuel seroit consacré à l'entretien de ceux, qui se trouveroient aux assemblées publiques de la Nation, en qualité de députés. La générolité du Roi déplut à Apollonius. Il convint que la grandeur de la somme étoit digne des Achéens; mais, il représenta en même-tems, que ce présent paroitroit également honteux & injuste, si l'on examinoit de près les vues de celui, qui vouloit le faire, & les usages auxquels il le destinoit.

» Les Loix, dit-il, defendent » aux particuliers & aux Magif-» trats, de recevoir la moindre » chose des Souverains; & cela, » fous quelque prétexte que ce » puisse être. Quoi donc de plus » infame & de plus criminel, que » de voir les Achéens se livrer à » la corruption? On propose de » fournir à la subsistance des mem-» bres du Conseil, qui se convo-





» que tous les ans. Vous délibé-» rerez, après avoir dévoré l'ha-» meçon. L'indignité & le danger, » inséparables de tout ceci, ne se « présentent-ils pas à découvert ? » Eumène vous donne de l'ar-» gent aujourd'hui. Prufias & Sé-" leucus, à son exemple, ne se » piqueront-ils pas de vous faire » ressentir les effets de leur libé-» ralité ? Vous sçavez que les » affaires, qui se traitent dans les » Monarchies & dans les États » populaires, sont opposées de » leur nature. Vous sçavez enco-» re que les différends, que nous » avons avec les Rois, font pref-» que toujours le sujet de nos » plus importantes délibérations. " De deux choses l'une, ou il » faudra sacrifier nos intérêts aux » leurs, ou ne se point prêter à » leurs demandes; auquel cas, " nos refus seront regardés com-» me autant de marques d'ingrati-" tude envers des gens, qui ont » acheté nos suffrages. Je vous » conseille donc de rejetter hau-» tement la proposition, & de " regarder avec horreur celui qui » a imaginé de la faire. «

Apollonius ayant fini fon difcours, Cassandre d'Égine prit la parole, & insista beaucoup, pour appuyer ce qu'Apollonius avoit dit. Les remontrances de ces deux députés échaufférent les esprits de la multitude, au point, qu'aucun des assistans n'eut l'assurance d'ouvrir la bouche en faveur du roi de Pergame. Non feulement on refusa avec dédain les cent vingt talens, mais il fut encore ordonné que les statues & les monumens, qui lui avoient été décernés, feroient détruits dans toutes les Villes de la dépendance des Achéens.

APOLLONIUS, Apollonius, A'πολλώνιος, (a) l'un des plus grands seigneurs de la cour d'Antiochus Epiphane. Il fut envoyé l'an 173 avant J. C. en Égypte avec le caractère d'Ambassadeur, pour affister à la cérémonie du couronnement de Ptolémée Philométor, & féliciter en même-tems le jeune Roi, de la part de son maître. Toutefois le véritable motif de cette ambassade, c'étoit de découvrir le dessein de la cour d'Egypte, par rapport à quelques Provinces, & Apollonius s'acquitta fidelement de sa commission à tous égards.

Il fut encore député, cette même année, à Rome. Quand il eut été introduit dans le Sénat, comme chef de l'ambassade, il porta la parole, & donna d'affez bonnes raisons, pour justifier son maître de n'avoir pas payé à l'échéance le tribut qu'il devoit aux Romains. » Il ajoûta qu'il l'avoit apporté » tout entier, afin qu'on ne pût » reprocher au Roi qu'un peu de » retardement; qu'Antiochus y " avoit joint des vases d'or du » poids de cinq cens livres, dont » il faisoit présent au peuple Ro-» main ; qu'il demandoit qu'on » renouvellât avec lui l'alliance

XLII. c. 6. Joseph. de Antiq. Judaic. 670, 683. & Suiv. P. 412. Maccab. L. I. c. 3. v. 10. & Seg. 1

(a) Tit. Liv. L. XXXVII. c. 23. L. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 669,

» & l'amitié, que son pere avoit » contractées avec la République, » & qu'on exigeât de lui tous les » services, qu'on avoit droit d'at-» tendre d'un Prince, qui se pi-» quoit de sidélité & de recon-» noissance, pour les témoigna-» ges d'amitié & d'estime, qu'il » avoit reçus à Rome, tant du

» Sénat que de la jeunesse Ro-» maine, & de tous les Ordres, » qui l'avoient regardé dans cette » Ville, non comme un ôtage,

» mais comme un Roi actuelle-

n ment regnant. "

On répondit à ce discours avec toute la politesse & la bienveillance possibles; & le Préteur de la ville, A. Atilius, eut ordre de renouveller l'alliance, qu'on avoit faite avec le pere. Les Questeurs de la ville recurent le tribut, & les vases d'or furent mis entre les mains des Cenfeurs, qu'on chargea de les placer dans les temples, où ils leur paroîtroient convenir davantage. On fit à Apollonius un présent de cent mille as ; & il fut logé & défrayé aux dépens du peuple Romain, tant qu'il fut en Italie. Ceux, que le Sénat avoit envoyés en Syrie, avoient rapporté que ce premiér ambassadeur étoit en grande confidération auprès du Roi, & qu'il étoit très-affectionné au peuple Romain.

Quelques années après, Apolloniùs eut ordre d'aller, avec une armée de vingt-deux mille hommes, détruire la ville de Jérusalem. Il y arriva justement deux ans après la prise de cette Ville par Antiochus. Il ne témoigna rien du tout au commencement, qui pût faire soupconner les ordres cruels, qu'il avoit, & attendit, pour les faire éclater, le premier jour de sabbat. Alors, voyant tout le peuple assemblé paisiblement dans les synagogues, & occupé à y rendre à Dieu le culte religieux, il s'acquitta de la commission barbare, dont il étoit chargé, & lâcha fur eux toutes les troupes, avéc ordre de mailacrer tous les hommes, de prendre toutes les femmes & tous les enfans, & de les vendre. Cet ordre fut exécuté avec la dernière rigueur & la dernière cruauté. On n'épargna pas un feul homme; tous ceux qu'on put trouver, furent mailacrés impitoyablement, & les rues remplies de sang. On pilla la Ville ensuite, & on y mit le feu en plusieurs endroits, après en avoir tiré tout ce qui s'y rencontroit de richesses. On abattit le reste des maisons, & on se servit des matériaux, pour bâtir une bonne forteresse sur le haut d'une des éminences de la cité de David, vis-à-vis du temple, qu'elle commandoit. On y mit une grosse garnifon, pour tenir en bride toute la nation des Juifs. On en fit une place d'armes, munie de bons magazins, & on y serra les dépouilles prises dans le fac de la Ville.

De-là, la garnison fondoit sur ceux qui venoient adorer Dieu dans le temple, & répandoit leur sang de tous les côtés du sanctuaire, qu'elle souilla de toutes les manières. Ce sur alors que les sacrisices du soir & du matin cessé-

AP

353

rent, pas un des véritables serviteurs de Dieu n'osant plus venir

l'y adorer.

Deux ans après; c'est-à-dire, l'an 166 avant l'Ére Chrétienne, Judas Maccabée ayant ramassé une armée de fix mille Juis, qui étoient demeurés fideles au Séigneur, Apollonius partit de Samarie, marcha contre lui, & lui livra bataille. Mais, Judas remporta la victoire, désit Apollonius, le tua, dissipa son armée, sit un butin considérable, & prit l'épée du Général, pour s'en servir dans les combats.

APOLLONIUS, Apollonius, Α΄πολλώνιος, (a) furnommé Daüs, gouverneur de Célésyrie, & général des troupes du roi Démétrius. Cet Officier, vers l'an 148 avant l'Ére Chrétienne, ayant levé une grande armée, vint à Jamnia, & envoya dire à Jonathas, grand-prêtre des Juiss: " Serezvous donc le feul qui nous ré-» suferez, & serai-je, à cause de » vous, exposé à la risée & à " l'opprobre? Pourquoi vous pré-» valez-vous contre nous de l'a-» vantage que vous avez fur vos » montagnes? Si vous vous fiez » donc maintenant en vos trou-» pes, descendez à nous dans la » plaine, & faisons-là l'essai de nos forces; car, la valeur & la » victoire m'accompagnent tou-" jours. Informez-vous; & ap-» prenez qui je suis, & qui sont » ceux qui combattent avec moi, "vous ne pouvez tenir ferme de"vant nous, parce que vos pe"res ont été mis en fuite par
"deux fois dans leur païs. Com"ment donc pourrez-vous foûte"nir préfentement l'effort de ma
"cavalerie & d'une si grande ar"mée, dans une campagne, où
"il n'y a ni pierres, ni rochers,
"ni aucun lieu, pour vous en"fuir?"

Jonathas ayant entendu ces paroles d'Apollonius, fut ému au fond de son cœur. Il choisit aussitôt dix mille hommes, & partit de Jérusalem. Simon, son frere, marcha à fon secours. Ils vinrent camper près de Joppé, & ceux de la Ville lui fermérent les portes, parce qu'il y avoit dedans une garnison d'Apollonius. Jonathas affiégea donc cette Ville; mais, ceux de dedans étant épouvantes, lui ouvrirent les portes; & il se rendit maître de Joppé. Apollonius, l'ayant sçu, prit avec lui trois mille chevaux & beaucoup de troupes. Il marcha comme pour aller vers Azot, & fe jetta tout d'un coup dans la plaine, parce qu'il avoit beaucoup de cavalerie, & qu'il s'y fioit principalement. Jonathas le suivit vers Azot; & là, ils donnérent ba-

Apollonius avoit laissé secrétement dans son camp mille chevaux, derrière les ennemis. Jonathas en sut averti, sans s'en mettre beaucoup en peine. Les ennemis environnérent donc son camp,

Z

» lesquels disent hautement que

<sup>(</sup>a) Maccab. L. I. c. 10. v. 69, 70. & 436. Roll. Hift. Anc. Tom. V. pag. Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 435, 178.

& lancérent quantité de traits contre ses gens, depuis le matin jusqu'au soir. Mais, les gens de Jonathas demeurérent fermes, selon l'ordre qu'il leur en avoit donné : cependant, les chevaux des ennemis se fatiguérent beaucoup. Alors, Simon fit avancer ses troupes, & attaqua l'infanterie parce que la cavalerie commençoit à plier. Il la défit, & elle prit la fuite. Pour la cavalerie, ayant été dispersée dans la plaine, elle se sauva dans Azot, & entra dans le temple de Dagon, pour y être en sûreté. Mais, Jonathas brûla Azot & les villes des environs, & en emporta les dépouilles. Il brûla aussi le temple de Dagon avec tous ceux qui s'y étoient réfugiés. Il y périt près de huit mille hommes, tant de ceux qui furent tués par l'épée, que de ceux qui furent brû-

\* Depuis ce tems-là, Apollonius forma un complot contre la vie de Ptolémée Philométor. Ce complot ayant été découvert, le Prince demanda qu'on lui livrât Apollonius; ce qui lui fut refusé. C'étoit alors l'an 146 avant J. C.

APOLLONIUS, Apollonius, Α'πολλάνιος, (a) natif de Nyse, ville d'Arménie, philosophe Stoicien. Il fut disciple de Panétius, qui vivoit sous la 163e Olympiade, environ 128 ans avant J. C. Il avoit écrit quelques ouvrages, dont les Anciens ont souvent fait mention.

APOLLONIUS, Apollonius,

AP.

Α'πόλλωνίος, (b) furnomme Molon, célebre orateur Grec, qui florifioit environ quatre-vingts ans avant l'Ere Chrétienne. Il étoit d'Alabande, ville de l'Asie mineure. Il enseigna la Rhétorique avec réputation à Rome & à Rhodes; & il réunissoit d'ailleurs toutes les qualités d'un très-honnête homme. Cicéron & César prirent les leçons de ce fameux Rhéteur, d'abord à Rome, & puis à Rhodes.

On dit qu'Apollonius n'entendant pas la langue Latine, pria Cicéron de composer & de haranguer en Grec; ce que Cicéron fit très-volontiers, persuadé que par ce moyen ses fautes leroient mieux corrigées. Un jour, après qu'il eut harangué, tous ses auditeurs furent ravis en admiration, & se mirent, à l'envi, à le combler de louanges; mais, Apollonius ne donna aucune marque de satisfaction & de joie, pendant qu'il parla. Et quand il eut fini, il demeura long-tems tout pensit, fans dire une seule parole; & comme Cicéron témoignoit la peine & le dépit que cela lui faisoit, Apollonius lui dit tout haut:» Ci-» ceron, je vous loue, & je vous » admire; mais, je déplore le » malheur de la Gréce, voyant » que les feuls avantages, qui » nous restoient, l'érudition & "l'éloquence, vont, par votre n moyen, être transportés aux » Romains. "

Ce grand maître rendit d'importans services à un li excellent

(a) Strab. pag. 650. (b) Plut. Tom. I. pag. 708, 862, 863. L. XII. c. 6. Joseph. contra Apion. pag. Cicer. de Invent. L. I. c. 81. De Orat. 1069. Crev. Hift. Rom. T. VI. p. 61, 62. disciple. Cicéron se livroit volontiers à l'essor de son génie, & montroit quelquefois plus de fécondité que de justesse, semblable, comme il le dit lui-même, à un fleuve qui se déborde au-dessus de ses rives. Apollonius lui apprit à réprimer ses saillies, quelque heureuses qu'elles fussent, & à se renfermer dans les bornes du besoin de la cause. Ainsi, après deux ans, le jeune Orateur revint à Rome, non feulement mieux exercé dans l'art de la parole, mais presque entièrement changé. Son ton de voix étoit adouci, son Ityle plus fage, & fon action plus modérée.

Apollonius avoit composé un ouvrage historique; & Josephe se plaint qu'il n'y avoit pas parlé sin-

cérement des Juifs.

Cafaubon, dans ses commentaires sur Strabon & sur Suétone, paroît avoir fort judicieusement loûtenu qu'Apollonius d'Alabande ne doit point être surnommé Molon; & que ceux, qui lui donnent ce surnom, le confondent avec un autre orateur, nommé Molon, qui étoit de la même Ville. Il justifie, par des preuves sensibles, qu'il faut lire Apollonius Molonis; c'est-à dire, fils de Molon, sans s'arrêter à ce qu'en ont pu dire Josephe & quelques autres Auteurs, qui ont confondu l'un avec l'autre.

Plutarque, en effet, rapporte qu'Apollonius étoit fils de Molon; mais, M. Dacier, dans fa traduction de la vie de Céfar, écrite par cet Auteur, ajoûte cette remarque: » Plutarque fait mal à » propos deux hommes d'un feul-» Apollonius n'avoit pas un pere. » appellé Molon; c'étoir lui-mê-» me qui avoit ces deux noms » & qui étoit appellé Apollonius " Molo. C'est ainsi que le nom-» ment Suétone, Quintilien, & » Cicéron lui-même. Il est mê-» me souvent appellé Molon sim-» plement; ce qui seroit ridicun le, s'il étoit fils de Molon. » Dans la vie de Cicéron, Plu-» tarque fait encore la même fau-» te, comme le sçavant Ruauld » l'a remarqué. «

APOLLONIUS, Apollonius. Απολλώνιος, (a) Athlete, natif d'Alexandrie. Il étoit surnommé Rhanti; & Paufanias remarque. à cette occasion, que les Alexandrins prenoient volontiers des furnoms. En la 178e Olympiade. les Eléens mirent à l'amende plufieurs Athlétes, & entrautres, Apollonius d'Alexandrie, qui vouloit disputer le prix du Pugilat. Il fut le premier Égyptien, que les Eléens condamnérent, non pour avoir donné ou reçu de l'argent, mais pour ne s'être pas rendu à Olympie dans le tems porté par la loi. Il eut beau dire qu'il avoit été retenu aux Gyclades par les vents contraires.

Héraclide, son compatriote, sit voir la fausseté de cette excuse, & qu'Apollonius n'étoit arrivé trop tard, que pour s'être voulu trouver aux jeux publics d'Ionie, & y gagner de l'argent. C'est pourquoi,

356 A P

les Éléens l'exclurent des jeux Olympiques, lui & tous ceux, qui étoient dans le même cas; & ils décernérent à Héraclide une couronne, qui ne lui coûta aucune peine. Dans le tems qu'il la mettoit fur fa tête, Apollonius, piqué de cet affront, tout armé qu'il étoit pour le combat du Pugilat, courut fur lui & le pourfuivit jusques dans les sièges des Juges; attentat, dont il sur bien puni

dans la fuite.

APOLLONIUS, Apollonius, Α'πολλώνιος, (a) tyran d'une ville de Mésopotamie, qui osa résister à M. Craffus, & qui lui tua environ cent soldats. Crassus, irrité de cette audace, mene contre Apollonius toutes ses troupes, l'assiége dans sa Ville qu'il prend d'assaut, en pille toutes les richesses, & en vend tous les habitans. Les Grecs appelloient cette ville Zénodotie. Pour cette prise, Crassus souffrit que son armée lui donnât le titre d'Imperator; ce qui lui tourna à grande honte. Car, il parut par-là avoir le cœur fort bas, & désespérer de faire de plus grandes choses, puisqu'il étoit si flatté d'un li petit succès.

APOLLONIUS, Apollonius, A'πολλώ 10ς, (b) affranchi de P. Craffus, qui étoit fils de M. Craffus. Il furvécut à fon bienfaiteur. Cicéron, dans une de fes lettres à Céfar, dit qu'il a toujours fort estimé cet affranchi, & qu'il l'a reconnu très - honnête homme. Out qu'il avoit beaucoup de zéle & d'affection pour son Pa-

tron, il lui étoit encore fort propre, & d'un grand secours pour ses meilleures études. Et c'étoit aussi pour cela qu'il l'aimoit beaucoup. Mais, depuis la mort de Crassus, Cicéron l'avoit trouvé encore d'autant plus digne de sa protection & de son amirié, qu'il s'étoit particulièrement attaché à rendre de respectueuses assiduités à ceux, que Crassus avoit le plus aimés & chéris durant sa vie.

C'est Cicéron qui nous apprend cela dans la lettre en question, où il recommande Apollonius à Céfar. Ciceron ajoûte: » Ce fut par » cette considération qu'il me » vint trouver en Cilicie, où il » m'a rendu de très-bons fervi-» ces & avec beaucoup de pru-» dence & de fidélité, en plu-» fieurs rencontres; & je crois " qu'il vous a aussi servi dans la » guerre d'Alexandrie, avec tout » le zéle & toute la fidélité possi-» bles; & dans la pensée qu'il » avoit, que vous en jugiez ainli » yous-même, il est parti de » fon propre mouvement, & » après avoir pris mon avis, " pour vous aller trouver en Ef-» pagne. Je ne lui ai point pro-» mis de recommandation, non » que je ne fusse persuadé qu'elle » lui serviroit auprès de vous; » mais, parce qu'il me sembloit " n'en avoir pas besoin, lui qui " avoit déjà fait quelques cam-» pagnes avec vous, qui vous » appartenoit même en quelque » forte, par rapport à Craffus, » & qui pouvoit avoir, par d'au-

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 553.

» tres des reccommandations " auprès de vous, s'il avoit vou-» lu s'en servir. Je lui ai donné n très-volontiers un témoignage » de l'estime que je faisois de lui; n ce qui lui plaisoit à lui-même " beaucoup, & ce que j'avois » moi-même reconnu par expé-» rience avoir beaucoup de for-» ce sur votre esprit.

" Je l'ai donc connu pour un » homme scavant, & qui a ai-» mé les Belles Lettres, dès son » enfance; car, des cet âge, il a » été long-tems chez moi, avec » Diodore Stoicien, &, à mon » avis, très-scavant, Maintenant, " la grandeur de vos actions lui a » donné une extrême envie de les » écrire en Grec. Je l'en crois ca-" pable ; il a de l'esprit, il a de " l'expérience ; & il y a déjà » long-tems qu'il s'exerce à cette " forte d'étude & de style. Il a v une merveilleuse passion de " rendre vos louanges immortel-» les. Voilà ce que je pente de " lui; mais, votre incomparable » prudence vous en fera mieux » juger que moi. J'avois dit que n je ne donnerois point de re-» commandation pour lui; ce-» pendant, je vous le recommande : tout le plaisir , que » vous lui ferez, en fera un trèsn grand pour moi. «

Voilà un beau portrait, trace par une main habile ; mais, Cicéron réunissoit également le talent de bien louer & de bien blâ-

(a) Strab, pag. 757. (b) Dio. Caff. pag. 878. Crév. Hift. des Emp. Tom. IV. pag. 92, 99, 100, 104. & July. Mém. de l'Acad, des

mer. Car, on trouve quelquefois, dans ses ouvrages, des portraits affreux, pour ceux qui en font l'objet. Heureux, quiconque avoit ses bonnes graces, & malheureux, quiconque ne les avoit pas!

APOLLONIUS, Apollonius, Απολλώνιος, (a) historien Grec, qui étoit de Tyr. Il vivoit du tems de Pompée le Grand, vers l'an de Rome 694, 60 ans avant J. C. Strabon, qui a fleuri, du tems de l'empereur Auguste, parle de cet Apollonius, comme d'un Auteur, qui étoit mort depuis très peu de tems. Il écrivit un catalogue des ouvrages de Zénon, & des Philosophes, qui suivirent sa doctrine. Peut-être, est-ce le même Apollonius, dont Étienne de Byzance cite un livre quatrième de Chronique.

APOLLONIUS, Apollonius, A TONNWYIGG (b) fameux philosophe de Tyanes en Cappadoce, naquit sous le regne d'Auguste. S'il est vrai qu'il ait vécu cent ans, comme c'a été l'opinion de quelques-uns, il doit être né vers l'an de Rome 748, 4 ans avant l'Ére commune de J. C. Sa naissance a été ornée de prodiges par les admirateurs. Pendant que sa mere étoit grosse de lui, elle eut un fonge, dans lequel elle vit Protée, qui lui disoit : Vous accoucherez. de moi. Prédiction manifeste de la sagesse de l'enfant, qui naîtroit

Inscript. & Bell. Lett. Tom. I. pag. 295. Tom. IV. pag. 219, 563. Tom. XII. pag. 398. Tom. XXI. pag. 100, 101.

d'elle, de la multiplicité de ses talens, qui le rendroient habile à prendre toutes sortes de formes, & de la connoissance, qu'il auroit des choses les plus cachées.

Lorsque les couches de la mere approchoient, un nouveau fonge l'avertit d'aller dans une prairie cueillir des fleurs. Elle y alla, & s'endormit. Pendant son sommeil. une troupe de cygnes vint se ranger autour d'elle en chœur ; & tout d'un coup, ils s'élevérent en barrant des aîles, & formant un concert par leur chant mélodieux. Elle s'éveilla, & accoucha dans le moment. Et afin que le ciel concourût avec la terre, pour célebrer la naissance de celui qui devoit être un jour le confident de la Divinité, il arriva dans le même-tems, qu'un tonnerre, qui tomboit, se releva, & se dissipa dans les airs.

Sur ces preuves, auxquelles il faut ajoûter le voisinage d'une fontaine miraculeuse, consacrée à Jupiter, les compatriotes d'Apollomus le disoient fils de ce dieu. Mais, pour lui, il ne s'est jamais donné que pour fils d'Apollonius, qui étoir l'un des plus riches & des plus illustres citoyens de Tyanes. On ne trouve rien de remarquable dans fon enfance, fice n'est qu'il y donna des marques d'esprit, de facilité à apprendre, & qu'il fit des progrès rapides dans l'étude des Lettres. Lorsqu'il eut atteint l'âge de quatorze ans, son pere l'envoya à Tarie, y prendre les leçons du rhéteur. Euthydème. Ce maître lui plut, mais,

non le séjour de Tarse, qui étoit une ville de plaisirs. Le jeuue Apollonius, annonçant dès-lors cette sévérité de mœurs, dont il fit profession toute sa vie, obtint de son pere la permission de se transporter, avec son maître, à Eges, ville voisine de Tarse, mais plus tranquille, où l'on menoit une vie moins dislipée, & plus convenable à fon caractère férieux, & où l'attiroit sur tout un temple d'Esculape, renommé dans toute la contrée , par les fréquentes apparitions du dieu, & par les guérisons merveilleuses, qui s'y opéroient.

Dans ce nouveau lejour, il joignit à l'étude de la Rhétorique celle de la Philosophie, & voulut connoître toutes les Sectes. Il écouta des disciples de Platon, de Zenon, d'Aristote. Il ne négligea pas même de s'instruire des dogmes d'Epicure; mais, il donna la préférence à la Philosophie de Py thagore. Il s'y livra tout entier; & quoiqu'Euxenus, qui lui en enfeigna les maximes, y conformât peu sa conduite, Apollonius, sans se laisler ébranler par un tel exemple, embrassa le système complet. Et à l'âge de seize ans, il prit la resolution de vivre selon toute l'austérité Pythagoricienne.

Il laissa croître sa chevelure; il se proposa de ne jamais rien manger, qui est vie; il s'abstint de vin; il ne porta plus de chaussure, ni d'habits, qui sussent la dépouille d'aucun animal. La terre sui sournit seule sa nourriture & son vêtement. Sur l'article de la chasteté, il alla même au de-là

du précepte de Pythagore, qui s'étoit contenté d'éloigner ses diseiples de l'adultère. Apollonius le fit une loi de garder une continence perpétuelle; & finous en croyons son Panégyriste, il fut fidele à cet engagement. Il est vrai qu'on a mis fur fon compte une intrigue avec une très-belle femme, niere du sophiste Alexandre Péloplaton. Mais, Philostrate nie le fait; & ce qui donne plus de poids à fon témoignage, c'est que le philosophe Euphrate, qui eut de trèsgrands démêlés avec Apollonius, & qui entreprit de le décrier, sans aucun ménagement, ne lui reprocha jamais le moindre dérangement dans les mœurs.

Apollonius établit fa résidence dans le temple d'Esculape, & y fit l'apprentissage du métier qu'il exerça toute sa vie; c'est-à-dire, de la supercherie d'un prétendu commerce, entretenu avec les dieux. Esculape dit à son Prêtre, qu'il étoit ravi d'avoir Apollonius pour témoin des guérisons, qu'il opéroit. Il lui envoya un malade, qu'Apollonius guérit d'une façon, qui n'a rien du tout de merveilleux. C'étoit un jeune homme, qui avoit altéré fon tempérament par la débauche, & qui, continuant toujours les mêmes excès, augmentoit son mal. Apollonius lui rendit la fante par la diéte, & par un régime de fobriété.

On pourroit passer sous filence les sollicitations infames d'un gouverneur de Cilicie, rejettées avec indignation par Apollonius, qui étoit alors un très beau jeune

homme, dans la première fleur de l'âge, si ce fait n'étoit accompagné d'une prédiction, qui est la première que l'on attribue à notre Devin philosophe. Car, comme le corrupteur rebuté le menaçoit de lui faire trancher la tête: Je vous attends, lui répondit Apollonius, à an tel jour. Le jour venu, le Magistrat sut mis à mort, par ordre de l'Empereur, comme coupable d'intelligence avec Archélais, roi de Cappadoce.

A l'âge de vingt ans, Apollonius perdit son pere. Obligé, par cette raison, de retourner a Tyanes, il n'y resta que le tems nécessaire, pour s'acquitter des derniers devoirs de la piété filiale, & pour partager la succession paternelle, avec un frere aîné, qu'il avoit. Des qu'il fut libre de ses soins, il vola à son séjour chéri, au temple d'Éges, qu'il avoit changé, dit son historien, en un lycée, qui ne retentissoit que de discours & de conversations philosophiques. Il attendit le tems de sa majorité ; & lorsqu'il se vit maître de son bien, le premier usage, qu'il fit de la liberté, où il se trouvoit, d'en disposer, ce fut d'en céder la moitié à son frere, qui avoit, disoit-il, plus de besoins que lui. Le bien, qui lui restoit, étoit encore considérable, & il en fit des largesses à des parens, à qui ce secours étoit utile, ne se réservant à lui-même qu'un fort petit revenu.

Apollonius n'avoit pas encore observé ce silence présent par la discipline Pythagoricienne; & il

Z iv

s'y condamna pour cinq ans; terme le plus long auquel Pythagore eût poussé cette épreuve, par rapport à ses disciples. Car, il s'étoit louvent contenté de deux ans, pour ceux en qui il reconnoissoit plus de gravité & de maturité. Il est assez singulier, qu'Apollonius se soit traité luimême, selon la regle que son maître imposoit aux plus babillards; c'est que son goût le portoit toujours à l'extrême. En tout cas, il se rendoit justice. Nul tems de sa vie ne lui parut, de son aveu, plus long ni plus pénible, que ces cinq années de filence. Il s'en dédommagea bien dans la suite. Dans le tems même de son filence, si sa langue demeuroit dans l'inaction, toute sa personne parloit. L'air du visage, les mouvemens de tête, les yeux, la main, tout étoit employé, pour suppléer au défaut de la parole, qu'il s'interdisoit; &, si nous en croyons fon Historien, par ces interprétes muets, il fit plus que n'auroient pu opérer les discours les plus éloquens. Ce n'étoit qu'un jeu pour lui d'appaiser, sans ouvrir la bouche, les mouvemens populaires, qui s'excircient souvent, au fujer des spectacles dans les villes de Pamphylie & de Cilicie, où il passa tout son tems de si-, lence. Sa merveilleuse vertu trouva un exercice digne d'elle dans une sédition, qui avoir pour principe la diserre & la cherré des vivres. Apollonius, par sa présence & de simples gestes, appaifa la populace, qui étoit déjà en fureur.

Le tems du silence étant expiré, notre Philosophe vint à Antioche; & ce fut alors qu'il commença à dogmatiser. Il ne cherchoit point, pour débiter ses discours, les endroits les plus fréquentés de la Ville. Ce n'est pas, disoit-il, un auditoire nombreux, que je desire. Il me faut des hommes pour auditeurs. Il établissoit, donc sa demeure dans les temples: & voici comme il distribuoit fa journée.

Le matin, au lever de l'aurore, il s'occupoit des pratiques mystérieules, qui regardoient son prétendu commerce avec les dieux, & auxquelles il n'admettoit que ceux, qu'il avoit éprouvés par un filence de quatre ans. Ensuite, il assembloit les Prêtres du temple, où il habitoit. S'il se trouvoit dans une ville Grecque, comme Antioche, & que les divinités du temple, dont il s'agissoit, & les cérémonies de leur culte fussent connues, il philosophoit avec les Prêtres sur les choses divines; il remarquoit les abus, qui s'étoient glissés dans leurs observances religieuses, & il leur donnoit ses conseils sur les moyens d'y mettre ordre. Car, il avoit, pour le culte des idoles & de cette multitude de faux-dieux du paganisme , un zéle vif & ardent. Durant le cours de ses voyages, lorsqu'il étoit arrivé dans un pais barbare, dont il ne connoilloit ni les dieux, ni la religion, il s'en instruisoit soigneusement ; & réformateur universel ; il travailloit à perfectionner & à redresser les vues & les idées des

Prêtres sur la nature de la divini-

AP

té, & sur le genre de culte, qui devoir lui être le plus agréable.

Après avoir passé la première partie de la journée avec les dieux, fuivant son expression, la seconde à parler des dieux, il se croyoit permis de s'occuper des choses humaines, & il se livroit à ses disciples. Il leur donnoit la liberté de l'interroger; & sur quelque matière qu'ils souhaitassent d'être instruits, il se mettoit en devoir d'y satisfaire par ses réponses. A la fuite de ses lecons privées, il en faisoit de publiques à l'heure de midi, auxquelles il admettoit ceux, qui étoient curieux de l'entendre, & il y traitoit quelque point de morale, ou de religion. C'étoit-là son dernier travail de la journée, après lequel il prenoit le bain, toujours à l'eau froide. Car, il regardoit les bains chauds, comme amolifiant les corps, & nuisibles à la santé.

Son style, dans ses discours, ne rellembloit en rien à celui des Sophistes. Il n'y montroit aucune aftectation, ni de grands mots, ni de purisme attique. Mais, il parloit d'un ton de maître & d'oracle par sentences courtes, nerveuses, & prononcées avec autorité. Jamais de doute, toujours le faste de la décision. Je scais; il me paroit; vous devez scavoir; c'étoient là ses formules ordinaires. Quelqu'un lui ayant demandé un jour, pourquoi il ne cherchoit point le vrai; c'est que je l'ai cherche dans ma jeunesse, répondit-il; maintenant, il n'est plus question de chercher, mais d'enseigner ce que j'ai wouvé. Celui qui avoit commencé

à l'interroger, insista, & lui dit: Comment donc doit parler le Sage? Comme un Législateur, reprit Apollonius. Car, le Législateur prescrit aux autres, comme loix, les maximes, dont il s'est persuadé luimême.

Il se vantoit de sçavoir toutes les langues, sans les avoir apprises, & même de pénétrer les pensées secrétes des hommes. Sur la fin de sa vie, il ne craignoit point de dire: je sçai plus que qui que ce soit; car, je sçai tout.

Apollonius, encore jeune, comptoit avoir épuilé toute la fagesse des Grecs; & curieux d'y joindre le sçavoir étranger, il refolur d'aller aux Indes, conférer avec les Brachmanes, & de voir en passant les Mages de Babylone & de Sufe. Il avoit alors sept disciples, à qui il proposa son dessein, les invitant à le suivre. Il les en trouva si éloignés, qu'ils tentérent même de le détourner d'un voyage, rempli de fatigues & de périls. Il leur répondit : » J'ai con-» sulté les dieux, & je vous ai » déclaré ma résolution. Je vou-» lois éprouver si vous auriez le » courage de marcher fur mes " pas. Puisque vous molliflez » adieu ; continuez de vous appli-» quer à la Philosophie. Pour » moi, il faut que j'aille où m'ap-» pelle la Sageffe , austi - bien » qu'un Génie, supérieur aux coa-" feils humains. " Il partit ainfi d'Antioche, accompagne seulement de deux esclaves, qui écrivoient, l'un très-vîte, l'autre trèsbien.

Arrivé à Ninive, il y fit l'ac-

quisition de l'imbécille Damis, dont l'imagination timide fut tout d'un coup frappée des propos audacieux & arrogans du Philofophe. Depuis ce moment, Damis le regarda comme élevé au-dessus de la condition humaine, & au moins comme un dieu du fecond ordre. Il ne le quitta plus, & il le fuivit dans toutes ses courses, moins comme disciple, que comme adorateur. Ils se mirent donc ensemble en route, & vinrent à Zeugma für l'Euphrate. On exigeoit en ce lieu, qui étoit le grand passage de l'Euphrate, un droit de péage. Celui qui le levoit, demanda à Apollonius ce qu'il menoit avec lui. Je mene, réponditil, la tempérance, la justice, la vertu , la modération , la force , la patience. Le Péager, demi barbare, & d'un esprit grossier, entendant tous ces noms féminins accumulés, crut que c'étoient autant de femmes esclaves; & se félicitant d'avoir une bonne somme à recevoir, il dit à Apollonius: » Écrivez fur mon livre les noms » de ces esclaves. Ce ne sont » point des esclaves, que je me-» ne avec moi, reprit Apollonius. » Elles sont mes maîtresses. «

En traversant la Mésopotamie, il acquir une connoissance bien précieuse, il apprit à entendre & à interpréter le langage des animaux. Cette science étoit, dit-on, fort commune parmi les Arabes, & c'est d'eux qu'Apollonius la reçut. Le moyen qu'ils employoient, pour y parvenir, étoit de manger le foie, ou le cœur d'un dragon. Il fallut donc, selon la remarque

d'Eusèbe, que notre Philosophe s'écartât, au moins pour cette fois, de son abstinence Pythagoricienne. Apollonius, en arrivant à Babylone, trouva Bardane, affis sur le trône des Arsacides, & il fit un séjour de vingt mois à la cour de ce Prince. Il débuta par parler du Roi avec une irrévérence, qui eût mérité le châtiment, & qui lui attira, au contraire de fa part, l'accueil le plus favorable. Lorsqu'il entroit dans Babylone, on lui présenta la statue d'or du Prince à adorer. " Qui » est celui-ci, dit Apollonius? " C'est le Roi, lui répondit-on. » Eh bien, celui que vous adorez, » sera bien heureux, s'il peut » obtenir d'être loué de moi, » comme partifan de la vertu. « En disant ces mots, le Philosophe passa outre, & entra dans la Ville.

On le mena au tribunal de ceux, qu'on appelloit les oreilles du Roi; car, les ministres des rois Arfacides, aushi-bien que ceux des anciens rois de Perse, étoient appelles les yeux & les oreilles du Prince qu'ils servoient. Le plus ancien de ce tribunal demanda à Apollonius, pourquoi il méprisoit le Roi. Je ne l'ai point encore meprise, repondit-il. Mais, auriezvous la hardiesse de le traiter avec mépris? Oui, de par Jupiter, si, après avoir conféré avec lui, je ne le trouvois pas vertueux. Quels presens lui apportez-vous? Je lui aporte la force de courage, la justice, & tous les autres dons de cette nature. Après bien des discours femblables, le vieux Sa-

363

trape parut ravi en admiration. » Heureuse aventure, s'écria-t-il! » le Roi est déjà rempli de vertus. » Les conseils d'un aussi sublime » Philosophe que celui-ci, le ren-» dront encore plus parfait. « Tout le tribunal se leva, & alla porter au Roi la bonne nouvelle de l'arrivée d'un Grec, le plus sage des hommes, & le plus capable de lui donner d'utiles avis. Bardane étoit déjà disposé, par un songe, à bien recevoir Apollonius, & il ordonna qu'on l'in-

troduisit sur le champ.

Le Philosophe soûtint parfaitement fa morgue dans une occasion d'un si grand éclat. Il traversa les salles & les appartemens, sans daigner jetter un regard fur toutes les belles choses, qui s'offroient de toutes parts à ses yeux, & appellant Damis, il s'entretint avec lui d'une compagne de Sappho, qui avoit compose des hymnes en l'honneur de Diane. Du plus loin que le Roi l'apperçut, il s'écria: » C'est Apollonius, que mon fre-» re Mégabate a connu à Antio-» che, révéré & adoré de tous n les gens de bien. Je le recon-» nois tel qu'il m'a été dépeint. « En même-tems, il l'invita à prendre part à un facrifice, qu'il alloit offrir au soleil, en lui immolant un cheval. Le Pythagoricien ne voulut point se souiller par l'effufion du sang. Sacrifiez , Prince , dit-il, selon votre usage. Pour moi voici le mien. Il privide l'encens, & fit cette priere au soleil: " As-" tre du jour , conduisez - moi » dans tous les pais, où c'est voin tre volonté & la mienne que je

» voyage. Puissé-je connoître un » grand nombre de gens de bien! » Pour ce qui est des méchans, n je ne veux, ni les connoître, ni en être connu. « En finissant ces mots, il jetta l'encens dans le feu . & après plusieurs observa+ tions superstitieuses sur les évolutions de la fumée, sur les figures qu'elle prenoit, & autres futilités semblables, il se retira.

Bardane lui ayant offert de le loger dans fon palais, n fi vous " veniez, dit Apollonius, à Tya-" nes, ma patrie, & que je vous " invitasse à loger chez moi, y n consentiriez-vous? Non, de par » Jupiter, répondit le Roi, à moins que l'édifice, ou vous n voudriez me loger, ne pût con-" tenir tous mes Officiers & toun te ma garde. Je suis dans le n même cas, reprit Apollonius. » Si j'étois logé au-dessus de ma » condition, je ne me trouverois n pas à l'aise. Car, le trop fati-» gue plus les fages, que le trop " peu ne vous déplaît, " Il prit donc un logement chez un particulier.

Son désintéressement égala son amour pour la simplicité. Le Roi voulant lui témoigner sa considération par des effets, lui envoya un Eunuque, chargé de lui dire qu'il pouvoit faire dix demandes à son gre, qui, toutes, lui seroient accordées. L'Eunuque avoit ordre de l'exhorter à les faire grandes & importantes, parce que l'intention du Roi étoit de signaler sa magnificence à l'égard d'un homme, qu'il estimoit au-dessus de tous ceux que la Gréce avoit jamais portés. La chose devoit s'exécuter le lendemain, avec cérémonie, dans une audience solemnelle, en présence de toute la

cour. Apollonius s'y étant rendu, dit au Roi: " Prince, je ne me refu-» lerai point entièrement à votre » libéralité. Mais, au lieu de dix m graces, que vous voulez m'ac-» corder, je ne vous en demanderai qu'une, qui me tiendra » lieu de toutes. Vous avez, non » loin d'ici, des Grecs issus de » ces anciens Erétriens, que Da-» rius, fils d'Hystaspe, transpor-» ta, il y a fix cens ans, en ce païs. » Il leur affigna un terrein ingrat, » où ils n'ont qu'un très-petit es-» pace de bonne terre, qu'ils culmy tivent avec foin. Mais, aux ap-» proches de la récolte, des Bar-" bares, leurs voisins, viennent n tout ravager, les privant du m fruit de leurs travaux, & les » réduisant à une affreuse disette. » Je vous prie donc de les mettre » à couvert de cette vexation » & de les faire jouir en paix du » lieu d'exil, que Darius leur » a donné. « Le Roi acquiesça à la demande d'Apollonius.

Ce procédé noble & généreux du Philosophe se soûtint jusqu'à la sin. Lorsqu'il partit pour les Indes, il pria Bardane de l'acquitter envers l'hôte, chez qui il avoit logé, & envers les Mages avec lesquels il avoit eu plusieurs conférences. Ainsi, il ne tira rien pour lui-même, & il n'usa que pour les autres de la libéralité & de la bienveillance d'un grand Prince. Il n'avoit qu'une passion, c'étoit

l'orgueil Philosophique.

Après avoir passé le sleuve Indus, Apollonius se irouva dans les Etats d'un Roi philosophe, nommé Phraotes, amateur de la fimplicité, vivant sans faste & fans gardes, se contentant pour la nourriture des truits de la terre, qu'il cultivoit de ses propres mains, s'abstenant de l'usage du vin, en un mot, suivant en tous les maximes des philosophes Indiens, dont Pythagore avoit pris les leçons. La rencontre ne pouvoit être plus heureuse pour Apollonius, qui, pourtant, ne passa que trois jours avec Phraotes, parce que les usages des Indiens ne permettoient pas aux étrangers, de demeurer plus long-tems dans leurs Villes. Il est bon de remarquer qu'Apollonius, qui sçavoit toutes les langues, eut cependant besoin d'interprête, pour entendre Phraotes, tant que ce Prince lui parla Indien. Mais, après le premier abord , leurs conversations se tinrent en Grec, que le roi Indien parloit aisement. Les trois jours étant révolus, Apollonius le mit en marche, pour aller à l'habitation des Brachmanes , qui étoit le terme de son voyage. Voyer Brachmanes, vous y trouverez la conversation qu'Apollonius eut avec cette espèce de philosophes Indiens.

Pour s'en retourner, Apollonius s'embarqua sur la mer, qu'il cotoya, depuis l'embouchure de l'Indus jusqu'à celle l'Euphrate, dans le golfe Persique. Il remonta ce dernier sleuve & vint à Babylone, où il trouva encore Bardane

A P 365

regnant, & reçut de lui le même laccueil. De-là, il poursuivit sa route par Ninive, & gagna Antioche; & comme cette ville, livrée aux plaisirs, ne faisoit pas, d'Apollonius, le cas qu'il croyoit mériter, il s'embarqua à Séleucie, passa dans l'isse de Chypre, où il visita le temple de Vénus Paphienne; & ensin, il vint établir sa résidence, au moins pour un tems, dans l'Ionie.

Il eur lieu d'être satisfait de la manière, dont son arrivée y sut célébrée. Les Villes & les peuples s'empressoient de lui témoigner leur admiration. Les Oracles chantoient ses louanges; & le dieu de la Médecine lui envoyoit, de son temple de Pergame, les malades, pour qu'il les guérit. Apol-Jonius se donna alors tout de bon pour Thaumaturge. Sa sagesse, perfectionnée par le commerce qu'il avoit eu avec les philosophes de l'Inde, le mettoit en état d'opérer les plus grandes merveilles. Il en fit le premier essai à Ephèse dans une circonstance éclatante. il prévit que cette Ville étoit menacée de la peste, & il l'annonça aux Ephéliens, mais d'une façon énigmatique.

Au bout d'un tems, pendant qu'il parcouroit les autres villes d'Ionie, la prédiction fe vérifia; & les Éphéfiens, attaqués de la peste, implorérent le secours d'Apollonius. Il étoit à Smyrne, & ne croyant pas devoir différer un moment, il dit: partons, & aussitôt il se trouva dans Éphèse. Il en assembla les malheureux habitans, il leur promit de faire cesser la

maladie dans le jour même, & il les mena au théatre. Là , ils appercurent un mendiant, vieux, clignant les yeux d'une manière fingulière, portant une beface, où étoient quelques morceaux de pain, couvert de haillons, le visage hideux. Frappez cet ennemi des dieux, cria Apollonius aux Ephéhens, & accablez-le de pierres. Ils furent surpris & choqués d'un ordre, qui paroissoit si contraire à l'humanité, d'autant plus que le mendiant les supplioit avec beaucoup d'instance, & tâchoit d'exciter leur compassion. Apollonius infifta, & quelques-uns ayant commencé à jetter quelques pierres, comme pour escarmoucher, cet homme, qui avoit les yeux à demi fermés, les ouvrit en plein, & lança sur l'assemblée des regards étincelans. Sur cet indice. les Éphésiens jugérent que c'étoit le démon de la peste; & ils le couvrirent d'une si grande multitude de pierres, gl'il s'en forma un tertre, qui avoit quelque hauteur. Bientôt après, Apollonius ordonna aux Ephésiens, d'ôter les pierres, afin de pouvoir reconnoître quelle bête ils avoient tuée & ils trouvérent non plus un homme, mais un chien noir, grand comme un lion, & de la gueule duquel il fortoit beaucoup d'écume. La maladie cessa. Et Apollonius fit dresser dans le lieu même une statue, qui représentoit ce chien, & qui devoit servir de talisman. Cette statue sut confacrée à Hercule.

Tel est le récit que nous a laissé Philostrate de ce prétendu mira-

cle, le plus éclatant de ceux dont on a voulu faire honneur à Apol-Ionius. M. Crévrier observe & prouve que cet Écrivain ne mérite aucune créance; & par conséquent il est permis de trancher la difficulté en niant le fait. Mais, en s'en tenant même au témoignage de Philostrate, Apollonius ne put éviter de passer pour fourbe. Car, après avoir prédit la peste, comme inspiré & éclairé d'enhaut dans l'apologie qu'il dressa long-tems après, pour être présentée à Domitien, il n'attribue cette prévision à aucune caufe furnaturelle, mais à la frugalité & à la simplicité de son régime, qui, lui tenant les sens plus dégagés & plus vifs, le rendoit sufceptible d'impressions, dont les autres ne sentoient point l'effet, & le mettoit ainsi en état de prévoir les maux, qui se préparoient, avant qu'ils fussent arrivés. L'aventure du chien noir est un tour de gibecière. Nos joueurs de gobelets en font tous les jours de plus surprenans. Le mal cella, dit M. Crévier, parce qu'il devoit cesser, & ceux qui voudroient faire de cet événement un miracle , seroient donc obligés de reconnoître quelque vertu dans Hercule, à qui Apollonius rapportoit la gloire de la guérison des Ephéfiens. En ce cas, ce seroit pure magie , conclut M. Crévier.

Apollonius, étant venu à Athènes, se présenta pour être initié aux mystères de Cérès Eleusine; mais, il fut repoussé par l'Hiérophante, qui lui déclara qu'il n'initieroit point un fourbe, & qu'il

ne découvriroit point les mystères à un homme, qui n'étoit pas pur en ce qui regarde le culte des dieux. Apollonius ne se déconcerta point: » Tu n'as pas marqué, » dit-il à l'Hiérophante, le plus » grand de mes crimes; c'est que » j'en sçai plus que toi, sur les n mystères dont tu es le minif-" tre. " Philostrate ajoûte que l'Hiérophante, étourdi de la fierté de cette réponse, & voyant que son refus n'étoit pas approuvé de la multitude, fe radoucit, & offrit à Apollonius de l'initier. » Non, reprit celui-ci, ce ne se-" ra pas toi, mais ton successeur, » qui m'initiera. « Et la chose se

fit quatre ans après.

Il passa un tems considérable dans la Gréce, parcourant tous les temples fameux, affiftant aux têtes & aux spectacles, qui se célébroient, comme l'on sçait, chez les Grecs avec un très-grand appareil, & faisant par tout le personnage de Réformateur & de Censeur. Après avoir fait un tour en Créte, il résolut d'aller à Rome, quoique la qualité de Philofophe n'y fût pas alors une bonne recommandation. Car, Néron faisoit la guerre à la Philosophie, & tenoit actuellement Mufonius en prison. Mais, Apollonius, après avoir vu tant de bêtes téroces dans les déferts de l'Arabie & des Indes, n'avoit pas encore vu de tyran; & il vouloit sçavoir, disoit-il, quelle bête c'étoit, combien elle avoit de têtes, fi elle étoit armée d'ongles crochus & de dents en forme de scie. Lorsqu'il étoit dejà près d'Aricie, il

367

vit venir à sa rencontre un homme de sa connoissance, nommé Philolaus, qui lui exagéra les dangers auxquels il s'exposoit, en entrant dans Rome, & qui n'épargna rien, pour le détourner de sa résolution, & l'engager à rebrouffer chemin. Les discours de Philolaus & sa frayeur, peinte sur fon vifage & dans tous fes mouvemens, trappérent de terreur, les disciples d'Apollonius; & de trente-quatre qui le suivoient, il ne lui en resta que huit. Apollonius loua beaucoup le courage de ceuxci, & se mettant à leur tête, il continua sa route.

De quelque bravoure que se piquât Apollonius, il y joignit la prudence, comme il parut par une petite aventure, qui suivit de près son arrivée à Rome. Il s'étoit logé dans un hôtellerie, où vint un homme qui faisoit métier d'aller de maison en maison, chanter les vers de Néron; & quiconque n'étoit pas ravi en admiration, ou ne le payoit pas bien, devenoit criminel de lèze-majesté. Apollonius & fa compagnie écoutérent assez froidement ce chanteur, & en conséquence, il ne manqua pas de les accuser d'impiété envers le Prince. Notre Philosophe feignit de n'être pas ému de ce discours; mais, cependant, il fit payer au musicien son salaire.

Pendant le féjour qu'il fit à Rome, il garda des ménagemens; il évita ce qui pouvoit faire de l'éclat. Néanmoins, il lui échappa quelques paroles, qui furent caufe qu'on l'accusa. Il comparut devant Tigellin, qui fut bien effrayé,

lorsque le mémoire, contenant les griefs d'accusation, devint entre fes mains un papier blanc, fur lequel il ne paroiffoit plus aucun vestige d'écriture. Le Préset du prétoire interrogea l'accusé en secret, & sur ses réponses, il le renvoya libre, en exigeant toutefois une caution, qui répondit de lui, & qui se chargeat de le repréfenter. On ne doit pas omettre ici un prétendu miracle de résurrection, qui paroît copié d'après celui de la veuve de Naim. On portoit au tombeau une jeune personne d'âge nubile, que l'on croyoit morte. Celui qui devoit l'épouser, suivoit le lit sunébre en pleurant, & en se lamentant beaucoup. Arrive Apollonius qui ordonne que l'on pose le lit à terre. Je vais, dit-il, faire cesser vos larmes. Il demanda le nom de la jeune fille; question affez fingulière dans la bouche d'un Thaumaturge, capable de ressusciter un mort. Il prend cette jeune personne par le bras, & prononcant tout bas, avec un air de mystère, quelques paroles, que personne n'entendit, il la rappelle à la vie, & elle retourne à la maison de son pere. Philostrate n'ose pas assurer qu'elle fût morte, & il dit que ceux, qui étoient présens à cette scéne, étoient dans le même doute. Il observe que son visage avoit une moiteur, qui prouve au moins un reste de chaleur vitale. Ne doutons pas qu'elle ne fût bien vivante, & que, si ce n'est point ici un compte inventé à plaisir, ce ne soit une comédie jouée avec adresse.

Lorsque Néron partit pour la Gréce, il rendit, si nous en croyons Philostrate, une ordonnance, pour chasser les Philosophes de Rome. Quoiqu'il en soit de ce fait, qui n'est attesté par aucun autre Écrivain, Apollonius s'éloigna de Rome & de l'Italie, & s'en alla en Espagne, visiter le détroit d'Hercule & Cadiz.

D'Espagne, Apollonius alla en Sicile; de-là il passa en Gréce, & s'étant arrêté à Athènes, il se fit initier aux mystères de Cérès Eleusine. Il s'embarqua ensuite au Pirée, dans le dessein d'aller visiter l'Egypte, qu'il n'avoit pas encore vue, & où il étoit, selon son Historien, extrêmement desiré. Le vaisseau qu'il monta, le conduisit à l'isse de Chio, d'où il vint à Rhodes; & après y avoir féjourné quelque-tems, il arriva enfin à Alexandrie, peu avant que Vespasien s'y rendit. Il y eut avec ce Prince plusieurs entretiens, auxquels nous ne nous arrêterons pas; car, ils font visiblement faux.

Lorsque Vespasien partit pour retourner à Rome, il témoigna combien il desiroit d'emmener avec lui Apollonius; mais, le Philosophe vouloit visiter la haute Egypte, boire de l'eau du Nil à sa source, & sur tout conférer avec les Gymnosophistes, qui habitoient en Ethiopie, & comparer leur doctrine avec la sagesse Indienne. Il s'excusa donc, par ses raisons, d'être du voyage de l'Empereur, qui lui dit en le quittant:

Ne vous souviendrez-vous pas de nous? Oui, répondit Apol-

» lonius, si vous perséverez dans " le bien, & si vous vous souvenez de vous-même. « Il ne le vit plus. Quoiqu'invité plusieurs fois par Vespasien à venir à Rome, il refusa constamment, ne pouvant lui pardonner d'avoir ôté la liberté à la Gréce. Philostrate rapporte trois billets laconiques d'Apollonius à Vespassen, d'un style & d'un ton tout-à-fait injurieux. Vespasien y est comparé à Xerxès, qui a asservi la Gréce; il v est mis au-dessous de Néron, qui lui a donné la liberté. En voici un, qui ne contient que ces mots: » Puisque vous êtes si ennemi des » Grecs, que vous les rédusez » en servitude, quel besoin avez-» vous de ma conversation? « Je crois bien qu'Apollonius pouvoit être assez insolent, pour écrire de cette façon à un Prince, dont il connoissoit d'ailleurs la douceur; mais, ce qui est absolument incroyable, c'est que Vespasien recherchât l'entretien d'un pareil extravagant.

Il ne convenoit pas qu'Apollonius quittât l'Égypte, sans y signaler la sagesse plus qu'humaine qu'il tiroit de son commerce avec les dieux. Un lion lui en présenta l'occasion. Cet animal étoit apprivoisé au point, non seulement de se laisser gouverner par son maître, mais de careffer tous les hommes, qui l'approchoient. On le laissoit entrer dans les temples, parce qu'il n'avoit pas les inclinations cruelles de ceux de fon espèce. Il n'étoit point avide de sang. Les membres des victimes déchirés & sanglans ne le tentoient point. Il

VIVOIT

vivoit presque à la Pythagoricienne, se contentant de gâteaux au miel, de fruits, de légumes, si ce n'est pourtant qu'il mangeoit de la chair cuite. Ce lion, si plein de douceur, flattoit un jour Apollonius d'une manière où il paroissoit de la prédilection. Scavez-vous, dit le Philosophe aux affistans, ce que veut cet animal? Il souhaite que je vous dise que c'est l'ame d'Amasis, ancien roi d'Egypte, qui a passe dans son corps. Lorsque le lion eut entendu ces paroles, il rugit d'une façon plaintive, il plia les genoux, versa des larmes. Vous le voyez, reprit Apollonius, il n'est pas juste qu'un animal si nobie fasse le métier de mendiant. Envoyez - le à Léontopolis, & nourrissez-le dans le temple de cette ville. Les Egyptiens, adorateurs des bêtes, entrérent aifément dans la penfée d'Apollonius. Le sort du lion en devint meilleur, mais non celui de fon conducteur, dont les intérêts sont ici absolument négligés.

Apollonius fit le voyage de la haute Egypte avec dix de ses disciples, prenant tantôt le Nil, tantôt le chemin des terres, & vifitant, suivant son usage, tous les temples, tous les monumens du pais, tous les lieux renommés. Il tut assez mal reçu des Gymnosophistes, qu'avoit indisposés contre lui un courier dépêché par le jaloux Euphrate, pour les avertir qu'Apollonius venoit à eux prévenu en faveur de la fagesse Indienne. Ainsi, après un sejour fort court, Apollonius les quitta, pour aller voir les fources du Nil, Il ne

vit que les cataractes, qu'il appelle du nom de fources. Il en reconnoît pourtant d'autres ultérieures, auxquelles présidoit un démon, qui régloit la juste mesure des eaux du sleuve. Dans ce pais, il trouva un Satyre qu'il endormit, & rendit sage, en lui donnant du vin à boire; & Philostrate ne veut point que l'on doute de ce fait.

Au retour de son voyage d'Ethiopie., Apollonius apprit que Tite venoit de terminer la guerre des Juiss par la prise de Jérusalem; & charmé de la modération, que ce jeune Prince faisoit paroître après la victoire, il-l'en félicita par lettres. Tite, non moins difpolé que son pere, à révérer Apollonius, l'engagea à se rendre auprès de lui en Cilicie. Dans leurs entretiens, le Prince fit le personnage de disciple, & le Philosophe garda le ton de supériorité. Ne pouvant, ou ne voulant pas accompagner Tite à Rome, il établit, son substitut auprès de lui, Démétrius le Cynique, à qui il écrivit en ces termes : Je vous donne à l'empereur Tite pour maitre, par rapport à la façon, dont il doit gouverner. Ce fait n'est pas aifé à concilier avec l'histoire, qui nous apprend que Démétrius fut banni de Rome par Vespasien, à cause de son insolence, & qu'il n'évita la mort que par le mépris que l'Empereur faisoit de lui.

En ce tems-là, Apollonius n'avoit plus de longs voyages à faire. Sa curiofité étoit fatisfaite. Il avoit vu les Mages en Chaldée, les Brachmanes dans les Indes, les Gymnosophistes en Égypte. Il avoit vu les colomnes d'Hetcule & Cadiz. Mais, son caractère inquiet ne lui permettoit pas de demeurer tranquille dans un séjour fixe. Il passa le reste de sa vie à errer de ville en ville, dans l'Ionie sur tout, & dans la Gréce. On ne le suivra pas dans toutes ses différentes petites courses. On ne trouve plus dans sa vie qu'un fait important à raconter; c'est son accusation devant Domitien.

Apollonius, étant arrivé à Rome, ent audience au jour qui lui avoit été annoncé, & il fut mandé pour venir plaider sa cause devant l'Empereur , assisté de tout ce qu'il y avoit de plus illustre dans Rome. Domitien qui espéroit acquérir, par les discours du Philosophe, des preuves contre Nerva, & contre ceux, qu'il regardoit comme lui étant unis, étoit bien-aise de mettre en évidence les motifs légitimes & folides, qu'il auroit, de févir contre de si illustres personnages. Apollonius apporta à ce redoutable tribunal une sécurité, que rien ne peut égaler. En y venant de la prison, il conversa tranquillement avec le Greffier, qui l'amenoit. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il affecta un air de mépris, par rapport au Prince, ne daignant pas même le regarder. L'accusateur en fit la remarque, & le pressa de regarder celui, qui étoit le Dieu de l'univers. Apollonius leva les yeux en haut, pour marquer qu'il adressoit ses regards & ses respects à Jupiter.

La chose se passa d'une façon très-singulière. Apollonius avoit préparé un long plaidoyer, que Philostrate a inféré dans son huitième livre. Il n'eut point lieu d'en faire usage. L'accusateur ne plaida point contre lui; & l'accuse, parconséquent, n'eut pas besoin de prononcer un discours suivi. L'Empereur interrogea lui-même Apollonius, sur les quatre griefs qu'on lui imputoit; & le Philosophe le farisfit fur chacun par une réponie tres-courte. » Pourquoi, lui » dit Domitien, vous distinguez-» vous des autres par le vête-» ment? La terre, qui me nour-» rit, m'habille, répondit Apol-» lonius, & je laisse les malheun reux animaux en paix. « Domitien lui demanda ensuite pourquoi il souffroit qu'on l'appellat Dieu. Il répondit que tout homme de bien étoit honoré de ce titre.

A Éphése, il s'étoit laissé adorer comme sauveur de la Ville. Interrogé par Domitien sur ce point. Il n'est plus qu'un sage, que la frugalité de sa vie met à portée de sentir, avant les autres, l'approche d'un mal à venir, & qui renvoye à Hercule l'hon-

neur de la guerison.

Restoit le quarrième grief, qui rouloit sur les intelligences d'Apollonius avec Nerva & quelques autres Sénateurs. Lorsqu'il sur question de ce point, le plus intéressant de tous pour Domitien, Philostrate veur que nous croyions que le Prince sur embarrassé & déconcerté. Il garda long-tems le silence; il réstechit beaucoup; il parut agité de dissérentes pensées qui se combattoient. Ensin, sans nommer Nerva, sans donner au-

cun signe de colère, il tourna son interrogation d'une façon captieufe. » Lorsque vous sortites de vo-» tre mailon, un tel jour, dit-il » à Apollonius, & que vous allâ-» tes en pleine campagne, à qui » sacrifiates - vous cet enfant? « La réponse d'Apollonius fut inintelligible. Prenant le ton d'un maître, qui remettroit sur les voies un enfant., Que dites-vous là, ré-» pondit-il? Si je suis sorti de ma » maifon au jour que vous me » marquez, j'ai fait le facrifice, » dont on m'accuse. Si j'ai sacrin fié, j'ai mangé de la victime. » l'invoque ici des témoins dignes » de foi. « Apollonius veut dire par-là, qu'au jour dont on lui parle, il n'étoit point chez lui, mais chez un de ses disciples, nommé Philiscus, qui étoit fort mal; qu'il y passa le jour & la nuit, & par consequent qu'il n'a point été à la campagne, & n'a point fait le sacrifice abominable qu'on lui impute, & qui est si contraire à ses principes ; qu'il vaudroit autant l'accuser d'avoir mangé de la chair humaine; enfin qu'il est en état de prouver ce qu'il avance par le témoignage de Télésinus, homme consulaire, des deux médecins, qui voyoient le malade, & de trente de leurs disciples, qui les accompagnoient.

Si l'Empereur & ses Assesseurs virent, dans la réponse énigmatique d'Apollonius, tout ce qu'on vient d'exposer, ils avoient allurément une grande pénétration d'esprit. Il faut pourtant qu'ils aient compris ce mystérieux langage. Car, tout le tribunal applaudit; & Domitien, vaincu par ce consentement unanime, déchargea Apollonius de l'accufation; en lui ordonnant néanmoins de rester jusqu'à ce qu'il eût avec lui un entretien particulier, » Je » vous rends graces, Seigneur, » dit Apollonius avec une telle » fermeté, qu'il n'en avoit point » encore témoigné de pareille. » Mais, par les manœuvres des » scélérats, semblables à ceux qui » m'ont accusé, les Villes entières » sont renversées, les Isles rem-» plies d'exilés, les Provinces de » deuil & de larmes, les armées » de lâcheté, le Sénat de défiance » & de soupçons. Ce n'est point » pour mon intérêt que je parle, » je ne crains rien. Mon ame par sa » nature est invulnérable, & il ne » vous est pas donné de vous » rendre maître de mon corps. » Non, ajoûta-t-il, en citant un " vers d'Homère, vous ne me » ferez point mourir; car, mon » destin m'affranchit de la crainte n de vos coups. « En achevant ces mots, il disparut du milieu de l'assemblée. Le même jour, il se trouva à Pouzzoles, & rejoignit Damis.

Un prodige si éclatant, arrivé fur le plus grand théatre de l'univers, au milieu de Rome, sous les yeux d'une illustre assemblée. à laquelle présidoit l'Empereur, dut assurément faire grand bruit. Cependant, nul auteur que Philoftrate n'en parle. Dion, tout avide qu'il est du merveilleux, a passé cette merveille sous silence. Pline, qui vivoit dans le même-tems, & qui, dans une de ses lettres, cite

des prodiges, dont il cherche la cause & l'interprétation, ne dit pas un mot de celui-ci. On pourra donc le reléguer au pais des Fables.

Apollonius avoit appris à Domitien à ne point espérer de réussir dans les entreprises, qu'il tenteroit contre sa liberté & contre sa vie. Aussi laissa-t-il notre Philosophe jouir d'une pleine sécurité. Apollonius passa tranquillement le reste du regne de ce Prince dans la Gréce & dans l'Ionie, non seulement fans se cacher, mais avec un très-grand éclat, au milieu d'un corrège nombreux de disciples & d'auditeurs de toute espèce. C'est tout ce que cet espace de tems paroît offrir de mémorable dans la vie d'Apollonius, fi ce n'est la ressource, qu'il trouva pour ses besoins dans le trésor de Jupiter Olympien. Manquant d'argent, il demanda mille dragmes au Prêtre qui avoit la garde de ce trésor, & il les reçut. Il en usoit familièrement avec Jupiter, comme avec un ami & un égal.

Il ne faut pas omettre une autre circonstance, qui doit se rapporter à ce tems-ci. C'est la connoissance qu'on prétend qu'eut Apollonius, du meurtre de Domitien, dans le moment qu'il s'exécutoit. Le Philosophe étoit actuellement à Éphése; comme il discouroit, sur le midi, dans un jardin, où toute la Ville étoit assemblée pour l'entendre, tout d'un coup il s'arrête, comme frappé de terreur, baisse la voix; & parle d'un air distrait, comme s'il eût eu devant les yeux un objet intéressant.

qui eût attiré toute son attention. Il garde quelques momens le silence. Ensuite, regardant fixément la terre, il fait trois ou quatre pas, & s'ecrie: frappe le tyran, frappe. Tout l'auditoire demeura etrangement furpris. » Mef-» sieurs, dit Apollonius, ayez » bon courage. Le tyran a été tué » aujourd'hui. Que dis-je? Au-" jourd'hui, dans l'instant même, » de par Minerve, dans l'instant, » où je me suis tû, il subissoit la » peine de ses crimes. « Ce discours fut regardé par les Éphéfiens comme une folie. Mais, an bout de quelques jours, il se trouva vérifié par la nouvelle de la mort de Domitien, qui arriva de Rome.

Très-peu de tems après, Apollonius disparut du milieu de la société humaine, sans que l'on puisse marquer au juste les circonstances de sa mort. Voici ce qui la

précéda.

Nerva, qui fuccéda à Domitien, ne se vit pas plutôt établi fur le trône des Césars, qu'il écrivit à Apollonius en ces termes: » Les conseils des dieux & des or vôtres m'ont élevé à l'Empire; » mais, pour le conserver & le " regir, j'aurois grand besoin de » vos lumières. « Notre Philosophe probablement le fentoit defaillir; & il étoit tems, puisque, si l'on peut compter sur les dates de Philostrate, Apollonius avoit alors cent ans. C'est en ce sens qu'il faut prendre la réponse énigmatique, qu'il fit à Nerva. " Nous » nous verrons, lui disoit-il, pen-" dant un long-tems, sans avoir

n personne à qui nous commann dions, ni personne qui nous n commande. « On a prétendu que cette réponse contenoit aussi une prédiction de la mort pro-

chaine de Nerva. Le fourbe prit ensuite ses mefures, pour n'avoir point de témoins de sa mort, afin qu'elle ne démentît point les merveilles, par lesquelles il avoit prétendu diviniser sa vie. Il avoit eu souvent à la bouche cette parole célebre, qu'il n'avoit jamais pratiquée: Faites ensorte que votre vie demeure cachée; & il ajoûtoit, si vous ne pouvez y reussir, cachez au moins votre mort. Le précepte de cacher sa mort est bizarre & fans objet par rapport au grand nombre des hommes; mais, il convenoit parfaitement aux vues de l'imposteur. Damis, fidele compagnon de toutes ses démarches, depuis plus de soixante ans, étoit un obstacle à ce dessein. Apollonius résolut de l'éloigner; & il faisit l'occasion, que lui offroit l'invitation, qui lui avoit été faite par Nerva. Il feignit ne vouloir pas manquer à un ami, il estimable pour sa vertu, & parvenu à la première place de l'univers. Il dressa donc une lettre, pleine de lecons & d'avis fur le gouvernement, & chargea Damis de la porter à l'Empereur, en lui disant qu'elle contenoit des choles, qui ne pouvoient être expliquées que par celui qui l'avoit ecrite, ou par le plus fidele & le mieux instruit de ses disciples. Cetoit un mensonge; car, Damis temoignoit, dans ses mémoires, que cette lettre auroit pu être portée par d'autres que par lui. Il en fut la dupe. Il ne se rappella point ce que son maître avoit dit tant de sois du dessein, où il étoit, de dérober la connoissance de sa mort. Il avoit l'esprit si peu ouvert, qu'il ne comprit pas même le sens des paroles par lesquelles Apollonius lui dit adieu, & qui néanmoins n'étoient pas obscures dans la bouche d'un homme centenaire. Damis, en philosophant seul, ayez-moi toujours devant les yeux. Il partit, & il ne

vit plus Apollonius.

Ainsi finissoient les mémoires de Damis, qui n'avoit rien écrit touchant la mort de son maître. Philostrate a voulu suppléer à ce silence; & il paroît visiblement incliner à croire qu'Apollonius ne mourut point, mais qu'il fut enlevé au ciel. Il remarque avec complaifance qu'on ne montre nulle part le tombeau de ce Philosophe, & qu'on lui a bâti un temple à Tyanes, sa patrie. Cependant, il rend témoignage à une tradition, qui est sans doute la véritable, & felon laquelle, Apollonius mourut à Ephése entre les bras de deux femmes esclaves.

La gloire de cet imposteur a duré aurant que le paganisme. L'impératrice Julie, épouse de Sévère, princesse, qui aimoit fort les lettres & la Philosophie, s'intéressoit beaucoup à la mémoire d'Apollonius; & ce fut par ses ordres, que Philostrate composa la vie, ou plutôt le panégyrique de ce Philosophe. Antonin Caracalla lui consacra un temple. Ale-

Aa iij

374 A P

xandre Sévère avoit son image dans une chapelle domestique, qui lui servoit d'oratoire; & par un affortiment fingulier, il l'affocioit pour le culte avec Abraham & J. C. Vopiscus, dans la vie d'Aurélien, témoigne une profonde vénération pour Apollonius, & le traite nettement de dieu. Hiéroclès, sous Domitien, avoit eu l'audace de comparer Apollonius à J. C. Et il paroît, par S. Augustin, que les défenseurs de l'idolâtrie expirante faisoient de ce parallele une de leurs principales ressources. Mais, qu'est-ce que toute cette gloire, qui n'a jamais eu qu'un éclat médiocre, & qui, depuis treize siècles, est totalement tombée dans l'oubli?

On ne parle point ici des bréches, que la réputation a foufterres, & des attaques que lui ont livrées, & de son vivant & après sa mort, ceux qui le définisfant mieux que les autres, l'ont qualifié magicien, fourbe & imposteur. Mais, on croit devoir observer que cet homme si zélé, pour réformer & épurer le culte des dieux, qui s'est laissé adorer lui-même comme un dieu, étoit un impie qui ne reconnoissoit d'autre divinité que la nature. La preuve de ce que l'on avance se trouve dans une de ses lettres, dans laquelle, après avoir établi qu'il n'y a , ni génération , ni deftruction, mais timple changement de forme dans l'univers, il ajoûte: » Ce sujet de toutes les formes, » comment l'appellerons-nous ?

" finon la première substance, " seule agissante & seule passive, " qui est toute en toutes choses, " le Dieu Éternel, à qui l'on ôte " injustement son caractère pro-" pre, par la variété des noms & " des apparences. « C'essellà, si je ne me trompe, le pur Spinossissime, digne couronnement des prestiges, des extravagances, & de l'orgueil insense, que la vie d'Apollonius présente de toutes parts à un lecteur attentis.

APOLLONIUS, Apollonius, Α'πολλώνιος, (a) philosophe Stoicien, natif de Chalcis, ville de Syrie. Il florissoit vers le milieu du deuxième siècle de l'Ere Chrêtienne. Sa réputation porta l'empereur Antonin à le faire venir de Syrie à Rome, pour donnér des leçons à Marc-Auréle, ion fils adoptif. Celui - ci temoigna dans la suite avoir à Apollonius de grandes obligations. Il disoit qu'il avoit appris de lui tout ce que le Stoicisme promet, la fermeté dans les maux de la vie, l'élévation des sentimens, & même le mêlange de la douceur avec · la noblesse du courage.

L'Histoire ne parle pas si avantageusement d'Apollonius. Elle l'accuse d'avidité pour faire payer chérement ses leçons, & d'une morgue pédantesque, qui sit pitié à Antonin, & attira ses railleries. Car, lorsque ce Stoicien sut venu à Rome, l'Empereur l'ayant mandé, pour sui remettre son auguste Éléve, Apollonius, avec une arrogance, qui doit paroître bien étonnante dans nos mœurs, répondit : " Ce n'est point au maître » a aller chercher fon disciple; n mais au disciple à venir trouver » fon maître. « Antonin , à qui l'on rendit cette réponse, se mit à rire, & dit: " Apollonius a bien » pu venir de Syrie à Rome, & n il ne peut faire le voyage de sa n maison au palais. «

APOLLONIUS, Apollonius, Α'πολλώνιος. (a) Eufébe rapporte que sous l'empire de Commode, fils & successeur de Marc-Aurèle, un Chrétien nomme Apollonius, fut décapité à Rome, & que celui qui l'accusa, fut puni du supplice des esclaves par sentence de Pérennis, préfet du prétoire. Ces deux jugemens s'exécutérent en même-tems; & c'est, selon toute apparence, le trait auquel Tertullien fait allusion dans son apologétique; car, on ne connoît point d'autre exemple de cette double punition d'un Chrétien & son dénonciateur, que le martyre d'Apollonius, arrivé environ 20 ans

M. de Mandajors soupçonne que cet Ecrivain & Eusébe auront puilé dans la même source; c'est-à-dire, dans des actes, composes par quelque Chrétien, qui, frappé du double spectacle du martyre d'Apollonius & du supplice de fon accufateur, aura cru ce dernier, puni précisément pour avoir dénoncé un Chrétien, quoiqu'il eût pu l'être pour un autre sujet. Il le fut en effet, pour un motif bien

avant que Tertullien présentât son

apologie.

différent. Ce dénonciateur étoit esclave d'Apollonius, ainsi que nous l'apprenons de S. Jérôme. Or, une ancienne loi, renouvellée par Trajan, condamnoit au dernier supplice les esclaves, qui dénonçoient leurs maîtres. Celui d'Apollonius ignoroit peut-être la loi de Trajan; ou, s'il la connoisfoit, il pouvoit préfumer de la haine, que Rome portoit aux Chrétiens, qu'on lui sçauroit gré de fa dénonciation, loin de l'en punir. Il le fut pourtant; d'où certains concluent qu'il y avoit alors une nouvelle loi, qui infligeoit la peine de mort contre tout accusateur d'un Chrétien. Si cela eût été, quel fruit pouvoit attendre l'esclave de sa démarche contre Apollonius, non feulement Chrétien, mais encore son maître? Il ne le dénonca vraifemblablement que par l'espoir de quelque récompense. Ce motif d'intérêt, pen surprenant de la part d'un efclave, démontre la fausseté de la prétendue loi favorable aux Chrétiens, puisque, si elle eût été réelle, l'esclave dénonciateur encouroit doublement la peine de mort par une extravagance trop grande, pour qu'on doive la supposer sans preuve.

Eusébe, en rapportant le martyre d'Apollonius, ne nous dit point qu'il fût Sénateur, ni que celui qui l'accusoit, fût son esclave; &, de son côté, S. Jérôme. de qui nous tenons ces deux circonstances, ne parle point du supplice du dénonciateur. C'est

AP

qu'Eusébe & S. Jérôme écrivoient d'après des relations différentes, dont les Auteurs n'avoient rapporté du martyre d'Apollonius que les circonstances, qui firent sur eux le plus d'impression. Rien n'est plus simple, conclut M. de Mandajors, que de distinguer les deux qualités de l'esclave, accusateur d'Apollonius. Comme délateur d'un Chrétien, il n'auroit pas été puni; comme délateur de son maître, il méritoit la mort par la loi de Trajan.

maître, il méritoit la mort par la loi de Trajan. APOLLONIUS, Apollonius, A πολλάνιος, étoit un personnage très-sçavant, selon S. Jérôme. Il vivoit sur la fin du second siécle. & au commencement du troisième, sous l'empire de Commode & de Sévère. Il écrivit en Grec contre l'Hérésiarque Montanus, contre Priscille & Maximille, ses prophétesses, & contre leurs difciples. Il leur reprochoit leur avarice, & tournoit en ridicule leur doctrine & leurs prophéties. » S'ils m se tiennent assurés de leur inno-» cence, disoit-il, qu'ils parois-» sent, pour se justifier des er-» reurs, dont on les accuse; ou » s'ils en sont convaincus, qu'ils » aient honte de retomber dans » les mêmes fautes. Car, quand n ils nieront que leurs prophétes maient reçu des présens, & qu'on in prouvera qu'eux-mêmes en ont n recu, ils feront forces d'avouer w qu'ils ne sont point des pro-» phètes. On juge de l'arbre par » le fruit, & on doit aussi juger » du prophéte par ses actions.

"Dites moi donc; un prophéte
"teint-il ses cheveux, pour leur
"faire changer de couleur? Un
"prophéte noircit-il ses sour"cils? Un prophéte aime-t-il à
"être magnifiquement vêtu? Un
"prophéte joue-t-il aux dez? Un
"prophéte donne-t-il de l'argent
"à usure? Qu'ils déclarent si
"toutes ces choses sont légitimes,
"ou non, & je leur montrerai
"ensuite qu'elles ont été prati"quées parmi eux. "

Apollonius compofa cet ouvrage, que S. Jérôme nomme un long & excellent Livre, yers l'an 213. Il y marquoit que c'étoit quarante ans depuis que le Montanisme avoit été découvert ; ce qui étoit arrivé l'an 173. Tertullien, qui donna dans les rêveries de cette secte des Montanistes, vit paroître avec chagrin l'ouvrage d'Apollonius, qui la tournoit en ridicule. Pour parer ce coup, il écrivit sept traités contre l'Eglise, dans le dernier desquels il tâcha d'éluder la force des argumens d'Apollonius, qu'il traitoit d'emporte & de calomniateur. Nous n'avons plus le traité entier d'Apollonius, mais seulement un fragment de cet ouvrage, rapporte par Eufébe.

(a) Quoique, parmi les perfonnes du nom d'Apollonius dont nous venons de parler, on en compte plusieurs, qui ont été des Auteurs célebres, il y en a eu encore un nombre d'autres, puifque dans la liste, que Fabricius a donnée des écrivains appellés Apollonius, il s'en trouve soixan-

te-dix-neuf.

APOLLONIUS, Apollonius, A πολλώνιος, (a) nom d'un des mois de l'année Arhénienne, selon certains Auteurs. Comme les Olympiades étoient alternativement de quarante - neuf & de cinquante lunes, si le folssice arrivoit après la pleine lune du mois Apollonius, on remettoit la fête de Jupiter au mois Parthénius suivant. Cette fête se célébroit d'ordinaire vers la pleine lune, qui suivoit le solssice.

APOLLOPHANE, Apollophanes, Α'πολλοφάνης, (b) Arcadien. Cet Apollophane étant allé à Delphe, pour sçavoir de l'Oracle, si Esculape étoit fils d'Arsinoé, & Messénien de naissance,

remporta cette réponse:

L'aimable Coronis eut Phlégyas pour pere,

Moi-même pour amant, qui, bientôt, la fis mere.

Esculape, le fruit de nos tendres amours,

Des malheureux mortels l'espoir & le secours,

C'est moi qui vous le dis, est né dans Épidaure.

On voit par cet Oracle qu'Esculape n'étoit point né de la prin-

cesse Arsinoé.

APOLLOPHANE, Apollophanes, Α΄πολλοράνης, (c) nom d'un certain homme de Cyzique, qui étoit l'hôte commun de Pharnabaze & d'Agésilaüs; & en cette

qualité, il leur procura un entrevue. Agéfilaus arriva le premier au rendez-vous avec ses amis; & en attendant Pharnabaze, il s'affit à l'ombre d'un arbre, sur l'herbe qui étoit fort haute. Dès que Pharnabaze fut arrivé, ses étendirent à terre des peaux très - douces, & à long poil, & de magnifiques tapis de diverses couleurs. Mais, voyant Agésilaus assis tout simplement à terre fans autre facon, il eut honte de sa molesse , & s'assit comme lui sur l'herbe nue, quoiqu'il sût vêtu d'une robe d'une finesse admirable & d'une très-riche couleur. Il fut ensuite question du sujet pour lequel ils s'abouchoient.

APOLLOPHANE, Apollophanes, A'MONNOGAMIS, (d) médecin d'Antiochus le Grand, étoit fort habile dans sa profession. Mais, il devint encore plus célebre par le service important qu'il rendit à son maître. Hermias, premier ministre de ce Prince, exerçoit des concussions & des violences inouies, sans que personne osat en porter ses plaintes à la cour, tant il s'étoit rendu terrible. Apollophane aima assez le bien public, pour ne point craindre de hazarder sa fortune.

Il prit donc son tems, pour représenter au Roi le mécontentement général des peuples, & le danger où il étoit lui-même de la part d'un tel ministre. Il l'avertit de prendre garde à sa personne, de peur qu'il ne lui arrivât, com-

(c) Plut. T. I. p. 602. Xenoph. p. 510.

(d) Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 350. & fuiv. Tom. VI. pag. 584.

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XVIII. pag. 141.
(b) Pauf. pag. 133.

378 A P

me à son frere en Phrygie, d'être la victime de l'ambition de ceux, en qui il avoit le plus de confiance; qu'il étoit visible qu'Hermias formoit quelque dessein, & qu'il n'y avoit point de tems à percre, si on vouloit le prévenir. Antiochus profita de cet avis; car, s'étant écarté un peu de l'armée, fous prétexte de sa santé, il amena Hermias pour lui tenir compagnie; &, dans une promenade où le Roi l'avoit attiré affez loin de tous ceux qu'il croyoit dispolés à prendre son parti, il lè fit affassiner par la suite. Cette mort causa une joie universelle dans tout l'empire.

Quelque-tems après, toutes les troupes ayant eu ordre de se rendre à Apamée, pour être employées contre la Célésyrie, dans un conseil qui s'y tint, avant que l'armée se mît en marche, Apollophane, médecin du Roi, repréfenta qu'on alloit faire une grande faute, si l'on s'avançoit dans la Célésyrie, en laissant derrière soi Séleucie entre les mains de l'ennemi, & si près de la capitale de l'Empire. Son avis entraina tout le conseil, par l'évidence des raifons dont il étoit soûtenu. On y mena toute l'armée; on inveftit la place; on l'a prit d'assaut; & on en chassa tous les Egyptiens, l'an 219 avant J. C.

APOLLOPHANE, Apollophanes, A' roxxo drug, (a) l'un des capitaines de l'armée d'Antiochus Eupator, qui, avec Chéréas & Timothée, avoit la garde de la forteresse de Gazara, dans la partie occidentale de la tribu d'Ephraim. Ils furent tués par vingt soldats de Judas Maccabée, qui forcérent cette place.

Il y a eu un poète comique Grec du nom d'Apollophane. On croit qu'il vivoit peu de tems après Aristophane, environ 380 ans avant J. C. Suidas rapporte le sujet de cinq comédies d'Apollophane. Quoique plusieurs Auteurs mettent ce poète entre les comiques, cependant, Fulgentius Placides cite un poète Grec de ce nom, qui avoit écrit en vers héroïques. Peut-être est-il différent du premier, aussi-bien qu'Apollophane, philosophe Storcien, dont il est parlé dans Pline,

APOLLOTHÉMIS, Apollothemis, Α'πολλόθεμις, (b) historien, cité par Piutarque dans la vie de Lycurgue. Ce fameux Législateur, mourut en Élide suivant Apollothémis. Au reste, cet Historien est entièrement inconnu. On ne connoît, ni ses ouvrages, ni son païs, ni le tems où il a vecu. M. Dacier dit qu'il ne l'a vu cité nulle part que dans cet en-

droit de Plutarque.

APOLLYON, Apollyon, A'πολλυών, le même qu' Abaddon. Voyez Abaddon.

APOLOGÉTIQUE, Apologeticus, écrit, ou discours, qui contient une désense, une apologie.

L'Apologétique de Tertullien est un ouvrage plein de force, & tel qu'il pouvoit sortir des mains de Tertullien. Il y justifie les

AP

les accusoit, & principalement des crimes abominables, qu'on disoit qu'ils commettoient dans leurs assemblées, & de leur peu de fidélité pour la patrie. On leur reprochoit ce dernier crime, parce qu'ils ne vouloient pas faire les sermens accoûtumés, & jurer au nom des dieux tutélaires de l'empire. Tertullien adressa son Apologétique aux magistrats de Rome, parce que l'empereur Sévère étoit absent.

APOLOGIE, Apologia, A'πιλογία, défense, ou plutôt livre, écrit, discours, pour justifier quelqu'un. Apologie se dit plus particulièrement, en matière de littérature, de la défense qu'on fait des fautes, dont on accuse un Auteur.

Ce mot vient du Grec amoroγειμαι, defendo sermone, je re-

pousse par parole, je réfute. Toute Apologie suppose une accusation bien ou mal fondée; & le but de l'Apologie est de montrer que l'accusation est fausse, ou mal à propos intentée. On appelle Apologiste celui qui écrit une Apologie.

APOLOGUE, Apologus, Apologatio, (a) sorte de discours, ou de fiction, inventée pour former les mœurs par des instructions déguifées sous l'allégorie d'une action. Ce mot vient du Grec anc-20 you, narratio, récit, conte, narration.

L. Les Grecs comprenoient

toutes les fictions sous le nom générique de Molos; mais, ils en défignoient les différentes espèces par des dénominations particulières. Ils nommoient A'1005, celle que nous nommons Apologue, du mot Latin Apologatio, qui étoit nouveau du tems de Quintilien, & dont ce grand maître de Rhétorique paroît n'avoir pas approuvé l'usage.

Aphthone distingue trois sortes d'Apologues ; l'Apologue rationel, dans lequel on fait agir ou parler des hommes ; l'Apologue moral, où l'on feint que des êtres privés de raison, parlent ou agisfent; l'Apologue mixte, qui tient des deux premiers. Les uns & les autres sont composés de deux parties, d'un récit fabuleux, qui en est comme le corps, & d'une mo-

ralité qui en est l'ame.

Un bel esprit de notre siècle, M. de la Motte, qui a écrit sur presque tous les genres de poelies, & qui, communément, a mieux réulti à prescrire des régles, qu'à donner des modeles, définit l'Apologue, une instruction deguifee fous l'allegorie d'une action. " C'est, dit-il, un perit poeme » épique, qui ne le céde au » grand, que par l'étendue. « L'Apologue différe donc, & de la parabole, & du conte; de la parabole, qui n'est, suivant l'expression du grammairien Donat qu'une simple comparaison de choies diffemblables; du conte dont l'essence consiste à être amu-

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad, des Interip. & Bell, Lett. Tom. IX. pag. 267, 268, 293. Tom, XVI. pag. 45. 6 faiv.

fant, & duquel on n'exige pas

qu'il foit instructif.

Il est assez vraisemblable, selon M. d'Égli, que l'Apologue a pris naissance dans l'Orient. Nous sçavons par les Livres faints, que les Orientaux faisoient un fréquent usage des paraboles; & de la parabole à l'Apologue il y a peu de diffance. Mais, les traditions, qui attribuent à Locman l'invention de l'Apologue, & qui font cet Ecrivain, les unes petit-fils d'Abraham, les autres petit - neveu de Job, d'autres seulement contemporain de David, font trop suspectes, pour qu'il nous soit permis d'en faire le fondement d'une opinion. Tout ce qu'il y a de certain, c'est que nous avons, fous le nom de Locman, des fables qui ont été publiées en Arabe & en Latin par Thomas Epénius; & ce qui résulte de plus probable, de l'examen que les Sçavans en ont fait, c'est que Locman, si toutefois il a existé, est postérieur à Esope, & qu'il en a imité les Fables.

Quintilien penchoit à croire qu'Hésiode avoit été l'inventeur de l'Apologue. Cependant, nous ne connoissons d'Hésiode aucun autre Apologue que celui de l'épervier & du rossignol, dont la moralité se réduit à cette maxime; que le plus foible doit céder au plus fort, & ne pas l'irriter par

une résistance inutile.

Cet Apologue unique devoit-il donc valoir à Hésiode la gloire d'être regardé comme le créateur du genre? Il y auroit bien plus de raison d'en faire honneur à Homère , fi la Batrachomyomachie est réellement de lui, ainsi que le prétend Hérodote. Car, tous les critiques s'accordent à prendre ce poëme pour un Apologue. Ils différent seulement sur l'objet & fur la moralité de la Fable. La Batrachomyomachie, felon l'hiftorien Grec, qui l'attribue à Homère, étoit destinée à servir d'instruction aux enfans de Chio, que des dissensions continuelles armoient les uns contre les autres. Suivant Daniel Heinfius, qui doutoit que ce fût l'ouvrage du Prince des poëtes l'Écrivain, quel qu'il soit, avoit en vue de réprimer, par l'exemple des grenouilles & des rats, l'ambition des Souverains, qui, pour soûtenir une guerre témérairement entreprise, trainent à leur suite un peuple de vagabonds, plus avides du pillage, qu'animés du desir de la gloire.

Quelque parti que l'on prenne entre Hésiode & Homère, nous serons toujours en droit de dire

ayec la Fontaine:

L'invention des arts étant un droit d'ainesse,

Nous devons l'Apologue à l'ancienne Grece.

Ce n'est pas qu'à parler rigoureusement, l'origine n'en puisse être beaucoup plus ancienne. Les premiers habitans de la terre, un pere pour porter son fils à la vertu, un ministre pour détourner son Roi d'un projet injuste, un ami pour donner à son ami un conseil utile, ont pu, dès la naisfance du monde, faire usage de l'Apologue. Aussi, en trouvonsnous des exemples dans les livres de l'Écriture. Ce sut par un Apologue que Joatham, le dernier des 70 sils de Gédéon, annonça aux Sichimites ce qu'ils avoient à craindre de l'ambition d'Abimélech, qui venoit d'usurper la souveraineté sur eux. Ce sut par une espèce d'Apologue, que Nathan sit sentir à David l'horreur de son crime.

Les premiers Sages, qui réfléchirent sur la nature de l'esprit humain, qu'ils vouloient éclairer, ont dû être frappés de la même idée. Ils ont dû juger que, pour assurer l'effet de leurs instructions, il étoit également nécessaire & d'intéresser l'homme par l'appât du plaisir, & de ménager sa foiblesse. Tel, en effet, qui auroit peine à supporter la lecture d'un traité de morale, se plaît à entendre & à lire un récit ingénieux, où la même vérité lui est présentée sous le voile d'une allégorie. Tel autre, qui seroit blessé d'une apostrophe directe, s'applaudit intérieurement de l'application secréte, qu'il a sçu se faire d'une leçon détournée, dont il ne peut soupçonner qu'il ait été l'objet immédiat. Mon livre, disoit le plus élégant des Fabulistes de l'antiquité, dans la préface, qui est à la tête du recueil de ses Fables, réunit deux grands avantages. Il occupe agréablement l'esprit, par des fictions amusantes, en même - tems qu'il forme le cœur, par des avis salutaires ...

Entre ces premiers Sages, qui, connoissant la nécessité de conci-

lier les besoins de l'homme, avec les intérêts de son amour propre, ont cherché à l'instruire par des fables, Ésope est le seul, dont les fables soient célébrées dans l'Antiquité, ou plutôt, qui doive sa célébrité à ses fables ; soit que nul autre n'en eût composé un aussi grand nombre que lui; soit que l'excellence des siennes leur eur mérité le privilége d'être apprises par cœur & d'être retenues. Nous disons apprises & retenues, parce qu'il n'y a point d'apparence que de son tems, on les ait recueillies en un corps. Elles étoient cependant si familières aux Grecs, que pour taxer quelqu'un d'ignorance. ou de stupidité, il avoit passé en proverbe de dire: Cet homme n'a pas même lu Esope. Platon vouloit que les nourrices & les meres puisassent dans cette source, de quoi entretenir leurs enfans, au lieu de les amuser par des contes ridicules, qui remplissent l'esprit de vaines terreurs, ou de préjugés. L'estime qu'en faisoit Socrate, étoit telle, qu'ayant eu dans fa prison plusieurs songes, qui l'invitoient, au nom des dieux. à s'exercer sur quelque sujet de poësie, il crut ne pouvoir mieux répondre à l'ordre du ciel, qu'en mettant en vers celles des Fables d'Esope, qui étoient présentes à sa mémoire. Après ces témoignages, il paroît superflu de rapporter ceux que Quintilien , Aulu-Gelle, Macrobe, & plusieurs autres, ont rendus à Esope.

II. M. de la Barre, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, ayant avancé, dans une dissertation sur le poeme Epique, que l'Apologue n'étoit ni possible, ni vraisemblable, MM. ses Confreres parurent fouhaiter qu'il expliquât sa pensée. M. de la Barre le fit en ces termes: » J'entends, » dit-il, par le mot d'Apologue, 27 la sorte de Fables, où l'on fait n parler & agir des animaux, des n plantes, &c. pour les distinguer » de celles, où parlent & agissent " des hommes. Comme ces deux » espèces sont assujetties a diffé-» rentes regles, on doit leur don-» ner différens noms. Or , la fen conde espèce a singulièrement n le nom de Conte. C'est donc miquement de la première, que » j'ai avancé qu'elle n'est ni possi-» ble, ni vraisemblable; & cela n'a pas besoin d'être prouvé. » Mais quand on voudroit que » le nom d'Apologue convint à n tout ce qu'on appelle Fable, » dans l'usage ordinaire ; il ne » feroit pas moins vrai de dire » que l'Apologue en général, & 27 considéré dans toute son éten-» due, n'a ni possibilité, ni ce » gu'on nomme proprement yrai-» femblance, puisque la possibi-» lité & la vraisemblance, pro-» prement dites, manquent à une » de ses espèces; car, je n'ignore n pas qu'on y demande communément une sorte de vraisem-» blance. On n'y doit pas sup-» poser que le chêne soit plus pe-» tit que l'hyssope, ni le gland » plus gros que la citrouille; & " l'on fe moqueroit avec raison » d'un Fabuliste, qui donneroit » au lion la timidité en partage, » la douceur au loup, la stupi-

n dité au renard, la valeur & la n férocité à l'agneau.

» Mais, ce n'est pas affez que » les Fables ne choquent pas la » vraisemblance en certaines cho-" fes pour affurer qu'elles font n vraisemblables; elles ne le iont n pas, puilqu'on y donne aux » animaux & aux plantes des » vertus & des vices, dont ils » n'ont pas même toujours les · n dehors. Quand on n'y feroit n que prêter la parole à des êtres, n qui ne l'ont pas, c'en seroit al-» sez. Or, on ne se contente pas » de les faire parler fur ce qu'on » suppose qui s'est passé entre » eux, on les fait agir quelquetois » en confequence des discours » qu'ils se sont tenus les uns aux » autres. Et ce qu'il y a de re-" marquable, on est si peu atta-» ché à la sorte de vraisemblance, » que j'y ai reconnue, on l'exige » avec si peu de rigueur ; qu'on n l'y voit manquer à certain » point, sans en être choque; n comme dans la Fable, où l'on » représente le lion, faisant une » lociété de chasse avec trois anin maux, qui ne se trouvent ja-» mais volontiers en fa compa-» gnie, & qui ne iont ni carnal-» siers, ni chasseurs; de sorte » qu'on pourroit dire qu'on n'y » demande proprement qu'une » autre espèce de vraisemblance, » qui confiste, dans la Fable du » loup & de l'agneau, par exem-» ple, en ce qu'on leur fait di-» re ce que diroient ceux, dont » ils ne font que les images. Car, » il est vrai que celle-ci n'y sçau-" roit jamais manquer; mais, il

" est également vrai qu'elle n'ap" partient pas à la Fable, consi" dérée seule, & dans sa nature.
" C'est le rapport de la Fable,
" avec une choie vraie, ou possi" ble, qui lui donne cette vrai" semblance; ce qu'on peut ren" dre d'une autre saçon, en di" fant qu'elle est vraisemblable
" comme image, sans l'être en
" elle-même. Voilà, conclut M.
" de la Barre, ce que j'avois à
" dire de l'Apologue. "

Ces raisons paroissent démonftratives; mais, la dernière justifie le plaisir, que l'on prend à la lecture des Apologues. Quoiqu'on les sçache dénués de possibilité, & souvent de vraisemblance, ils plaisent au moins comme images

& comme imitations.

APOMYUS, Apomyus, (a) épithéte donnée à Jupiter. Jupiter Apomyus, ou le chasseur des mouches, c'est la même chose. Ce furent les Éléens qui lui donnérent cette épithète, parce qu'il avoit chasse les mouches, qui incommodoient Hercule, pendant qu'il offroit un facrisice. A peine Jupiter fut-il invoqué, que les mouches s'envolérent au de-là de l'Alphée. En mémoire de ce prodige, les Éléens firent tous les ans un facrisice à Jupiter Apomyus, pour être débarrassés de ces insectes.

APON, (b) fontaine célebre d'Italie, près de Padoue. La divination y étoit en usage par le fort des dez. A cette fontaine, un

seul coup de dez décidoit des bons & des mauvais succès pour l'avenir, selon le nombre de points, plus ou moins fort, qu'on tiroit. Ce fut là que Tibère concut les plus hautes espérances, avant que de parvenir à l'Empire, car, à fon passage pour l'Illyrie, il vint consulter, sur ses destinées, l'Oracle de Gérion, qui étoit dans le voisinage de Padoue, & le dieu le renvoya aux forts de la fontaine d'Apon. Des dez d'or ayant été jettés dedans, on lui présenta, au fond de l'eau, le plus haut nombre de points, qu'il pouvoit désirer. Suétone remarque ensuite, qu'on voyoit encore de son tems, ces mêmes dez, au fond de la fontaine. Claudion affure qu'on y appercevoit, aussi de son tems. les anciennes offrandes, que quelques Princes y avoient laissées.

Lucain donne le titre d'Augur au Prêtre, qui avoit l'intendance de cette fontaine. Théodoric, roi d'Italie, fit depuis fermer de murailles le lieu, où elle étoit, à caufe de sa grande réputation.

APONIANE, Aponiana, (c) isse de la Méditerranée, selon Hirtius Pansa, qui la place dans le voisinage de Lilybée. Il y en a qui croyent que, parce que les anciens Géographes n'en sont nulle mention, c'est une erreur, & qu'il faut lire, au lieu d'Aponiane, Paconie, autre isse de la Méditerranée, qui s'appelle maintenant, selon les uns, Pantalaréa, &, selon d'autres, Marétamo.

(a) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. I. pag. 53.
(b) Mem. de l'Acad. des Inscript. &

Bell. Lettr. Tom. XII. pag. 40. (c) Hirt. Panf. de Bell. Afric.

APONIUS, Aponius, (a) délateur de profession. L'an de J. C. 68, il sut étendu par terre, sous une charrette, qui l'écrasa.

APONIUS SATURNIN, Aponius Saturninus. Voyez Saturnin.

APOPHÉRÉTES, Apophereta. (b) C'étoit une forte d'affiétes, ou d'instrumens ronds & plats, dans lesquels on mettoit des fruits, ou des viandes. Voyez l'Article

qui fuit.

APOPHORÉTES, Apophoreta, (c) terme, dont on est obligé de se servir en traduisant Martial, qui a intitulé de ce nom quelques livres de ses Épigrammes. Ce terme signifie des dons, ou présens, qui se faisoient pendant les Saturnales, ou en certaines solemnités, ou pour quelques brigues.

Selon certains Auteurs, c'étoient proprement de petits présens, que l'on envoyoit de table à ses amis. C'étoit aux Saturnales, & ce n'étoit qu'aux hommes qu'on les envoyoit. Suétone, dans Vespassen, remarque comme une chose extraordinaire, que ce Prince en envoyoit aussi aux semmes, aux calendes de Mars. Symmaque appelle encore Apophorétes les présens, que ceux qui avoient donné des jeux, envoyoient ensuite à leurs amis.

Ce mot s'est dit aussi du vaisfeau plat, ou des corbeilles, où l'on portoit ces présens. M. Béger a donné la figure d'un instrument rond, qui a une queue, & qui est plat & sans profondeur. Il prétend que c'est un Apophoréte, ou , comme il écrit , Apophéréte.

AP

Dans des siécles postérieurs, on trouve ce mot, employé pour signifier les châsses, ou vases, dans les quels on portoit les reliques des Saints. Il y en a plusieurs exemples dans les anciennes vies des Saints.

Quelques-uns dérivent le terme Apophorétes de à ferendo; mais, il vient plutôt du Grec, απο, & φέρω, fero, je porte,

APOPHRADE, Apophrades, A'ποφρας, (d) titre d'un dialogue de Lucien, connu aussi sous le nom de mauvais Grammairien. C'est une invective contre un homme, qui avoit condamné le mot d'Apophrade, qui signifie proprement un jour malencontreux.

APOPHTHEGME, Apopheryoual, eloquor, je parle sentencieusement.

L'Apophthegme est un sentiment exprimé d'une manière vive & en peu de paroles, sur quelque sujet; ou une répartie prompte & spirituelle, qui cause du plaisir & de l'admiration.

Comme il y a des Apophthegmes plaifans & agréables, & qu'ils ne font pas tous graves & férieux, on pourroit dire que l'Apophthegme est ce qu'on appelle un bon mot en François; mais, ce terme a plus d'étendue dans la langue Grecque.

<sup>(</sup>a) Crév. Hitt. des Emp. T. III. p. 7. (b) Antiq. expliq. par D. Bern, de Montf. Tom. II. pag. 145.

<sup>(</sup>c) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. III. pag. 137.

<sup>(</sup>d) Lucian, Tom. II. pag. 583. & fer. APOPOMPÉE,

APOPOMPÉE, nom que l'on donnoit à la victime, que les Juifs chargeoient de malédictions, & qu'ils chassoient dans le désert. à la fête de l'Expiation.

Le mot Apopompée, vient du Crec, αποπέμπειν, qui signifie

renvoyer.

APÓRIDOS COMEN, Aporidos Comen, (a) nom d'un bourg de la Phrygie, vers les sources de l'Obrima. Le conful Cn. Manlius y alla camper, 189 ans avant J. C. On pourroit soupçonner que ce nom a été altéré, & qu'au lieu d'Aporidos, il faut lire Acaris, ville de la même province. Il seroit probable que ce bourg, étant situé auprès d'Acaris, en eût pris le nom. Tel est le sentiment de M. Crévier, dans une de ses notes, fur Tite-Live.

APORIOR, (b) verbe qui se trouve plus d'une fois dans la Vulgate. Cum quieverit, Aporiabitur, lit-on dans l'Ecclésiaste; & dans Isaie: Aporiatus est, quia non est qui occurrat; & dans Saint Paul: Aporiamur, sed non destituimur. On trouve aussi Aporia, qui vient de la même racine : Aporia hominis in cogitatu illius. Or, Aporiari, signifie être dans le doute, dans l'incertitude, dans

la perplexité.

Il y a cependant des traductions françoises de l'Écriture, où l'on lit, pour le premier passage de l'Ecclésiaste : Lorsqu'il (l'homme) Je sera flatté de pouvoir enfin se reposer, il tombera dans un profond étonnement. Et pour celui d'Isaïe: Il (le Seigneur) a été indigné de ce que nul ne s'opposoit à l'iniquité.

APORRHAXIS, (c) du verbe Grec, απορρήγυμι, dirumpo; je

romps, j'interromps.

L'Aporrhaxis étoit une sorte de jeu en usage chez les Anciens, & qui faisoit partie de la Sphéristique. Il consistoit à jetter obliquement une balle contre terre, de manière que cette balle rebondissant, allât rencontrer d'autres joueurs, qui l'attendoient, & qui, la repousfant encore obliquement contre terre, lui donnoient occasion de rebondir une seconde fois vers l'autre côté, d'où elle étoit renvoyée de même, & ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un des joueurs manquât son coup. L'on avoit soin de compter les divers bonds de la balle. C'étoit une espèce de pomme, qu'on jouoit à la main.

APOSIOPESE, Aposiopesis, (d) terme formé du Grec, amoria-

πάω, taceo, je me tais.

C'est une figure de Rhétorique, autrement appellée réticence, ou suppression. Elle se fait, lorsque venant tout d'un coup à changer de passion, ou à la quitter entièrement, on rompt brusquement le fil du discours, qu'on devroit poursuivre, pour en entamer un différent. Elle a lieu dans les mouvemens de colère, d'indignation, dans les menaces, comme dans

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XXXVIII. c. 15. (b) Ecclef. c. 18. v. 6. c. 27. v. 5. Bell. Lett. Tom. I. pag. 165, 166. Ilaf. c. 59. v. 16. Ad Corinth. Epift, II. (d) Quintil, L. IX, c. 2. Virg. A C. 4. V. 8. .

<sup>(</sup>c) Mém. de l'Acad. des Inferip. & L. I. V. 139. (d) Quintil, L. IX, c. 2. Virg. Æneid.

86

2" "

celle-ci, que Neptune fait aux vents déchaînés contre les vaiffeaux d'Énée.

Quos ego .... fed motos præstat componere fluctus.

APOSTASES. (a) M. Bonamy, dans son memoire sur la description de la ville d'Alexandrie, telle qu'elle étoit, au tems de Strabon, fait mention du mot Apostases. Il dit qu'il n'a rien trouvé dans les Auteurs, qui lui ait appris ce que signifie ce mot. On pourroit, ajoûte-t-il, l'entendre du lieu, où étoit le meilleur mouillage pour les vailleaux; de forte que ce mot, aπόστασις, lignifieroit la même choie, que le mot latin, statio; car, Philon place cer endroit auprès du Sébaftium, ou Célarium.

APOSTASIE, Apostasia, A'ποστασία, révolte, abandon du parti qu'on suit, pour en prendre

un autre.

Ce mot est formé de émo, ab, contra, & sortavas, être debout, se tenir ferme; c'est-à-dire, réssister au parti qu'on avoit suivi, embrasser une opinion contraire à celle qu'on avoit tenue; d'où les Latins ont formé Apostatare, mépriser, ou violer quelque chose que ce soit.

Apostasse se dit plus particulièrement de l'abandon qu'une personne fait de la vraie Religion, pour en embrasser une fausse. Telle sut l'action de l'empereur Julien, quand il quitta le Christianisme, pour professer l'Idolâ-

De toutes les Apostasies, celle de la foi est sans contredit la plus griève. Elle se peut faire en deux manières: 1.º En renonçant à la Religion, & abandonnant le Chriftianisme pour passer à l'Athéisme, ou à une Religion, qui ne reconnoisse point J. C.; & alors, c'est infidélité; ou en abandonnant feulement la Religion Catholique, & renonçant à quelques-uns de fes dogmes, quoiqu'on reconnoisse J. C. & le Christianisme pour la vraie Religion; & alors, c'est hérésie. L'une & l'autre espèce s'appelle Apostasie; & ceux qui y tombent, Apoltats. Mais, il faut que l'on ait été d'abord dans le Christianisme & dans la Religion Catholique, & qu'on les ait ensuite abandonnés; car, être né dans l'infidélité, ou dans l'hérésie, & y persister, ce n'est point Apostasse, ni dans le droit, ni dans l'usage de notre langue. Voyez Apostat.

APOSTASIS, Apostasis, (b) A'norrasis, figure de Rhetorique, qu'on peut rendre par les mots séparation, ou disjonttion. Cette figure, dont on attribue l'invention à Gorgias, est directement con-

traire à la période.

Elle confiste à détacher quelquefois les pensées & les phrases, sans leur laisser entre elles aucune liaison. En voici un exemple de Démosthène. Il veut faire sentir ce qu'on doit craindre, pour la liberté de la Gréce, des vues ambitieu-

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Infeript. & (b) Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell. Lett. Tom. XIX. pag. 207, 208.

387

ses de Philippe, & rappelle les entreprises qu'il a formées pour parvenir à son but. " En quel état, dit-» il, est aujourd'hui la Thessalie? » Philippe n'en a-t-il pas enle-» vé toutes les places, & n'y a-» t-il pas anéanti le gouvernement " populaire? L'isle d'Eubée, si n voisine de Thébes & d'Athènes, » n'a-t-elle pas été affervie a des » tyrans? Il écrit, en termes pré-» cis, qu'il est en paix avec ceux » qui lui obéissent; & non seule-" ment, il l'écrit, mais, il agit " consequemment. Il marche vers " l'Hellespont; il s'est emparé " d' Ambracie; il est maître d' Elis, n cette grande ville du Peloponne-» se; il a voulu depuis peu surn prendre Megare; ni la Grece, » ni les régions Barbares, ne peun vent suffire a son ambition. " Après quoi, l'Orateur reprend vivement: » Et nous voyons ces » choses, tout ce que nous som-» mes de Grecs; nous les sçavons, » sans faire éclater aucun mouven ment d'indignation, fans pren-» dre des mesures. "

On peut juger, par cet exemple, du grand effet de cette figure, quand elle est bien amenée, & qu'elle paroît inspirée par une sorte passion; mais, elle est bien froide, quand l'Orateur est dans une assiette tranquille, & n'a aucun sujet de s'échausser, sur tout s'il cherche encore à l'embellir par de faux brillans, & par des tours de phrase trop compassés, comme dans ce passage de Gorgias: Superbes avec les superbes, modesses

avec les modestes, intrépides avec les intrépides, redoutables dans les occasions redoutables.

APOSTAT, (a) terme, qui se dit principalement, de ceux qui abandonnent la vraie Religion, pour embrasser l'idolâtrie, ou le mahométisme, ou l'hérésse, ou le schisme, ou quelqu'autre religion que ce soit, hors celle qui est approuvée de Dieu, comme étoit autresois le Judaisme, avant l'avenue de J. C., & le Christianisme, depuis la mort de ce Rédempteur du genre humain.

On donne aussi le nom d'Apostats à ceux, qui quittent une prosestion sainte, dans laquelle ils se sont engagés, par des vœux solemuels, pour rentrer dans le monde.

Dans l'Ecriture, le nom d'Apostat ne se prend pas toujours en ce sens. Par exemple, dans Job, Dieu dit au Roi: Vous êtes un Apostat. Et dans les Proverbes: L'homme Apostat n'est bon à rien. Et dans Ezéchiel, Gentes Apostatrices, lignifie des Nations, qui se sont révoltées contre le Seigneur. Et lorsqu'il est dit que le vin & les femmes feront apostasier même les Sages, cela veut dire que ces deux choses sont les deux écueils les plus dangereux pour l'homme, & ceux qui engagent le plus dans le crime & dans le dérèglement.

APOSTILLE, ou RENVOI, qu'on fait à la marge d'un écrit, pour y ajoûter quelque chose, qui manque dans le rexte, ou pour l'éclaircir, & l'interpréter.

APOSTROPHE, Apostropha, vel Apostrophe, A' Toctpoon, (a) mot forme de ano, ab, & de

στρές ω, verto, je tourne.

L'Apostrophe est une figure de Rhétorique, par laquelle l'Orateur interrompt le discours, qu'il tenoit à l'auditoire, pour s'adresser directement & nommément à quelque personne, soit aux dieux, foit aux hommes, aux vivans, ou aux morts, ou à quelque être, même aux choses inanimées, ou à des êtres métaphysiques, & qu'on est dans l'usage de personnifier.

I. De ce dernier genre, est ce trait de M. Bossuet, dans son oraison funébre de la duchesse d'Orléans. » Nous ne pouvons » arrêter un moment les yeux fur » la gloire de la Princesse, sans » que la mort s'y mêle aussi-tôt » pour tout offusquer, de son » ombre. O mort, éloigne-toi de >> notre pensee, & laisse-nous trom-5) per pour un moment la violence n de notre douleur par le souvenir

s de notre joie! u

II. On apostrophe les choses insensibles. En effet, Cicéron, après avoir décrit la mort de Clodius, & l'avoir attribuée à une providence particulière, dit que la religion même & les autels des dieux y ont été sensibles, & leur adresse ensuite son discours, Religiones mehercule ipsa, araque, cum illam belluam cadere viderunt, commovisse se videntur, & jus in illo suum retinuisse. Vos enim Albani tumuli atque luci, vos inquam, imploro , atque obtestor ; vosque Albanorum obrutæ aræ, &c.

» Sans cette paix, dit M Flé-» chier , Flandre , théatre san-» glant où le passent tant de scè-» nes tragiques, tu aurois accru » le nombre de nos Provinces, » & au lieu d'être la source mal-» heureuse de nos guerres, tu se-» rois aujourd'hui le fruit paisible " de nos victoires.

» Glaive du Seigneur, dit M. » Bolluet, quel coup vous venez

on de frapper? ...

Énée, dans un récit, remarque que, si on avoit été attentif à un certain événement, Troye n'auroit pas été prise.

Trojaque nunc stares, Priamique arx alta maneres.

L'Apostrophe fait sentir toute la tendresse d'un bon Citoyen pour sa patrie. Changez une lettre, staret, maneret, ce sentiment

disparoit.

Dans le Pseaume 136, c'est un citoyen de Jérusalem, relégué à Babylone, qui, tristement assis fur les bords du fleuve qui arrofoit cette Ville, exhale sa douleur & ses plaintes, en tournant les yeux vers fa chere patrie. Ses maîtres, qui le tenoient captif, le pressoient de chanter, pour les réjouir, quelques airs de musique sur ses instrumens. Pénétré de douleur & d'indignation, il s'écrie: » Comment chanterions-nous le » cantique du Seigneur dans une » terre étrangère? Si je viens à

<sup>(</sup>a) Cicer. pro Milon. c. 86. Pro Ligar. & fuiv. Mem. de l'Açad. des Inscrip. & c. 9; 10. Virg. Aneid. L. II. v. 56. Bell. Lettr. Tom. XIV. pag. 108. Roll. Traité des Etud. Tom. I. p. 482.

n t'oublier, ô Jérusalem! que ma n main droite oublie rout ce qu'elle n scair; que ma langue demeure n attachée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi. « Combien cette Apostrophe à Jérusalem rend-t'elle tendre & touchant le discours de ce Just exilé! Il croit la voir, l'entrétenir, lui protester avec serment, qu'il consent à perdre la voix & l'usage de la langue, aussi-bien que de ses instrumens, plutôt que de l'oublier, en prenant part aux fausses joies de Babylone.

O fortune séjour! o champs aimes des Cieux!

Que, pour jamais foulant vos prés délicieux,

Ne puis-je ici fixer ma courfe vagabonde,

Et connu de vous feuls, oublier tout le mondo!

O rives du Jourdain! ô champs aimés des Cieux!

Sacrés monts, fertiles vallées, Par cent miracles signalées; Du doux païs de nos ayeux Serons-nous toujours exilées?

III. On adresse quelquesois l'Apostrophe aux hommes. Abner s'étoit plaint qu'on ne voyoit plus de miracles. Joad, plein d'une sainte indignation, lui répondains:

Et quel tems fut jamais si fertile en miracles?

Quand Dieu par plus d'effets, montra-t-il son pouvoir? Auras-tu donc toujours des yeux pour ne point voir,

Peuple ingrat? Quoi toujours les plus grandes merveilles,

Sans ébranler ton cœur, frapperont tes oreilles?

Démosthène exaltant, dans une occasion, la magnanimité des Athéniens, leur fait cette Apostrophe, que Longin trouve si sublime: "Non, Messieurs, non, vous n'avez point failli; j'en jure par les manes de ces grands "Hommes, qui ont combattu" pour la même cause dans les plaines de Marathon. "Le cardinal du Perron a dit que cette Apostrophe sit autant d'honneur à l'Orateur, que s'il eût ressuscité

ces guerriers.

On regarde aussi comme un des plus beaux endroits de Cicéron cette Apostrophe qu'il adresse à Tubéron, dans l'oraison pour Ligarius. Quid enim Tubero, tuus ille districtus in acie Pharsalica gladius agebat? Cujus latus ille mucro petebat? Qui sensus erat armorum tuorum? Quæ tua mens? Oculi? Manus? Ardor animi? Quid cupiebas? Quid optabas? Tout cela se réduit à dire que Tubéron lui-même s'étoit trouvé à la bataille de Pharfale, & qu'il avoit porté les armes contre Céfar. Mais, quelle force ne donnent point à cette pensée tant & de si vives figures, entaffées les unes fur les autres? Ne semblent-elles pas infinuer que l'épée de Tubéron alloit par tout dans la mêlée, chercher César ? Car, Cicéron avoit dit immédiatement aupara-

Bb iii

vant: Contra ipsum Cafarem eft congressus armatus.

APOSTROPHE, Apostrophus, Απίστροφος, (a) terme de Grammaire, dont la racine est la même que celle d'Apostrophe,

figure de Rhétorique.

I. L'usage de l'Apostrophe, dans la Grammaire, soit en Grec, soit en Latin, ou en François, est de marquer une élision; c'est-àdire , le retranchement d'une voyelle à la fin d'un mot pour la facilité de la prononciation. Le figne de ce retranchement est une virgule, que l'on met au haut de la consonne, & à la place de la voyelle, qui seroit après cette confonne, s'il n'y avoit point d'Apostrophe. Ainsi, on écrit en Latin men' pour mene? tanton' pour tanto-ne?

Tanton' me crimine dignum? Tanton' placuit concurrere motu?

Viden' pour vides-ne? ain' pour ais-ne? nostin' pour nosti-ne? dixistin' pour dixisti-ne? &c.

Il y en a qui prétendent que l'Apostrophe, chez les Latins, du moins dans les lettres quarrées, étoit une petite ligne un peu penchée fur les lettres suivantes, en cette manière M. C'est pourquoi, il est arrivé, ajoûte-t'on, qu'on a pris cette figure pour la moitié d'un V, dont l'autre jambage étoit effacé. Et en conséquence, on a lu quelquefois au lieu de manius, mutius, qui ne fut

jamais qu'un prénom des Romains.

II. L'Apostrophe s'emploie aussi souvent en Grec. On dit done ap he pour ano he, ex qua, de laquelle. Sur quoi, il faut remarquer le changement de la tenue en aspirée; changement, qui n'a pas toujours lieu. En effet, on dit : vn suce pour vno suce , a me, de, ou par moi. Mer autor pour mera autor, post illum, après lui, & ainsi des autres.

Le retranchement d'une voyelle en Grec ne se fait d'ordinaire, que quand il y a deux voyelles de suite, comme on le voit dans

les exemples cités.

III. Il en est de même en François, à moins que la voyelle ne soit suivie d'une h aspirée. Il faut pourtant excepter l'adjectif féminin, grande, qui perd quelquefois l'e muet final, & prend une Apoftrophe à la place, avant certains substantifs, quoique ces substantifs commencent par une consonne; comme grand'messe, grand'chambre , grand'falle , grand'chere , grand' mere, grand' peur, grand' pitie, grand'chofe.

Grand chere, grand peur, grand pitié, grand'chose, ne s'employent que dans le discours familier.

Au reste, il n'y a guere en François, que des monosyllabes, qui prennent l'Apostrophe. Ce sont

Le, la, de, articles, ou pronoms conjonctifs; comme l'accord, l'harmonie, livre d'étude, pour le accord , la harmonie , livre de étude. Je l'aime, pour je le

aime, ou je la aime.

Me, te, se, pronoms conjonctifs, quand ils font avant les verbes, comme vous m'obligerez, je t'avertis, il s'occupe, ou ils s'occupent, pour vous me obligerez, je te avertis, il se occupe, ou ils se occupent.

Ce pronom démonstratif avant les troisièmes personnes du verbe être, comme c'est la verité, c'étoient de grands hommes, pour ce est la vérité, ce étoient de

grands hommes.

Que, pronom ou conjonction, comme la bataille qu' Alexandre a gagnée, pour que Alexandre a gagnée. Qu'avez-vous fait? pour que avez-vous fait? je n'ai qu'un écu, pour que un écu.

Ne, adverbe de négation, comme vous n'obeissez pas, pour

vous ne obéissez pas.

Si, conjonction, avant les pronoms personnels it & ils, comme s'il étudie, ou s'ils étudient, pour si il étudie, ou si ils étudient.

Jusque, préposition comme jusqu'à Rome, pour jusque à Rome. Jusques avec une s ne prend jamais d'Apostrophe. Ainsi on dit jusques à Rome

Quelque, avant un, comme quelqu'un a-t-il fait cela? pour

quelque un a-t-il fait cela?

Quoiqu'on fasse, en prononçant une élision de l'e muet final « dans tous les mots, lorique le mot suivant commence par une

voyelle, ou par une h non aspirée, on ne le retranche pas pour cela en écrivant. Ainsi, on écrit gloire immortelle, & on prononce gloir'immortelle.

APOSTROPHIE, Apostrophia, A'ποστροφία, surnom de Vénus. On dit que ce fut Cadmus qui donna ce surnom à Vénus Uranie, que les Grecs révéroient pour en obtenir la pureté de corps & d'esprit. Les Romains lui avoient érigé un temple sous le nom de Verticorda. Les femmes débauchées & les jeunes filles lui facrificient, les premières pour se convertir, & les autres pour persister donc leur chasteté.

APOTHÉOSE, Apotheosis, (a) cérémonie par laquelle on mettoit quelqu'un au rang des dieux. Ce mot est, en effet, composé de la préposition Grecque απο, & du nom substantif, θεος, Deus, Dieu. L'Apothéose est donc la même chose que la déifi-

cation.

I. Chez les Grecs, l'Apothéose & l'Héroisme n'étoient pas différens. Car, dans leurs Historiens H'pus répond à divus des Latins, donné aux Empereurs déifiés, & H'pwive à diva. Dans les médailles que les Grecs frappérent en l'honneur de l'infame Antinous, pour marquer fa confécration, ils l'appellent indifféremment Howa & OEOV.

Brafidas, fameux capitaine Lacédémonien, ayant été tué près

(a) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. I. l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. Bb iv

pag. 59, 60. Tom. V. pag. 351. & sniv. I. pag. 353, 354. & sniv. Tom. V. pag. Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. 34, 311. & sniv. Tom. XH. pag. 310. Fom, V. pag. 151. & faiv. Mem, de & futu.

d'Amphipolis, les foldats & les auxiliaires, se tenant sous les armes, l'ensévelirent devant l'endroit de la Ville, où sur depuis le marché. Les Amphipolitains, non contens de cela, firent une enceinte au tour de son tombeau, lui rendirent les honneurs, qu'on rendoit aux Héros, établirent des jeux & des sacrifices annuels, & le regardérent depuis comme le fondateur de leur colonie.

Ce que Lucien raconte., dans son traité de la calomnie, touchant l'Apothéose d'Héphestion, ami d'Alexandre le Grand, mérite d'être rapporté ici. Hépheftion étant mort, Alexandre, qui l'aimoit jusqu'à la folie; ne se contentant point des funérailles magnifiques qu'il lui avoit fait faire, le mit au nombre des dieux. D'abord, les Villes lui bâtirent des temples, lui érigérent des autels, & lui offrirent des facrifices. On fit des fêtes par tout, en l'honneur du nouveau dieu, & le plus grand de tous les fermens étoit par Héphestion. Si quelqu'un eût ri de tout cela, ou eût paru n'avoir pas pour le dieu Héphestion tout le respect, qui lui étoit dû, c'eût été un crime capital irrémissible. Les flatteurs, voyant cette conduite puerile & si déraisonnable d'Alexandre, loin de l'en détourner, envisageant plutôt leur faveur que l'honneur de leur maître, l'animérent même à en faire davantage. Ils feignoient des songes & des apparitions d'Héphestion. Ils lui attribuoient des guérifons & des prédictions, & lui facrifioient comme à un dieu, reçu en la

compagnie des autres dieux, & qui délivroir de toutes fortes de maux.

Cela fit plaisir à Alexandre, il le crut; il s'enfla de vaine gloire, non seulement comme étant fils d'un dieu, mais aussi comme ayant le pouvoir de faire de nouveaux dieux. Combien n'y eut-il pas en ce tems-là d'amis d'Alexandre, qui, accusés de n'avoir point la veneration due au nouveau dieu, bienfaiteur de tous les hommes, tombérent dans la disgrace du Roi! De ce nombré-là fut Agathocle Samien, célebre capitaine, & fort considéré du Roi. Étant donc accusé d'avoir pleuré en passant devant le tombeau d'Ephestion, peu s'en fallut qu'il ne fût, par ordre du Roi, renfermé avec un lion furieux. Mais, Perdiccas le sauva, en assurant & jurant par tous les dieux & par Héphestion, que, lorsqu'il étoit à la chasse, le nouveau dieu lui étoit apparu fort clairement, & lui avoit ordonné de dire à Alexandre qu'il pardonnât à Agathocle, parce que, s'il avoit pleuré devant fon tombeau, ce n'étoit pas qu'il regardat Héphestion comme mort, mais c'est qu'il s'étoit souvenu de leur ancienne amitié.

II. Il n'est rien de plus connu dans l'histoire des empereurs Romains, que leur Apothéose. On sçait même qu'il y en a eu plusieurs à qui on a décerné, avant leur mort, les honneurs divins. Mais, on ne sçait pas si communément que, dès le tems de la République, les Provinces ont célébré des sêtes, élevé des au-

tels, & bâti des temples à leurs Proconfuls, enfin qu'elles les ont affociés à tous les honneurs qu'on rendoit aux dieux.

L'on n'en trouve les commencemens que depuis que les Romains eurent poussé leurs conquêtes hors de l'Italie. Marcellus ayant pris Syracuse, se vit obligé, à regret, d'abandonner à son armée le pillage de cette ville; mais, il sauva les habitans de la fureur du soldat, qui, piqué d'une résistance trop opiniâtre, vouloit tout mettre à feu & à fang. Il conserva à cette Ville sa liberté, ses priviléges, & ses loix. Enfin, les Syracufains trouverent, dans leur vainqueur, un profecteur & un patron. Pour lui marquer leur reconnoissance, ils établirent, en son honneur, une fête qui se célébroit encore du tems de Cicéron, & & que cet orateur compare à celles des dieux.

Les villes de l'Asse mineure en célébrérent depuis une semblable, en l'honneur de Q. Mutius Scévola, le grand pontise, qui su gouverneur de cette Province, l'an de Rome 654, & qui s'y distingua si fort par sa modération, son désintéressement & son équité, que le Sénat le proposoit depuis pour exemple à tous ceux qui surent ses successeurs.

Cette Province fit encore depuis le même honneur à Lucullus, qui la délivra de la tyrannie des traitans & des usuriers, & de l'accablement où toutes les Villes étoient réduites par les grands emprunts qu'elles avoient été obligées de faire, pour payer les vingt mille talens, que Sylla avoit exigés d'elles, & qui, par les usures exorbitantes, étoient déjà montés jusqu'à cent vingt mille talens. » Ils célébroient en son honneur, » dit Plutarque, une sête, qu'ils » appellérent Lucullia. «

Ces fêtes étoient accompagnées de jeux & de spectacles, comme presque toutes celles des dieux. Mais, ce n'étoient point simplement des jours de réjouissance, pour honorer la mémoire de leurs bienfaiteurs, c'étoient des jours, consacrés à la religion. Cicéron, reprochant à Verrès, comme une espèce d'attentat sacrilége, d'avoir aboli la fête de Marcellus, remarque que Mithridate, ce grand ennemi du nom Romain, respecta la mémoire de Mutius Scévola, & que dans le tems même, où maître de l'Asie , il fit égorger tous les citoyens Romains, qui s'y trouvérent, il ne voulut point abolir un usage, que la religion avoit consacré.

Voici quelque chose de plus formel encore, & qui prouve décilivement, que dans ces fêtes, ceux en l'honneur de qui on les célébroit, étoient invoqués comme des dieux tutélaires. T. Quintius Flamininus, le vainqueur de Philippe, roi de Macédoine, se rendit fort célebre parmi les Grecs, par la manière dont il usa de sa victoire, leur avant, ou rendu, ou conservé leur liberté. Quelquetems après, dans la guerre contre le roi Antiochus, où il n'étoit que lieutenant de Manius Acilius, conservant toujours ce même elprit de générosité & d'inclination

394 A I

pour les Grecs, il fauva la ville de Chalcis en Étolie, que Manius Acilius vouloit détruire, parce qu'elle s'étoit hautement déclarée pour le roi Antiochus, qui en avoit fait sa place d'armes, & qui avoit même épousé la fille d'un de leurs citoyens. Cette Ville, pour éterniser sa reconnoissance, institua, en l'honneur de Titus Flamininus, une sête, qui se célébroit encore du tems de Plutarque. Il avoit un prêtre, & on lui faisoit des facrifices.

Voilà déjà des fêtes, des jeux, des prêtres, des facrifices. Parlons maintenant des temples que l'on bâtit aux Proconsuls. Cette coûtume ne s'établit que par dégrés. On commença par leur confacrer des monumens & des édifices publics, qui, jusque-là, ne l'avoient été qu'à des dieux. Les habitans de Catane en Sicile consacrérent leur Gymnase à Marcellus; ceux de Chalcis affociérent Titus Flamininus avec Hercule & Apollon, dans la dédicace des deux principaux édifices publics de leur Ville. Ils donnérent même la préséance à leur bienfaiteur, au-dessus de ces dieux, en mettant son nom le premier dans l'inscription, que Plutarque nous a confervée, & qui subsistoit , dans le tems qu'il écrivoit.

On ne se contenta pas d'associer, dans ces sortes de dédicaces, les hommes avec les dieux, on leur bâtit exprès des temples. Pendant que Quintus Cicéron étoit gouverneur de l'Asse mineure, les villes de cette province voulurent bâtir un temple à son frere, dont le nom étoit alors célebre dans tout l'Empire, par la conjuration de Catilina, qu'il avoit étouffée avec tant de vigueur & de fagesse, & il s'acquit une nouvelle gloire, en n'acceptant point cet honneur.

Cette coûtume de bâtir des temples aux gouverneurs des Provinces, n'étoit pas seulement tolérée; elle étoit même autorisée par les loix. Elle avoit commencé par la reconnoillance, & elle dégénéra ensuite, en flatterie, & fut toute fois entretenue par des raisons d'intérêt, de la part des Proconsuls. Peu touchés des honneurs, que les peuples accordoient trop libéralement plutôt à leur place, qu'à leur personne, ils ne pensoient souvent qu'à détourner une partie de l'argent, qu'on imposoit sur les Provinces, soit pour leur bâtir des temples, soit pour les frais des fêtes & des jeux.

III. On ne trouve point que les Gaules aient décerné de pareils honneurs à César, avant qu'il eût usurpé la souveraine puissance. Les Gaulois, nation fière & belliqueuse, qui, après une guerre de dix ans, où ils avoient été vaincus tant de fois, & où ils avoient fait de si grandes pertes, s'accoûtumérent à peine à porter le joug d'une domination étrangére, n'avoient garde de se prostituer d'abord, comme les Grecs, à une adulation si basse & si outrée. Il paroît néanmoins que, pour rendre aussi immortelle la mémoire des grands Hommes, qui s'étoient illustrés parmi eux, ils leur rendoient, après leur mort, les honneurs divins.

Il est parlé dans une inscription trouvée au milieu du dernier siécle en Bourgone, dans les ruines de l'ancienne Alexia, du dieu Moritagus; & l'on trouve, d'autre part, dans les commentaires de César, un Moritasgus, qui étoit puissant parmi les Sénonois, & dont les ancêtres avoient regné dans cette partie des Gaules, qu'habitoient ces peuples. Ainsi, c'est avec beaucoup de vraisemblance, que Reinésius conjecture que les Gaulois avoient mis au nombre de leurs dieux, ou ce Moritasgus, dont parle César, ou plutôt quelqu'un de ses ancêtres.

On peut dire la même chose des dieux Verjugodumnus, Baladu-cradus, Endovellicus, Hogotius, qui étoient honorés dans la Gaule Belgique, en Angleterre & en Espagne, comme il paroît par d'anciennes inscriptions. C'étoient de grands hommes, ou des fondateurs des Villes, dont les peuples avoient consacré la mémoire, pour éterniser celle des bienfaits,

qu'ils en avoient reçus.

IV. Cet usage se trouve chez tous les anciens peuples, chez les Assyriens, les Perses, les Egyptiens, aussi bien que chez les Grecs; & je ne sçai si on ne peut pas en faire remonter l'origine presque aussi haut que celle de l'Idolâtrie. Les hommes ayant perdu insensiblement les vérirables idées de la religion, qui leur avoient été transmises par les Patriarches, leur esprit, au lieu de s'élever jusqu'au souverain Eure,

& à la première cause de tous les biens, s'arrêta aux causes inférieures & sensibles. Ils en firent l'objet de leur culte, qui fut réglé. par leurs différens besoins, que l'on peut réduire à ceux de la nature & à ceux de la société. Les premiers objets, qui les frappérent, furent les astres, dont ils recevoient la lumière, & sur tout le foleil, dont la chaleur rendoit la terre féconde, renouvelloit la nature, & faisoit mûrir les fruits. dont ils se nourrissoient. Les hommes, alors groffiers, regardoient ces corps célestes, comme des êtres animés, & ils crurent leur devoir un culte de reconnoissance. L'ignorance de la Physique a été dans tous les tems une des principales causes de la superstition.

Les fecours, que les hommes tiroient de la nature, furent secondés par l'art. Il se trouva des gens plus habiles & plus induftrieux que les autres, qui inventérent l'agriculture, qui imaginérent de nouvelles commodités, à mesure que les besoins se multipliérent, qui donnérent les premières idées des sciences & des arts: & les hommes s'accoûtumérent a regarder comme au-dessus d'eux par leur nature, ceux qui ne leur étoient supérieurs que par leur esprit, leur habileté & leur adresse. Lorsque les sociétés s'agrandirent, que l'on bâtit des Villes que les Républiques se formérent, ceux qui le trouvérent capables de gouverner, qui donnérent des loix aux peuples, qui scurent les défendre contre les insultes de leurs voisins, qui putgérent la terre de brigands, en un mot, les sages Politiques, ou les grands Capitaines, furent consacrés après leur mort, pour inspirer une noble émulation à leurs successeurs.

C'est à ce principe, que non seulement les auteurs Chrétiens, mais les plus habiles d'entre les Payens, rapportent l'origine de leur culte, comme on peut voir dans quelques endroits des livres de Cicécéron, sur la nature des dieux; dans Plutarque, dans Strabon, dans Sextus Empiricus, dans Diodore de Sicile, & plusieurs autres.

V. Les honneurs divins, qu'on avoit rendus aux gouverneurs des provinces, pendant que la République subsistoit, devinrent la source & le modele de ceux, que les Romains rendirent aux Empereurs. Lorsque César, par la défaite de Pompée à Pharfale, & par la victoire qu'il remporta en Afrique sur les restes de ce parti. fut demeuré maître absolu de l'Empire, les Romains, jusques-là si jaloux de leur liberté, se trouvérent tout d'un coup de vils esclaves; & la crainte les amena, en un moment, à cette même bassesse, où une longue domination conduit insensiblement les peuples accoûtumés à porter le joug. Mais, quoiqu'ils poussassent alors la flatterie, jusqu'à un excès, qui ne servit qu'à les rendre méprisables à celui à qui ils vouloient plaire, il n'y a pas d'apparence, qu'ils en fussent venus d'abord jusqu'à lui décerner les honneurs divins, si cet usage, établi dans les Provinces pendant que la liberté subfistoit, ne les avoit déterminés & autorisés en quelque manière. Ils crurent pouvoir faire à Rome,pour celui qui étoit devenu leur maître, ce que les autres villes de l'Empire avoient fait depuis long-tems pour des particuliers, qui n'étoient revêtus que d'une autorité em-

pruntée & passagére. Le Sénat ordonna donc d'abord qu'on porteroit sa statue avec celles des autres dieux aux pompes du Cirque. Nous apprenons par une lettre de Cicéron, qu'elle marchoit à côté de celle de la Victoire, & que le peuple, qui avoit accoûtumé de battre des mains pour applaudir à cette déesse, qui lui avoit toujours été favorable, n'en battit point, loriqu'il vit à côte d'elle la statue de celui, dont les dernières victoires lui avoient été si funestes. C'est ce que Cicéron exprime énigmatiquement par ces mots: Populum verò præclarum, quòa propter malum vicinum, ne victoriæ quidem plauditur. On ordonna aussi qu'on mettroit sa statue avec celles des autres dieux dans la cérémonie appellée Lectisternium, où l'on servoit un repas aux dieux couchés fur des lits à la manière de ces tems-là. Il y avoit long-tems que les Grecs avoient affocié les hommes avec les dieux dans cette cérémonie, que les Romains avoient apprile d'eux. Ainfi, il y a beaucoup d'apparence, qu'aux fêtes que les Provinces célébroient en l'honneur des Proconsuls, on mettoit aussi

Enfin, César trouva place dans

leurs statues sur des lits sacrés.

AP

397

le temple de Romulus, qui étoit, aussi-bien que lui, un dieu de la création des Romains. Ce Prince n'eut d'autre temple à Rome, que celui-là, où il avoit été recu en second. Il en fut de même d'Auguste. Cet Empereur ne voulut jamais permettre qu'on lui bâtît un temple à Rome, comme Suétone le dit expressément. Dion établit, comme une chose constante, que, depuis Auguste, les Provinces bâtirent des temples aux Empereurs, même de leur vivant; mais, qu'à Rome & dans toute l'Italie, on ne leur en a jamais bâti qu'après leur mort. Aurélius Victor n'a donc pas été exact, lorsqu'il a dit qu'on avoit bâti des temples à Auguste, à Rome & dans les Provinces, pendant la vie & après la mort. Les Commentateurs de cet historien prétendent confirmer ce qu'il avance, par l'autorité de Pline. Mais, lorsqu'on examine les endroits qu'il cite, on trouve qu'il ne s'agit que du temple, que Livie bâtit à Auguste après sa mort, & que Dion appelle wow pour le distinguer des temples, bâtis aux dieux immortels.

Il est vrai qu'Auguste eut à Rome des autels & des prêtres, comme Quintius Famininus en avoit eu dans la ville de Chalcis. Mais, ces autels étoient dans les places publiques; & ce culte n'étoit regardé que comme un culte subalterne, & subordonné à celui des dieux qu'on honoroit dans les temples. On remarque que dans les bas-reliefs d'un autel que le Sénat & le peuple Romain dédiérent à

Auguste, ainsi que le porte l'inscription, cet Empereur est représenté à l'une des quatre faces, saisant un facrisse avec d'autres prêtres en qualité de souverain Pontife, comme pour marquer dans ce monument même consacré à son honneur, qu'il s'en faisoit un d'être ministre des dieux.

VI. Les Empereurs, qui vinrent ensuite, furent aussi mis au rang des dieux. » Les Romains . » dit Hérodien, ont accoûtumé » de déifier ceux de leurs Empe-» reurs , qui laissent des enfans » pour leur succéder. Et cette » confécration est appellée chez » eux Apothéose, « Voici comme elle se faisoit. C'étoit une sête mêlée de deuil, de joie, de culte, qui se célébroit dans toute la Ville. On ensévelissoit le corps du mort en la manière ordinaire avec une grande pompe, & l'on faisoit une image de cire tout-à-fait semblable à celui qui venoit de mourir, qu'on mettoit à l'entrée du Palais impérial sur un lit d'ivoire, grand & éleve, couvert de tapis brochés d'or. Cette image représentoit l'Empereur malade & pâle. Au côté gauche de ce lit étoit, durant une grande partie du jour, tout le Sénat, vêtu de deuil, & au côté droit, les femmes de qualité. Elles ne portoient ni or ni colliers, mais des habits blancs tout simples; en un mot, elles étoient aussi en habit de deuil. Cette cérémonie se faisoit pendant sept jours; des médecins venoient tous les jours, s'approchoient du lit, & après avoir vifité le prétendu malade, ils disoient toujours qu'il se

portoit de plus mal en plus mal. Lorsqu'ils supposoient qu'il étoit mort, de jeunes gens, choisis entre les ordres des Chevaliers & des Sénateurs, le portoient sur leurs épaules par la Voie sacrée, jusqu'à l'ancien marché, où les magistrats Romains quittoient leur

magistrature.

Il y avoit, aux deux côtés, des dégrés mis en forme d'escaliers; à l'un des côtés se tenoient les jeunes garçons de familles nobles & à l'autre les femmes de qualité. Les uns & les autres chantoient en l'honneur du défunt des airs graves & lugubres. Après cela, ils emportoient le lit hors de la Ville, au lieu appellé le champ de Mars, où étoit dressé un catafalque quarre, qui avoit les côtés égaux, & où il n'y avoit que la feule charpente de grandes piéces de bois, qui formoient une espèce de maison. Tout le dedans étoit plein de matières les plus combustibles, & le dehors étoit couvert de tapis brochés d'or, d'images divoire, & de belles peintures. Au-dessus de ce catafalque, il y avoit un autre étage plus petit & orné de même, qui avoit des portes ouvertes. Sur celui-là, il y en avoit un autre, & encore un autre; c'est-à-dire, jusqu'à trois ou quatre, dont les plus hauts étoient toujours plus perits & de moindre enceinte que les plus bas; de sorte que le plus haut étoit le plus petit de tous. Tout le catafalque étoit semblable à ces tours, qu'on plaçoit aux ports, & qu'on appelloit phares, où l'on mettoit des feux pour éclairer les vaisseaux, & leur

donner moven de se retirer en lieu de sûreté. Ils mettoient le lit dans le second étage, où l'on mettoit aussi des aromates, des parfums, & tout ce que la terre produisoit. Ils faisoient des tas de fruits, d'herbes, de sucs, & de tout ce qui pouvoit exhaler une bonne odeur. Il n'y avoit point de nation, ni de ville, ni d'homme, constitué en dignité, qui n'envoyat ces derniers présens, pour faire honneur au Prince. Quand on avoit fait une grande pile de ces aromates, & que la cavalerie étoit arrivée, tous les cavaliers couroient avec un certain ordre, en faifant des voltes, & gardant une certaine cadence, comme dans la danse Pyrrhique. Les chariots y couroient aussi avec le même ordre. Il y avoit dedans des gens vêtus de la robe Prétexte, ou d'habits bordes de pourpre. Autour de ceux-la étoient des figures des Romains, qui avoient brillé, ou dans la guerre, ou dans le gouvernement de l'Empire. Après que ces cérémonies étoient achevées, celui qui devoit succeder à l'Empire, prenoit une torche, & mettoit le feu à la machine. Les autres l'y mettoient aussi de tous côtés. Le seu prenoit ailement à ces aromates & à toutes ces matières combustibles. Alors, on faisoit sortir du haut du plus petit appartement, qui étoit comme le faîte de la machine, un aigle qui montoit en haut avec le feu, & qui portoit au ciel l'ame du Prince, à ce que l'on croyoit, & depuis ce tems-là, on lui rendoit le même culte qu'aux autres dieux.

A P 399

Il y a quelques endroits dans le texte Grec d'Hérodien, qui paroissent corrompus. Ce qu'il dit de ceux qui laissoient des enfans pour leur succéder, qu'ils étoient mis au nombre des dieux, est vrai. Mais, il ne faut pas restraindre cette coûtume à ceux-là seulement, y ayant eu plusieurs Empereurs, qui ont mis leurs prédécesseurs au nombre des dieux, quoiqu'ils ne sussent leurs peres, ni leurs parens.

Voici ce que dit Pline le jeune lur ces Apothéoses. » Tibère a » confacré au ciel Auguste, pour » l'élever à la dignité d'un dieu. » Néron a aussi consacré Claude, » mais pour se moquer de lui. " Tite confacra Vespasien, & " Domitien déifia Tite; mais, le » premier le fit, pour paroître " fils, & le fecond, pour paroî-» tre frere d'un dieu. Pour vous » [ô Trajan ] si vous avez déissé " votre pere, vous n'avez pas eu » en vue d'inspirer la crainte au » peuple, ni de faire injure aux » dieux, ni de vous faire honneur » à vous-même; mais, vous l'a-» vez fait, parce que vous le

on voit fouvent, fur les médailles, les confécrations, ou les Apothéofes des Empereurs. On y voit ces machines, ou catafalques à plusieurs étages, qui diminuent toujours en montant. On voit aussi, sur les médailles, des aigles qui s'envolent, & qui emportent l'ame des Empereurs, représentée par leur image même.

APOTHÉQUE, Apotheca, Cella, étoit, chez les Anciens, le lieu de la maison où l'on mettoit à part, & où l'on confervoit les provisions de vivres, & d'autres choses, destinées à différens usages. Ils avoient différentes Apothéques pour les diverses choses, qui ne pouvoient se conserver dans un même endroit. Ainsi, quand la suite du discours ne déterminoit pas la sorte d'Apothéque, dont ils vouloient parler, ils y ajoûtoient un mot, pour en fixer le sens. Apotheca, ou cella vinaria, la cave; Apotheca, ou cella frumentaria, le grenier; Apotheca, ou cella olei, l'endroit où l'on mettoit l'huile; Apotheca, ou cella aromatum, celui où l'on mettoit les parfums, &c.

APOTHÉTES, Apothetæ, (a) Α'ποθέται, nom que les Lacédémoniens donnoient à l'endroit, où, felon les réglemens de Lycurgue, l'on exposoit les ensans nouvellement nés, quand ils ne paroissoient pas avoir une consti-

tution bien robuste.

APOTOME, terme de musique, composé du Grec αποτέμνω,

abscindo, je retranche.

L'Apotome est la partie, qui qui reste d'un ton entier, quand on en ôte le demi-ton majeur. La proportion en nombre de l'Apotome est de 2048 à 2187. Les Grecs ont cru que le ton majeur ne pouvoir être divisé en deux parties égales; & ils ont appellé la première anotopui, & l'autre némua, suivant Pythagore & Pla-

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 49.

ton. Les Anciens ont appellé Apotome le demi-ton imparfait. Quelques-uns divifent encore l'Apotome en majeur & en mineur.

APOTRE, Apostolus, (a) terme composé du verbe arorr'hha, mitto, j'envoie. Ainsi, un Apôtre & un Envoyé, c'est la même chose. On trouve ce terme employé en ce sens dans les Auteurs profanes, aussi-bien que dans les Auteurs facrés; mais, il est bien plus fréquent dans ces derniers.

I. Les Hébreux avoient leurs Apôtres, qui étoient envoyés par Ieur Patriarche, pour recueillir, chaque année, une certaine espèce de tributs, qu'on lui payoit, & qu'on appelloit aurum coronarium. On prétend que, dès avant J. C., 'ils avoient une autre sorte d'Apôtres, dont l'emploi étoit de recueillir le demi-ficle, que chacun des Israëlites devoit payer par tête au Tabernacle, ou au Temple du Seigneur. Les députés, qui avoient soin de faire payer ce demi-ficle avant la destruction du temple, pouvoient être appellés Apôtres. Mais, on ne remarque pas distinctement que ce nom leur ait été donné, comme il le fut à d'autres officiers des grands-Prêtres, & des chefs du peuple, qui étoient envoyés pour porter leurs ordres dans les Villes & dans les Provinces, dès qu'il s'agissoit des affaires de la religion.

Par exemple, S. Paul fut député aux fynagogues de Damas, pour arrêter & mettre en prison ceux qui professoient la religion de J. C. Cet Apôtre fait allusion à cette coûtume, selon la remarque d'un Pere de l'Église, lorsqu'à la tête de son épître aux Galates, il dit qu'il est Apôtre, non de la part des hommes, ni par l'autorité d'aucun homme, mais par J. C. C'est comme s'il disoit qu'il n'est pas Apôtre à la manière de ceux qui se voyoient parmi les Juiss, & qui ne tenoient leur mission que des Princes des prêtres, ou des Principaux de la nation, mais qu'il étoit Apôtre de J. C. me-

II. Le nom d'Apôtre est spécialement confacré pour marquer les douze Disciples, que J. C. choisit entre ceux qui le suivoient. Il leur donna la principale autorité, les remplit de son esprit, les fit dépositaires de ses mystères, & les choisit du milieu de tous ceux qui étoient à sa suite, pour établir sur eux l'édifice de son Eglise. J. C. les envoya, après la résurrection, dans tout le monde, pour y prêcher, & baptiser au nom du Pere, du Fils & du Saint-Elprit, & leur donna le pouvoir de faire toutes sortes de miracles & de guérisons.

Les nons des douze Apôtres sont exprimés dans S. Matthieu, & dans S. Luc. Les voici: Simon, surnommé Pierre, & André, son frere; Jacques, fils de Zébédée, & Jean, son frere; Philippe & Barthélemi; Thomas & Matthieu

<sup>(</sup>a) Exod. c. 30. v. 13. Matth. c. 10. v. 1. & seq. c. 17. v. 23. Luc. c. 6. v. 13. & seq. Ad Thessal. Epist. 11. c. 2. v. 15.

AP 4

le publician; Jacques, fils d'Alphée; Jude ou Thadée; Simon Chananéen, appellé le Zélé, & Judas Iscariote. Ce dernier ayant trahi son maître, Mathias sut élu en sa place par les Apôtres. Saint Paul sut appellé à l'Apostolat par J. C. même, après son Ascension. On le nomme simplement l'Apôtre, ou l'Apôtre des Gentils, comme par excellence, à cause de la sublimité de sa doctrine.

S. Luc nous a décrit plusieurs actions des SS. Apôtres dans son livre des Actes, & principalement la vie de S. Paul, qu'il accompagna dans ses voyages; mais, il n'en parle que jusqu'au tems qu'il sortit de sa première prison de Rome. Les Historiens ecclésiastiques nous apprennent que les Apôtres se séparérent, neuf ans après la passion de J. C., pour aller en divers païs annoncer l'Évangile. S. Paul même dit que le son de l'Évangile, annoncé par les Apôtres, étoit déjà répandu par toute la terre, & que leur parole avoit été ouie jusqu'au bout du monde; & il assure que l'Evangile étoit prêché à toute créature, qui étoit sous le ciel. S. Pierre, Saint Paul, S. Jacques, S. Jean, S. Matthieu, & Saint Jude ont écrit. Les autres n'ont enleigné que de vive voix. Nous avons deux Épîtres de S. Pierre, quatorze de S. Paul, une de S. Jacques, trois de S. Jean, avec son Evangile & son Apocalypse, l'Évangile de S. Matthieu, & une Epître de Saint Jude.

Leurs traditions ont été conservées dans l'église Catholique comme S. Paul l'ordonna à son égard aux Thessaloniciens par ces paroles: Gardez les traditions que vous avez apprises, soit par mes discours, soit par ma lettre. Tous les Apôtres ont sini leur vie par le martyre, excepté S. Jean l'Évangéliste, que quelques-uns ont cru, sans fondement, être encore vivant, pour paroître avec Énoch & Élie, pendant le regne de l'Antéchrist.

De la division des Apôtres par toute la terre, pour prêcher l'Évangile.

L'an de J. C. 44, les Apôtres partagérent entr'eux les Provinces de la terre, pour y établir la religion Chrétienne. S. Pierre choisit l'occident & vint à Rome, qui devoit être la capitale du monde Chrétien, comme elle l'étoit alors du monde Idolâtre. S. André porta l'Evangile dans l'Achaie en Gréce, dans l'Epire, la Thrace, la Scythie, l'Egypte, & l'Ethiopie. Pour la fondation des églifes de Byzance & de Nicée en Bithynie, elle est contestée; & le pape Agapet foûtint, dans ses lettres lues au cinquieme Concile, que S. Pierre avoit le premier annoncé la foi dans ces deux Villes. Les Espagnols se vantent d'avoir eu S. Jacques le majeur pour Apôtre; mais, les sçavans nient absolument ce prétendu voyage. On dit que l'Espagne posséde une partie de son corps, & que l'autre est dans l'Eglise de Saint Saturnin de Touloufe.

S. Jacques le mineur ne fortit point de Jérusalem, dont il étoit 402 A P

Évêque. S. Jude ou Thadée prêcha dans la Syrie, l'Arabie & la Mésopotamie. S. Simon annonça auffi l'Évangile dans la Mésopotamie & dans la Syrie. S. Thomas porta le Christianisme dans la Perse, dans les Indes & en Ethiopie. S. Barthélemi travailla dans l'Arménie majeure, dans la Lycaonie, dans l'Albanie & dans l'Inde, en de-ça du Gange. Saint Jean alla dans l'Asie mineure & dans les Provinces orientales. L'Épître fynodale du concile d'Ephèse au clergé de Constantinople, nous apprend qu'il a demeuré à Ephèse avec la Sainte Vierge; mais, les Anciens ne font point mention de ce séjour. Saint Paul prêcha trois ans à Ephèle, & il peut être nommé le fondateur de cette Eglise; ensorte que, S. Jean ne l'auroit gouvernée que dans sa vieillesse. Les Evêques de cette ville se disoient les successeurs & les disciples de cet Apôtre. Ce même Apôtre annonça l'Evangile aux Parthes; & les relations nouvelles disent que, parmi les peuples d'Orient, il y a une ancienne tradition, que S. Jean y a prêché la foi de J. C. S. Philippe convertit quelques provinces de Scythie; & travailla ensuite dans la haute Afie. S. Matthieu porta l'Évangile dans l'Éthiopie. Saint Mathias prêcha dans la Judée & dans une partie de l'Ethiopie.

Entre toutes ces missions apostoliques, il n'est point parlé de l'Amérique, qui est le nouveau monde, il y a apparence que, si les Apôtres, ou leurs disciples, y avoient annoncé l'Évangile, les Auteurs en auroient dit quelque chose. Les Historiens, qui ont écrit de la découverte de ce pais par les Espagnols, assurent que ces peuples n'y trouvérent aucun vestige de la religion Chrétienne; au lieu que les Portugais en avoient trouvé dans les Indes orientales.

APOTROPÉENS, Averrunci, malorum depulsores, ceux qui détournoient quelque chose de mauvais. Ce mot est Grec, & vient de ἀποτρέπω, averto, je détourne, composé de ἀπο, & τρέπω, verto, je tourne. C'est une épithéte que les Anciens donnoient aux dieux, qui, selon leur idée, détournoient d'eux les maux, qui les menaçoient. On les appelloit aussi alles Romains leur avoient donné le nom d'Averrucni.

APPARAT, terme de littérature. Il se dit de quelques livres disposés en forme de Dictionnaires, ou de Catalogues, qui soulagent beaucoup dans les études. L'Apparat sur Cicéron est une espèce de concordance, ou de recueil de phrases Cicéroniennes.

APPARATORIUM, Apparatorium. (a) Reinès a cru que ce que plusieurs inscriptions appellent Apparatorium, ou le lieu des préparatifs, étoit la même chose que l'Ustrinum; mais, M. Fabreti a fait voir qu'il y a bien plus d'apparence qu' Apparatorium étoit le lieu, où l'on préparoit le festim

des funérailles, & où l'on gardoit l'eau lustrale. Voyez Appariteurs.

APPARITEURS, Apparitores, (a) espèce de gardes que les tribuns Romains avoient anciennement autour d'eux, comme le Commandant de l'armée. Mais, cette marque d'honneur leur su ôtée dans la suite.

Les Appariteurs, chez les Romains, étoient, ce que sont en Françe, les sergens & les huissiers, ou plutôt c'étoit un mot générique, qui signifioit, ainsi que Servius nous l'apprend sur un endroit de l'Énéide, les ministres des Juges, qui étoient toujours auprès d'eux, prêts à recevoir & à exécuter leurs ordres; & c'est de-là, ajoûte-t-il, que leur nom leur étoit venu; c'est-à-dire, d'apparere, être présent, être en saction, suivant ces mots de Virgile;

Hæ Jovis ad solium, sævique in limine Regis

Apparent, acuuntque metum mortalibus agris.

On comprenoit, sous le nom d'Appariteurs, ceux qu'on nommoit Scribæ, Accensi, Interpretes, Præcones, Viatores, Lictores, Servi publici, & même les bourteaux, Carnisices. On les prenoit des affranchis des magistrats & de leurs enfans. L'on faisoit un si grand mépris de leur condition, que, pour marque d'ignominie, le Sénat ordonna qu'une certaine Ville, dont les habitans s'étoient

révoltés, feroit obligée de fournir des Appariteurs aux magistrats.

Il y avoit des Appariteurs de cohortes, qu'on nommoit cohortales, ou conditionales, parce qu'ils étoient attachés à une cohorte, & à cette condition. Il y avoit encore des Appariteurs Prétoriens, qui fuivoient les préteurs, ou gouverneurs de Provinces, & qui, tous les ans, le jour de la naiffance de leur maître, changeoient & étoient pourvus de quelque office plus confidérable. Les Pontifes avoient aufi leurs Appariteurs, comme on le voit dans la voie Appia fur le fragment du marbre qui porte.

## APPARITORI PONTIFICUM PARMULARIO.

Il y en a qui prétendent que le lieu, où les Appariteurs s'assembloient, s'appelloit Apparitorium. Ce sentiment me paroit assez vraissemblable.

APPARITION, Vifio, Vifum, spectre, santôme, vision ou
vraie, ou fausse, image qui se préfente à notre esprit, ou à notre
imagination, ou à nos yeux, de
quelque substance incorporelle,
revêtue d'un corps emprunté. L'Écriture nous apprend qu'il y a eu
plusieurs vraies Apparitions des
Anges à Jacob, au pere de Samson, à la Sainte Vierge, à Saint
Joseph, & à d'autres.

APPARITIONS des dieux. Voyez Théopsie, & Dieux. 404 A P APPARITIONS des morts.

Voyez Morts.

APPARTEMENS [Les] des
Hypogées. Voyez Hypogées.

APPEL, Apellatio, (a) acte judiciaire, par lequel une cause, jugée par un tribunal inférieur, est portée à un supérieur; ou le recours à un Juge supérieur pour reparer les griefs, qui résultent d'une sentence, qu'un Juge insé-

rieur à prononcée.

A Rome, la crainte qu'on eut que les Consuls, qui avoient succédé aux Rois, ne s'attribuassent une trop grande puissance, fut cause de la Loi, qui permettoit d'appeller de leur jugement, & qui leur défendoit de condamner un Citoyen; sans le consentement du peuple: Neve possint in caput civis Romani animadvertere injustu populi. Voici les termes de la Loi, portée par Valérius Publicola, selon Denys d'Halicarnasse: " Si un magistrat Romain " condamne un Citoyen à la s mort, ou à être battu de vern ges, ou à payer une amende » pécuniaire; ce particulier pourn ra en appeller au jugement du » peuple, & tant que l'Appel 3) subsistera, le Magistrat n'aura » aucun pouvoir sur lui, jusqu'à o ce que le peuple air prononce.« Valere Maxime, qui rapporte aussi cerre Loi, remarque qu'elle contribua autant à diminuer le pouvoir des Consuls, qu'à augmenter la liberté des Citoyens.

Toutefois, Valérius Publicola ne sit que renouveller certe Loi; car, l'exemple du fameux Horace, condamné par Tullus Hostilius, selon quelques-uns, & par les Duumvirs, selon d'autres, est une preuve que, sous les Rois mêmes, les Citoyens pouvoient en appeller au peuple. Quelque puissance, en effet, qu'on veuille attribuer aux Rois, il est certain qu'ils n'étoient, à proprement parler, que les premiers Magiftrats de la République. Obligés de se conformer aux Loix dans l'exercice de leur pouvoir, ils devoient consulter le Sénat, pour avoir son avis . & en conféquence du Sénatufconfulte, propofer la décifion au peuple. C'est pour s'être mis au-dessus des Loix, que Tarquin le Superbe fut regardé comme le tyran de sa patrie. Ainsi, il est certain qu'il a été permis dans tous les tems à Rome, lorsqu'il s'agissoit d'ôter la vie , ou les biens, à un Citoyen, d'appeller au peuple, convoque par Curies, avant Servius Tullius, & par Centuries, depuis ce Prince.

L'exemple de Coriolan, condamné par les Comices des Tribus, ne fait rien contre ce que l'on avance; car, il est maniseste que ce sut une vexation, que les Tribuns exercérent contre les Patriciens, qui s'opposérent, tant qu'ils purent, à cette nouveauté, & demandérent que l'affaire sur jugée par une assemblée des Centuries, selon l'ancienne contume. Cicéron, qui avoit éprouvé surmême cette vexation, dans l'atfaire que lui suscita le tribun Clo-

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell, Lett. Tom. XII. pag. 60. & Siev.

405 Il faut observer qu'il y a deux fortes de noms Appellatifs; les uns qui conviennent à tous les individus, ou êtres particuliers de différentes espèces. Par exemple le nom d'arbre convient à tous les novers, à tous les orangers, à tous les oliviers, à tous les chênes; & on dit alors que ces fortes de noms Appellatifs font des noms de genre.

Les autres noms Appellatifs ne conviennent qu'aux individus d'une espèce, comme noyer, olivier,

chêne oranger.

Animal est un nom de genre, parce qu'il convient à tous les individus de différentes espèces; car. on peut dire: ce chien est un animal bien caressant; cet éléphant est un gros animal. Dans ces cas, chien. eléphant, sont des noms d'espèce.

On voit par-là, que les noms de genre peuvent devenir noms d'elpèce; & cela a lieu, lorsqu'on renferme les noms de genre fous des noms plus étendus. Par exemple, quand on dit que l'arbre est un être.

De même, les noms d'espèce peuvent devenir noms de genre, s'ils peuvent se dire de diverses fortes d'individus, subordonnés à ces noms. Ainsi, chien sera un nom d'espèce, par rapport à animal; mais, il deviendra un nom de genre, relativement aux différentes espèces de chiens; car, il y a des dogues, des limiers, des mâtins, &c.

APPELLER, (b) est un ter-

dius, se plaint amèrement du jugement de ce tribunal incompétent. qui l'avoit exilé, & avoit fait démolir fa maison; au lieu qu'il n'en auroit pas été de même, fi le peuple Romain avoit donné son suffrage dans une affemblée des Centuries, où tout se seroit passé dans Pordre, où les plus vils Citoyens n'auroient pas eu autant de part, que les plus honnêtes gens. Ce n'est donc pas sans raison qu'il loue la sagesse des Décemvirs, d'avoir rappellé dans leur Code une ordonnance si falutaire aux citoyens Romains, & qui est une preuve de l'estime que l'on en faiioit, puisque l'on ne pouvoit rien faire contre leur vie , leur liberté & leurs biens, si ce n'étoit de l'approbation de tout le peuple, convoqué avec autant de folemnité, que s'il se fût agi du salut de la République, ou de l'élection de ses premiers Magistrats.

APPELLATIF, Appellativus, (a) terme de Grammaire, qui est dérivé du verbe Latin appellare,

appeller, nommer.

Le nom Appellatif est un nom, qui exprime une idée générale & commune ; c'est-à-dire , une idée qui peut convenir à plusieurs choses semblables, comme le nom d'ange, le nom d'homme, le nom de chien, le nom d'arbre, &c. Ces noms conviennent en général à tous les anges, à tous les hommes, à tous les chiens, à tous les arbres.

Numer, C. 16, V. 2. Pfal. 49. v. 1. Pfal. Ad Rom. Epift. c. 1. v. 1. Ad Ephel. 146. v. 4. Ifaï. c. 4. v. 1. c. 9. v. 6. Epift. c. 4. v. 1. Jerem, c. 25. v. 29. Baruc, c, 3. v. 25.1

(4) Reft. Gram. pag. 39.

(b) Genel. c. 21. v. 12. c. 48. v. 16. Matth. c. 20. v. 16. Luc. c. 1. v. 32.

AP

me, qui se prend en différens sens

dans l'Ecriture.

1.º Il est employé quelquefois pour être. Isaie, parlant du Sauveur, dit : il se nommera Admirable, Dieu fort, &c; c'est-à-dire, qu'il sera admirable, Dieu fort, &c. Et dans S. Luc: il sera nomme le Fils du Très-Haut; c'est-àdire, qu'il sera véritablement le Fils du Très-Haut.

2.º Etre Appelle par fon nom dans les assemblées, étoit une marque particulière de distinction. On y Appelloit le peuple par un cri général; mais, on appelloit nommément les chefs des Tribus, les prémiers du peuple. Dieu Appelle nommément Bézeliel; il le deligne pour travailler au Labernacle. Il Appelle nommément Abraham; il le destine à son service. Dieu Appelle nommément Cyrus.

3.º Appeller se dit dans le sens de la vocation à un emploi, à la religion Chrétienne. S. Paul dit qu'il a été Appellé à l'Apostolat. Au rapport de J. C., il y a beaucoup d'Appellés, mais peu d'Elus. Que chacun demenre dans la vo-

cation où il est Appellé.

4.º Appeller une chose par ion nom, lui donner un nom, lui imposer le nom, est un exercice d'autorité. Le pere impose le nom à son fils ; le maître à son serviteur. Dieu donne le nom aux étoiles, & les Appelle par leur

5.º Appeller le nom de quelqu'un sur soi, ou sur un autre.

Oue votre nom soit Appelle sur nous; qu'on nous donne seulement la qualité de vos époules. Votre nom, Seigneur, eit invoqué ou Appellé sur nous; on nous connoît sous le nom de Peuple de Dieu. Que le nom de Jacob soit Appelle sur les deux enfans, ils passeront pour fils de Jacob. Les riches, dit le Pfalmiste, ont Appellé leurs noms fur leurs terres, ils les ont nommées par leurs noms. Dans la Génèse, in Isaac vocabitur tibi semen; les enfans d'Ifaac passeront pour votre vraie postérité.

6.º Appeller marque quelquefois autorité, comme un maître qui Appelle ses serviteurs. Dieu Appelle la faim sur la terre. Le Seigneur Appelle la terre pour la juger. Dans Aggée, il Appelle la sécheresse & la stérilité dans le pais. Dans Amos, il Appelle les eaux de la mer, & les répand sur la terre. Dans Jérémie, il Appelle le glaive, ou la guerre dans lepais. Dans Baruch, il Appelle les étoiles, & elles disent : Nous voici.

7.º Enfin, Appeller, pris dans le sens d'une invitation à un festin, se trouve souvent dans l'Ecriture. Et vocati, les Appellés, marquent quelquefois les conviés.

APPENDICE . Appendix . terme de littérature. Il le dit des annotations, ou traités, qu'on met à la fin de quelques ouvrages, qui en contiennent quelques explications, ou quelques fuites, ou dépendances.

APPHAIM, Apphaim, (a)

A'moale, fils de Nadab; & frere de Saled, qui mourut, sans laisser d'enfans. Apphaim eut un fils, nommé Jési, qui fut pere de Sésan.

APPHUS, Apphus, A' πφους, (a) surnom qui sut donné à Jonathas Maccabée. Ce furnom peut fignifier celui qui tombe en défaillance, ou celui qui abonde, ou celui qui diffipe, fuivant la diverse manière dont on l'écrit. V. Jonathas.

APPIA [ la Voie ], Via Appia, (b) nom d'un grand chemin d'Italie, qui étoit très-fréquenté, & l'un des trois plus célebres qu'il y eût dans ce païs. Il alloit de Rome à Brundusium, aux extrêmités de la Calabre sur le bord de la mer Adriatique. Ce chemin, qui devoit son origine au censeur Appius Claudius, fut appellé de son nom la Voie Appia, ou Appienne. Il la conduisit depuis la porte de Rome, nommée Capéne, jusqu'à la ville de Capoue; le domaine des Romains ne s'étendoit pas alors plus loin. Elle fut ensuite continuée, soit par Jules César, soit par Auguste, jusqu'à la ville de Brundusium. Sa longueur, dans toute cette étendue, étoit d'environ trois cens cinquante milles; c'est-à-dire, de cent quinze de nos lieues. C'étoit la plus ancienne & la plus belle de toutes les voies Romaines. Auffi, en étoitelle appellée la Reine.

-qua limite noto Appia longarum teritur Regina

viarum.

De Rome à Terracine, c'étoit presque une ligne droite. Là, ce grand chemin commençoit à cotoyer la mer jusqu'à Sinuessa, pasfant par Formies & Minturnes. deux villes maritimes. Puis il s'inclinoit au nord vers Cafilinum. paffoit par Capoue, Calatia, Caudium, Bénévent, jusqu'à Vénufie. Il conduisoit de-là à Héraclée en tournant vers le midi jusqu'à la mer, d'Héraclée à Tarente, & de Tarente à Uria, & enfin à Brundusium.

La Voie Appia recevoit la voie Latina à Cassinum, ville distante de Capoue de dix-neuf stades. Ce doit être la même que celle qui est nommée ci-dessus Casilinum. La ressemblance de leur nom & leur position confirment la conjecture. Comme il étoit défendu d'enterrer aucun mort dans l'enceinte de Rome, la Voie Appia fut souvent choisie, pour être la sépulture des anciens Romains.

APPIA [ l'Eau]. (c) On donnoit ce nom a Rome à l'eau d'un aquéduc, qui passoit par la porte Capene, où commençoit la Voie Appia. C'est apparemment la raison pourquoi on donnoit à cette eau le nom d'Appia. Elle couloit fous le temple de Vénus Genitrix, qui étoit dans le huitième quartier de la Ville.

APPIA [ la Tribu ], Fribus Appia. Voyez Tribu, ou Tribus.

l'Ital. par M. d'Anvill. Mém. de l'Acad.

<sup>(</sup>a) Maccab. L. I. c. 2. v. 5. (6) Strab. pag. 233, 236, 237, 283. des Inicr. & Bell. Lett. T. XXI. p. 403. Tit. Liv. L. XXVI. c. 8. Roll. Hitt. Rom. (c) Mem. de l'Acad. des Inicript. & T. II. p. 36. del' Ayant-Propos, Cart, del Bell, Lett. Tom, XVIII. pag. 357.

408 A P

APPIADES, Appiada, (a) déesses des Romains. Ovide en fair mention dans fon art d'aimer & dans le reméde contre l'amour. La plûpart des Scavans nomment, parmi ces déesses, Vénus, Pallas, la Paix, la Concorde & Vefta; mais, Ciceron les distingue nettement, du moins de Pallas, lorsqu'il dit : Non folum Pallada, sed etiam Appiadas nominabo. n Je nommerai non seulement, Paln las, mais austi les Appiades. « Quoiqu'il en soit, ces Déesses avoient un temple à Rome, & elles étoient représentées à cheval, comme des Amazones. Voyez Appias.

APPIAS, Appias, (b) nom que Cicéron donne à Pallas dans une de fes lettres. Ceci ne paroîr pas trop s'accorder avec ce qui est dit dans l'article précédent, où Ciceron semble distinguer Pallas des déesses appellées Appiades. Tel est du moins le sentiment que j'ai suivi dans cet article; c'est-àdire, celui de M. l'abbé Banier.

APPIE, Appia, (c) dame Chrétienne de la célebre famille d'Appius, étoit de la ville de Colosses. Elle fut mariée à Philémon. Ils furent convertis, l'un & l'autre, par S. Paul, qui écrivit depuis une lettre à Philémon, dans laquelle il fit l'honneur à Appie de l'appeller sa très-chere sœur. Onésime, qui étoit esclave de Philemon, & en faveur duquel l'Apôtre écrivoit, en fut le porteur. Cette vertueuse dame

ayant sçu que son mari avoit été élu évêque de Gaza, fit vœu de chasteré, & l'assista très-utilement à défricher cette nouvelle vigne, qu'elle arrosa de son sang. Ce fut lorsque les Chrétiens, s'étant asfemblés dans un Oratoire, qui étoit en la maison de Philémon, pour faire leurs prieres & participer aux divins mystères, surent furpris par les Payens, le 22 Novembre, jour auquel ces infideles célébroient, avec beaucoup de solemnité la fête de la déesse Diane. On les conduisit devant le tribunal du président Artocles, qui sit tout ce qu'il put pour persuader à Appie de renoncer à la superstition des Chrétiens. Tel est le nom qu'il donnoit a la religion Catholique.

La beauté & la jeunesse de notre Sainte sembloient toucher son ame d'une fausse compassion, qui se changea bientôt en fureur, parce qu'Artocles lui ayant commandé de facrifier à Diane, elle refusa constamment de le faire; ce qui le mit si fort en colère, qu'il prononça contre elle la sentence de mort, si, après avoir été fouettée de verges, elle n'abjuroit son erreur. Elle fut dépouillée toute nue avec son mari ; & l'on déchargea tant de coups sur leurs personnes, qu'on les mit tout en fang & en morceaux. Ce Juge inexorable voyant que tous ces tourmens, ne failoient qu'augmenter leur zéle & leur amour pour J. C., les condamna à être enterrés jusqu'à la moirié du corps, & accablés de

<sup>(</sup>a) Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. V. pag. 337, 338.

<sup>(</sup>b) Cicer- ad Amic. L. III. Epift. I.
(c) Ad Philem, Epift. cap. unic. v. 2

pierres en cette posture. C'est ce qui arriva vers l'an 60 de J. C., sous la persécution de Néron.

APPIEN, Appianus, Α'ππίαvos, (a) historien Grec, natif d'Alexandrie. Il étoit d'une des meilleures maisons de cette Ville, & vivoit du tems de Trajan, d'Adrien, & d'Antonin. Il plaida quelque-tems à Rome; puis il eut l'intendance du domaine des Em-

pereurs.

Appien écrivit l'histoire Romaine, non tout de suite, comme Tite-Live, mais faisant un ouvrage à part de chacune des nations subjuguées par les Romains, où il mettoit, selon l'ordre du tems, tout ce qui regardoit la même nation. Ainsi, son dessein étoit de faire une histoire exacte des Romains . & de toutes les provinces de leur Empire, jusqu'à Auguste; & il alloit auffi quelquefois jufqu'à Trajan. Photius en compte vingtquatre livres; & il n'avoit pas néanmoins encore vu tous ceux, dont Appien parle dans fa préface.

Nous en avons aujourd'hui l'histoire des guerres d'Afrique, de Syrie, des Parthes, de Mithridate, d'Ibérie ou d'Espagne, d'Annibal, des fragmens de celles d'Illyrie, cinq livres des guerres civiles, au lieu des huit que marque Photius, & quelques fragmens de plusieurs autres, que M. Valois a tirés des recueils de Constantin Porphyrogénete avec des extraits iemblables de Polybe, & de di-

vers autres Historiens.

Photius remarque que cet Auteur aime extrêmement la vérité de l'Histoire & qu'il apprend, autant qu'aucun autre, l'art de la guerre; que son style est simple & fans superfluité , mais vif & animé. Dans ses harangues, il donne d'excellens modèles de la manière dont il faut s'y prendre, foit pour donner du courage à des foldats abattus, foit pour les adoucir, quand ils s'emportent avec trop de violence. Il prend beaucoup de choses de Polybe, & copie souvent Plutarque.

On trouve plusieurs éclaircissemens fur divers endroits d'Appien, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, qu'on peut consulter.

APPIUS [le Marché d'], Forum Appii. Il ne faut pas entendre seulement, par le marché d'Appius, une place de Rome, mais plutôt un petit bourg, diftant de cette Ville d'environ trois milles. On croit que c'est aujourd'hui le petit bourg de faint-Donate.

APPIUS, Appius, A'mmios, (b) gouverneur de Sardaigne, du tems de Jules César. Ce sut l'un de ceux, qui se rendirent auprès de ce grand capitaine à Lugues.

APPIUS APPIANUS, Appius Appianus, (c) fut exclu du Sénat, vers l'an de Rome 770. C'étoit en punition de ses débauches dans lesquelles il avoit diffipé ses biens.

Le nom d'Appius a été com-

<sup>(</sup>a) Roll. Hist. Anc. Tom. VI. p. 262. Mem. de l'Acad. des Inscr. & Bell. Lett. Crév. Hift. des Emp. Tom. VI. p. 368. Voyez les Tom. I,IV, V, VI, VII & IX. des (e) Tacit. Annal. L. II. c. 48.

<sup>(</sup>b) Plut. Tom. I. pag. 718.

mun à plusieurs personnages célebres. Voyez Claudius, Clausus,

Herdonius, Silanus.

(a) Salluste, dans le premier de ses deux discours à César, par-le d'un poëte du nom d'Appius. Ce Poëte, selon notre Auteur, avoit avancé cette maxime dans ses poësses, que chacun est l'ouvrier & l'artisan de sa fortune; & Salluste en fait l'application à César. C'est même par-là qu'il débute.

APPLAUDISSEMENS, (6) Plausus, Applausus. Chez les Romains, les Applaudissemens accompagnoient les acclamations. Il y en avoit de trois sortes. La première, qu'on appelloit bombi; parce qu'elle imitoit le bourdonnement des abeilles. La seconde étoit appellée imbrices, parce qu'elle rendoit un son semblable au bruit, que fait la pluie, en tombant sur des tuiles. La troisiè, me se nommoit testa, parce qu'elle imitoit le son des coquilles ou castagnettes. Tous ces Applaudissemens se donnoient en cadence. Mais, elle étoit quelquefois troublée par les gens de la campagne, qui venoient aux spectacles, & qui étoient mal instruits.

Il y avoit plusieurs autres manières d'Applaudit, comme de se lever, de porter les deux mains à la bouche, & de les avancer vers ceux, à qui on vouloit faire honneur; ce qu'on appelloit adorare, ou basia jactare; de lever les deux mains jointes, en croisant les pouces, & ensin de faire voltiger un pan de sa toge. Mais, comme cela étoit embarrassant, l'empereur Aurélien, s'avisa de faire distribuer au peuple des bandes d'étosse pour servir à cet usage.

APPOSITION, (c) terme de Grammaire. C'est une sigure de construction, qu'on appelle en Latin epexegesis, du Grec entrés propiet de en la divers usages, & qui vient de en construction, sequent per la surface de Ennages, enarration, narration, exposition.

L'Apposition consiste à mettre deux ou plusieurs substantifs de suite au même cas, sans conjonction. Par exemple, Flandre, théatre sanglant, où se passent tant de scènes tragiques, triste & satale contrée, trop étroite pour contenir tant d'armées, qui te dévorent.

Cette définition de l'Apposition n'est pas assez exacte; car, dans ce cas, quand on dit, ka foi, l'espérance, la charité, sont trois vertus théologales, ces trois noms substantifs, la foi, l'espérance, la charité, mis de suite, sans conjonction, sormeroient une Apposition; ce qui est faux.

Il vaut donc mieux dire que l'Apposition consiste à mettre enfemble, sans conjonction, deux noms, dont l'un est un nom propre, & l'autre un nom appellatis; ensorte que ce dernier est pris adjectivement, & est le qualificatif de l'autre, comme on le voit dans l'exemple cité, & dans cet autre, tiré du Latin, urbs Roma. C'est

<sup>(</sup>a) Ad Cæs. Sallust. Orat. 1. c. 1. Bell. Lett. Tom. I. pag. 116, 117.
(b) Mém, de l'Acad. des Inscript. & (c) Méth, de Port-Royal. p. 484, 485.

comme s'il y avoit, Roma quæ

est urbs.

Remarquez qu'urbs Roma, qui fait une Apposition en Latin, ne sçauroit en faire une en François; car, on doit traduire la ville de Rome.

On demande s'il faut dire par Apposition: Antiochiæ natus sum urbis celebris, ou Antiochiæ natus sum urbis celebris. Mais, le premier seroit un solécisme, dit Vossius; au lieu que le second se peut dire, & l'on peut varier cette phrase en trois manières disférentes.

La première, en mettant la préposition avec le nom appellatif, & le nom propre au génitif; comme Albæ constiterunt in urbe opportuna. Cic. in oppido Antiochiæ. Cic. in Amstelodami celebri emporio. Voss,

La feconde, en faifant gouverner le nom propre & le nom appellatif en même cas, par la préposition, in Amstelodamo celebri emporio. Voss. Neapoli in

celeberrimo oppido. Cic.

La troisième, en sous-entendant la préposition, Antiochiæ loco nobili. Cic. Amstelodami ce-

lebri emporio. Voss.

Si l'on veut sçavoir pourquoi l'Apposition n'a pas ici lieu au génitif, comme seroit, Amstelodami celebris emporii, c'est parce que le génitif n'étant jamais gouverné que par un autre nom substantif, quand on dit: est Roma, vivit Amstelodami, on sous-entend in urbe, in emporio, ou in oppido.

Mais, si vous mettez, urbis, ou emporii, ou oppidi, au génitif, vous n'avez, ce semble, plus rien à sous-entendre qui le puisse gouverner. C'est, pour la même raifon, qu'avec un adjectif on ne met jamais le nom propre au génitif : est magnæ Romæ, mais, au contraire à l'ablatif, in magna Roma, fous entendu urbe, dans la grande ville de Rome; parce que comme une chose n'est appellée grande ou petite qu'en comparaison d'une autre, on ne peut pas rapporter grande à Rome, mais seulement au nom de Ville, puisqu'autrement il fembleroit qu'on voulût marquer deux Romes, dont l'une seroit grande, l'autre petite.

Or que ce génitif soit gouverné par un nom sous-entendu, & que cette construction soit légitime, Scaliger le prouve, parce que si l'on peut bien dire, oppidum Tarentinum, on peut bien dire aussi, oppidum Tarenti, le possessifi n'ayant jamais que la même sorce du génitif, dont il est pris, d'où vient qu'en François même nous le tournons ordinairement par lé génitif, domus paterna, la maison

de son pere.

APPULA, Appula, (a) nom d'une femme, dont parle Juvénal

dans sa sixième satyre.

APPULEIA [la Loi], (b) Lex Appuleia. Cette Loi prit le nom de L. Appuleius Saturninus, qui la porta, étant Tribun du peuple, sous le consulat de M. Aquileius, & de C. Marius. Elle avoit pour objet les crimes de lèze-majesté.

<sup>(</sup>a) Juven. Satyr. 6, v. 64.

APPULEIUS, Appuleius, autrement Apuleius. Voyez Apuleius.

APPULUS, Appulus. (a) Ce mot, qui se trouve dans l'épître d'Ovide à Livie, a fort occupé les Commentateurs de notre poëte. On ne scait si c'est un nom de lieu, ou de fleuve. Il est pourtant affez vraisemblable que c'est un nom de fleuve.

APRE, ou RUDE, terme de grammaire Grecque. C'est l'un des deux signes, qu'on appelle esprits. L'un est nommé esprit doux, & se marque sur une lettre, comme une virgule, par exemple, sya, ego, moi ou je.

L'autre est appellé esprit Apre, ou Rude; & il se marque comme un petit c. Ainsi, on écrit aua, simul, ensemble. L'usage de l'esprit Apre ou Rude est d'indiquer qu'il faut prononcer avec une forte aspiration la lettre sur laquelle il est placé.

Le v prend toujours l'esprit Apre, ou Rude, comme vs wp,

aqua, de l'eau.

Remarquez que l'esprit doux & l'esprit Apre, ou Rude ne se placent que sur des lettres, qui

commencent un mot.

APRES, préposition Françoise, qui répond au post des Latins. Elle marque postériorité de tems, de lieu, d'ordre, & gouverne l'accusatif. Il marche après le Roi.

Après les fureurs de la guerre, Goûtons les douceurs de la paix.

Après est quelquefois adverbe.

Partez, nous irons après; c'est-à-

dire, ensuite.

Après, dans certains cas, devient une préposition inséparable, qui entre dans la composition de quelques mots, tels que ceux-ci, Après-demain, Après-diné, l'Après-dinée , Après-midi , Après-

soupe, l'Après-soupée.

C'est sous cette vue de prépofition inséparable, qui forme un iens avec un autre mot, que l'on doit regarder Après dans ces façons de parler : ce portrait est fait d'Après nature; ce portrait est fait d'Après Raphaël; c'est-à-dire, que Raphaël avoit fait l'original auparavant.

Après, joint à que, forme une conjonction de tems. Après que Salomon eut bâti un temple à Dieu, il se bâtit un palais pour lui. Après que vous aurez soupe,

vous irez vous coucher.

Au reste, Après n'a pas toujours besoin d'être joint à que, pour faire une conjonction. Firai me promener, Après avoir travaille: Après, dans cette phrase, est une conjonction, quoi qu'il soit tout seul; c'est comme si je disois, j'irai me promener, Après que j'aurai travaille. Observez qu'Après, lorsqu'il forme seul une conjonction, veut le verbe à l'infinitif.

APRIES , Apries , A mplus , roi d'Égypte. Voyez Ophra.

APRONIA, Apronia, (b) femme de Plautius Sylvanus, qui la précipita par la fenêtre. Voyez Plautius.

AP

APRONIANUS, Apronianus, Aπρωνίανος, (a) est un nom commun à plusieurs personnes. 1.° C. Vipsanius Apronianus, qui fut consul sous Néron, l'année même que cet Empereur sit tuer sa mere Agrippine, l'an de J. C. 59. Cet Apronianus étoit proconsul d'Afrique en 69.

2.º Un autre Apronianus, pere de l'Historien Dion Cassius, &c. Cet Apronianus sut un consul de ceux qu'on appelloit Consules sus-festi, dont les noms ne se trouvent pas dans les Fastes, gouverneur de la Dalmatie, & ensin proconsul de Cilicie, vers l'an de J. C. 114, sous l'empire de Trajan.

3.º Un autre Apronianus, qui étoit consul, sous Trajan en 117.

4.6 Un autre Apronianus, C. Ventidius Apronianus, conful, fous Adrien en 123.

5.º Un autre Caffius Apronianus, conful, fous Commode en 191. Peut-être est-ce celui qui fut proconsul de Cilicie en 183.

6.º Lucius Turcius Secundus Afturius Apronianus, fils de Lucius Turcius Apronianus, étoit préfet de Rome, l'an de J. C. 339. Il exerça cette dignité fous l'empire de Julien. Son gouvernement fut très-heureux pour le peuple, qui vécut dans l'abondance; mais, il fut aussi très-rigoureux pour les enchanteurs, qui furent poursuis & exterminés sans pitié.

APRONIUS [C.], C. Apronius, (b) fut créé Tribun du peuple, l'an de Rome 305. Ce fut après qu'on eut appaifé le peuple, qui s'étoit alors foulevé. Il y en eut plusieurs autres de créés en même-tems. La plûpart, selon Tite-Live, ne le furent que dans l'espérance qu'ils se rendroient dignes de cet honneur, qu'ils n'avoient pas encore mérité. C. Apronius étoit de ce nombre. Cette élection se sit fur le mont Aventin.

APRONIUS, Apronius. (c) Cicéron, dans un de ses discours contre Verrès, trace un portrait peu avantageux de cet Apronius.

APRONIUS [Lucius], L. Apronius. Voyez Lucius.

APRONIUS Cæsianus Apronius Cæsianus. Voyez Cæsianus.

APSÉE, (d) fut auteur de la révolte des Palmyréniens, qui, fous l'empire d'Aurélien, élurent pour Auguste, au refus de Marcellin gouverneur d'Orient, un certain Achillée, ou Antioque, selon d'autres, parent de la reine Zénobie. Aurélien vint droit à Palmyre, prit cette misérable ville, la rasa, & y sit tout passer au sil de l'épée, hors le prétendu Empereur, qu'on dit qu'il épargna par mépris, vers l'an de J. C. 273.

APSEUDE, Apfeudes, A veu-Luc, l'une des Néréides. Voyez Néréides.

(a) Dio, Caff. pag. 788. Crev. Hift. des Emp. Tom. IV. pag. 255. Tom. V. pag. 258.

(b) Tit. Liv. L. III. c. 54.

(c) Cicer. in Verr. L. III. c. 22. &feq.
(d) Crev. Hift. des Emp. Tom. VI
pag. 45.

414 A F

APSUS, Apfus, A' 405, (a) fleuve de Macédoine, qui naissoit un peu au-deffus d'Azorus, au pied des montagnes fituées à l'extrêmité de la Pélagonie, & qui se rendoit dans la mer Adriatique, au travers du territoire des Taulentiens. Le pais des environs étoit naturellement fortifié , comme celui de Tempé; mais, il n'avoit pas, comme lui, de beaux bois, des forêts d'une verdure charmante, des endroits délicieux, & d'agréables prairies. A droite & à gauche, c'étoient de longues & hautes montagnes, qui formoient en bas une vallée fort profonde, le long de laquelle couloit l'Apfus, affez semblable par sa figure & par sa rapidite au Penée. Il couloit au pied de ces montagnes, qu'il défendoit, & né laiffoit entre-deux, qu'un perit chemin taille dans le roc, & si escarpé, & si étroit, qu'une armée ne pouvoit y passer que très-difficilement, & avec des peines infinies, lors même qu'il n'étoit pas défendu, & pour peu qu'on le défendît, il étoit absolument impraticable.

Ce fleuve, selon les uns, s'appelle présentement Spirnasse, &, selon d'autres, Aspro. Il y en a même qui le nomment Ureo.

APTÈRE, Aptera, A Treça, (b) ville de Créte à quatre-vingts stades de celle de Cydonie. Le port de cette ville s'appelloit Cifame. On dit qu'elle fut nommée. Aptère à cause du combat des

Muses avec les Sirènes, qui y furent vaincues. C'étoit un combat sur le chant. Cette origine ne porte pas sur des fondemens bien solides. La fable ajoûte que les Sirènes ayant été vaincues, quittérent de dépit les aîles, qu'elles avoient sur leurs épaules, & qu'étant devenues blanches, elles se précipitérent dans la mer.

Un Géographe moderne tire de-là cette conséquence, que la ressemblance du nom de la Ville en question avec tà πτερὰ, qui veut dire des aîles, & le nom d'un lieu voisin, appellé Μουσείο, où l'on prétend que cette dispute se passa, ont pu donner lieu à l'imagination des Grecs d'inventer cette fable. Mais, Eusébe, poursuit notre Géographe, dit dans sa Chronique, que la ville prit son nom d'un roi, nommé Aptéras, & se moque de la fable avec raison.

Paufanias donne un autre fondateur à cette Ville. C'est un homme de Delphes, qui s'appelloit aussi Ptéras, & qui ne sit qu'ajoûter une lettre à son propre nom, pour le donner à la Ville qu'il avoit fait construire.

La ville d'Aprère avoit produit un certain Oroisus, homme de main, & très-leger à la course. Cet homme servit sous Évalcus, chef des Lacédémoniens contre le roi Pyrrhus. Un jour que l'on en étoit aux mains avec Ptolémée, fils de ce Prince, Oroisus se coulant à côté du jeune guerrier, qui

<sup>(</sup>a) Ptolem. L. III. c. 12. Strab. pag. 316. Cæf. de Bell. Civil. L. III. Carte de la Gréce par M. d'Anvill.

<sup>(</sup>b) Pauf. pag. 618. Strab. p. 479. Prolem. L. III. c. 17. Plin. L. IV. c. 12. Plut. T. I. p. 403. Suid. T. I. p. 406.

AP

415

combattoit avec une extrême valeur, lui donna un grand coup d'épée dans le flanc, & le renversa mort par terre. Ptolémée étant tombé, ses troupes se débandérent, & prirent la fuite. Les Lacédémoniens se mirent à les poursuivre, & les menérent battant avec tant de chaleur, que, sans s'en appercevoir, ils étoient déjà dans la plaine, & fort éloignés de leur infanterie, qui n'avoit pu suivre.

Cette ville prend aujourd'hui le nom de Paléocastro, selon cer-

tains.

On prétend qu'il y a eu une autre ville du nom d'Aptère, qu'on

place dans la Lycie.

APTÈRE, du Grec ἀπτέρος; c'est-à-dire, sans asles. Les Athéniens donnoient cette épithéte à la Victoire, qu'ils avoient représentée sans asles, afin qu'elle restat toujours parmi eux.

APTOTE, terme de Grammaire, qui veut dire indéclinable. Il est formé de a privatif & de mroois, cafus, cas. On appelle indéclinables les noms qui n'ont point de cas, comme fas & ne-

fas.

Aprote se dit aussi des noms, qui ne sont déclinables qu'en cer-

tains cas.

APUANIENS, Apuani, (a) peuples de Ligurie, appellés pour cette raison Liguriens Apuaniens dans Tite-Live. Ces peuples, vers l'an 187 avant J. C., avoient fait plusieurs incursions sur les territoires de Pise & de Boulogne; de façon qu'il n'avoit pas été possi-

ble aux habitans de les ensemencer. C. Flaminius ayant marché contr'eux, les dompta, & donna par-là la paix à leurs voisins.

Mais, dès l'année suivante, il fallut marcher de nouveau contre les Apuaniens. Q. Marcius fut chargé de cette guerre. Arrivé dans leur pais, pendant qu'il les relance jusques dans le fond de leurs forêts, qui leur avoient toujours servi d'asyle contre les armées Romaines, il tomba dans des embûches, qu'on lui avoit préparées , où il perdit quatre mille hommes, trois enseignes de la seconde légion, onze étendards des alliés du nom Latin, & une grande quantité d'armes, que les soldats jettoient par terre, pour fuir plus librement à travers les sentiers étroits & embarrassés des buissons, par où il leur falloit nécessairement passer. Les Apuaniens cessérent de poursuivre les Romains avant que ceux-ci cefsassent de fuir. Des que le Consul fut forti des terres des ennemis, il distribua ses troupes dans le pais de ses alliés, pour empêcher qu'on ne s'apperçût de la perte qu'il avoit faite. Mais, avec toutes ses précautions, il n'en put effacer le souvenir; & le bois; où les Apuaniens l'avoient furpris, & d'où il avoit été honteusement chasse, fut appellé de son nom le bois Marcien.

Environ fix ans après, P. Cornélius & M. Bébius, qui n'avoient rien fait de mémorable dans leur confulat, passerent avec leur ar416 A P

mée dans le pais des Liguriens Apuániens. Ces peuples, qui ne s'attendoient pas qu'on dût les attaquer avant l'arrivée des nouveaux Confuls, se trouvant surpris, se rendirent au nombre de douze mille. Les deux Proconsuls, après en avoir écrit au Sénat, pour avoir son avis, résolurent de les transporter des montagnes dans les plaines, & de les éloigner si fort de leur païs, qu'ils perdissent l'espérance d'y retourner jamais. Ils étoient persuades que c'étoit l'unique moyen de terminer la guerre de ce côté-là. Il y avoit dans le Samnium un territoire que les Romains avoient confiqué sur les Taurasiniens. Dans le dessein d'y faire passer les Apuaniens, ils ordonnérent à ce peuple par un édit de descendre des hauteurs, qu'il occupoit avec les femmes. les enfans, & tous les effets, qui leur appartenoient.

Les Apuaniens envoyérent d'abord des députés aux généraux Romains, pour les conjurer de ne les point forcer d'abandonner le pais, qui leur avoit donné naiffance, leurs dieux Pénates & les tombeaux de leurs ancêtres, offrant au reste de livrer leurs armes & de donner des ôtages. Mais, trouvant les Proconsuls inexorables, & ne se sentant pas assez forts pour soûtenir la guerre, ils se déterminérent à obéir. On les fit donc passer, aux dépens de la République, dans la demeure qu'on leur avoit destinée, au nombre de quarante mille hommes avec leurs femmes & leurs enfans. On leur donna cent cinquante mille deniers, pour acheter les choses, dont ils auroient besoin dans leur nouvel établissement. Cornélius & Bébius, qui avoient transplanté cette nation, furent aussi chargés de lui distribuer le nouveau terrein, & la somme dont on vient de parler. Mais, à leur requisition, le Sénat leur envoya des Quinquevirs, pour leur aider à faire ce partage.

Il restoit pourtant encore des Apuaniens, qui habitoient aux environs du sleuve Macra. Cette même année, Fulvius les vint attaquer, avec la seconde & la quatrième légion, & les força à se rendre; & en ayant embarqué jusqu'à sept mille, il les transporta à Naples, en cotoyant la mer de Toscane. De-là, il les fit passer dans le Samnium, & les incorpora avec leurs compatriotes, leur donnant aussi quelques terres à cultiver.

APULEIA VARILIA, Apuleia Varilia, (a) petite fille d'Octavie, fœur d'Auguste. Cette Princesse, l'an de J. C. 17, sut désérée au Sénat comme coupable du crime de lèze-majesté, pour des discours injurieux, qu'elle avoit tenus contre Auguste, contre Tibère, & contre Livie; & ensuite, parce qu'étant parente des Césars, elle avoit deshonoré leur maison par sa conduite, en se soullant d'un adultère.

Tibère, qui affectoit, dans les commencemens de son regne, une

(a) Tacit. Annal. L. II. c. 50. Crév. Hift. des Emp. T. I. pag. 388. 389. grande

grande modération, traita l'affaire d'Apuleia Varilia avec douceur. Il déclara que, si elle avoit été assez impie, pour violer le respect dû à la mémoire d'Auguste, elle devoit être condamnée; mais qu'il né vouloit point que l'on fît aucune attention à ce qui pouvoit l'intéresser personnellement. Un Préteur lui ayant demandé, comment on devoit se conduire en ce qui regardoit Livie, il ne répondit rien dans le moment, & attendit l'assemblée suivante, dans laquelle il pria le Sénat, au nom de la mere, que l'on ne fît un crime à personne pour l'avoir attaquée par de fimples paroles. Apuleia Varilia fut donc déchargée de l'accusation de lèze-majesté. Quant au crime d'adultère, il demanda que l'on modérât, à son égard, la rigueur des Loix. Elle fut renvoyée à ses parens, qui la reléguérent à deux cens milles de Rome. Manlius, fon corrupteur, fut banni de l'Italie & de l'Afrique.

APULEIUS [L.], L. Apuleius, A. A'mounnios, (a) tribun du peuple, l'an de Rome 364, & avant J. C. 388. Ce fut en cette qualité, que L. Apuleius appella en jugement Camille, lans avoir égard à la douleur, que lui causoit la mort de son fils, qu'il venoit de perdre, & l'accusa d'avoir détourné une partie du

butin de Viéies.

Alors, ce grand homme fit appeller, dans sa maison, ses tributaires & ses cliens, qui composoient une grande partie du peuple, pour sçavoir en quelle disposition ils étoient à son égard; & lorsqu'ils lui eurent répondu qu'il leur étoit impossible de l'absoudre; mais, qu'ils payeroient l'amende à laquelle il avoit été condamné, à quelque somme qu'elle montât ; il prit le parti de s'en aller volontairement en exil. priant les dieux, que s'il n'avoit pas mérité ce mavais traitement. ils fissent sentir incessamment à des citoyens ingrats, le besoin qu'ils avoient de son secours. Lorsqu'il fut sorti de la ville, on le condamna à payer une amende de 750 liv., ou de quinze mille d'airain pesant, selon l'expression de Tite-Live.

APULEIUS [Q.], Q. Apuleius, K. A'πουλνίος, (b) conful l'an de Rome 452 avec M. Valérius. Ces deux Consuls jouirent d'abord d'une assez grande tranquillité au-dehors. Les Toscans, humiliés par leurs défaites, observoient fidélement la trêve; & les Samnites, qui ne se souvenoient que trop des pertes, qu'ils avoient faites à tant de reprises, n'étoient pas encore dégoûtés du dernier traité. Les affaires étoient même assez paisibles à Rome , depuis que l'établissement de plusieurs colonies avoit tiré de la ville une partie de la multitude, qui la furchargeoit. Mais, afin que la paix ne regnât pas dans toutes les parties de la République, les deux Ogulnius, Q. & Cn. tribuns du peuple, semérent la discorde en-

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. V. c. 32. Plut. Tom. I. pag. 134.

<sup>(</sup>b) Tit. Liv. L. X. c. 6. 9.

tre les premiers des Patriciens &

du peuple.

Sur la fin de son consulat, Q. Apuleius alla attaquer dans l'Ombrie la ville de Néquinum, place sorte par sa situation avantageuse, & même inaccessible & imprenable par l'endroit, où étoit située Narnia, du tems de Tite-Live; de sorte que ne pouvant s'en rendre maître, ni en lui donnant l'assaut, ni en l'assiegeant dans les sormes, il laissa cette entreprise aux nouveaux consuls, M. Fulvius Pétinus & T. Manlius Torquatus.

APULEIUS [ C. APULEIUS SATURNINUS], C. Apuleius Saturninus. (a) Vers l'an de Rome 584, avant J. C. 168, des députés de Pises & de Luna, étant venus à Rome, les premiers se plaignirent qu'une colonie Romaine usurpoit un territoire, qui leur appartenoit; les autres répondirent que c'étoient les Triumvirs Romains, qui leur avoient affigné les terres, dont il étoit question. Le Sénat envoya, pour examiner la vérité sur les lieux, cinq commissaires, qui furent Q. Fabius Butéon , P. Cornélius Blasion , T. Sempronius Musca, L. Névius Balbus, & C. Apuleius Saturninus.

APULEIUS [L. Apuleius Saturaninus, (b) fut l'un des Décemvirs, qui furent nommés, l'an de Rome 579, & avant J. C. 173, pour aller faire le partage d'une assez

grande quantité de terres, qu'on avoit conquises sur les Liguriens & sur les Gaulois, & qui étoient encore vacantes. Le Sénat ordonna que ces terres seroient distribuées, partie à des citoyens Romains, partie à des alliés du nom Latin. Les autres décemvirs étoient M. Emilius Lépidus, C. Cassius, T. Ebutius Carus, C. Trémellius, P. Cornélius Céthégus, Q. Apuleius, M. Cécilius, C. Salonius, & C. Munatius. Ces Magistrats donnérent dix arpens de ce terrein à chaque citoyen, & trois à chacun des alliés.

Six ans après, L. Apuleius Saturninus fur créé préteur. On lui donna pour collégue L. Livius, A. Licinius Nerva, P. Rutilius Calvus, P. Quintilius Varus & M. Fonteius. A ces fix Magistrats, on décerna les deux tribunaux, où fe rendoit la justice à Rome, les deux provinces des Espagnes, la Sicile & la Sardaigne.

APULEIUS [Q.], Q. Apuleius, fut crée Décemvir l'an de Rome 579. Voyez l'article qui précède

précéde.

APULEIUS SATURNINUS, Apuleius Saturninus, (c) tribun du peuple, l'an de Rome 654. Ce Tribun fut tué cette même année par Rabirius dans une fédition. Tout le monde sçait que la perfonne des Tribuns du peuple étoit sacrée & inviolable, Ainsi, Rabirius ne manqua pas d'être cité en justice. Ce sut par Titus Labienus, qui avoit un intérêt par-

(c) Mém. de l'Acad., des Inscript. & Bell. Lett. Tom. X, pag. 100. 104. 105.

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XLV. c. 13. (b) Tit. Liv. L. XLII, c. 4. L. XLV.

ticulier dans cettte affaire. Son oncle paternel, Q. Labienus, avoit été tué dans cette fédition avec le Tribun, dont il étoit ami & partifan. Labienus foûtenoit que Rabirius étoit digne de mort, fuivant les Loix.

Rabirius fut défendu par les plus éloquens personnages, du nombre desquels fut Cicéron qui parla dans cette affaire en qualité de consul. Il soûtint que le tribun Apuleius Saturninus & toutes les personnes, qui l'avoient accompagné, y compris l'oncle paternel de Titus Labienus, étoient tous des féditieux, qui avoient alors troublé la paix publique par les Loix injustes, qu'ils propoloient; que le Sénat, pour éviter leurs violences, avoit ordonné aux consuls C. Marius & Valérius Flaccus, de faire prendre les armes à tous les bons Citoyens, & d'agir, ainsi qu'ils le jugeroient à propos, pour le salut de l'État; que cet arrêt ayant été mis à exécution , tous les honnêtes gens suivirent les Consuls; que le tribun Saturninus & le préteur Servilius Glaucia avec leurs complices, s'étant emparés du Capitole, les Confuls les y affiégérent, & les forcérent d'en sortir; & que ce fut dans le tumulte, qui arriva, & dont ils étoient eux-mêmes la caule, qu'ils périrent avec tous leurs affociés.

APULEIUS, Apuleius. (a) Cicéron, dans ses lettres à Atticus, parle souvent d'un Apuleius, auquel il en a même adressé deux, qui se trouvent parmi celles qui sont écrites à dissérens amis. Apuleius étoit trésorier extraordinaire, ou substitué, lorsque Cicéron lui écrivit. C'étoit pour lui recommander des personnes, pour lesquelles il s'intéressoit.

APULEIUS [SEXTUS], (b) Sextus Apuleius, parent d'Auguste. Il étoit Consul, l'an de J. C. 14, avec Sextus Pompée, qui étoit aussi parent de l'Empereur, & ce Prince mourut cette même année. Tibère, qui lui succéda, conserva à Sextus Apuleius, & à son Collégue, la dignité, dont ils étoient actuellement revêtus. Ils furent les premiers, qui prêtérent serment au nouvel Empereur.

APULEIUS [SEXTUS], Sextus Apulcius, médecin qui naquit à Centuripa, aujourd'hui Centorbi en Sicile. Il florissoit sous l'empire de Tibère, depuis environ l'an de J. C. 30 jusqu'à 55. Scribonius Largus dit qu'Apuleius avoit été précepteur de ce Prince, aussi-bien que de Valens, qui fut un célebre médecin. Marcellus l'Empyrique, qui a vécu sous Théodose & sous Gratien, le nomme entre ceux, qui avoient le mieux écrit de la médecine.

On lui attribue un traité de l'agriculture, que nous avons dans les éditions de Basse de 1539, & 1540, sous le titre de γεωπονικών, Seu de re rustica selectorum lib. XX. Dans une autre édition faite à Basse des Œuyres d'Apuleius de

<sup>(</sup>a) Cicer ad Artic. L. XII. Epift. 17. (b) Tacit. Annal. L. I. c. 7. Crév. & seq. ad Amic. L. XIII. Epift. 46. 47. Hift. des Emp. T. I. p. 107, 245, 276.

420 A P

Madaure, on met un traite de Herbis, qu'on estime être d'Apuleius Sextus; mais, le style se sent peu du siécle d'Auguste &

de Tibère.

APULEIUS [ Lucius SATU-RANTIUS APULEIUS ], Lucius Saturantius Apuleius , A. S. Απουληίος , (a) philosophe Platonicien, qui naquit à Madaure en Numidie, province d'Afrique, & qui florissoit, sous l'empire de Marc-Auréle. Il étoit fils de Thésée, homme de naissance, & de Salvia, parente de Plutarque. Apuleius, après avoir étudié à Carthage, vint à Athènes, où il s'attacha à la doctrine de Platon; & ensuite à Rome, où ayant goûté la Jurisprudence, il devint excellent Avocat. Mais, la Philosophie avoit tant de charmes pour lui, qu'il la préféra à l'étude du Droit.

Apuleius étoit attaché au Paganisme jusqu'à la superstition, & il s'étoit formé une Secte considérable. Il avoit été initié dans les mystères de presque tous les dieux; & même, dans quelquesuns, il en avoit rempli les fonctions les plus importantes. L'animosité commune à toute la Secte d'Apuleius contre le Christianisme, & la superstition qui lui étoit particulière, furent soûtenues & fortifiées par des motifs personnels. Il avoit épousé une riche veuve, contre le gré des parens de son premier mari, qui tâchérent de taire rompre son mariage, en l'acculant d'avoir suborné l'amour de cette femme par le moyen de la magie. Il en fur accuse juridiquement, devant le proconsul d'Afrique, par Licinius Émilianus, beaufrere de sa femme.

M. Warburton prétend que cet Émilianus étoit Chrétien; & les preuves, ou conjectures, qu'il en apporte, tirées du caractère qu'Apuleius donne lui-même d'Emilianus, paroissent plus que plausibles. Ainsi, conclut-il, l'aversion du Philosophe contre son accusateur, a dû contribuer à augmenter ses préventions contre les Chrétiens , & fon zéle pour le Paganisme; & c'est ce zele qui lui a fait enfanter sa métamorphose, qui n'est autre chose, selon l'auteur Anglois, qu'un traité ingénieux, écrit pour montrer l'utilité des mystères & en recommander la pratique. Il est évident que cet ouvrage n'a été fait que depuis fon accusation, puisque ses ennemis n'en ont fait aucun usage pour feconder leur attaque, & qu'ils auroient pu y trouver des traits favorables à leur dessein.

Il faut se rappeller que les Anciens regardoient l'initiation aux mystères comme la délivrance d'un état de mort ou de vie, de brutalité & de misère, & comme le commencement d'une vie nouvelle, d'une vie de vertu, de raison & de bonheur. C'est précisément par-là qu'Apuleius s'est proposé de rendre les mystères recommandables. A examiner avec at-

(a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & pag. 275. Tom. IX. pag. 44, 45, 173. Bell. Lett. Tom. I, pag. 53. 122. Tom. Crév. Hist, des Emp. Tom. IV. p. 454.

V. pag. 71, 91, 95, 96, Tom. VI.

tention les particularités de son ouvrage, on reconnoît qu'il est écrit avec beaucoup d'art & de délicatesse, & que rien n'étoit plus propre que la fable, dont il a fait choix; pour répondre à son but. Le fondement de l'allégorie que présente cette fable, est un conte Milésien, espèce de badinage, qui étoit alors à la mode. L'usage qu'en fit Apuleius, ce fut de déguiser, sous l'appas du plaisir, des instructions sérieuses & utiles. Lucien a abrégé la même fable que le philosophe de Madaure a paraphrafée, & originairement elle n'est, ni de l'un, ni de l'autre. Elle est d'un certain Lucius de Patras, qui raconte luimême sa métamorphose en âne. & ses aventures sous cette forme. C'est sur ce conte fameux & populaire qu'Apuleius a construit son ouvrage, la métamorphose, qui en est la base, convenant extrêmement à son sujet, puisque cette superstition est du ressort de la métempsycose, une des doctrines tondamentales des mystères.

Apuleius commence son histoire, par se représenter lui-même sous la forme d'un jeune homme, qui a un amour immodéré pour les plaifirs, & une curiofité égale pour l'art de la magie. Les extravagances, où ses passions l'entrainérent, le métamorphoférent bientôt en bête brute. Par ce début, Apuleius infinue que la brutalité accompagne le vice, comme une punition qui en est inséparable; & se conformant aux idées populaires, il représente ce châtiment lous celle d'une métamorphose réelle. En faisant intervenir la passion du jeune homme pour la magie, comme une des causes de sa métamorphose, il se justifie personnellement, & justifie en même-tems les mystères de l'accusation de magie, puisqu'il paroit que celle-ci, loin d'être innocente, est accompagnée des châtimens les plus sévères; & que, loin d'être soûtenue par les mystères, ceux-ci étoient seuls capables de remédier aux suites que cet art attiroit à ceux qui l'exerçoient. Apuleius, ou l'Auteur, s'étant représenté réduit par ses vices à un état de brutalité, expose en détail les misères de cette condition. Il fait le récit de ses aventures, & raconte comment il est tombé successivement sous l'empire de toutes les passions & de tous les vices. Et comme l'objet principal de cette piéce, est de faire voir que la religion pure; c'està-dire, celle que l'Auteur estimoit telle, étoit le seul reméde aux vices de l'homme ; de crainte que l'on n'abusat de ce principe, il a soin d'avertir que l'attachement à une religion superstitieuse & corrompue ne sert qu'à plonger ceux qui la suivent, dans des misères encore plus grandes; ce qu'il confirme par l'histoire de ce qui lui est arrivé avec les prêtres de Cybéle, qui étoient des mendians. Il raconte leurs infamies dans le huitième & le neuvième livre. Leurs mystères corrompus servent de contraste aux rits d'Isis, que l'Auteur vante comme épurés, & dont la description & l'éloge terminent le récit de la fable.

Dd iii

Se plongeant de plus en plus dans la débauche, Apuleius près de commettre tout ce qu'il y a de plus abominable, sent la nature se révolter : il abhorre l'idée du crime qu'il avoit projetté; il s'échappe de ses gardes; il court vers le rivage de la mer; & là, dans la solitude, il commence à réfléchir sérieusement sur l'état, dont il est déchu, & sur celui où il est métamorphofé. La vue de son état l'oblige d'avoir recours aux cieux. L'éclat de la lune & le filence de la nuit fecondent les efforts de la religion fur son ame, & en augmentent les impressions; il se purifie sept fois de la manière prescrite par Pythagore; il adresse ensuite fa priere à la lune, ou à Isis, l'invoquant par ses différens noms de Cérès Éleusine, de Vénus Céleste, de Diane & de Proserpine.

Un doux sommeil assoupit ses fens; Isis lui apparoit en songe; elle se montre à lui par une lumière éblouissante semblable à celle qui, dans les mystères, représentoit l'image apparente de la divinité. Et le discours qu'elle lui tient, répond exactement à l'idée , que l'on y donnoit de la nature de Dieu, en quoi consistoit le grand secret de ces cérémonies sacrées. Elle lui apprend enfuite les moyens dont il se doit servir pour sa guérison. On célébroit le jour suivant une fete en son honneur, & il devoit y avoir une procession de ses adorateurs. Elle lui enseigne donc que le Prêtre, qui devoit la conduire, tiendroit en ses mains une guirlande de roses, qui auroient la vertu de lui rendre sa

première forme. Mais, comme il est très-difficile de rompre l'habitude du vice, elle lui dit : No craignez point qu'il y ait rien de difficile dans ce que je vous prescris; car, des que je viens à votre secours, & que je me présente à yous, j'ordonne au ministre sacre d'exécuter ce qui est nécessaire pour cette fin. Par où elle insinue ce qu'on enseignoit dans les mystères, que le secours du ciel étoit toujours prêt à seconder les efforts de ceux qui s'adonnoient à la vertu. Pour reconnoître la faveur qu'elle lui accorde, elle exige qu'il lui consacre tout le reste de fa vie; elle lui promet une vie heureuse & glorieuse en ce monde, & qu'après cela, elle le recevra dans les champs Élyfées. C'étoit aussi ce qu'on exigeoit des initiés, & ce qu'on leur promet-

Apuleius se trouve alors confirmé dans la résolution d'embrasfer une vie vertueuse. La procession en l'honneur d'Isis commence. Le Prêtre conduit les initiés, une guirlande de rofes entre les mains. Apuleius s'approche, dévore les roses, & suivant la promesse de la déesse, il reprend la forme humaine. Cette guirlande représente celle, dont les initiés étoient couronnés; & la vertu des roses figure celle des mistères. Des qu'il a recouvre la forme humaine, comme il se trouvoit nu, le Prêtre le couvre d'une toile. C'étoit l'usage de donner à ceux qui aspiroient à l'initiation, une robe faite de lin. Le Prêtre dit ensuite à Apuleius : n Après avoir

» essuyé beaucoup de travaux; » de vicissitudes, de tempêtes. » vous êtes enfin arrivé au port » de la paix, & à l'autel de la » miséricorde. La naissance, les n dignités, la science vous ont » été inutiles. Entraîné par vos n passions, vous avez remporté » le prix fatal d'une malheureuse » curiofité; mais, la fortune aveu-" gle, après vous avoir conduit » dans les plus dangereux écueils, » vous a engagé, par l'indiscrén tion de ses propres exces, à » embraffer ces usages religieux. " Qu'elle sévisse, à présent; qu'elle » exhale toutes ses fureurs; qu'elle » cherche d'autres sujets, pour » exercer ses cruautés. L'infortu-» ne ne peut se faire sentir à ceux, » dont la majesté de notre Dées-» sest approprié les services.... " prenez un visage riant, conve-» nable à la blancheur des habits, » dont vous êtes revêtu. Accom-» pagnez d'un pas nouveau la » pompe de la déesse Isis, source » de salut. Que les impies ou-" vrent les yeux, qu'ils voyent » & reconnoissent leur erreur. » Dégagé de ses anciennes peines, Apuleius triomphe de sa » fortune par la providence de la " grande Isis. "

Ce passage développe le sens de l'allégorie, en montre la morale, & prouve le but de l'ouvrage d'Apuleius. Le Prêtre prend occafion des bienfaits qu'Apuleius a reçus, pour l'inviter à entrer dans

(a) Strab. pag. 283, 285. Prolem. L. c. 9. 61. L. XXV. c. 20. Mem. de l'Ac. III. c. 1. Plin. L. III. c. 11. Pomp. Mel. des Inferifp. & Bell. Lettr. T. XVIII. L. II. c. de Ital. Tit, Liv. L. VIII. c. 25. pag. 75. Cart. de l'Ital. par M. d'Anvill. 37. L. IX. c. 20. L. X. c. 15 L. XXII.

les mystères d'Isis. En conséquence, il est initié; & la description qu'Apuleius donne de cette cérémonie, est précisément celle qui s'observoit à l'initiation. Celle-ci étant finie, Apuleius adresse sa priere à Isis dans des termes, qui répondent au grand fecret des mystères, qu'on exigeoit des initiés. Après cela, l'Auteur, conformément à ses sentimens & à sa pratique, recommande la multiplicité des initiations. L'examen de toutes ces circonstances ne permet point de douter, conclut M. Warburton, que le véritable desfein d'Apuleius n'ait été de recommander l'initiation aux mystères, en opposition à la religion Chrétienne, qui s'introduisoit par tout. La catastrophe de la pièce, & l'onzième Livre entier, ne roulent que sur ce sujet, qui se trouve traité avec toute la gravité & tout le férieux que l'on pouvoit attendre d'un Auteur fincère, & rempli de la plus grande superflition.

APULIE, Apulia, A'Tounia, (a) contrée maritime d'Italie, dont on ne pourroit, au rapport de Strabon, déterminer au juste les limites, à cause des différens pais, que les Anciens ont compris fous le nom d'Apulie. Les habitans de cette contrée, selon M. Fréret, étoient originairement des Liburnes. Ces peuples sortis de la contrée, qui portoit leur nom, & qui répond au pais des Croates, furent donc les premiers qui

traversérent les Alpes. Ils s'établirent d'abord entre ces montagnes & l'Athésis, aujourd'hui l'Adige, passérent ensuite de l'autre côté du Pô, & s'éloignant des plaines marécageuses, qui sont à l'embouchure de ce sleuve, ils s'étendirent le long de la mer, & surent ensin répoussés vers l'extrêmité de l'Italie, où se firent leurs principaux établissemens.

M. Fréret distingue trois branches de ces Liburnes, fixées dans la portion de l'Italie, que les Romains nommoient Apulie, & les Grecs Tapygie. Ce sont les Apuliens proprement dits, les Pœdicules, autrement les Peucétiens

& les Calabres.

Pline a aussi distingué trois sortes d'Apuliens, sçavoir les Dauniens, les Téanes & les Lucaniens. Les premiers, suivant ce Géographe, avoient pris leur nom de leur chef, beau-pere de Dioméde. D'autres nous apprennent que ce chef s'appelloit Daunus, personnage illustre parmi la nation Illyrienne. Les Téanes prirent aussi leur nom de leur chef, qui étoit Grec, & qui se nommoit Téanus.

Pour nous renfermer dans ce qui regarde les Apuliens proprement dits, on peut affurer que leur païs étoit compris entre celui des Dauniens, des Peucétiens, des Lucaniens & des Hirpiens, ou Hirpiniens. Du tems de Strabon, ils parloient la même langue, que les Dauniens & les Peucétiens. Selon M. Fréret, ils avoient adopté la langue Latine, fans renoncer à leur jargon. AP

Jusqu'à l'an de Rome 429 avant J. C. 323, les Apuliens n'avoient eu aucune liaison avec le peuple Romain. Ils envoyérent alors lui demander son amitié, & lui offrir des armes & des troupes. On fit donc avec eux un traité. d'alliance. Deux ans après, sous le consulat de C. Sulpicius Longus & de Q. Émilius Cerrétanus les Romains eurent la guerre à loûtenir, en même-tems, contre les Samnites, qui s'étoient fouleves, & contre les peuples de l'Apulie. Le fort ayant décidé des départemens, C. Sulpicius conduisit son armée dans le Samnium, & son Collégue mena la fienne dans l'Apulie. Il y a des Historiens qui prétendent que les troupes des Romains allérent de ce côté-là, non pour faire la guerre aux Apuliens mêmes, mais pour défendre les alliés de cette nation contre les injures des Samnites. Mais, il n'est pas vraisemblable que les Samnites, qui, en ce tems-là, avoient bien de la peine à défendre leur pais, aient été en état de faire des incursions sur celui des Apuliens. Il y a bien plus d'apparence que ces deux peuples s'étoient en même-tems déclarés contre les Romains. Après tout, il ne se passa rien de mémorable dans cette expédition. Les armées Romaines ravagérent l'Apulie & le Samnium; mais, elles ne trouvérent point les ennemis en campagne, ni d'un côté, ni de l'autre. Il se répandit alors à Rome pendant la nuit une terreur panique, qui allarma si fort les citoyens, qu'en un moment la citadelle &

le Capitole, les murailles & les portes furent remplis de gens armés. On courut de tous côtés, on cria aux armes, & le jour étant vénu, on ne trouva, ni l'auteur, ni la cause d'une consternation si universelle.

Quelques années après , les Téanes, ou Téates, las des ravages, qu'on faisoit sur leurs terres, donnérent des ôtages au consul L. Plautius & se soumirent à la puissance du peuple Romain. Peu de tems après, ils vinrent demander aux nouveaux consuls C. Junius Bubulcus, & Q. Émilius Barbula à être reçus dans l'alliance du peuple Romain, promettant hardiment d'engager tous les peuples de cette Province à suivre leur exemple, Par-là, ils obtinrent un traité, qui, cependant, ne les admettoit pas à la qualité d'alliés, mais à celle de sujets de la République. Enfin, l'Apulie fut entièrement soumise par la reddition de Forente, place forte, dont C. Junius Bubulcus s'étoit emparé.

Strabon remarque que l'Apulie fut anciennement un païs floriffant; mais, que la guerre d'Annibal & celles, qui arrivérent depuis, le ruinérent. Cannes, ville célebre par la défaite totale des troupes Romaines, étoit fituée presqu'au milieu de l'Apulie. Vénusie, Canusium, Asulum-Apulum, Salapie, Turene, Bardules, &c. étoient aussi des villes de l'Apulie. L'Ausside étoit le principal fleuve du pais, qui le traver-

soit d'une extrêmité à l'autre; c'est-à-dire, du midi au nord, où il se rendoit dans la mer Adriatique. L'Apulie, connue aussi sous le nom de Pouille, fait aujourd'hui partie du royaume de Naples. On l'appelle Capitanate.

APULIENS, Apuli, A'πού-

Apulie.

APUSTIUS [L.], (a) lieutenant Romain, du tems de la feconde guerre Punique. Il est fait mention de cet Officier au troisieme livre de la troisième Décade de Tite-Live.

### A Q

AQS [d'], Aquæ Augustæ Tarbellicæ, (b) ville des Gaules dans l'Aquitaine. Il est à présumer que cette Ville prit le nom d'Auguste, après l'expédition de Messala, qui rédussit à l'obéissance les Aquitains, dont il paroît que la soumission ne sur que passagére sous le gouvernement de César.

Quoique Pline fasse mention des eaux, qui sont in Tarbellis, Aquitanica gente, cependant Ptolémée est le premier, & même le seul, qui nous ait transmis le nom d'Aquæ Augusta. Dans l'Itinéraire d'Antonin, on lit simplement Aquæ Tarbellicæ. Une position sous le nom d'Aquis, qu'on voit dans la table Théodosienne, n'est point celle d'Aquæ Tarbellicæ, selon l'opinion du sçavant Commentateur de l'Itinéraire. C'est plutôt celle d'Aquæ Convenarum, d'autant plus que ce qui nous

<sup>. (4)</sup> Tit. Liv. L. III. c. 38. | Mém. de l'Acad. des Infcript. & Bell. (6) Notic. de la Gaul. par M. d'Anvil. Lett. Tom. XIV. pag. 162.

manque de la table Théodossenne du côté, qui en faisoit le commencement, peut nous dérober la position d'Aquæ Tarbellicæ. Si l'on veut, d'après Pline, qu'il y eût un peuple particulier sous le nom d'Aquitani, & duquel ce nom eût passé à toute la Province, la ville d'Aquæ Augustæ sera vraisemblament celle, dont on tirera cette dénomination d'Aquitani. Dans la Notice des provinces de la Gaule, Civitas Aquensium occupe le rang immédiat à la métropole de

la Novempopulanie.

Cette Ville conserve son ancien nom dans celui d'Aqs. On reproche aux Gascons d'avoir corrompu cette dénomination, en établissant l'usage de dire d'Aqs, & d'écrire Dax, par la jonction de l'article avec le nom. C'est néanmoins, d'après cette fausse dénomination, que Sanfon, qui prétend y trouver de l'analogie avec le nom de Datii, qui, dans Ptolémée, est celui d'un peuple, dont on ne connoit point la polition, transporte celle d'Aquæ Tarbellica à Baione, qui est Lapurdum, pour placer à Aqs la capitale de ces Datii, que Ptolémée nomme Tasta.

AQUA MARTIA [la Fontaine de l'], Fons Aquæ Martiæ. (a)
C'étoit une Fontaine facrée chez les Romains. On fçait qu'ils s'imaginoient que c'étoit profaner les eaux d'une Fontaine facrée, & en violer la fainteté, que d'ofer s'y baigner. Tacite en rapporte

un exemple mémorable, au sujet de la Fontaine de l'Aqua Martia. En effet, il raconte que Néron étant allé se baigner dans cette Fontaine, on lui en sit, dans Rome, un crime, qui le couvrit d'infamie, & le mit en danger de la vie; que l'on s'imaginoit que, par ce sacrilége, il avoit attiré sur lui la vengeance des dieux, & que, depuis ce tems-là, il n'eut qu'une santé soible & languissante.

AOUÆ MATTIACÆ. Les Anciens ont place dans le pais des Allemands, un lieu, nomme Aquæ Mattiacæ, ou Aquæ calidæ Mattiacorum. Les Géographes modernes ont tous mis ces bains chauds à Visbaden, près de Mayence, lieu où l'on ne voit nulles antiquités, & dont la fituation convient mal avec celle du pais des Mattiaques. Ce qui peut les avoir induit en erreur, c'est une inscription que Gruter dit être à Cologne, & que voici: M. AURELIO ANTONINO CAES. IMP. DESTINATO M. L. SEPTIMI SEVERI PER-TINACIS AUG. FIL. RESP.

Ils ont cru que Respublica Aquensis, ou les Aque Mattiaca devoient se chercher vers Cologne, & les bains de Visbaden leur ont paru être dans une position convenable. Mais, il est certain que certe inscription étoit originairement à Baden, capitale du Marquisat de ce nom, comme nous l'apprenons du recueil d'ins-

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. L. XIV. c. 22. Mém. de l'Acad, des Inscript. & Bell. Lette Tom. XII. pag. 42.

criptions, publié en 1534 par P. Apianus. Elle étoit alors dans le mur du clocher de l'église des bains d'Oltbaden, ou du vieux Baden. On trouve la même chose dans le petit recueil d'inscriptions Romaines, copiées en 1533 par Jacques Beyell, dans les pais situés le long du Rhin; ce recueil à été publié par Barthius. De-là on doit conclure qu'auprès du vieux Baden, ou des Bains, étoit une ville, qui, au tems de Septime Sévère, prenoit le titre de RESPUBLICA AQUENSIS, & qui doit être la même que celle, qui, sur les deux inscriptions de Steinbach, est désignée par les lettres C. A. AO., que I'on peut lire CIVITAS AUG. AQUENSIS. Ces deux inscriptions sont, l'une du troisième consulat d'Héliogabale, ou de l'an de J. C. 220, l'autre du premier confulat & de la première année de Sévère Alexandre; c'est-à-

AQUARIUS, autrement VERSEAU, nom d'un des douze fignes du Zodiaque. C'est le onzieme, à compter depuis Ariès. Le soleil le parcourt au mois de Janvier & de Février. Et comme c'est alors qu'il tombe d'ordinaire beaucoup d'eau, on lui a donné, à cause de cela, le nom

dire, au plutôt de l'an 222.

d'Aquarius. Quelques Poëtes ont feint que c'est Ganymede, fils de Troile & de Callirhoé, & qu'il s'appelle Aquarius, parce que c'est lui qui

verse de l'eau aux dieux. Jupiter, qui l'aimoit, le fit enlever par fon aigle du mont Ida, où il étoit, & le plaça parmi les af-

AOUATIOUES [ les Divinités 1, autrement les Divinités des eaux. Voyez Eaux.

AQUÉDUCS, Aquæductus, (a) terme composé de aqua, eau, & ductus, conduit; c'est-à-dire, que les Aquéducs servent à conduire l'eau d'un lieu à un autre; par exemple, d'une rivière, d'une fontaine, &c. à une ville, à une maison de campagne, &c.

On ne scauroit douter que l'usage des Aquéducs n'ait été connu dès les premiers tems. Nous allons donner un dénombrement historique des plus célebres, dont il est

parlé dans l'antiquité.

### DES AQUEDUCS D'EGYPTE.

Les Égyptiens, qu'on regarde comme un des plus anciens peuples du monde, réduits à cherchet dans leur industrie, de quoi remédier à l'aridité de quelques-unes de leurs Provinces, creuserent un nombre infini de canaux, pour communiquer la fécondité des eaux du Nil aux cantons, qui en étoient éloignés. Les pais montueux, ou hérissés de rochers, ne profitoient pas de ce secours. Delà naquit l'idée de construire des Aquéducs, rivières artificielles,

<sup>(</sup>a) Antiq. expliq. par D. Bern. de Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Montf. Tom. IV. pag. 198. & Juiv. Lett. Tom. XVI. pag. 111. & Juiv.

dont le lit suspendu dans les airs, suivant l'expression du poëte Rutilius, rapproche & semble joindre les montagnes, que la nature avoit séparées par des vallées. Hérodote place l'entreprise des canaux, sous le regne de Sésostris. A l'égard des Aquéducs, il paroît n'avoir connu en Égypte que celui qu'un roi d'Arabie, qu'il ne nomme pas, fit faire avec des peaux de bœufs & d'autres animaux, cousues ensemble, pour conduire les eaux du Coris à la distance de douze journées. Ni Hérodote, ni aucun autre Ancien, n'ont marqué le tems, où furent construits ceux, qui portoient la fertilité jusques dans les déserts de la Libye; aucun ne nous en a laissé la description. Et sans les relations des Voyageurs modernes, nous ignorerions qu'ils ont existé. C'est principalement dans celle de M. Maillet, que M. l'abbé de Fontenn a puisé ce qu'il dit des Aquéducs Égyptiens.

Comme l'ouvrage de M. Maillet, qu'un séjour de seize années en Égypte avoit mis à portée de recueillir sur ce pais des mémoires très-exacts, se trouve entre les mains de tout le monde, nous nous contenterons de dire sommairement, d'après lui, que du tems d'un écrivain Arabe, qu'il cite, sans fixer le tems, où cet Écrivain vivoit, on comptoit dixhuit Aquéducs, depuis l'entrée du Nil jusqu'à Memphis, dans l'espace de 180 lieues, indépendamment de deux autres, plus grands encore, qui étoient entre Memphis & la mer, dont l'un portoit

ses eaux dans les déserts, où le temple de Jupiter Ammon avoit été bâti, & l'autre au lac Maréotis, derrière Alexandrie; que la plûpart des Aquéducs, destinés pour la Libye, avoient 100 pieds de haut, & 20 pieds de large, sur une profondeur proportionnée, afin qu'ils pussent porter des bateaux propres à y voiturer, à travers les airs, toutes fortes de marchandises & de provisions; que des dix-huit Aquéducs, il n'en subsiste plus que deux, qui font construits rez-terre, dont l'un conduit les eaux du Nil aux Elouahs, & l'autre dans la petite province du Fioumé; que le P. Sicard, célebre missionnaire Jésuite, dans une lettre à M. le comte de Toulouse, parle d'un troissème Aquéduc, taillé de même à fleur de terre, qui s'est conservé jusqu'à présent dans son entier, à Aboutire près du lac Méris; qu'on ne doit pas s'étonner de trouver si peu de vestiges de ces monumens, surtout, de ceux qui étoient élevés au-dessus de terre, parce que les pais, pour l'ulage desquels on les avoit construits, ayant été dépeuplés par les ravages, qu'efsuya l'Egypte en disserens tems, les Aquéducs, devenus inutiles, furent négligés, & qu'au lieu de les réparer, on en transporta les pierres , pour bâtir d'autres édifices; enfin qu'outre les Aquéducs éleves au-dessus de terre, ou tailles à fleur de terre, il y en avoit. de souterreins, qui, partant des rivages du Nil, & gagnant les dessous des montagnes, alloient répandre leurs eaux dans les cam-

429

pagnes stériles de la Libye, à une distance de 30 à 35 lieues.

Ce dernier fait, qui paroît tenir du prodige, deviendra vraisemblable, ajoûte M. l'abbé de Fontenu, si on se rappelle les merveilleuses cîternes d'Alexandrie, qui subsistent depuis les Ptolémées. Ces cîternes, la plûpart revêtues de marbre, & toutes soûtenues par de hautes colonnes aussi de marbre, en forme d'allées, qui regnent, non seulement sous la Ville, mais très-loin au de-là, servoient de réservoir à plusieurs Aquéducs fouterreins, par où l'eau étoit conduite pour les besoins de la Ville, des fauxbourgs & des environs. On apperçoit encore, fuivant quelques voyageurs, les différentes ouvertures par lesquelles ces Aquéducs y versoient leurs eaux. M. Maillet a vu le seul qui subsiste; celui-là est de hauteur d'homme, & regne jusqu'aux Biquiers, à cinq grandes lieues d'Alexandrie. Il tiroit ses eaux d'un grand canal de 15 lieues de long, qui s'est en partie conservé jusqu'à present, & qui servit, dit-on, sur la fin du siècle dernier, ou au commencement de celui-ci, à des négocians François, pour voiturer des marchandises, jusqu'au grand Caire, en remontant le Nil.

De cette legére esquisse des anciens Aquéducs des Égyptiens, on peut conclure que les rois d'Égypte, à qui Pline reproche une vaine ostentation d'opulence dans leurs Pyramides & dans le fameux Labyrinthe, ouvrages, en effet, purement fastueux, n'égete.

toient pas moins magnifiques dans la conftruction des édifices, qui intérefloient l'utilité de leurs peuples; & ce font-là les feuls monumens, qui confacrent à l'immortalité les noms des Souverains.

# I I. DES AQUÉDUCS de la PALESTINE.

De l'Égypte, M. l'abbé de Fontenu passe à la Palestine. Il y trouve deux Aquéducs célebres: l'un à Tyr, l'autre à Jérusalem. Si l'on s'en rapporte, dit-il, à la tradition populaire, le vieux Aquéduc de la ville de Tyr fut bâti par Salomon, en faveur d'Hiram, roi des Tyriens, & en reconnoisfance des secours, qu'il avoit reçus de lui pour la construction du temple de Jérusalem. Mais, il est beaucoup plus raisonnable d'en placer la fondation, après le tems d'Alexandre le Grand, puisque l'Aquéduc traversoit la digue . que ce conquérant fit jetter dans la mer, pour joindre au continent l'ise dans laquelle étoit située la ville de Tyr. Le vieux Aquéduc de Jérusalem, qui portoit autrefois dans cette ville les eaux des pifcines de Salomon, passe encore pour un ouvrage de ce Prince; & c'est une opinion assez vraisemblable. Nous ne nous arrêterons point à décrire ces deux monumens; nous nous contenterons de renvoyer à Maundrell, de qui M. l'abbé de Fontenu a emprunté ce qu'il en dit. La description de l'Aquéduc de Tyr mérite surtout d'être lue. Il ne s'est conservé de

430 A Q celui de Jérusalem que des débris, qui peuvent à peine donner une idée de ce qu'il fut autrefois.

### III. DES AQUÉDUCS de la GRÉCE.

L'article des Aquéducs de la Grece sera un peu plus rempli, non que l'Antiquité fournisse sur

ceux-là plus de fecours.

L'Aquéduc de Mégare, qui fut construit, suivant Pausanias, par l'ordre du roi Théagénes, pour rassembler les eaux, dont la chûte précipitée & les crues fréquentes rendoient impratiquable une partie du territoire de la Mégaride, est le seul que M. l'abbé de Fontenu connoisse par les écrivains Grecs. Mais, il a tiré de ses conversations avec M. l'abbé Fourmont , d'amples éclaircissemens fur les Aquéducs d'Athènes, d'Eleusis, d'Argos, de Corinthe & de Sparte.

Les deux fontaines d'Athènes, disoit M. Fourmont à M. l'abbé de Fontenu, l'une nommée Ennéacrounous, des neuf tuyaux que Pisistrate y avoit fait faire, l'autre celle de Callirhoé, ne suffisoient pas pour fournir de l'eau à tous les besoins d'un peuple nombreux. On fut obligé d'en faire venir d'ailleurs. Pour cet effet on saigna l'Ilissus, dès sa fource, à deux lieues & demie de la Ville, sur le chemin de Marathon. En même-tems, on conftruisit plusieurs Aquéducs souterreins, dont il y en a deux qui sublistent encore, & qui distriThe Libert A Q

buent leurs eaux dans les différens quartiers de la Ville. M. l'abbé Fourmont les croyoit de la plus haute antiquité, & certainement antérieurs à la conquête des Romains.

On trouve hors de la Ville, continuoit-il, de fort beaux restes de deux autres grands Aquéducs, à la distance d'un quart de lieue, l'un de l'autre. Mais, ceux-là paroissent avoir été bâtis, depuis qu'Athènes eut passé sous la domination Romaine. Ils font à deux rangs d'arcades très-hautes & trèslarges, les unes au-dessus des autres, d'une architecture simple, quoique bien entendue, & sans autre ornement qu'un cordon qui regne des deux côtés au-dessus du cintre. Le massif des deux Aquéducs , jusques vers le haut des arcades, est de pierres trèsdures de cinq à fix pouces en quarré, disposées par affises égales, & jointes ensemble par un ciment de la dureté du caillou. Les voûtes & le dessus des arcades font d'un beau marbre blanc de Pentéli, dans lequel on a creuse, à la pointe du cifeau, le canal des eaux. Le canal est voûté; il y a de distance en distance des soupiraux, tant pour y porter le jour, que pour donner aux vapeurs la liberté de s'exhaler. On a pratiqué au-dessus des arcades un chemin de fept pieds de large, en forme de galerie couverte, qui regne d'un bout à l'autre de chaque Aquéduc.

Ce chemin, ajoûte M. l'abbé de Fontenu, est beaucoup mieux entendu que celui qu'on a ménage

le long du pont du Gard. Celuici est placé en dehors & à découvert, sur les bords d'une corniche si élevée, qu'on ne peut y pas-

ser, sans effroi.

Les deux Aquéducs d'Athènes. reprenoit M. Fourmont, font fitués au nord de l'Anchesme, qui est une montagne voisine de cette Ville. Le premier , placé assez près du Céphise, a 23 arcades bien conservées. Il tiroit ses eaux de la source même du Céphise, qui jette de l'eau de la grosseur d'un muid , & qui arrose les forêts d'Athènes, où l'on compte fix vingt mille pieds d'oliviers. A une lieue & demie de la Ville, l'Aquéduc passe au - dessus d'un torrent de 40 à 50 toises de large. Ses eaux alloient autrefois, au sortir de l'arcade, se rendre dans la baffe-ville, par un canal tellement pratiqué le long de l'Anchesme, du côté de l'ouest, qu'il ne coupoit point la fontaine de Persée, source très abondante à une lieue d'Athènes.

Le second Aquéduc , à un quart de lieue, au-dessus du premier, vers le haut du même torrent , qu'il traverse aussi, est composé de dix-sept arcades. Les eaux, qu'il recevoit du mont Pentéli, au nord d'Athènes, venoient se rassembler à un des côtés de l'Anchesme, d'où elles alloient, par un canal de trois pieds de large, à Carita, ou monastère de S. Michel Asomatos; c'est-à-dire, fans corps , & gagnoient par le Stadium le pont d'Hissus, d'où elles passoient dans la nouvelle Ville, fondée par Adrien, qui lui donna

fon nom. La plus grande partie alloit enfin couler dans le palais de ce Prince, qu'on appelle à présent le Didascalion. C'est dans ce magnifique bâtiment, felon une remarque de M. l'abbé de Fontenu, qu'Adrien, qui avoit dessein d'en faire un Gymnase, plaça la plus ancienne bibliothéque, dont il soit parlé dans les Auteurs; sçavoir, la bibliothéque de Pisistrate, transportée d'abord d'Athènes en Perse, sous Xerxès; de Perse à Athènes, par Séleucus Nicanor: d'Athènes à Rome, par les Romains; enfin rendue à Athènes

par Adrien.

Les deux grands Aquéducs, que nous venons de décrire, ne font aujourd'hui d'aucun usage. Athènes recoit toutes les eaux dont elle a besoin, par les deux canaux fouterreins, dont nous avons parlé au commencement de cet article, & qui paroissent d'une antiquité si reculée, qu'on les croit des ouvrages des anciens Grees. Quant aux deux autres qui font de beaucoup postérieurs, une inscription, rapportée par Spon, atteste que le second a été commencé par Adrien, & achevé par Antonin Pie. M. l'abbé de Fontenue estime, sur la ressemblance de l'un à l'autre, qu'ils sont tous deux du même-tems.

L'Aquéduc d'Eleusis, ville située à quatre lieues d'Athènes. du côté de l'occident, tiroit ses eaux du Triasus Campus, dans l'Attique. Il en reste seulement quelques arcades, & c'est tout ce que M. l'abbé Fourmont en avoit

dit à son confrére.

L'Aquéduc d'Argos commencoit à trois lieues de la ville, au mont Apfas, dont il suivoit les contours par un canal à fleur de terre, fait de ciment & de poudre de marbre, corroyés ensemble dans la chaux. On voit dans la citadelle une vaste & profonde cîterne, qui s'est conservée dans son entier jusqu'à présent.

Corinthe avoit deux Aquéducs; le premier commençoit à 7 lieues de la ville, & prenoit son cours du mont Cyllène. Les canaux, qui subsistent encore, sont à fleur de terre & à découvert. Ils ont trois pieds de large. Le fecond commençoit à 4 lieues & demie de Corinthe, auprès de Phliunte, & prenoit son eau de la petite rivière, nommée Agina, qui est

une branche de l'Asope.

L'Aquéduc de Sparte, ville située sur une hauteur près du sleuve Eurotas, est peut-être le plus fingulier de tous. Il commençoit à 7 lieues de la Ville, près de Pellène, aujourd'hui Macropoulo. L'eau couloit à fleur de terre dans des canaux, jusqu'à un vallon, distant de Sparte d'environ une lieue, où se trouve un torrent, au-dessus duquel l'Aquéduc s'éleve en arcades de pierres de taille, plus hautes & plus larges que celles des deux Aquéducs d'Athènes. Les arcades joignent ensemble deux éminences, d'où les eaux entroient autrefois dans une galerie souterreine, pour se rendre ensuite près de la Ville, dans un beau réservoir, qui est aujourd'hui à découvert. Ce réservoir forme une vaste pièce quarrée,

formée de petits cailloux, qui étoient joints avec un ciment, aussi dur que le caillou même. Du réservoir, l'eau passoit dans la Ville, & entroit dans un autre Aquéduc, composé de cent petites arcades voûtées. Celui-là prenoit ses eaux à deux lieues & demie dans deux canaux de trois pieds de large sur un pied de profondeur, qui se remplissoient par des saignées, qu'on avoit faites au Knasseus

& au Tisoa.

Ces Aquéducs sont les seuls, dont M. Fourmont ait entretenu M. l'abbé de Fontenu. Il ne tenoit qu'à lui de parler aussi de ceux de Constantinople. Vraisemblablement, il n'y avoit rien remarqué, qui méritat d'être ajoûté à ce qu'en ont écrit plusieurs voyageurs. M. l'abbé de Fontenu, dans le dessein de rassembler tout ce qui appartenoit à son sujet, en a fait un article à part, d'après la relation de Wheler, qu'il nous fuffira d'indiquer. Nous observerons que les Aquéducs de Constantinople furent construits dans le premier siècle de l'empire des Constantins; & nous ajoûterons que tous les Aquéducs, qui nous restent à nommer, soit de l'Asie mineure, soit de l'Italie, de l'Espagne & des Gaules, sont autant d'ouvrages des Romains, qui ont laissé dans toutes les Provinces, soumises à leur empire, quelque monument de leur magnificence, comme la marque de la domination, qu'ils y avoient exercée.

### DES AQUEDUCS de l'ASIE Mineure.

On voit à Smyrne deux Aquéducs très-bien conservés, qui prennent leurs eaux, à onze ou douze milles de la ville, & qui, après les avoir conduites par des canaux de pierres, recouverts à rase-terre, les portent sur des arcades, d'une montagne à l'autre, à la hauteur de 40 & 50 pieds, à travers deux larges vallées.

Il ne reste à Ephése que des débris de deux Aqueducs pareils, qui recevoient leurs eaux de Scala-Nova, à 17 ou 18 milles de la ville. Près du creux, d'où partent les eaux, on voit encore des niches ciselées dans la pierre, ou furent apparemment placées autrefois des statues de quelques divinités des eaux. En suivant les vestiges de ces derniers Aquéducs, on trouve sur la route de Scala-Nova à Ephése, à 5 milles de la ville, une longue suite d'arcades, fur l'une desquelles se lit une inscription à l'honneur de Diane, & des empereurs, Auguste & Tibere, qui a été rapportée par Spon, & qui prouve que ces deux monumens, ont été pour le moins répares par les Romains.

M. l'abbé de Fontenu nous renvoie, pour les autres Aquéducs de l'Afie mineure, aux relations des voyageurs, entre lesquels il cite Paul Lucas, dont le témoignage sur les choses qu'il a vues par lui-même, peut être absolument compté pour quelque chose.

## DES AQUÉDUCS de ROME.

Les Aquéducs de Rome lui auroient ouvert un vaste champ, s'il n'avoit été prévenu dans ses recherches par un grand nombre d'Écrivains, qui ont traité avant lui le même sujet. De tout ce qu'il a extrait de ces dissérens Auteurs, nous tirerons quelques remarques

générales.

1.9 Entre les monumens, qui attestent l'industrie & la magnificence des Romains, il n'y en a point qui leur fassent plus d'honneur que les Aquéducs; soit que l'on considére ces édifices du côté des grands avantages, qu'en retiroient les Villes pour lesquelles ils étoient faits ; soit que l'on envisage les singularités surprenantes, qui s'y trouvoient, comme la longueur de quelques-uns, qui venoient de 40, 50, & même 60 milles, l'élévation de quelquesautres, qui gagnoient la cime des plus hautes collines, dans tous, la solidité de la construction, les fommes immenses que plusieurs ont coûté, & les travaux qu'il fallut employer pour combler des vallées, applanir des montagnes, les percer dans une étendue de plusieurs milles, creuser des rochers; enfin élever, dans des basfonds, arcades fur arcades, pour conduire les eaux au niveau d'éminences de plus de cent pieds de hauteur.

2.º La feule ville de Rome avoit, felon Procope, quatorze

grands Aquéducs, qui servoient à remplir 856 bains publics & particuliers, 1352 lacs ou grands bassins & réservoirs, 16 thermes, 15 nymphées, 6 naumachies, sans compter de larges & longs canaux, dont quelques-uns s'appelloient des Éuripes. Cette prodigieuse affluence d'eau se répandoit dans les souterreins de la ville, pour nettoyer les cloaques, & en emporter les immondices dans le Tibre.

3.º Les Romains sentirent si bien les avantages des Aquéducs, que par reconnoissance, ils donnérent à leurs eaux, les noms de ceux de qui ils les avoient reçues. De-là font venus les noms d'Aqua Appia, Aqua Marcia, Aqua Julia, Augusta, Trajana, Antonina, Severiana, Septimiana, Alexandrina. C'est de ce dernier Aqueduc, suivant Fabretti, qu'on voit encore plus de 500 arcades dispersées dans la campagne de Rome. Par le même motif de reconnoissance, ils faisoient ordinairement graver fur la principale arcade le nom & les titres de l'Empereur sous le regne duquel l'Aquéduc avoit été, ou bâti, ou réparé. Là font célébres les empereurs Auguste, Claude, Vespasien, Tite, Trajan, Septime, Sévère, Caracalla, & plusieurs autres.

## VI. DES AQUÉDUCS d'ITALIE:

L'Aquéduc, le mieux confervé de toute l'Italie, est celui de Spolete. Fondé sur le roc dans le fond d'une vallée, ou plutôt d'un abime, on le voit monter à la hauteur de 105 toises; c'est-à-dire, à 630 pieds, pour joindre ensemble deux montagnes voifines. Cet ouvrage que la tradition du pais attribue à Théodoric, roi des Goths, dit M. l'abbé de Fontenu, est peut-être le morceau d'architecture le plus hardi & le plus haut que l'on connoisse dans le monde, sans excepter même la plus haute des pyramides d'Égyp. te, à laquelle on ne donne que 600 pieds de hauteur. Il subsiste dans son entie , & continue depuis tant de fiécles à porter de l'eau dans la Ville. Il sert aussi de pont pour y pailer.

L'Aquéduc de Narni surpassoit celui de Spoléte, par la magniscence de la construction & la largeur de ses arcades, dont la plus grande avoit, au rapport de Misson, 170 pieds de large; mais, des quatre arcades, qui le formoient, il n'en existe qu'une. On le nomme, dans le païs, le pont d'Auguste, & la tradition en sait

honneur à ce Prince.

L'Aquéduc de Narni le cédroit à fon tour à ceux de Misène, si ceux-ci s'étoient conservés. On croit qu'ils étoient de marbre. La fource, qui les fournissoit, sort d'un rocher très-escarpé, & forme une espèce de cataracte, d'où coule en bas un ruisseau, dont les eaux reçues dans deux grands Aquéducs, alloient se rendre dans deux vastes réservoirs, connus des curieux, sous les noms de Piscine admirable & de Centocamérelle. Ces deux réservoirs avoient été

construits par Agrippa, pour y rassembler les provisions d'eau douce, qui étoient nécessaires à la flotte, qu'Auguste tenoit dans le port de Misène.

## VII. DE L'AQUÉDUC de SÉGOVIE en ESPAGNE.

Un seul Aquéduc, dans toute l'Espagne, a fixé l'attention de M. l'abbé de Fontenu. C'est celui de Ségovie, qui joint ensemble deux montagnes séparées par un intervalle de 3000 pas. Il est compose de 177 arcades, a deux rangs, posés l'un sur l'autre. Le rang inférieur porte l'eau dans les fauxbourgs, & celui d'audessus, dans la Ville. Quoique les pierres y soient liées sans aucun ciment, la construction de tout l'édifice est néanmoins si solide, qu'il s'est conservé jusqu'à présent dans son entier. L'opinion la plus vraisemblable attribue cet ouvrage à Trajan.

# VIII. DES AQUÉDUCS de la GAULE:

De toutes les Provinces, qui ont été soumises à la domination des Romains, la Gaule est celle où ils paroissent avoir construit le plus grand nombre d'Aquéducs. Plusieurs ne sont connus que par leurs débris; mais, que l'on consulte le P. de Colonia sur celui de Lyon, Meurisse sur celui de Metz, le Historiens de la Provence sur ceux d'Orange & de Fréjus, les Historiens du Languedoc sur

A Q 435 ceux de Toulouse & de Nimes, & que des descriptions qui ont été données par ces Écrivains, on rapproche les plans qu'en a publiés D. Bern. de Montsaucon, on jugera qu'aucune partie de l'Europe ne posséde d'aussi précieux monumens de la magnificence Romaine, Nous passons rapidement sur ces grands ouvrages,

qui font déjà connus d'ailleurs

afin d'arriver pulôt à l'Aquéduc

de Coutances, que M. l'abbé de Fontenu aura le mérite d'avoir le premier fait connoître.

L'Aquéduc de Coutances s'est conservé jusqu'à présent tel qu'il a été originairement construit, à la réserve des cintres de onze arcades, qui ont été réparés dans des tems postérieurs. Comme tous les anciens Aquéducs de Rome, dont Frontin, intendant des eaux sous Trajan, & Fabretti, après lui, nous ont donné la description, il est composé partie en maçonnerie pleine & solide, partie en atcades, partie en ouvrages souterreins, ou canaux.

Les eaux qu'il portoit, venoient de la fontaine de l'Écoulandrie, ainfi appellée du nom de la terre, où elle se trouve. Des canaux de terre les recevoient au fortir de la fontaine, & les conduisoient dans un réservoir, qui en étoient à 60 pas géométriques. Ce réservoir subsiste presque en son entier; c'est un bâtiment de dix pieds en quarré, couvert d'ardoises, au milieu duquel est un bassin de 4 pieds de large sur 6 de long & deux de prosondeur, revêtu de pierres du pais, de même espèce

Ee ij

436 que celles des arcades. On l'appelle le Repos. Du réservoir, l'eau traversoit par-dessus de grandes piéces de terre plantée en pommiers, & alloit sur les arcades de l'Aquéduc, qui la conduisoient par des canaux de plomb sous une autre portion de terre plantée aussi en pommiers, nommée la Croute, ou le clos aux Moines, passoit ensuite par un couvent de Jacobins, qui en retenoient quelques lignes pour les besoins de leur maison, puis se rendoit dans la Ville, pour venir se jetter dans un grand Regard, ou château d'eau, litué au milieu de la place de l'Eglise cathédrale, & vis-à-vis le portail, d'où elle se distribuoit

dans les différens quartiers. Il ne

reste pas les moindres vestiges du

Regard, qui n'est plus connu que par quelques vieux titres, où il

en est parlé. Comme l'Aquéduc de Coutances ne tiroit pas ses eaux de loin, il n'avoit de longueur, depuis la fource, où il les empruntoit jusqu'à son débouché dans le grand Regard, que 932 pas géométriques; sçavoir, 350 depuis l'Eglife cathédrale jusqu'à la première porte par laquelle on entre fur les arcades; 132 depuis cette porte jusqu'à la troisième; & 450 depuis celle-ci, qui est la dernière, jusqu'à la source. Des 932 pas, il y en avoit 800 d'ouvrages souterreins, partie en canaux de plomb, partie en canaux de terre cuite, enfoncés dans des tranchées

recouvertes de terre. Les autres 132 pas, qui font 660 pieds, ou 110 toises, comprennent tous les ouvrages extérieurs, que le plan représente.

AQUILA [Q.], Q. Aquila, (a) général des Romains, du tems de Jules César. Hirtius Pansa, dans son histoire de la guerre d'A. frique, en fait mention. Ce Général commandoit une flotte Romai-

ne durant cette guerre.

AQUILA, Aquila, A'xuxas, (b) Juif originaire de Pont, contrée d'Asie. Lorsque S. Paul alla d'Athènes à Corinthe, il y trouva Aquila, qui étoit venu depuis peu d'Italie avec Priscille, ou Prisca, sa femme, parce que l'empereur Claude avoit ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome; il se joignit à eux, & parce que leur métier étoit de faire des tentes, & que c'étoit aussi le sien, il demeuroit chez eux, & y travailloit.

Saint Paul fortit, quelque tems après, de sa maison d'Aquila pour entrer chez un homme, nommé Juste, qui étoit Payen de nation, mais converti au Seigneur, Lorfque cet Apôtre quitta Corinthe, il fut suivi d'Aquila & de Priscille. Ils allérent ensemble à Ephése, où il les laissa, pour soûtenir cette Eglise par leur exemple & leurs instructions, pendant qu'il alloit à Jérusalem. Ils lui rendirent de très - grands services à Ephèse, julqu'à exposer leurs têtes pour lui fauver la vie. Ils étoient retournés à Rome, lorsque S. Paul

798. or seq.

(b) Actu. Apost. c. 18. v. 2. dr feq.

(a) Hirt. Pans. de Bell. Afric. pag. Ad Rom. Epist. c. 16. v. 4. Ad Timoth. Epift. II. c. 4. v. 19.

écrivit l'Épître aux Romains, dans laquelle il les falue avec de grands éloges. Enfin, ils étoient revenus à Ephése, quand S. Paul écrivit sa seconde Épître à Timothée, dans laquelle il le prie de les saluer de sa part. L'on ne sçait pas distinctement ce qu'ils firent jusqu'à leur mort.

Les Grecs donnent à Aquila le titre d'Évêque & d'Apôtre, & font en fon honneur leur grand office le 14 de Juillet. Les Martyrologes marquent la fête d'Aquila & de Prisca, sa femme, le 8

du même mois.

AQUILA, Aquila, fameux traducteur des Écritures de l'Ancien Testament d'Hébreu en Grec. Ayant été commis par l'empereur Adrien, pour avoir l'inspection sur le rétablissement de la ville de Jérusalem, à qui cet Empereur donna le nom d'Ælia, il eut occasion d'y voir les premiers disciples de J. C.; & touché de la pureré de leur vie, & des grands exemples des vertus, qu'il leur voyoit pratiquer, il embrassa le Christianisme, demanda le Baptême & l'obtint.

Mais, comme il étoit fort attaché à l'affrologie judiciaire, & que les chefs de l'Églife lui remontroient l'incompatibilité de cet art curieux & inutile, avec la profession du Christianisme, il su chassé de l'Église, parce qu'il ne vouloit pas le quitter. Aquila, ne pouvant soussir la honte de cette excommunication, renonça au Christianisme, & passa dans la religion des Juiss, en recevant la circoncision. Alors, il se mit à

étudier la langue Hébraïque, & en ayant acquis une connoissance exacte, il entreprit de traduire l'Ancien Testament d'Hébreu en Gree; & dans la vue de cacher la honte de son apostasie, il s'appliqua à détourner le sens des passages, qui regardent le Sauveur, & à les interpreter dans un sens différent de celui des Septante; ce qu'il exécuta, comme l'on croir, du tems même de l'empe-

reur Adrien.

Aquila travailla d'abord à une traduction de l'Écriture, dans laquelle il s'attachoit à rendre le sens du Texte, mais d'une manière plus libre & plus dégagée. Après cela, il en entreprit une autre plus scrupuleuse, & dans laquelle il s'appliquoit servilement à rendre la fignification littérale des moindres termes; & c'est cette dernière traduction, que les Juifs appelloient la version exacte, & dont ils faisoient plus de cas que d'aucune autre traduction. Au reste, quoique la plûpart des Anciens aient accusé Aquila d'avoir altéré le sens des passages, qui favorisent le Christianisme, cela n'a pas empêché S. Jérôme de penser bien différemment sur cet article. En effet, ce Pere, écrivant à Marcella, dame Romaine, lui dit qu'examinant continuellement la version d'Aquila, il y trouve tous les jours plusieurs chofes, qui sont favorables à notre créance,

On ne sçait pas certainement fi Aquila étoit Juif d'origine, ou s'il étoit Gentil, avant qu'il embrassait le Christianisme. S. Épi-

Le iii

phane ne doutoit point qu'il ne fût Gentil de naissance; mais, d'autres forment sur cela des doutes, qu'il n'est pas aise de résoudre. On dispute aussi si c'est le même qu'Onkélos, célebre Paraphraste du Pentateuque.

AQUILA, Aquila, l'un des Chevaux du Cirque. Voyez Che-

vaux du Cirque.

AQUILÉE, Aquileia, A'xvλνία, (a) ville d'Italie, située, selon Strabon, hors des confins des Vénétes, maintenant Vénitiens. Ce Géographe rapporte qu'elle fut bâtie par les Romains, pour servir de boulevart contre les Barbares. Car, comme elle n'étoir éloignée de la mer que de quinze mille pas, ces Barbares s'y rendoient par eau, en remontant le Natiso, qui en baignoit les

Je croirois cependant que les premiers fondemens d'Aquilée ne furent point jettes par les Romains; mais, que ces peuples furent seulement les restaurateurs de cette Ville, par les colonies, qu'ils y envoyérent en différens tems, & qui l'ont fait qualifier elle-même colonie, dans Pline. Ce fut l'an de Rome 569, qu'on concut le defsein d'établir une colonie à Aquilée. On doutoit seulement si elle seroit composée de Latins, ou de citoyens Romains. Les Triumvirs, qu'on créa pour la conduire, furent P. Scipion Nafica C. Flaminius & L. Manlius Acidinus. Ce ne fut pourtant que

deux ans après, que cette colonie partit. Elle étoit composée de trois mille Citoyens. On distribua cinquante arpens de terre à chaque soldat, cent aux Centurions, & cent quarante aux cavaliers.

La nouvelle colonie, foible & sans forces, étoit exposée aux infultes des Nations barbares. C'est pourquoi, des députés d'Aquilée. quelques années après, allérent prier le Sénat de songer aux moyens de la garantir. Et comme on leur demanda s'ils vouloient qu'on chargeât le consul Cassius de cette commission, ils répondirent que ce Général ayant ordonné à son armée de s'assembler à Aquilée, étoit parti de cette ville pour se rendre dans la Macédoine par l'Illyrie. D'abord, personne n'ajoûta foi à cette nouvelle; il paroissoit plus vraisemblable, que le dessein du Consul étoit de faire la guerre aux Istriens & aux Carnes. Les députés d'Aquilée répliquérent que tout ce qu'ils sçavoient, & qu'ils pouvoient affurer, c'est qu'on avoit distribué aux foldatss des vivres pour trente jours, & que le Conful avoit fait chercher des guides, qui connussent les chemins de la Macédoine, & qui puffent les y conduire. Alors , les Sénateurs n'ayant plus lieu de douter de la vérité, s'emportérent contre l'audace du Consul; & l'inquiétude que cela leur donna, fut cause qu'on remit à un autre tems le soin de fortifier Aquilée.

(a) Strab. pag. 123, 206, 207, 208, Liv. L. XXXIX. c. 22, 45, 54, 55. L. 214. Plin. L. III. c. 18. Ptolem. L. III. XL. c. 34. L. XLIII. c. 1. Crév. Hift. c. 1. Pomp. Mei. L. II. c. de Ital. Tit. des Emp. Tom. V. pag. 360. & faiv.

Ce fut anciennement un port ouvert aux Illyriens ; qui habitoient aux environs du Danube. Il s'y faisoit un commerce considérable de vin, d'huile, de troupeaux, de peaux, &c. Polybe rapporte que, de son tems, le terroir d'Aquilée, ainsi que celui de quelques autres pais du voisinage, étoit si fertile en or, qu'il qu'il suffisoit de creuser dans la terre environ deux pieds de profondeur, pour en trouver ausitôt. Les particules, qu'on tiroit, étoient comme des fèves ou des lupins. Les Italiens s'étant joints aux Barbares l'espace de deux mois seulement, pour les secourir, cela fit diminuer d'un tiers la valeur de la monnoie d'or dans toute l'Italie. Les Romains, dans la suite, s'emparérent de ces mi-

La ville d'Aquilée tint un rang distingué, sur tout, sous les Empereurs. Il n'en faut point d'autre preuve, que ce que l'on en raconte à l'occasion de Maximin. Ce Prince, que son inhumanité a rendu si célebre, après avoir traversé les Alpes, sans rencontrer aucun ennemi, s'imaginoit que les peuples d'Italie ne pensoient point à lui résister; mais, les nouvelles qui lui vinrent d'Aquilée, le détrompérent. Il apprit que cette place, la première d'Italie qu'il dût trouver sur son chemin, fermoit les portes, & se montroit disposée à se bien défendre; que les troupes Pannoniennes, qui étoient à la tête de son armée, & en qui il mettoit toute sa confiance, parce qu'elles l'avoient les premières nommé Empereur, & avoient toujours fait voir beaucoup de zéle pour son service, s'étant approchées des murailles de la Ville, les avoient trouvées bordées de gens armés; & qu'ayant tenté d'insulter la place, elles avoient été repoussées avec perte. Maximin persuadé que tout devoit plier devant lui, attribua le mauvais fuccès des Pannoniens à leur négligence & à leur molesse; & il ne douta pas que la Ville ne se rendît, dès qu'il paroîtroit luimême avec son armée devant les murs. Il se trompoit fort, comme l'événement le lui prouva.

En effet, le Sénat avoit choisi Aquilée pour en faire sa place d'armes dans la guerre contre Maximin. C'étoit alors une Ville bien peuplée, riche & florissante par le commerce de l'Italie & de l'Illyrie, dont elle étoit le centre. Les fortifications, dont autrefois on avoit pris soin de la munir étoient tombées dans un grand délabrement, pendant une paix de plusieurs siécles. Le Sénat les fit réparer. Il mit dans la place une forte garnison, à laquelle il donna, pour commandans, deux consulaires, Ménophile & Crispinus, tous deux gens de mérite & de tête. Ménophile avoit commandé les troupes avec honneur dans la Mœsie pendant trois ans fous Alexandre; & Crispinus, dont le département propre paroît avoir été de gouverner l'intérieur de la Ville, avoit de la douceur, de la dignité, & le talent de la parole. Ces deux gouverneurs eurent une extrême attention à

Le iv

bien approvisionner leur place; de sorte qu'on y étoit dans l'abondance de toutes choses, quand Mayimin parrire

Maximin y arriva. Ce Prince, lorsqu'il fut instruit de l'état des choses, vit bien qu'Aquilée ne seroit pas pour lui une conquête aisée; & tout fier qu'il étoit, il jugea à propos d'employer les voies d'infinuation, avant que de recourir à la force. Il avoit dans son armée un Tribun, natif de la ville même d'Aquilée, & dont toute la famille y étoit enfermée actuellement. Cet Officier, qui lui parut propre à se faire écouter de ses concitoyens, vint de sa part au pied des murs avec quelques Centurions; & de-la, il exhorta les habitans à rentrer dans leur devoir & dans l'obéissance envers leur légitime Souverain, leur repréfentant d'une part, les maux affreux auxquels ils s'exposoient, & de l'autre, leur promettant une amnistie, en laquelle ils devoient avoir d'autant plus de confiance; qu'ils la méritoient, puisqu'ils n'étoient coupables que de s'être laissé séduire par les arrifices des auteurs de la rebellion. Le peuple, qui bordoit les murailles, ne laissoit pas de prêter l'oreille aux paroles du Tribun. Crispinus accourt, & détruit une impression par une autre. Il rappelle aux habitans leurs engagemens envers le Sénat & le peuple Romain; il les détourne d'ajoûter foi aux promesses d'un tyran cruel & trompeur ; il leur fait envisager la gloi-

re de devenir les sauveurs de l'Ita-

lie ; il les assure de la victoire,

qui leur est annoncée par les entrailles des victimes, & par les oracles de leur dieu Apollon Bélénus. Ce dieu, l'un des objets de la vénération religieuse des Gaulois, étoit honoré d'un culte spécial à Aquilee; & dans la circonstance, dont il s'agit, plusieurs des affrégeans, après le mauvais succès de leur entreprise, témoignérent qu'ils l'avoient vu dans les airs combattre pour la Ville; soit, dit Hérodien, que l'apparition ait été réelle; soit que ceux, qui la débitérent, eussent invente cela pour couvrir leur honte. Les remontrances de Crispinus eurent leur effet, & Maximin le convainquit enfin de la nécessité d'affiéger la place dans les formes.

La rivière de Lisonzo l'arrêta pendant trois jours. Ce n'est, à proprement parler, qu'un torrent; mais, grossi alors par les neiges fondues, il rouloit de grandes eaux avec beaucoup d'impétuolité; & un beau pont, de pierres, que les Empereurs y avoient anciennement bâti , venoit d'être détruit par les habitans d'Aquilée, qui n'en étoient qu'à quatre ou cinq lieues. Il n'étoit pas possible à une armée de traverser cette rivière fans pont, & quelques cavaliers Germains, qui voulurent en faire l'essai, parce qu'ils étoient accoûtumés à passer dans leur pais les plus grands fleuves à la nage, furent entraînés par la rapidité du torrent, & périrent avec leurs chevaux. Maximin, qui n'avoit point de bateaux, fut obligé de faire un pont avec des futailles liées ensemble, & couvertes de brossailles & de terre , & toute son armée

passa sur ce pont.

En arrivant devant la place, Maximin brûla d'abord & ravagea les fauxbourgs, bien ornés, bien bâtis, remplis de jardins, que les habitans; par une attache naturelle à leurs possessions, avoient épargnés. Les ennemis arrachérent les vignes, coupérent les arbres, & s'en servirent, aussi-bien que des bois des maisons qu'ils jettoient bas, pour construire des machines de guerre.

Après un jour de repos, on commença l'attaque & on s'y porta avec furie. Les affiégés reçurent bien les ennemis, & leur opposerent une pareille vigueur. Tout étoit soldat dans la Ville. Les femmes mêmes donnérent leurs cheveux, pour être employés aux machines destinées à lancer des traits. Ils firent grand usage, dans leur défense, de poix & de resine bouillante, qu'ils versoient à pleins tonneaux sur les assaillans. Il se livra ainsi plusieurs combats, dans lesquels les troupes de Maximin fouffrirent beaucoup, fans pouvoir jamais parvenir à faire breche à la muraille. Le courage des affiégés croissoit par le succès, pendant qu'au contraire les affiégeans rebutés de l'inutilité de leurs efforts, se dégoûtoient d'une cause détestée de tout l'Empire & peu heureuse. Ajoûtez la disette extrême à laquelle ils étoient réduits, ne recevant aucun convoi de tout le pais, qui étoit devant eux, & n'ayant communication qu'avec la

Pannonie, qu'ils avoient ravagée;

au lieu que la Ville, abondamment fournie, nourrissoit à l'aise ses habitans; ensorte que l'armée de Maximin sembloit plutôt affié-

gée, qu'assiégeante.

La férocité du Prince acheva de mettre le comble au mécontentement & au désespoir des soldars. Ce Barbare, accontumé à toujours vaincre, entroit en fureur à la vue d'une résistance, dont il ne pouvoit triompher. Il étoit encore aigri par les insultes ; dont les affiégeans l'accabloient lui &c fon fils. La haine, qu'ils avoient contre lui , s'étoit tournée en mépris, depuis qu'ils cessoient de le craindre; & lorsqu'il s'approchoit des murs, il n'y avoit point de reproches injurieux & outrageans, qu'ils ne lui fissent. Maximin outré ne se connoissoit plus. Il déchargeoit sa colère sur ses troupes. qu'il accusoit de timidité & de lacheté. Il punissoit les officiers par la mort & par l'ignominie. Ainfi, haï de tout l'univers, il eut encore soin de se procurer la haine de ceux, qui, seuls, faisoient sa ressource & lui servoient de remparts.

Il en fut bientôt la victime, avant été massacré, avec son fils, par les Prétoriens. Toute l'armée. d'un commun accord, se présenta alors devant les murs d'Aquilée . non plus hostilement, mais sans armes, & avec des dispositions pacifiques, annonçant la mort de Maximin, & demandant que les portes de la Ville fussent ouvertes, & que l'on ne regardat plus comme ennemis ceux, qui avoient cessé de l'être. Les gouverneurs

de la place ne se hâtérent point d'ajoûter foi à ces discours. Ils userent d'une sage défiance, & commencérent par proposer, à la vénération de l'armée, les images des deux Augustes, Maxime & Balbin, & de Gordien César. L'armée leur ayant rendu sans difficulté ses hommages, comme à ses Princes légitimes, la paix fut rétablie entre la ville & le camp, mais non pas la pleine liberté du commerce. Les portes d'Aquilée restérent sermées; seulement de dessus les murs, on fournissoit aux officiers & aux soldats, les vivres & tous les rafraîchillemens, dont ils avoient befoin; & ils comprirent mieux que jamais, combien le siège d'une Ville, si abondamment approvisionnée, auroit été long pour eux & d'un succès incertain. Les chofes demeurérent en cet état mitoyen, qui laissoit subsister des vestiges de division, jusqu'à ce que l'on eût reçu les ordres de Maxime. A fon arrivée, la paix fut entièrement rétablie.

Cette Ville si florissante est aujourd'hui ruinée. A peine y compte-t'on 35 habitations. Son ancien nom Latin se conserve encore parmi les Italiens, qui l'appellent Aquileia. On dit que les Allemans la nomment Aglar. Elle appartient à la maison d'Autriche.

AQUILEGES, nom que les Romains donnérent, sous Auguste, à ceux qui étoient chargés du soin d'entretenir les tuyeaux & les conduits des eaux.

(a) Tacit. Annal. L. IV. c. 42.3

11. p. 98. & feg. Dionyf. Halic. L. V. c. 2. (6) Tit, Liv. L. II. c. 4. Plut. Tom. Roll. Hift. Rom. T. 1, p. 192. & Suive.

AQUILIA, Aquilia, (a) fue convaincue d'adultère avec Varius Ligur, & punie de l'exil par Tibère, quoique Lentulus n'eût opiné contre elle qu'à la peine, qui étoit ordonnée par la loi Julia. On ne fait pas au juste à quoi cette loi condamnoit les femmes adul-

AQUILICES, facrifices, que les Romains avoient accoûtume de faire à Jupiter, lorsqu'ils vouloient avoir de la pluie ; ce qui faisoit donner le nom d'Aquiliens ou d'Aquiliciens aux prêtres, qui étoient chargés d'offrir ces sacri-

tères.

AQUILIENS, Aquilii, (b) A κύλιοι. Les Aquiliens formoient une des meilleures familles de Rome. Du tems de Tarquin, il y avoit trois Sénateurs dans cette famille. Lorsque ce Prince eut été banni de Rome, les Aquiliens le déclarérent pour lui, ainsi que les Vitelliens, autre famille qui n'étoit pas moins distinguée que l'autre. Ce fut à la sollicitation des ambassadeurs que Tarquin avoit envoyés à Rome, & qui s'y conduifirent si habilement, qu'en faifant femblant de demeurer, pour ramailer les effets du Roi, ils trouvérent moyen de corrompre ces deux illustres Maisons. Les Aquiliens & les Vitelliens étoient neveux de Collatin actuellement consul; & il y avoit de plus une étroite alliance entre les Vitelliens & Brutus, l'autre consul; car, il avoit épousé leur sœur , & en avoit eu plusieurs enfans, dont ils

gagnérent les deux aînés, qui ne tailoient que d'entrer dans l'âge de puberté, & avec lesquels ils avoient beaucoup de commerce.

Quand ces deux jeunes gens furent engagés, & qu'on les eut abouches avec les Aquiliens, ils trouvérent tous à propos de se lier par le plus grand & le plus horrible de tous les sermens, en buvant tous ensemble du sang d'un homme, qu'ils immoleroient, & en jurant sur ses entrailles encore toutes fumantes. Pour cet effet, ils se rendirent chez les Aquiliens, dont la maison, qui, apparemment, étoit retirée & obscure, avoit paru la plus propre pour leur dessein. Ils ne prirent pas garde à un esclave, nommé Vindex, qui y étoit caché. Ce n'est pas que la curiofité l'eût porté à cela, ou qu'il se doutât de ce qu'on vouloit taire; mais, ayant été furpris, & voyant entrer des gens fort empressés, il n'osa se montrer, & se mit derrière un grand coffre, d'où il vit tout ce qui se passa, & entendit toutes les résolutions, qui turent prifes. On convint qu'on tueroit les Consuls; & sur l'heure même, on en écrivit à Tarquin, & on donna les lettres à ses ambassadeurs, logés dans la même maison, & qui étoient là présens.

Ce qu'on vient de lire, est tiré de Plutarque; mais, on ne sçait d'où il a tiré lui-même cette dernière particularité, qui n'est pas vraisemblable. Car, les ambastadeurs ne logeoient pas chez des particuliers. Auffi, Denys d'Halicarnasse dit que les Aquiliens s'étoient chargés de rendre eux-mêmes ces lettres aux ambassadeurs.

Quoiqu'il en soit, Vindex étant sorti secrétement, se rendit chez Valérius, à qui il raconta tout ce qu'il avoit vu & entendu. Valérius, saisi d'étonnement & de crainte, va droit à la maison des Aquiliens, qui étoient fortis. Il entre, sans que personne pense feulement à l'empêcher. Il trouve les lettres dans la chambre des ambassadeurs. Les Aquiliens, qui avoient étéa vertis de sa démarche, accourent en diligence, & trouvent sur la porte Valérius qui sortoit. Ils se jettent sur lui pour lui arracher les lettres. Valérius & fa troupe les repoussent, & leur entortillant leurs robes autour du cou, ils les traînent, malgré leur rélistance, avec beaucoup de peine & d'efforts, jusques dans la place.

Les Aquiliens, encouragés par la lenteur & par la molesse de Collatin, demandérent du tems. pour se justifier, & qu'on leur hvrât Vindex, qui, étant leur esclave, ne devoit point être entre les mains de leurs accufateurs. Collatin étoit près de leur accorder leur demande, & de rompre l'afsemblée; mais, Valérius s'y oppofa, & ne voulut, ni rendre Vindex, qui étoit au milieu de de ceux qui l'accompagnoient, ni souffrir que le peuple se retirât, & laissât échapper ces traîtres; & luimême mettant la main fur eux, il appella, à haute voix, Brutus, qui s'en retournoit, ayant puni fes deux fils du dernier supplice & crioit que Collatin faisoit une action très-indigne, puisqu'après avoir laissé malignement son Col-

légue dans la nécessité de faire mourir les propres enfans, il cherchoit les moyens, pour faire plaisir à des femmes, de sauver les complices du même crime, & les ennemis déclarés de leur pais.

Cela fit perdre patience à Collatin; il commanda aux Licteurs de prendre Vindex. Les Licteurs, écartant la foule, saisssent l'esclave, & frappent fur ceux, qui vouloient le retenir. Les amis de Valérius viennent au secours, & les repoussent. Le peuple commence à crier, & à appeller Brutus, qui, attiré par ses cris, vient sur la place. Le bruit ayant cessé, il dit qu'il avoit été seul juge suffisant de ses enfans; & que pour les autres, il les avoit laissés au jugement du peuple, qui étoit libre, & qui n'avoit qu'à prononcer. C'est pourquoi, ajoûta-t'il, que le premier qui voudra, parle, & qu'il tâche de persuader au peuple ce que bon lui semblera. Mais, fans attendre que personne se présentar pour parler, les suffrages furent donnés. Il n'y en eut pas un seul, qui n'allat à la mort, & l'on trancha la tête aux coupables. Cela arriva l'an de Rome 245, & avant J. C. 507.

Les Aquiliens, dont nous venons de parler, n'étoient qu'au nombre de deux. Denys d'Halicarnaffe les nomme Lucius & Marcus Aquilius; au lieu que Plutarque & Tite-Live les appellent en général Aquilii, les Aquiliens.

AQUILIFER, Aquilifer, nom que l'on donnoit, chez les

(a) Cicer, ad Attic. L. XIV, Epift, 13,18. (b) Dionyl, Halic, L. V. c. 2.

A O

Romains, à celui qui portoit l'Aigle. Voyez Aigle.

AQUILINUS, Aquilinus, l'un des chevaux du Cirque. Voyez-

Chevaux du Cirque.

AQUILLIA, Aquillia, (a) nom d'une marâtre, ou bellemere, dont il est parlé dans les lettres de Cicéron à Atticus.

AQUILLIUS [ Lucius ], L. Aquillius, A. A' κύλλιος, (b) frere de M. Aquillius. Ils étoient fils de la sœur du consul Collatin. Voyez Aquiliens.

AQUILLIUS | MARCUS |, M. Aquillius, M. A'κύλλιος, frere de L. Aquillius. Voyez l'article

précédent.

AQUILLIUS [ CAIUS], (c) C. Aquillius . K. A'xuxxios , furnommé Tuscus, étoit consul avec T. Sicinius, ou Siccius, l'an de Rome 267, avant J. C. 485. C'étoient deux personnages d'une grande capacité dans le métier de la guerre. Quand ils proposerent au Sénat de mettre des troupes fur pied, il ordonna qu'on enverroit d'abord une ambassade aux Herniques, pour les sommer de rendre justice aux Romains, comme à leurs amis & à leurs allies [ c'est que, pendant la guerre des Volsques & des Eques, ils avoient fait quelque tort à la République, en ravageant ses frontières par des courses & des brigandages ]; qu'en attendant leur réponse, les Consuls léveroient autant de troupes, qu'il leur seroit possible; qu'ils demanderoient du secours aux alliés, & qu'ils amasseroient en

(c) Tit. Liv. L. II. c. 40. Dionyl. Halic. L. VIII. C. 10.

grande diligence du bled, des armes, de l'argent & toutes les autres provisions nécessaires pour la guerre. Les ambassadeurs rapportérent, pour toute réponse de la part des Herniques, que ces peuples prétendoient n'avoir jamais fait aucune alliance avec les Romains; & qu'ils accepteroient volontiers la guerre, si on la leur déclaroit.

Sur ce rapport des députés, C. Aquillius eut ordre de marcher contre les Herniques. Il trouva leur armée sur les terres de Préneste. Il se campa le plus près d'eux qu'il lui fut possible, à un peu plus de deux cens stades de Rome. Trois jours après qu'il eut assis son camp, les Herniques, s'avançant dans la plaine en ordre de bataille, levérent l'étendard du combat. Le Consul fit faire à ses troupes la même contenance, & fortit à la rencontre des ennemis. Dès que les deux armées sont en presence, elles s'entrechoquent avec de grands cris. Les troupes, legérement armées, commencent l'action; elles font voler les traits & les fléches; elles lancent une nuée de pierres avec la fronde; on reçoit une infinité de blessures de part & d'autre. Ensuite, la cavalerie & l'infanterie en viennent aux mains, escadron contre escadron, régiment contre régiment. L'action fut meurtrière, on combattit long - tems avec chaleur, lans que, ni les uns, ni les autres cédassent le terrein, où ils éroient postés. Enfin, l'armée Romaine qui combattoit alors pour la première fois, après avoir été longtems sans faire la guerre, commença à lâcher pied

Aquillius s'apperçoit que les siens s'ébranlent; il donne ordre à des troupes, toutes fraîches, qu'il avoit réservées expres, de prendre la place de celles qui sont épuisées par la farigue; il renvoie à l'arrière - garde une partie du corps de bataille, les blessés, & tous ceux qui sont hors de combat. Ce mouvement fait croire aux Herniques, que les ennemis s'ébranlent pour prendre la fuite. Ils se raniment les uns les autres ; ils ferrent leurs rangs & tombent avec fureur fur cette partie de l'armée, qui ne faisoient pas bonne contenance. Les Romains, renforces par des troupes toutes fraiches foûtiennent leur choc avec fermeté; chacun fait de son mieux, & le combat s'engage de nouveau avec plus d'opiniâtreté. Les Herniques, de leur côté, remplacent par de nouvelles troupes, celles dont l'ardeur se ralentit; & l'action devient plus meurtrière qu'auparavant. Déjà le jour baiffoit, lorsque le Consul, ranimant la cavalerie, se met lui-même à la tête des escadrons. Il pique d'honneur ses soldats; il les exhorte à se comporter en gens de cœur ; il tombe brusquement sur l'aîle droite des ennemis; & après une legére rélistance, l'ayant enfin obligée de plier, il couvre le champ de bataille d'un horrible carnage. Tandis que l'aile droite des Herniques se laissoit enfoncer, & qu'elle abandonnoit son poste, leur aîle gauche, tenant toujours ferme, commençoit à presser vivement

Taile droite de l'armée Romaine. Mais, cette vigueur extraordinaire ne dura pas long-tems. Elle fut enfin contrainte de lâcher pied de

même que la droite.

Aquillius vole au secours des siens avec l'élite de la jeunesse ; il les anime par ses discours ; il appelle par leur nom ceux qui se sont dutingués dans les batailles précédentes. S'il en voit qui ne combattent pas avec affez de valenr, il arrache les enseignes des mains de ceux qui les portent, & les jette dans le fort des escadrons ennemis, afin que la crainte des peines, dont les loix menacent les foldats, qui perdent leurs drapeaux, foûtienne les courages les plus abattus. Attentif à tout, des qu'une partie de ses troupes commence à s'ébranler, il l'appuie par de nouveaux renforts; il vole luimême à son secours, & il ne cesse de courir par tout où sa présence est nécessaire, jusqu'à ce que l'autre aîle de l'armée ennemie pliant fous les efforts redoublés, ait abandonné son poste. Une attaque si vigoureule ayant déconcerté les deux aîles, le corps de bataille restoit seul dénué de tout appui. Les Herniques ne cherchent plus leur salut que dans une prompte fuire; le désordre se communique dans tous les rangs, & chacun tâche de regagner le camp. Les Romains les poursuivent l'épée dans les reins, & en font un horrible carnage. Leur ardeur fut si grande dans cette affreuse journée, que, pour mettre le comble à leur victoire, quelques foldats vouloient même attaquer le camp de l'enneAQ

mi, espérant de le sorcer du premier assaut. Mais, le Consul jugeant que l'entreptise étoit peu utile & trop hasardeuse, sit sonner la retraite pour les rappeller malgré eux, & leur faire quitter prise, de peur que l'ennemi lançant une nuée de traits du haut de ses retranchemens, ne les sorçat de reculer honteusement avec perte des leurs, & qu'ils ne ternissent la gloire de leur première victoire.

Le soleil étoit déjà sur le point de se coucher, lorsque les Romains se retirérent pleins de joie, poussant mille cris d'allegresse. La nuit suivante, on entendit un grand bruit dans le camp des Herniques, qui parut tout illumine par une quantité de flambeaux. Quand il fut jour, les cavaliers qu'on avoit envoyes à la découverte, rapportérent qu'il n'étoit point venu de nouveaux secours aux Herniques; & que ceux, qui avoient combattu la veille, avoient pris la fuite. Sur cette nouvelle, le consul Aquillius fort avec ses troupes, & s'empare du camp des ennemis, qui étoit plein de chevaux, de provifions de bouche & d'armes. Il y prit un aush grand nombre de blesses, qu'il s'en étoit sauvé par la fuite. Sans perdre de tems, il ordonna à sa cavalerie de poursuivre les suyards, disperses dans les bois & dans les chemins. Elle fait un grand nombre de prisonniers de guerre. Ensuite, il tombe sur les terres des Herniques, & en enleve un gros butin, sans trouver aucune rélistance, personne n'ofant plus se présenter pour lui livrer combat.

447

C. Aquillius, de retour à Rome, obtint le petit triomphe, que l'on appelloit Ovation. Il fit son entrée à pied, avec tous les ornemens convenables à la cérémonie.

AQUILLIUS [ L. ] L. Aquilius, A. A'NUNNIOS, (a) furnommé Corvus, étoit tribun militaire, l'an de Rome 367. Ses Collégues furent T. Quintius Cincinnatus, O. Servilius Fidenas, L. Julius Iulus, L. Lucrétius Tricipitinus & Servius Sulpicius Rufus. Étant entrés en charge, ils conduifirent deux armées, l'une dans le pais des Eques, non pas à desfein de leur faire la guerre, car ils le tenoient alors pour vaincus, mais pour ravager leurs terres, de façon qu'ils ne fussent pas en état de se révolter, quand même ils en auroient la volonté; & l'autre contre les Tarquiniens, sur lesquels, ils prirent de force les villes de Cortuofa & de Conténébra. Ils ne trouvérent aucune réfistance à Cortuosa. Ils surprirent les habitans, & emportérent la Ville du premier effort, la pillerent, puis y mirent le feu. L'autre se défendit pendant quelques jours. Mais, l'armée Romaine ayant été partagée en fix corps dont chacun travailloit pendant fix heures, puis se repoloit, tandis que les cinq autres donnoient l'affaut, chacun à leur tour; ces attaques, qui n'étoient interrompues, ni jour, ni nuit, épuisérent enfin la patience & le courage des habitans, que leur petit nombre exposoit sans relâche

aux mêmes fatigues & aux mêmes combats contre des gens frais. Les Tribuns militaires vouloient faire vendre le butin, & en mettre l'argent dans le tréfor public. Mais pendant qu'ils héstoient à exécuter ce dessein, les soldats se mirent à partager les dépouilles des vaincus; & on ne crut pas pouvoir les leur arracher, sans s'exposer à une sédition.

Nos Tribuns étant venus à Rome, pendant que toute la ville s'ocuppoit à bâtir, recommencérent à solliciter le peuple, en le flattant dans toutes les assemblées de l'établissement des loix Agraires. Ils lui vantoient la fertilité du terroir de Promptine, dont la possession n'étoit plus disputée au peuple Romain, depuis que Camille avoit abattu la puissance des Volíques. Ils fe plaignoient que ce champ étoit bien plus exporé à l'avidité des Nobles, qu'il ne l'avoit jamais été aux incursions des ennemis; que ces derniers ne l'avoient attaqué que dans le tems qu'ils étoient armés, & qu'ils avoient l'avantage, au lieu que les Nobles avoient dessein de s'en emparer pour toujours; & que, si on ne se pressoit de le partager, avant qu'ils se le fussent approprié tout entier, le peuple n'y auroit jamais aucune part. Cependant, ils ne firent pas grande impression fur l'esprit de la multitude, qui songeoit beaucoup plus à se loger. qu'à venir écourer leurs harangues dans la place, outre que chaque particulier, se trouvant épuisé par la dépense qu'il lui falloit faire en

bâtimens, se soucioit peu d'une portion de terre, qu'il n'étoit pas

en état de faire valoir.

AQUILLIUS [P.], P. Aquil-· lius, II. A'auxrug. (a) Ce P. Aquillius fut envoyé, l'an de Rome 542, en Etrurie, avec P. Ogulnius, pour acheter des bleds, & les faire voiturer à Tarente. Ces provisions étoient escortées de mille foldats, tant Romains qu'alliés, tirés de l'armée, qu'on avoit levée dans la Ville, & qui devoient renforcer la garnison de la citadelle.

AQUILLIUS [L.], L. Aquillius, A. A'kuanics, (b) surnommé Gallus, étoit préteur l'an de Rome 575. Il eut pour collégues M. Popillius Lénas, P. Licinius Crasfus , M. Cornélius Scipion , L. Papirius Mason, & M. Aburius. Lorsque tous ces Préteurs tirérent au sort leurs départemens, la Sicile échut à L. Aquillius Gallus.

AQUILLIUS [ MANIUS ], M. Aquillius, M. A'KUNNIOG, (c) fut nommé consul, l'an de Rome 623; & on lui donna pour collégue C. Sempronius Tuditanus. Dès que M. Aquillius eut été élevé à ce haut rang, il fe hâta d'aller prendre sa place, pour terminer la guerre, que Perpenna faifoit à Aristonic, fils naturel d'Eumène, roi de Pergame, & que ce général Romain avoir portée heureusement près de sa fin , par la défaite d'Aristonic, qu'il avoit

même fait prisonnier. M. Aquillins n'eut donc pas de peine à achever les restes de cette guerre. Encore, deshonora-t-il, par un crime horrible, & que toutes les Nations détestent, les avantages qu'il remporta. Pour forcer quelques Villes à se rendre, il empoifonna les sources, d'où elles tiroient leurs eaux. Le fruit de cette guerre pour les Romains, fut que la Lydie, la Carie, l'Hellespont, la Phrygie, en un mot, tout ce qui composoit le royaume d'Attale, fut réduit en province de l'Empire, sous le nom commun d'Afie.

M. Aquillius, de retour à Rome, recut l'honneur du triomphe, au lieu de la juste peine, qu'il auroit méritée pour les voies indignes & criminelles, auxquelles il devoit ses victoires. Et, bientôt après, ayant été, accusé de concuffion, il obtint une absolution, qui ne répara pas son honneur, mais, qui deshonora ses juges. Pour ce qui est d'Aristonic, après avoir été donné en spectacle au peuple, dans le triomphe d'Aquillius, il fut conduit dans la prison, où on l'étrangla. M. Aquillius étoit surnommé Népos.

AQUILLIUS [MANIUS], M. Aquillius, M. A'xuxxios, (d) fut consul avec Marius, l'an de Rome 651. C'étoit alors le cinquième consulat de Marius. M. Aquillius fut envoyé en Sicile,

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XXVII. c. 3.

<sup>&</sup>amp; Bell. Lett. Tom. XII. pag. 315. (a) Tit. Liv. L. XLI. c. 14, 15.
(b) Tit. Liv. L. XLI. c. 14, 15.
(c) Juft. L. XXXVI. c. 4. Flor. L. II.
c. 20. Roll. Hift. Rom. Tom. V. pag. 413, Juft. L. XXXVIII. c. 3. Roll.
c. 20. Roll. Hift. Rom. del'Acad. des Infer.
Tom. V. pag. 437, 438, 456. & faiv.

pour y terminer la seconde guerre contre les Esclaves. Il remporta sur les rebelles une victoire signalée; dans laquelle il tua de sa propre main Athénion; après ayoir reçu lui-même une blessure à la tête.

Les Esclaves, quoiqu'ils eussent perdu leur chef, ne laissérent pas de se cantonner dans différentes places. Aquillius les y poursuivit, sans leur donner néanmoins occasion de combattre, mais, s'appliquant à les réduire par la famine. Ils périrent tous par le fer & par la faim. Mille seulement se rendirent avec Satyrus, leur commandant. Aquillius les fit conduire à Rome, & voulut les donner en spectacle au peuple, en les faisant combattre contre les bêtes. Ces malheureux, voyant qu'on ne leur avoir conservé la vie, que pour les faire servir de jouet & de divertissement au peuple, lui donnérent un spectacle bien différent de celui auquel il s'attendoit. Ils tournérent les uns contre les autres les armes, qu'on leur avoit mises en main, & s'égorgérent mutuellement. Satyrus, qui resta le dernier , se tua lui - même. Aquillius eut l'honneur du petit triomphe, ou ovation.

Ce général Romain ne se piquoit pas de probité, comme de courage; & l'amour de l'argent lui sit commettre bien des injustices. Trois ans après qu'il eut terminé, avec autant de bravoure que de bonheur, la guerre contre les Esclaves de Sicile, il sut accusé de concussion. On citoit des faits, on produisoit des témoins, on employoit contre lui des preuves, qui étoient sans réplique. Il augmentoit encore le péril, où il étoit par sa fierté, n'ayant pu se résoudre à faire le personnage de suppliant, & à implorer la miséricorde des Juges. Si jamais, il y eut cause désespérée, c'étoit la sienne, & sa condamnation paroissoit inévitable. Mais, il avoit, pour avocat, un des plus habiles Orateurs, que Rome ait portés. C'étoit Antoine, par l'éloquence du quel il se sourée.

quel il fut fauvé.

Antoine, après avoir fait valoir, dans son discours, tout ce que l'on pouvoit dire en faveur d'Aquillius, près de sinir, le saisit par le bras, le sit lever, lui déchira sa tunique par devant, & montra aux Juges les cicatrices des glorieuses blessures, qu'il avoit reçues dans divers combats. Il s'étendit aussi beaucoup sur une autre blessure, que lui avoit faite à la tête, en dernier lieu, Athénion, ce brave ches des Esclaves révoltés.

M. Aquillius fut envoyé dans la suite en Asie, pour rétablir les Rois, que Mithridate avoit détrônés. Nicoméde fut donc remis fur le trône de Bithynie, & Ariobarzane sur celui de Cappadoce. M. Aquillius engagea, après cela, le premier à faire une incursion sur les terres de Mithridate. Mais, ce Prince réussit fort mal, & fut battu par les généraux de Mithridate. Cependaux, Nicoméde, ayant ramassé les débris de son armée, se joignit à Aquillius; mais, aux approches de l'armée de Mithridate; & en conséquence

Tom. III.

Ff

d'une petite action, où cent cavaliers Sarmates en avoient défait huit cens Bithyniens, la peur saisit ses troupes déjà effrayées de leur première disgrace, elles se dispersérent; & Aquillius n'étant plus assez fort, pour résister aux ennemis, sut entièrement désait, perdit son camp, s'ensuit vers le fleuve Sangarius, & l'ayant passé pendant la nuit, il ne se crut en sûreté, que lorsqu'il se vit dans

Pergame. Étant passé de-là dans l'isse de Lesbos, il tomba malade à Mitylène, qui étoit la capitale de cette Isle. Les Lesbiens l'ayant livré entre les mains de Mithrydate, il n'y eut point d'indignités, ni d'outrages, que ce Roi de Pont ne lui sit souffrir. Il sut chargé de chaînes, battu de verges, mené de tous côtés sur un âne, & forcé en cet état de se faire connoître à tous ceux qui le voyoient, & de crier, de tems en tems, qu'il étoit Aquillius. Dans d'autres occafions, attaché par une chaîne, avec un Bastarne, haut de cinq coudées, il étoit obligé de suivre à pied ce barbare, qui étoit à cheval. Enfin, Mithridate l'ayant conduit à Pergame, lui fit verser de l'or fondu dans la bouche, pour infulter à son avidité, & à celle de tous les Romains. C'est ainsi que porta la peine de ses concussions & de ses injustices, cet homme infatiable, qui sembla n'avoir été dérobé, par l'éloquence d'Antoine, à la sévérité.

des Juges, que pour être réservé

à de plus grands & de plus rigoureux supplices.

AQUILLIUS, Aquillius, (a) Α'κύλλιος. Plutarque, dans la vie de Caton d'Utique, fait mention d'un Aquillius, qui étoit tribun du peuple, & qu'on empêcha un jour, à force d'armes, de fortir du Sénat, pour se rendre à l'assemblée. C'est peut-être cet Aquillius, furnommé Florus, dont parle Dion. Lui & ion fils moururent d'une manière digne de compassion. Célar, en effer, ayant ordonné que célui des deux sur lequel tomberoit le fort fût mis à mort, ils périrent tous deux; car, le fils ne donna pas le tems de recourir au sort, il presenta, de lui-même, la tête à l'exécuteur. Son pere en conçut la douleur la plus vive, & le donna la mort.

AQUILLIUS, Aquillius, (b) Α'κύλλιος, general des troupes Romaines, qui commandoit sur les côtes de Germanie. L'an de Rome 821, ses troupes ayant été surprises par les Barbares, furent taillées en piéces. Le camp fut pris & pillé; après quoi, les ennemis fe jettérent sur les vivandiers des Romains, & sur les marchands, qui étoient à la fuite de ces troupes, & repandus dans la campagne fans crainte, comme en pleine paix. De - là , ils s'avancérent contre les forts, bâtis par les Romains, le long de la côte, pour les ruiner. Mais, les préfets des cohortes y mirent le feu, & les abandonnérent, voyant qu'ils n'étoient pas en état de les

(a) Plut. T. I. p. 780. Dio. Caff. p. 444. I (b) Tacit, Hift. L. IV. c. 15.

garder. Aquillius transporta les drapeaux & les enseignes, avec ce qui restoit de soldats, dans la partie superieure de l'isle des Bataves.

AQUILLIUS, Aquillius, Auúnnios, furnommé Régulus.

Voyez Régulus.

AQUILLIUS, Aquillius, (a) A'núnnos, centurion, qui vivoit du tems de Sévère. Didius, qui avoit acheté l'Empire, après la mort de Pertinax, & qui vouloit abfolument se maintenir contre Sévère, après bien des tentatives inutiles, fit partir furtivement le centurion Aquillius, pour tuer son rival. Aquillius avoit déjà fait ses preuves, par la mort de plusieurs Sénateurs; mais, il paroît que ce malfaiteur ne réussir pas cette sois.

#### HOMMES DE LETTRES, du nom d'AQVILLIUS.

AQUILLIUS [CNÉUS], Cn. Aquillius, Κ. Α'κύλλιος, poëte comique, qui vivoir, vers l'an de Rome 570, 184 ans avant J. C.

AQUILLIUS, Aquillius, (b) Axioxoc, furnommé Gallus, sçavant Jurisconsulte, qui vivoit environ 65 ans avant J. C. Cicéron, dans ses Offices, l'appelle son ami & son collégue. Aquillius sur, en esset, Préteur avec lui. Il avoit appris le droit de Q. Mutius Scévola, grand pontise. Un homme, qui avoit une galanterie avec une semme, nommée Octacilia, se voyant malade, avoit ordonné, par testament, qu'après sa mort on payât à cette semme une certaine

somme, qu'il reconnoissoit lui devoir. Lorsqu'il sut revenu en santé, la dame lui demanda cette somme; mais, sa mauvaise soi ayant été découverte par Aquillius, il crut qu'il étoit à propos de pourvoir à ce cas-là, & à plusieurs autres de même espèce; & ce sut ce qui lui sit composer ses Formules. Il avoit laissé encore beaucoup d'autres ouvrages, qui sont cités dans le Digeste & dans le Code.

AQUILLIUS, Aquillius. A'κύ λλίος, furnommé Sabinus, homme Confulaire, & Jurisconfulte. Il vivoit dans le troisième siécle, & fut surnommé le Caton de fon tems, L'an de J. C. 214, il fut conful avec Silius Messala, & deux ans après, il le fut encore avec Sext. Cornélius Anulinus. On a cru qu'il étoit pere d'Aquilia Sévéra, vestale, que l'empereur Héliogabale époufa. Ce cruel Prince voulut faire perir Sabinus, qui fut sauvé de la manière du monde la plus surprenante. Lampridius rapporte ce fait ainsi: " L'Em-» pereur ayant fait appeller un » officier des Gardes, lui com-» manda de se défaire de Sabinus. » homme consulaire, à qui Ul-» pien avoit dédié ses ouvrages. n Cet officier, qui étoit un peu » dur d'oreilles, s'imagina qu'on » lui avoit commandé de faire for-» tir Sabinus de la Ville, d'où on » avoit déjà fait sortir le Sénat, « il exécuta l'ordre qu'il erur lui avoir été donné; & ainli sa surdité sauva la vie à ce grand homme.

Les paroles de Lampridius, qu'on vient de rapporter, pourroient faire croire que c'étoit à cet Aquillius Sabinus, qu'Ulpien avoit dédié des livres. Mais, Cujas a montré clairement que cet Historien s'étoit trompé; & il a prouvé que le Jurisconsulte, ad quem Ulpianus scripferat; c'est-àdire, dont il avoit commenté les ouvrages, étoit Masurius Sabinus, qui vivoit du tems d'Auguste. Il y a près de deux cens ans de distance de l'un à l'autre.

Aquillius fut pere de Fabius Sabinus, grand Jurisconsulte, que l'empereur Alexandre Sévère choisit, pour être un de ses conseillers

d'Etat.

AQUILLIUS, Aquillius, A'ndanos, furnommé Niger, Auteur, qui avoit écrit de la guerre de Modène. Il a été confondu par quelques Modernes, avec Aqui-

nius Juger.

AQUILLIUS, Aquillius, A' κύλλιος furnommé Sévérus. D'autres le nomment Achillius & Acilius. C'étoit à la fois un historien & un poète, qui vivoit sur la fin du quatrième siécle. Il étoit Espagnol de nation, & de la même famille que ce Sévérus, à qui Lactance avoit adressé deux livres de lettres. Aquillius Sévérus composa un ouvrage en prose & en vers, qui étoit comme le journal de sa vie, qu'il intitula, la Catastrophe, ou l'Epreuve. Il mourut fous l'empire de Valentinien, vers l'an 370. Voilà ce que S. Jérôme dit de cet Auteur, & c'est tout ce

que l'on en sçait.

Il y a apparence que la vie d'Aquillius avoit été remplie d'incidens extraordinaires, & que c'est pour cela qu'il lui avoit donné le nom de Catastrophe, ou d'Épreuve.

ÂQUILON, Aquilo, (a) nom donné à un coureur du Cirque, Élius Céfar, felon Spartien, donnoit ce nom de vent, auffi bien que celui de Borée, de Notus,

&c. à ses coureurs.

AQUILON, Aquilo, (b) nom d'un cheval du Cirque. D. Bern. de Montfaucon, dans fon Antiquité, donne une inscription, qui est double; parce qu'il y a deux chevaux représentés, auxquels un homme donne à boire dans un bassin. C'étoient deux des plus vigoureux chevaux d'entre ceux qui couroient dans le Cirque, comme les inscriptions marquent.

La première inscription le doit lire ainsi: AQUILONI AQUI-LONIS: VICIT CENTIES TRICIES, SECUNDAS TU-LIT OCTOGESIES OCTIES, TERTIAS TULIT TRICIES SEPTIES; » C'est-à-dire, le che-" val Aquilon, fils d'Aquilon, a » vaincu cent trente fois, a rem-» porté le second prix quatre-» vingt-huit fois, & le troisième » prix trente-sept fois. "L'inscription de l'autre cheval est : HIRPI-NUS NEPOS AQUILONIS VICIT CENTIES QUATUOR DECIES, SECUNDAS TULIT

<sup>(</sup>a) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. III. pag. 288.

<sup>(</sup>b) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. V. pag. 73.

453

QUINQUAGESIES SEPTIES, TERTIAS TULIT TRICIES SEPTIES; "C'eft-"à-dire, Hirpinus, petit-fils d'A-

n a-dire, furpinus, petit-nis d An quilon, a vaincu cent quatorze n fois, a remporté le second prix

» cinquante-sept fois, & le troi-» sième trente-sept sois. «

Selon cette généalogie de chevaux, Hirpinus étoit petit - fils d'Aquilon; au lieu que le cheval de la première inscription étoit son fils. La renommée des meilleurs chevaux du Cirque étoit si grande, que les Poètes la prennent pour exemple:

Je n'ai pas plus de renom, Que le cheval Andrémon,

dit Martial. L'inscription des chevaux est devant celle de l'agitateur; car, on faisoit plus d'honneur à ces chevaux de course, qu'à leurs conducteurs. On leur érigeoit des monumens pour perpétuer la mémoire de leurs victoires. On trouve plusieurs exemples de gens, qui ont érigé aux chevaux des lépulchres & des monumens, ainsiqu'on peut voir dans Elien, dans Pline, & dans plusieurs autres. Nous lifons, dans Spartien, qu'-Adrien aimoit tellement ses chevaux & ses chiens, qu'il leur érigeoit des sépulchres.

AQUILON, Aquilo, vent, qui foussile du côté du nord, ou du septentrion. Les mariniers l'appellent Nord-nord-est. En poësse, tous les vents orageux, & que les Nautonniers appréhendent, s'appellent Aquilons. Mais, l'Aquilon

fe dit principalement des vents d'hiver, des vents froïds.

Les Poëtes font l'Aquilon fils d'Éole & de l'Aurore. Ils disent qu'il avoit une queue de serpent, & les cheveux toujours blancs.

Les Hébreux marquent ordinairement le feptentrion, ou l'Aquilon, par la gauche, le midi par la droite, le couchant par le derrière, & l'orient par le devant, suivant la disposition d'un homme, qui a le visage tourné à l'orient.

AQUILONIE, Aquilonia, A'κουιλώνία, (a) ville d'Italie, au pais des Hirpins, selon Ptolémée; mais. Tite-Live semble la donner aux Samnites. En effet, l'an de Rome 459, les Samnites, s'étant révoltés contre les Romains avoient donné à leurs foldats des armes riches & éclatantes. Ils les avoient comme initiés dans des mystères terribles, par une forme de ferment fort ancienne, afin d'intéresser les dieux dans leur querelle. En un mot, par une loinouvelle, ils avoient déclaré dans les levées, qu'ils avoient faites par tout le Samnium, que quiconque étant en âge de servir, ne s'assembleroit pas aux premiers ordres du général, ou quitteroit l'armée fans fa permission, seroit tenu pour impie & pour détestable, & dévoué comme tel à la colère du grand Jupiter.

Toutes les troupes, au nombre de quarante mille hommes, les plus robustes & les plus braves de toute la nation, eurent ordre de se rendre à Aquilonie. Là, au

milieu du camp, on avoit désigné un carré de deux cens pieds en tout sens, qu'on entoura de claies & de planches, & qu'on couvrit de toiles. Ce fut dans cette enceinte, qu'un ancien Prêtre, nommé Ovius Paccius, fit un sacrifice suivant le rit & les cérémonies, qu'il avoit trouvés dans un vieux parchemin, & qu'il assuroit avoir éte pratiqués par les anciens Samnites, lorsqu'ils avoient fait une conspiration secréte, pour ôter Capoue aux Toscans. Le sacrifice étant achevé, le général, qui étoit present, faisoit appeller par un licteur l'officier le plus distingué par la naissance & ses belles actions. Les autres étoient introduits chacun à leur tour, & suivant leur rang. Tout l'appareil de cette ceremonie inspiroit une sainte horreur; mais, fur-tout, les autels, qu'on appercevoit au milieu de cet enclos obscur, les victimes sanglantes, que l'on avoit égorgées tout au tour, & les Centurions, qui se tenoient là debout, l'épée nue, & d'un air menaçant.

Les soldats s'approchoient de ces autels, plus semblables à des victimes, qu'on va immoler, qu'à des citoyens, qui vont pour honorer les dieux. On leur faisoit faire serment qu'ils ne révéleroient, à qui que ce soit, ce qu'ils avoient vu & entendu. Ensuite, on les forçoit de prononcer des exécrations horribles contre eux-mêmes, & contre toute leur famille; s'ils ne sinvoient pas leur général au combat, a quelque péril qu'il fal lût s'exposer; s'ils prenoient la fuite eux-mêmes, ou qu'ils ne tuaf-

fent pas, fur le champ, de leur main, celui qu'ils verroient abandonner le champ de bataille. Il s'en trouva quelques-uns, qui, pour avoir refusé de jurer, furent sur le champ égorgés, & dont les corps, qui nageoient dans leur fang & dans celui des victimes; apprirent aux autres à obéir sans hésiter. Après que les principaux des Samnites se furent liés par de si horribles sermens, le général en nomma dix, à qui il ordonna de choisir chacun un certain nombre des plus braves & des plus distingués de l'armée, qui, à leur tour, en nommeroient la quantité, qui leur seroit demandée; ce qui seroit continué jusqu'à ce qu'il y en eût seize mille de choisis. On en compola une légion, qu'on nomma la Legion Blanche, de la couleur des toiles de lin, qui couvroient l'enclos, où la noblesse Samnite s'étoit dévouée. On donna à ces gens d'élite des armes brillantes & des casques surmontés par des aigrettes, qui les devoient faire paroître au-dessus de tous les autres. Le reste de l'armée contenoit plus de vingt mille hommes, dont la taille, la parure & les belles actions n'étoient guere différentes de celles des foldats de la Légion Blanche.

Pendant que toutes les forces des Samnistes étoient donc assemblees à Aquilonie, le consul L. Papirius Curfor, fils d'un pere illuftre, s'y rendit avec Volumnius & Scipion, ses lieutenans. Il se livra là un combat horrible, où les Samnites furent repoussés. Leurs cohortes blanches prirent la fuite

A.O . 4

ouvertement, sans pouvoir être retenues par la crainte des hommes ni des dieux. Elles ne redoutent plus que les armes des Romains. Tous ceux de l'infanterie Samnite, qui échappérent au carnage, se retirérent dans Aquilonie; la noblesse, avec la cavalerie, se retira à Boviane. Les cavaliers & les fantassins de l'armée victorieuse poursuivirent ceux de leur espèce; & les deux aîles se partageant, coururent chacune de leur côté, la droite au camp des Samnites dont Volumnius se rendit maître d'abord ; & la gauche à Aquilonie, où Scipion trouva plus de difficulté, par la raison que les murailles d'une ville font plus de résistance, que les palissades d'un camp. Scipion prévoyant bien qu'à moins qu'il ne profitât de la consternation des ennemis, une ville austi forte qu'Aquilonie, le tiendroit long-tems au pied de ses murailles, demanda à ses soldats, s'ils fouffriroient que les ennemis les repoussassent loin de leurs portes, pendant que l'aîle droite s'étoit emparée de leur camp. Tous s'écriérent qu'il n'avoit qu'à leur donner ses ordres; & alors, se couvrant la tête de son bouclier. il s'avança lui-même jusqu'à la première porte, & tous les autres, à fon exemple, formant la torrue avec les leurs, joints ensemble, entrent de force dans la ville, & s'emparent des murailles, après avoir écarté les Samnites, qui la défendoient. Mais, comme ils étoient en petit nombre, ils n'osérent pas pénétrer plus avant, dans l'intérieur de la ville.

Le Consul, qui ne sut pas informé d'abord de ces heureux fuccès, s'attachoit à rassembler ses troupes; car, la nuit, qui approchoit, l'obligeoit à se tenir sur ses gardes, tout vainqueur qu'il étoit. Mais, s'étant un peu avancé sur la droite, il s'appercut que le camp des Samnites étoit au pouvoir des siens, & entendit à sa gauche des cris, qui lui firent juger que les Romains étoient aux prifes avec ceux d'Aquilonie. En effet, c'étoit précisément le tems, où les Samnites disputoient encore l'entrée de leurs portes. Mais ensuite, pouffant fon cheval plus avant, il vit les siens sur les murailles de la ville; & comme il n'y avoit plus à balancer, & qu'il falloit saisir promptement l'occasion, que l'heureuse témérité d'un petit nombre de gens lui présentoit, il fit approcher les troupes, qu'il venoit de rassembler, & leur ordonna d'entrer, enseignes déployées, dans la ville. Elles s'emparérent aussi-tôt de la porte la plus voisine; mais, comme le jour étoit près de finir, elles n'allérent pas plus loin, & les ennemis abandonnérent la ville, pendant le silence de la nuit. Ce jour-là, il y eut, auprès d'Aquilonie, trente mille trois cens quarante Samnites de tués, & trois mille huit cens soivante-dix de pris, avec quatrevingt-dix étendards. Le Consul accorda au soldat le pillage de cette ville, & puis on y mit le feu pour la réduire en cendres. Elle fut rétablie dans la suite.

Pline fait mention des habitans d'Aquilonie, qu'il appelle Aqui

ff iv

lones, & qu'il place dans la seconde région de l'Italie. C'est aujourd'hui la Cédogna, dans la Princi-

pauté ultérieure.

AQUIMINARIUM, Aquiminarium, (a) vaisseau rempli d'eau lustrale. Il étoit à l'entrée des temples; & le peuple s'arrosoit de cette eau bénite.

AQUINATES, Aquinates. C'étoient les habitans de la ville d'Aquinum. Voyez Aquinum.

AQUINIUS [M.], M. Aquinius, (b) étoit fils de Caton, & vivoir du tems de Jules Céfar. Il est parlé de ce M. Aquinius dans l'histoire de la guerre d'Afrique

par Hirrius Pansa.

Il y a eu du nom d'Aquinius, 1.º un poète Latin, qui vécut vers l'an de Rome 693, & avant J. C. 61 ans, du tems de Catulle & de Cicéron. Celui-ci, dans ses Tusculanes, se moque d'Aquinius, qui étoit un mauvais poète. Pour Catulle, il le traite de même, le mettant au rang de Césius & de Suffénus, qu'on méprisoit comme les plus mauvais faiseurs de vers qui fussent à Rome.

2.º Un historien Latin , surnommé Juger, qui vivoit dans le premier siècle de l'Ére Chrésienne. Il écrivit la vie de César Auguste, comme nous l'apprenons des Auteurs qui le citent. Quelques Modernes ont cru qu'il étoit le même qu'Aquillius Niger.

AQUINUM, Aquinum, (c) A' novivor, ville d'Italie dans le La-

tium, arrosée par le Melpis. Elle est qualifiée colonie dans Pline. C'étoit une grande Ville, fituée sur la voie Latina, selon Strabon. Elle a donné la naissance à plusieurs grands Hommes, tels que le poëte Juvénal, si connu par ses satyres, l'empereur Pescennius Niger, & le célébre Thomas d'Aquin, qui n'a pas fair moins d'honneur à l'ordre de S. Dominique par sa sainteté que par son sçavoir.

 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{O}$ 

Annibal, dans ses guerres d'Italie, passa par Aquinum, pour se rendre dans le pais de Frégelles, près du fleuve Liris, dont les habitans de Frégelles avoient rompu

le pont, pour l'arêter.

Cette Ville est aujourd'hui ruinée. On n'y voit que très-peu d'habitations. Son Évêque suffragant de Capoue, mais exempt de la jurisdiction de l'Archevêgue, réside dans une autre Ville du voisinage; c'est-à-dire, à Ponte Corvo. Aquinum conserve fon ancien nom dans celui d'Aquino qu'on lui donne actuellement. Cette Ville, ou plutôt ce village, est dans la terre de Labour.

AQUINUS, Aquinus, (d) A'novivos, lieutenant de Métellus. Celui-ci faisant le siège de la ville des Laccobrites, envoya un jour Aquinus avec fix mille hommes pour lui amener un convoi. Sertorius en fut bientôt averti; dès qu'Aquinus fut passé, il lui dressa une embuscade sur le chemin. Et quand il revint, avec son convoi,

(b) Hirt. Panf, de Bell. Afric. p. 793,

794, 820.

(d) Plut. Tom. I. pag. 574, 575.

<sup>(</sup>a) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. II. pag. 149.

<sup>(</sup>c) Strab. pag. 237. Plin. L. III. c. 5. Ptolem. L. III. c. 1. Tit. Liv. L. XXVI. cap. 9.

il fit lever trois mille hommes du ravin couvert, où il les avoit cachés, pour le charger en queue; &
lui-même en personne l'attaquant
de front, il le mit en fuite, lui
tua une grande partie de ses gens,
& fit prisonniers les autres. Aquinus perdit ses armes, & son cheval dans ce combat, & se fauva
de vîtesse dans le camp de Métellus, qui, par cet échec, sut
obligé de lever honteusement le
siège, & eut la douleur de se voir
en même-tems moqué & sissié
par les Espagnols.

AQUITAINE [L'], Aquitania, A κουίτανα, (a) dans les tems les plus reculés, forma la troisième partie des Gaules; mais, c'étoit la plus petite de toutes. Car, elle étoit comprise entre la Garonne, l'Océan & les Pyrénées, qui la séparoient de l'Espagne. On prétend dériver l'étymologie de son nom des eaux minérales, dont elle étoit pleine, ou bien de la ville d'Acqs, qui étoit appellée par les Latins Aquæ Tarbellicæ.

I. L'Aquitaine propre, renfermée dans les bornes, qu'on vient de marquer, étoit habitée par un nombre de diverses nations. Il y en avoit au moins vingt, selon Strabon. Elles n'étoient pas à la vérité bien considérables, ni bien illustres. Presque toutes leurs habitations étoient le long de l'Océan. Il s'en trouvoit seulement quelques-unes au milieu du païs, &

même vers les Cemmènes, jufqu'au territoire des Tectosages. Le sol, du côté de l'Océan, étoit pour la plus grande partie sabloneux & leger, ne produisant presqu'autre chose que du miel; au lieu que du côté des montagnes & le long de la Garonne, il étoit beaucoup meilleur. Cette dernière assertion, avancée par Strabon, n'est point démentie par la qualité actuelle du pais. Je puis l'assurer, d'autant plus hardiment, que je connois le pais par moi-même, puisque c'est ma patrie.

Les principaux peuples d'Aquitaine, dont le nom est parven u jusqu'à nous, étoient les Médules, les Bituriges-Vivisces, les Cocofates, les Vasates, les Tarbelles, les Sotiates, les Lactorates, les Élusates, les Ausces, les Tarusates, les Bigerrones, &c. Les Ausces, selon Pomponius Méla, tenoient un rang distingué dans le

pais.

On croit que les Aquitains étoient originairement Espagnols, Aussi lit-on dans Strabon, qu'il ressembloient plus à ces peuples qu'aux Gaulois, & qu'ils étoient entièrement dissérens des Belges & des Celtes, non seulement pour la langue, mais encore pour la figure. Il y a apparence que les Aquitains se gouvernoient comme les autres peuples de la Gaule, dont quelques-uns étoient soumis à des Rois; mais, ils avoient con-

(a) Strab. p.1161, 176. & feq. Ptolem. L. III. c. 7. Plin. L. IV. c. 19. Pomp. Mel. L. III. c. de extr. Gall. Ora. Cæf. de Bell. Gall. L. III. pag. 109. & feq. Crév. Hift, Rom. Tom. VII. pag. 4, 5,

130, 131. Mém. de l'Acad. des Infcrip. & Bell. Lett. Tom. VIII. p. 403. & fuiv. Tom. XVI. pag. 165. Tom. XIX. p. 495. Tom. XX pag. 47.

 $\mathbf{A}$ 

fervé presque tous le gouvernement républicain. Un Sénat composé des chefs de chaque cité, étoit dépositaire de l'autorité publique. Il tenoit ses assemblées dans la ville capitale de chaque

peuple.

Célar fut le premier qui soumit les habitans de l'Aquitaine aux Romains, du moins pour la plus grande partie. Pendant qu'il étoit occupé à réduire des peuples de la Celtique, il avoit envoyé dans l'Aquitaine P. Crassus, l'un de ses lieutenans, Les Sotiates, qu'il attaqua les premiers, avoient eu grande part à la défaite de L. Manilius, proconful de la Gaule Narbonnoise, du tems de la guerre de Sertorius. Fiers de cette victoire, ils se battirent contre Crassus avec beaucoup de courage : & après avoir été vaincus, ils s'enfermérent dans leur Ville, où ils foûtinrent le siège en braves gens. Ils firent preuve de valeur dans plusieurs sorties; & comme ils scavoient parfaitement l'usage des mines, ils en poussérent quelquesunes fous les ouvrages des affiégeans. Tout fut inutile. Il fallut qu'ils se rendissent à Crassus, qui les désarma.

La défaite des Sofiates & la prise de leur Ville furent un avertissement aux autres peuples de l'Aquitaine, de se réunir contre le vainqueur. Ils implorérent même le secours des Espagnols leurs voifins, & firent venir pour les commander des élèves du grand Sertorius. Sous ces nouveaux chefs, la guerre ne se sit point avec l'impétuolité & la fougue ordinaire

aux Barbares. Ils évitérent le combat; ils se tinrent dans un camp bien fortifié, voulant profiter de l'avantage, qu'ils avoient de faire la guerre dans un païs ami & fur leurs terres, & ruiner par le tems des ennemis, qui tiroient leurs vivres de loin avec beaucoup de peine. C'est ce qui obligea Crasfus à livrer l'assaut à leur camp; & il auroit eu bien de la peine à le forcer, si les derrières de ce camp eussent été gardés avec soin. Mais, ils étoient négligés; & Crassus, qui en fut averti, y envoya fa cavalerie avec quatre cohortes de réserve. Ces troupes entrérent dans le camp des ennemis sans résistance; & les Aquitains, enveloppés par-derrière, attaqués avec vigueur par-devant, se trouvérent hors d'état de se défendre, & furent taillés en piéces. De cinquante mille qu'ils étoient, à peine en resta-t'il la quatrième partie. Le fruit de cette victoire fut la soumission de toute l'Aquitaine, à la réserve de quelques peuples reculés & enfoncés dans les Pyrénées. Cette conquête le fit l'an 56 avant J. C.

II. Peu de tems après que l'Aquitaine fut tombée au pouvoir des Romains; c'est-à-dire, sous l'empire d'Auguste, cette Province reçut une bien plus grande étendue, qu'elle n'avoit eu juiqu'alors. Car, ce Prince, dans la division qu'il sit des Gaules en quatre parties, ayant détaché de la Celtique quatorze nations, rentermées entre la Loire & les Pyrénées, les donna à l'Aquitaine, qui commença des-lors à ne plus AQ

reconnoître pour limites le premier de ces deux fleuves, mais le fecond. Et c'est pour cela que Ptolémée, voulant décrire les bornes de cette Province, lui adjuge au couchant l'Océan, au septentrion la Loire, à l'orient la Lyonnoise & la Narbonnoise, &

au midi les Pyrénées.

L'établissement d'Auguste ayant sublisté jusqu'au regne de Dioclétien, fut alors altéré. La cité de Bourges fut détachée de l'Aquitaine, pour devenir cité de la première Lyonnoise. Il se fit encore d'autres changemens depuis. On divisa l'Aquitaine en plusieurs provinces; & ce fut alors que l'on commença à compter la première & la seconde Aquitaine, non comprise la Novempopulanie, qui étoit une troisième Aquitaine. Quand on forma cette nouvelle division, la première Lyonnoise rendit la ville de Bourges; & cette cité, qui avoit toujours été très-considérable, eut l'honneur de devenir la Métropole de la première des deux Provinces, qui eurent le nom commun d'Aquitaine. On trouve la preuve de ces changemens dans Ammien Marcellin, lorsqu'il dit, que Bourges étoit une des villes, qui faisoient l'ornement de la première Lyonnoise.

Bourdeaux tint le premier rang dans la seconde Aquitaine, & Ausch dans la Novempopulanie. Il s'est fait depuis de nouveaux changemens à toutes ces divisions; de façon que le nom d'Aquitaine a disparu entièrement, & qu'il ne s'emploie plus aujourd'hui, que pour désigner le duc d'Aquitaine. On prétend que le mot Guienne s'en est formé par corruption.

L'ancienne Aquitaine, ou l'Aquitaine, proprement dite, répond à présent, partie à la Guienne,

partie au Béarn.

AQUITAINS, Aquitani, A'noutravoi, peuples de l'Aquitai-

ne. Voyez Aquitaine.

AQUITECTEURS, nom que les Romains donnoient à ceux, qui étoient chargés de l'entretien des aquéducs & de tous les bâtitimens destinés, ou à distribuer les eaux dans la Ville, ou à en expulser les immondices.

# AR

AR, ou A&R, (a) lettres caractérissiques, qui indiquent les médailles, frappées à Arles, sous nos Rois de la première race. Tel est le sentiment de M. Bonamy. L'on peut d'autant moins douter, ajoûte ce sçavant Académicien, que les lettres AR désignent la ville d'Arles, que sur plusseurs médailles de cette Ville, outre ces deux lettres, posées aux deux côtés de la croix, qui s'y voit, on lit le nom d'Arelate tout au long.

C'est d'après ces principes, que M. Bonamy explique une médaille, tirée du cabinet de M. de Clèves. Elle représente, dit-il, d'un côté la tête de l'empereur Maurice, ornée d'un diadème de perles, & au tour DN. MAVRC.

<sup>(4)</sup> Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XX. pag. 186, 187.

TIB. PP. AVG. Au revers, il y a dans le champ une croix posée sur un globe, à droite la lettre A, & à gauche la lettre R, qui sont les deux premières du mot ARELATE. Sous la lettre A est un V, & sous la lettre R deux II, & au tour du revers VICTOR VIV-AOCVEO, pour Victoria Augustorum, au bas on lit CONOB.

AR, Ar, A'roup, (a) ville de Palestine dans la tribu de Ruben. Elle fut la capitale de l'empire des Moabites, & étoit située sur le fleuve d'Arnon, qui la séparoit en deux. Moise reçut ordre du Seigneur de ne pas faire la guerre aux Moabites, parce qu'il ne devoit rien donner de leur pais à son peuple, ayant donné Ar aux ensans de Loth, afin qu'ils la possédassent. Voyez Ariel.

AR MOAB. Voyez Ar, ou

Ariel.

ARA, Ara, (b) ville, ou canton d'Afie dans l'Affyrie; sur le fleuve de Gozan. C'est-là que Phul, roi de cette contrée, & Theigathphalnasar, roi d'Afsur, emmenérent en captivité la tribu de Ruben, celle de Gad, ainsi que la demi tribu de Manassé. Leur impiété & le culte, qu'elles avoient rendu aux dieux des nations, en abandonnant celui de leurs peres, leur attirérent ce châtiment.

ARA, Ara, A'pá, (c) de la tribu d'Afer, étoit fils de Jéther. Il avoit deux freres, nommés l'un

Jéphoné, l'autre Phaspha.

(a) Deuter. c. 2. v. 9, 29. (b) Paral. L. I. c. 5. v. 26. ARA, (d) primitivement signisse lieu élevé εξοχώ, ainsi que δουνος & βωμις. Joseph Scaliger, sur Ausone, l'avoit déjà remarqué, en rapportant à ce sujet le passage de Virgile:

Saxa vocant Itali mediifque in fluctibus Aras.

Ce mot vient manifestement du Celtique Ar, ou du moins de l'ancien Armoricain Ar super dans Boxhornius. D. Pezron dit trop vaguement Ara d'Ar terra, d'où Aro peut bien venir, ainsi qu'il le dit; mais, d'ajoûter qu'Or, dans le mot Arator, signifie homme, homme destiné à la terre, c'est un ridicule honteux que de méconnoître à ce point la terminaison des noms verbaux en tor.

Voilà donc le sens primitif d'Ara, ainsi que de Bouco; c'est delà qu'est partie leur signification métonymique d'autel. On bâtifsoit des autels sur les lieux élevés; on facrifioit fur les montagnes. Je ne crois pas qu'il faille, pour le prouver, épuiser ici les lieux communs. J'ajoûterai que par un autre trope, compris sous le nom générique de métonymie, le Grec ζωμός, Ara, a été pris pour templum. Mais, fouvenous-nous principalement que Comos & Ara ont passé de la fignification de lieu élevé à celle d'un lieu bâti, appelle Autel.

ARA PINGUIS. Voyez Palices. ARA, (e) nom donné au ser-

Bell. Lett. Tom. XX. pag. 27. (e) Coût. des Rom. par M. Nieup. pag. 219.

<sup>(</sup>c) Paral. L. I. c. 7. v. 38. (d) Mem, de l'Acad, des Inscript, &

461

ment. C'est parce que ceux, qui prêtoient serment, le faisoient en touchant les Autels.

ARA. Il y avoit, chez les Latins, quelque différence entre Ara & Altare. Voyez Altare.

ARA SUBITARIA. Voyez austi

Altare.

ARAAS, Araas, A'pas, (a) pere de Thécuas, étoit, selon l'Écriture, gardien des vêtemens.

ARAB, ou ARAD, Arab, vel Arad, Arab, (b) ville de la Terre-Sainte. Elle étoir dans la tribu de Juda, à laquelle elle échut

par le sort.

ARABARQUE, Arabarches, terme, qui veut dire proprement chef des Arabes. Il fignifioit aussi celui qui étoit chargé de lever l'impôt, qu'on avoit mis sur les Arabes.

ARABES, Arabes, A'pales, peuples de l'Arabie. Voyez l'arti-

cle, qui suit.

ARABIE, Arabia, A'pacla, (c) grande contrée d'Afie, qui formoir une presqu'isle, étant environnée, au midi, de la mer Rouge & du golse Arabique, à l'orient, de la mer Érythrée, & au nord, du golse Persique. A l'occident, elle étoit contigue à l'Égypte & à la Palestine. Elle l'étoit aussi à la Syrie, à la Mésopotamie & à la Babylonie, du côté du nord.

L'Arabie étoit un païs rempli d'un nombre presque infini de villages & de quantité de villes parfaitement belles, toutes situées fur des collines de différente élévation. Les plus grandes de ces Villes étoient considérables par la beauté des palais du Prince, par le nombre des habitans, & par la richesse de chacun d'eux. Les campagnes de l'Arabie rapportoient, avec abondance, toutes fortes de fruits; & les troupeaux de toutes les efpèces n'y manquoient jamais de pâturages. La quantité de fleuves, qui traversoient ce pais, contribuoient beaucoup à l'excellence des fruits, que l'on y recueilloit. Ainsi, c'est avec justice que l'on avoit donné le nom d'Arabie heureuse à l'une de ses Provinces: car, les Anciens y en ont distingué trois principales, l'Arabie Pétrée, l'Arabie Déserte, & l'Arabie Heureuse. Nous parlerons de chacune en particulier, après que nous aurons donné une idée des Arabes en général.

I. Les premiers peuples d'Arabie, selon les Arabes eux-mêmes, qui les appellent Arabes purs & fans mêlange, descendoient de Cahtan, ou Jectan, fils d'Héber, & frere de Phaleg, lequel, après la division des Langues, vint habiter cette presqu'isle d'Asie.

Les seconds Arabes, qui avoient succédé à ces premiers, étoient les descendans d'Ismaël, fils d'Abraham & d'Agar, qui s'établit parmi les Arabes purs & anciens, & sur pere des Arabes mêlés, ou Mota-Arabes, ou Mosta-Arabes;

& feq. Pomp. Mel. L. I. c. de Arab. L. III. c. de Sin. Arab. Plin. L. VI. c. 28. Herod. L. III. c. 107.

<sup>(</sup>a) Reg. L. IV. c. 22. V. 14. (b) Jofu. c. 15. V. 52.

<sup>(</sup>c) Diod. Sicul. pag. 219. Ptolem. L. Herod. L. III, c. 107. V. c. 17, 19. L. VI. c. 7. Strab. p. 767.

c'est-à-dire, des peuples connus fous le nom d'Ismaëlites.

Les Arabes purs & anciens étoient divisés par tribus, dont les unes subsistent encore dans l'Arabie, les autres sont éteintes & perdues; soit qu'elles aient été exterminées pour leurs crimes par la colère de Dieu, ou qu'elles aient été consumées par les guerres intestines, qui ont été assez communes dans ce païs.

Les seconds Arabes, ou les Ismaëlites, étoient aussi divisés par Tribus. Ils en formoient douze, felon le nombre des douze fils d'Ismaël; scavoir, Nabujoth, Céder, Abdéel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadar, Théma, Jéthur, Naphis, Cedma. Mais, quoique ces peuples soient fort soigneux de rechercher & de conserver leur généalogie, ils ne peuvent la faire remonter jusqu'à Ismaël. Ils sont obligés de s'arrêter à Adnan, l'un de ses descendans; & la généalogie même de Mahomet ne remonte pas plus haut.

Outre les descendans d'Ismaël. qui ont peuplé la plus grande partie de l'Arabie, on doit aussi reconnoître que les enfans d'Abraham & de Céthura, ceux de Loth, ceux d'Esau, & une partie de ceux de Nachor, ont demeuré dans le même pais, & ont exterminé une partie des anciens habitans. Voilà comme les auteurs Arabes racontent l'histoire des premiers habitans de l'Arabie. Parlons-en maintenant, d'après l'Écriture.

(a) II. Ceux, qui ont habité les premiers l'Arabie, étoient de la race de Cham. On y connoit des Madianites, descendans de Chus, chez qui se retira Moise. Abimélech, roi de Gérare, est connu des le tems d'Abraham; les Amalécites le sont du tems de Moise. Les Hévéens & les Amorrhéens, les Cinéens & les Méoniens, ou Mahoniens s'étendoient assez avant dans l'Arabie Pétrée. Les Horréens étoient dans les montagnes, qui sont au midi de la terre de Chanaan, & à l'orient de la Mer morte. Les Réphaims, les Emims, les Zuzims, & les Zomzomims habitoient dans le païs, que l'on a depuis nommé Arabie Déserte, & qui a été peuplé par les Ammonites, les Moabites, & les Iduméens.

Ouant à l'Arabie Pétrée & à l'Arabie Heureuse, elle a été possédée par les descendans d'Ismael, qu'on connoissoit plus particulièrement sous le nom d'A-

rabes.

Il semble que l'Arabie est plus fouvent désignée dans l'Écriture fous le nom d'Arab, qui fignifie proprement en Hébreu, Occident, ou des peuples ramassés. Les Arabes pouvoient avoir été appellés Occidentaux, Arabim, à cause de leur fituation à l'occident de l'Euphrate.

L'Ecriture parle affez fouvent des Arabes comme d'un peuple puissant & se piquant de sagesse. Leurs principales richesses consistoient en bétail & en troupeaux.

AR

463

Les Arabes payoient au roi Josaphat pour tribut sept mille sept cens moutons & autant de chevaux, chaque année. Les rois d'Arabie sournissoient à Salomon une grande quantité d'or & d'ar-

gent.

(a) III. Les Arabes étoient, selon certains, distribués en plusieurs classes. La première ne comprenoit que ceux qui faisoient leur métier de la guerre, & qui. par ce moyen, servoient aux autres comme de boulevard. La feconde renfermoit les agriculteurs, chargés de fournir du froment. La troisième étoit remplie des artistes. Les arts ne passoient point d'une province à une autre, parce que chacun demeuroit constamment atraché aux coûtumes de ses peres. On n'y trouvoir presque d'autre vin que celui, qui se tailoit avec des dattes. Les freres, à raison de leur grand âge, étoient plus honorés que les enfans. On tiroit le Roi de la même nation, ainsi que les Magistrats. Tout étoit commun entre les parens. Cependant, le plus âgé étoit regardé comme le maître. On punissoit l'adultère du dernier supplice; mais, l'on ne donnoit ce nom qu'au commerce qu'avoient ensemble deux personnes d'une province différente d'ailleurs les femmes étoient communes. Auffi fe regardoient - ils tous comme freres.

Les Nabatéens avoient attention d'acquérir des biens, & de les conferver. Ainfi, ils condamnoient à un amende celui dont les richesses se trouvoient diminuées: au lieu qu'ils décernoient des honneurs à quiconque les augmentoit. Comme il y avoit très-peu d'efclaves parmi eux, c'étoient les parens qui se servoient pour l'ordinaire l'un l'autre; finon chacun se rendoit à lui-même les services nécessaires. C'étoit un usage établi parmi les Rois même. Dans les repas, les convives n'excédoient pas le nombre de treize, & il y avoit toujours deux musiciens. Le Roi en donnoit plusieurs de suite avec le plus grand appareil, où personne ne buvoit au delà de douze coupes. On dit qu'il étoit extrêmement populaire, & que cela éroit porté au point qu'il rendoit volontiers aux autres les mêmes services, qu'il se rendoit à lui-même. On le voyoit même plaicer souvent devant le peuple. Et quelquefois, on informoit de fa vie.

Les maisons étoient construites de pierres précieuses. Les péristyles étoient revêtus d'or; & les chapiteaux des colomnes portoient des statues d'argent massif. Les portes & les frontispices étoient chargés avec beaucoup de symmétrie, d'ornemens d'or, d'argent, d'ivoire . & d'autres matières précieuses. Mais , les Villes n'étoient pas ceintes de remparts, parce qu'on y vivoit en paix. Le païs, quoique très-fertile, ne produisoit point d'huile; mais, on y suppléoit par le moyen de celle que l'on faisoit avec une sorte de

grain, appellé Séfamine. Il n'y avoit point de chevaux; & les éléphans les remplaçoient, en rendant les mêmes services qu'eux. Les tuniques & les caleçons y étoient à la mode. Les Rois, tout couverts de pourpre marchoient avec des fandales. Il étoit permis d'y apporter de certaines marchandiles; mais, il y en avoit d'autres, dont l'entrée étoit défendue. Pour les gravures, les statues, & autres choses de cette nature, on les tiroit des pais étrangers. Les corps morts y étoient méprifés comme du fumier. C'est pourquoi, on enterroit les Rois dans cette vile matière.

(a) IV. Nous ne connoissons guere les dieux, que les Arabes idolâtres adoroient avant Mahomet. Voici ce qu'en écrit Hérodote: " Il n'y a point de peuple » au monde, qui garde mieux la » foi promise, que les Arabes. » Ils la promettent de cette ma-» nière. Un homme se met entre » les deux parties, qui veulent » traiter ensemble, tenant une n pierre aigue, avec laquelle il » taille le dedans de leur main : » ensuite, il prend un floccon de » l'habit de chacun d'eux; il le n trempe dans le fang qui fort de » la plaie; il oint de ce même » fang fept pierres mises entre » eux; & faisant cette onction, il » invoque Bacchus & Uranie; ils » croyent qu'il n'y a point d'au-» tres dieux que Bacchus & Ura-» nie; ils se tondent les cheveux,

(a) Herod. L. I. c. 131. L. III. c. 8. | Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Strab. pag. 741. Antiq. expliq. par D. Lettr. Tom; XVI. pag. 50, 67, 68. Bern. de Montf. Tom, II. pag. 380, 381.

» parce, disent-ils, que Bacchus n les porte de même; ils se ra-» sent les temples, & portent de » courts cheveux, tondus en ceror cle; ils appellent Bacchus Uro-» talt, & Uranie Alilat. "

Strabon dit qu'ils n'adoroient que Jupiter & Bacchus; ce qui s'accorde assez avec ce que dit Arrien, que les dieux de l'Arabie étoient le Ciel & Bacchus. On peut aisément entendre par le Ciel Jupiter; & comme l'Uranie d'Hérodote veut dire la Céleste, peutêtre que ces sentimens, qui d'abord paroissent différens, pour-

roient se concilier.

Selon Étienne de Byzance, le dieu des Arabes s'appelloit Dufarés, qui donnoit son nom à une haute montagne, & à un peuple d'Arabie, qu'on appelloit les Dusaréniens. Philostorge, dans Photius, dit que les Homérites, nation célebre de l'Arabie, étoient circoncis. Ils avoient apparemment conservé cette coûtume, depuis Ismaël, leur premier pere, fils d'Abraham. Cela leur étoit commun avec plusieurs peuples Éthiopiens, & avec les Troglodytes. Ils facrifioient, dit-il, au soleil, à la lune & aux démons. On trouve la même chose dans les actes de Métaphraste, dans Surius. L'Auteur de l'histoire du massacre des Moines du mont Sina, dit que les Arabes facrifioient au soleil & à lucifer.

On assure que tous les Arabes rendoient des honneurs divins à

une tour, qu'ils appelloient Acara, ou Alquebila, qui avoit été bâtie par leur patriarche Ismaël. Les anciens Arabes honoroient comme une divinité une grande pierre quarrée, selon Maxime de Tyr. C'étoit apparemment cette même pierre, qui ressembloit à Vénus, suivant Euthymius Zygabénus. Quand les Sarrasins se convertissoient à la religion Chrétienne, on les obligeoit d'anathématiser cette pierre, qui étoit autrefois

l'objet de leur culte.

Les Arabes modernes, descendus d'Ismaël , nous apprennent quelques noms des divinités des anciens peuples d'Arabie. Par exemple, Sakiah, qu'ils invoquoient pour avoir de la pluie; Hafedah, à qui ils recouroient, pour être préservés des mauvaises recontres dans leurs voyages; & Razoca, à qui ils demandoient les choses nécessaires à la vie. Ils adoroient aussi Lath, ou Al-lath, qui est un diminutif d'Alla, qui est le vrai nom de dieu; Aza, ou Uza, dérivé d'Aziz, qui signifie le dieu fort; Ménat, qui vient de Ménan, distributeur des graces. Il y a beaucoup d'apparence qu'ils adoroient auffi les deux Gazelles d'or, dont ils parlent si souvent dans leurs histoires, & qui avoient été offertes au temple de la Mecque.

(a) V. On remarque que les Arabes étoient extrêmement 12loux de leur liberté, & que rien n'étoit capable de leur faire accep-

ter un maître, étranger. Delà vient que, ni les rois de Perse, ni ceux de Macédoine, quelque puissance qu'ils aient eue, n'ont jamais pu les foumettre. Il faut dire aussi que l'Arabie étoit désendue par des déserts arides, dont le fable trompeur couvroit des puits, qui n'étoient connus que des gens du pais.

L'an 24 avant J. C., Auguste voulut subjuguer les Arabes, & Élius Gallus fut chargé de cette entreprise. Ces peuples n'avoient alors pour toute défense, que l'arc, l'épée, la lance, la fronde, & la hache. Ils péchoient encore plus par le défaut de discipline & de courage, que par l'imperfection de leur armure; & dans un grand combat, ils perdirent dix mille hommes, & ne tuérent que deux Romains. Mais, le pais se défendoit par lui-même. Comme c'étoit un climat aride & brûlant, il tourmenta les Romains par la difficulté des marches, par la disette des vivres, par la mauvaise qualité des eaux, & par les maladies, suites nécessaires de tant de fâcheux inconvéniens. Ils se virent atraqués du scorbut, & d'une efpèce de débilité & de paralysie sur les jambes; maux inconnus pour eux, & contre lesquels, ils n'avoient point de remédes sous leur main. L'huile, prise dans du vin, ou appliquée en fomentation fur

les parties malades, leur procu-

roit du foulagement. Mais, ils

n'en avoient apporté que de peti-

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. pag. 64. Crev. Hift. I de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lettr. des Emp. Tom. I. pag. 49, 49. Mém. Tom. XIV. p. 129, 130. T. XXI. p. 442.

tes provisions, & le pais ne leur

en fournissoit point.

La perfidie, vice de tout tems reproché aux Arabes, contribua encore aux malheurs des Romains. Gallus prit confiance en un certain Sylléus, Arabe Nabatéen, qui l'embarqua dans une navigation périlleuse, sous prétexte que les chemins, par terre, étoient impratiquables, pendant que les caravanes, des-lors en usage dans le païs, faisoient journellement cette route sans risque & sans difficulté. Ensuite, il le conduisit par les chemins les plus rudes & les plus propres à faire périr l'armée Romaine; & il en allongea tellement la marche, que Gallus, au retour, fit en soixante jours la traverse qui lui avoit coûté six mois, sous la conduite de Sylleus. Enfin, après environ un an de fatigues & de misères, cette malheureuse armée, qui n'avoit pas même vu la region, où croiffent les aromates, en étant demeurée à deux journées de chemin, revint en Egypte, n'ayant perdu que sept hommes dans les combats, & néanmoins totalement ruinée par la faim & par les maladies.

Cependant, la domination des Romains ne laissa pas depuis de s'affermir assez bien dans l'Arabie, pour qu'on pût placer dans le Bourg-blanc une garnison avec un receveur, qui prenoit le quart des marchandises, qui y abordoient. Les Arabes firent, de tems en tems, des tentatives inutiles, pour recouvrer leur liberté, surtout, AR

fous l'empire de Trajan, qui sçut les contenir dans l'obéissance.

(a) VI. Une chose, qui est encore bien digne de remarque; c'est que les Arabes, dans les tems de barbarie, ont cultivé les sciences. Vossius croit que ces peuples avoient jusqu'alors vécu dans l'ignorance. Hottinger & Stanley soûtiennent le contraire. Comment, en effet, Néron auroit-il envoyé chercher des Philosophes magiciens en Arabie, si les sciences y avoient été tout-à-fait inconnues? Quoiqu'il en soit, cette nation ne songea pas plutôt à devenir la maîtresse du monde, qu'à l'exemple des autres, qui, avant elle, en avoient fait la conquête, elle fe déclara d'une manière particulière en faveur des sciences.

On cultiva donc la Philosophie avec foin dans les Académies du Caire, de Constantine, de Sigilfmèse, de Basora, d'Hubbede, de Fez, de Maroc, de Tunis, de Tripoli, d'Alexandrie & de Coufah, Malheureusement, les Sarrafins l'avoient reçue fort altérée des mains des derniers interprêtes, & ils n'étoient point en état de la rétablir dans fon veritable fens. Ils y prouvoient trop d'obstacles, & dans leur langue, qui leur rendoit le tour des langues étrangéres, difficile à entendre, & dans le caractère de leur génie, plus propre à courir après le merveilleux, ou à approfondir des subtilités, qu'à s'arrêter à des vérités solides. Leur Théologie rouloit sur des idées

T.

abstraites; ils se perdoient dans leurs recherches profondes fur les noms de Dieu & des Anges. Souvent il ne s'agilloit dans leur Philosophie, que de questions frivoles ; ils tournoient en astrologie judiciaire, la connoissance qu'ils avoient du Ciel. Enfin, attachant des mystères & des secrets à de simples symboles, ils croyoient posséder l'art de venir à bout de leurs desseins par un usage arbitraire de lettres, ou de nombres. Tels furent les fondemens de la cabale, jettés par les Sarrasins, dans le tems que les Juifs vivoient en Orient, sous leur do-

mination. (a) VII. Les Arabes professent aujourd'hui le Mahométisme, dont ils ont les deux fanctuaires, la Mecque & Médine. C'est de l'Arabie, qu'il s'est répandu dans tout l'Orient, en Afrique, & en Europe. Quant au gouvernement, le pais est partagé entre un grand nombre de Chérifs, d'Émirs, ou de Cheicks, les uns indépendans, les autres fujets, ou simplement tributaires du grand Seigneur. Parmi ces petits Souverains, le plus puissant & le plus respecté est le Chérif de la Mecque, auquel tous les princes Mahométans, s'empressent de faire des présens, tant à cause qu'il est de la race de Mahomet, leur Législateur, que pour avoir sa protection en faveur des caravanes, que la dévotion attire à la Mecque.

# DE L'ARABIE PETRÉE.

L'ARABIE PETRÉE, Arabia Petraa, A'pacla Herpala, (b) avoit pour bornes au couchant l'Egypte, au septentrion la Palestine, au midi la mer Rouge & une partie du golfe Arabique, & à l'orient l'Arabie Heureuse & l'Arabie Déserte. Celle-ci la bornoit aussi en partie du côté du septentrion.

Il y avoit dans l'Arabie Pétrée un grand nombre de villes. C'étoient Ébode, Maliatthe, Calguie, Lyse, Gube, Gypsarie, Gérase, Petra, Characoma, Avare, Zanaathe, Adrou, Zoara, Thoane, Necle, Clétharro, Moca, Sébun. te, Zize, Maguze, Médave, Audia, Rhabmathmome, Anithe, Surrathe, Bostre, Mésade, Adra, & Coracé.

L'Écriture nomme plusieurs villes de l'Arabie Pétrée, comme Cades-Barné, Gérare, Berfabée, Lachis, Lebna, Pharan, Arad, Almona, Oboda, Phunon, Dédan, Segor, & autres. Il est aisé de s'appercevoir que la plûpart de celles-ci sont les memes que celles qu'on vient de marquer d'après Ptolémée. Les noms sont seulement un peu défigurés.

Une longue chaîne de montagnes, qu'on appelloit les monts Mélanes, ou Noirs, s'étendoit depuis le promontoire de Phara sur la mer Rouge, jusqu'à la Palesti-

(a) D. Vaiss. Géogr. Hist. Ecclés. & j Civil, Tom. IX. pag. 138, 139
(b) Ptolem. L. V. c. 17. Strab. pag.

767,776,779. Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 22. Carte de l'Orient par M. d'Anvil.

AR

II.

ne, & traversoit par conséquent tout le pais d'une extrêmité à l'autre. Le mont Sinaï, si célebre, depuis que Dieu y donna sa loi aux enfans d'Israël, faisoit partie des monts Mélanes. Du côté occidental de ces montagnes étoit la nation Saracène. Venoit ensuite la nation Munichiate; & auprès de celle-ci, se trouvoient les Pharanites sur le golse. Pour les Réthenes, ils occupoient le pais situé le long des montagnes de l'Arabie Heureuse.

Pétra étoit la capitale de toute la contrée, & lui avoit donné son nom. Plusieurs Auteurs l'ont aussi appellée Syrie, Sobal & Zobal. D'autres, comme Strabon, Josephe & S. Jérôme, l'ont nommée Nabatée, & Nabatéene, & ses habitans Nabatéens, Nabaténiens. Ces derniers noms, selon la plûpart de ces Auteurs, sont dérivés de celui de Nabaïoth, premier-né des enfans d'Ifmael, qui s'établit dans l'Arabie Pétrée. Et même S. Jérôme dit que ces noms, de son tems, étoient fréquemment ufités dans les familles, & que plufieurs villes, villages, & forteresses les avoient conservés. D'autres prétendent que le nom de Nabatée, vint de celui de Nabata, qui fut d'abord donné à la ville de Pé-

Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut assurer comme certain, c'est qu'il y eut dans l'Arabie Pétrée un peuple, qui porta le nom de Nabatéens. Voyez Nabatéens.

# DE L'ARABIE DÉSERTE.

L'ARABIE DÉSERTE, Arabia Deserta, A rachia Deserta, A racha E romuos, (a) étoit bornée au septentrion par la Mésopotamie; à l'occident par la Syrie, la Palestine, & l'Arabie Pétrée; à l'orient par la Babylonie, & par une partie du golfe Persique; & au midi par l'Arabie Heureuse.

Cette contrée, selon Ptolémée, fut occupée par divers peuples, dont voici les noms. 1.º Les Cauchabènes, qui habitoient sur les bords de l'Euphrate. 2.º Les Cataniens, ou Batanéens, qui étoient limitrophes des Syriens. 3.º Les Agubènes, dont le territoire confinoit à l'Arabie Heureuse. 4.9 Les Rhaabènes, qui étoient voisins des Agubenes. 5.º Les Orchénes, qui s'étendoient le long du golfe Persique. 6.9 Les Esites, qui étoient au-dessous des Cauchabenes, près de la Babylonie. 7.º Les Basanes, places au - dessus des Rhaabènes. 8.º Les Agréens, qui étoient au milieu du pais, dans le voisinage des Batanes. 9.º Enfin, les Martines, qui avoient leurs habitations contigues à la Babylonie.

On comptoit dans l'Arabie Déferte un grand nombre de villes & de villages. Le long de l'Euphrate, on trouvoit Thapsaque, Bithre, Gadirthe, Auzare, Audathe, Eddare, Balatée, Pharga, Colorina & Belgnée. Vers le golfe Persique étoient Ammée,

Adicare & Iocare : & du côté de la Mesopotamie, Barathème, Save, Coché, Gavare, Aurane, Béganne, Alate, Érupe, Themmé, Lume, Thaubé, Sévia, Dapha, Sora, Odagane, Tédium, Zagmais, Arrhadé, Abéra, Artémite, Nachabe, Duméthe, Allate, Abéré, Calathuse & Sal-

Cette multitude de villes & de villages, qu'habitoient les diverses nations, dont on vient de parler, sembleroit annoncer un pais extrêmement fertile. Il s'en faut pourtant bien que cela fût ainsi. C'est même la nature du terroir, qui a fait donner à cette partie de l'Arabie, le nom d'Arabie Déserte. Il faut y joindre une autre raison; c'est-à-dire, les déserts immenses, dont elle étoit pleine; déserts que causoit le peu de sécondité

des terres.

L'Arabie Déserte étoit pleine de bêtes farouches. Les lions & les léopards y étoient en grande quantité, & tous plus hauts & plus forts, que ceux de la Libye. Il s'y trouvoit outre cela, de ces tigres, qu'on appelloit Babyloniens. Le pais nourrissoit encore des autruches, dont le nom Grec Strutho - Camelus exprime fort bien qu'elles tenoient de l'oye & du chameau. Elles étoient de la hauteur de ce dernier, quand il est encore jeune. Elles avoient la tête couverte d'un poil leger, les yeux grands, noirs, & peu différens de ceux de cet animal, un long cou, & un bec, qui se recourboit en pointe. Leurs aîles étoient affez foibles & couvertes de poil. Leur corps étoit posé sur deux jambes fort hautes, qui n'avoit chacune qu'un ongle fendu; de forte qu'elles ressembloient en même-tems à des oiseaux & à des animaux terrestres. Leur pesanteur les empêchoit de s'élever en l'air; mais, elles couroient très-legérement sur la terre; & étant poursuivies par des chasseurs à cheval, elles leur lançoient des pierres avec les pieds, d'une si grande roideur & d'une si grande justesse, qu'elles les blessoient & les jettoient par terre affez fouvent. Quand elles étoient sur le point d'être prises, elles cachoient leur tête dans un arbre, ou dans quelque fente; non, comme disent quelques-uns, par une stupidité qui leur fît croire qu'on ne les voyoit pas, parce qu'elles ne voyoient personne, mais par un inftinct qui les portoit à garantir leur tête, comme la plus importante & la plus foible partie de leur corps.

Il y avoit encore dans le païs des chameaux - léopards ; ainfi nommés des deux espèces, qu'ils paroissoient rassembler. Ils étoient plus petits, & avoient les ongles plus courts que les chameaux; mais, ils avoient l'épine du dos élevée comme eux. Du reste, leur tête, leurs yeux, leur longue queue, la couleur de leur poil, leur donnoient beaucoup de reffemblance avec les léopards. On trouvoit aussi dans l'Arabie Déserte des bouc-cerfs, des buffles, & plulieurs autres fortes d'animaux, qui participoient à deux formes différentes. Le détail en seroit trop long; car, comme ce pais approchoit fort de l'Équateur, les

Gg iii

rayons du foleil donnoient à la terre une force & une fécondité particulière, qui la rendoient propre à la production & à l'entretien de plusieurs espèces d'animaux remarquables par leur grandeur & par leur beauté.

#### III.

# DE L'ARABIE HEUREUSE.

L'ARABIE HEUREUSE, (a)
'Arabia felix, A'pacla E'usalpar, confinoit au feptentrion à l'Arabie Déferte & au golfe Perfique, à l'occident à l'Arabie Pétrée & à la mer Rouge, au midi
au golfe Arabique, & à l'orient à

la mer Erythree.

L'Arabie Heureuse étoit habitée par une multitude de différens peuples, s'il faut s'en rappoter à l'énumération qu'en fait Ptolémée. Les Thamydites, les Sidenes, le Darres, les Banubares, les Arses, les Cinédocolpites, les Cassanites, les Élisares, les Homérites, les Adramites, les Sachalites, les Narites, les Étéens, les Géréens, les Thémes, les Léanites, les Abucéens, les Scénites, les Thadites, les Saracenes, les Thamydenes, les Napatéens, les Athrites, les Mnasémanes, les Vadènes, les Léenes, les Astagenes, les Jolysites, les Catanites, les Thanuetes, les Manites, les Salapenes, les Magites, les Minées, les Dosarenes, les Mocorétes, les Sabéens, les Anchites, les Mélancites, les Da-

charenes, les Zeérites, les Bliuléens, les Omanites, les Cattabènes, les Afabes, les Jobarites, les Alfaméotes, les Sophanites, les Bithibanites, le Rhabanites, les Chatrammites, les Masfonites, les Sarites, les Sappharites, les Rhatines, les Maphorites & les Ascites; voilà quelles surent, selon notre Géographe, les diverses nations, qui occupérent anciennement l'Arabie Heureuse; quant aux villes que l'on y trouvoit, elles étoient sans nombre. Nous nous dispenserons donc d'en présenter ici la nomenclature.

L'Arabie Heureuse étoit ainsi appellée, non seulement à cause des troupeaux, qui y étoient en abondance, mais encore, parce qu'elle produisoit des parfums excellens. Tout le pais, sur tout le long de la mer, étoit, pour ainsi dire, embaumé par les plantes odoriférantes, qui fortoient de la terre de toutes parts, comme le baume, la canelle, & plusieurs autres qui avoient toutes leurs propriétés particulières. Quand elles étoient nouvelles, elles étoient fort belles à voir ; mais , pour peu qu'elles vieilliffent, elles devenoient flasques & desagréables. Plus avant dans les terres, on trouvoit des forêts épaisses d'arbres qui portoient l'encens & la myrrhe, sans parler des palmiers, des roseaux & des cinnanomes. Ces sortes d'arbres étoient en si grand nombre, qu'il est impossible d'exprimer l'excellente odeur,

(a) Prolem. L. 6. c. 7. Diod. Sicul. & feq. Plin. L. VI. c. 27. L. XII. c. 13. pag. 93, 95, 125, 126. Strab. pag. 779, 128. Pomp. Mel. L. III. c. de Sin. Perl.

que leur assemblage répandoit dans l'air. Rien, dans la nature, n'approchoit du plaisir, que cette odeur composée faisoit à ceux même, qui cotoyoient ce rivage, & qui ne la recevoient que de loin. Les vents de terre, qui se levoient au printems, apportoient ces exhalaisons précieuses du milieu du pais, jusques sur la mer. Car, outre que les aromates n'étoient point séparés dans des vases, ils n'étoient pas même affoiblis par le transport; mais, ils avoient encore toute la vigueur, qu'ils tiroient de la plante, qui les portoit, & leur odeur s'insinuoit, pour ainsi dire, jusqu'au fond de l'ame. Elle étoit d'ailleurs aussi falutaire, qu'elle étoit déliciense; & sortant actuellement du sein de la nature, elle donnoit à ceux qui la sento ent l'idée de l'ambrosse, que la fable fait servir à la table des dieux. La langue au moins, dit Diodore de Sicile, ne fournit aucun autre terme, qui puisse faire comprendre l'effet divin de cette odeur sur les sens.

Cependant, la nature ne laiffoit point encore aux hommes cette féliciré toute pure; elle y avoit mêlé une peine ou un danger, qui les avertiffoit toujours du befoin qu'ils avoient du fecours des dieux. Ces forêts odoriférantes étoient pleines de ferpens rouges de la longueur d'un pied, & dont la morfure étoit irrémédiable. Hs fautoient fur l'homme & le couvroient de fang par leurs morfures. De plus, les vapeurs, qui avoient de la force dans ce lieu plein d'aromates, pénétroient

fouvent le corps des habitans, & leur causoient une enflure, qui aboutissoient à un relâchement de fibres ; accident encore plus fâcheux. Ils guérissoient cette infirmité, en faisant brûler du bitume & du poil de bouc sous le nez de leurs malades, afin de combattre l'odeur, qui étoit répandue dans l'air, par une autre fort opposée. Car, les plus excellentes choses, selon la remarque du même Diodore de Sicile, ne sont utiles à l'homme, que quand il en use avec une certaine moderation. qui convient à fon tempérament.

La ville de Saba, qui étoit bâtie fur le penchant d'une montagne, étoit la capitale de tout le pais. Le sceptre étoit héréditaire dans une seule famille; & ils rendoient à leurs Rois des honneurs mêlés d'avantages & d'incommodités. Ceux-ci paroissoient heureux, en ce qu'ils commandoient tout ce qu'ils vouloient; mais, il leur étoit défendu de mettre jamais le pied hors de leur palais. Et s'ils s'étoient avisés de le faire, les peuples n'auroient pas manqué de les lapider, selon l'ordre qu'ils en avoient recu d'un ancien Oracle. Au reste, les habitans du pais surpassoient en richesses, non seulement les Barbares, mais toutes les nations policées. De tous les peuples, qui trafiquoient avec de l'argent, c'étoient eux qui en exigeoient les plus groffes sommes pour un très-petit poid de la marchandise qu'ils débitoient. Mais, de plus, comme leur fituation les avoit toujours mis à l'abri du pillage, ils avoient des monceaux

Gg iv

d'or & d'argent, particulièrement à Saba, qui étoit le féjour de leurs Rois, fans parler des vases, des meubles, & des lits même de l'un & de l'autre métail.

Ils avoient conservé l'abondance & la tranquillité pendant tant de siécles, parce qu'à la difference de la plûpart des hommes, ils ne cherchoient point à se rendre riches & heureux de la pauvreté & des malheurs d'autrui. La mer, auprès de leurs côtes, paroissoit blanche; couleur singulière, dont il feroit difficile d'assigner la cause. C'est de-là qu'étoient venues les isles fortunées, qui avoient plusieurs villes très-bien bâties. On ne voyoit dans leurs campagnes que des troupeaux tout blancs, & les femelles n'avoient jamais de cornes. Les marchands y abordoient de tous côtés, surtout de Porane, qu'Alexandre fit bâtir à l'entrée du fleuve Indus, pour avoir un port sur la mer des Indes.

Le marbre de Paros & des carrières les plus fameuses n'étoit point comparable à celui de l'Arabie Heureuse, lequel étoit d'un blanc, d'un poids, & d'un poli, dont rien n'approchoit. C'étoit le foleil, qui donnoit à ce marbre ces qualités, en le pénétrant de sa lumière & en le purissant par sa chaleur. Les palmiers portoient des dattes, qui étoient bien plus exquises, que celles des autres païs. Elles étoient longues d'un demi pied, les unes jaunes, les autres

rouges , les autres de couleur de pourpre; de sorte qu'elles n'étoient pas moins agréables à la vue qu'au goût. Le tronc de l'arbre étoit d'une hauteur étonnante, & par tout également droit & uni; mais, la tête ou le bouquet n'étoit pas en tous de même forme. Quelques palmiers étendoient leurs branches en rond, & le fruit de quelques-uns sortoient en grape de l'écorce fendue vers le milieu. D'autres portoient toutes leurs branches d'un seul côté, & leur poids les abaissant vers la terre leur donnoit la figure d'une lampe suspendue. D'autres enfin séparoient les leurs en deux parts, & les faisant tomber à droite & à gauche, ils les mettoient dans une parfaite symmétrie.

ARABIE, Arabia, A'pacla, (a) nom d'une ville, que Pomponius Méla place sur le golse Arabique. C'est apparemment la même, dont parle Ptolémée. Celuici la met au païs des Homérites, dans l'Arabie Heureuse. C'étoit un entrepôt pour les marchands.

ARABIQUE [le Golfe], (b) Sinus Arabicus, κόλπος Α'ραδίος. Ce Golfe communiquoit par un bout à l'Océan méridional, autrement la mer Érythrée. Il formoit un finus qui avoit plufieurs stades de longueur, & qui étoit compris entre le païs des Troglodytes & l'Arabie. Sa largeur, à son embouchure, & vers son sommet, étoit de seize stades; mais, depuis Panorme jusqu'à l'autre rivage, il

<sup>(</sup>a) Pomp. Mel. L. III. c. de Sin. Arab. Prolem. L. VI. c. 7.

<sup>(</sup>b) Diod. Sicul. p. 120, 121. & feq. Pomp. Mel. L. III. c. de Sin. Arab. Strab. L. XVI. passim.

A R 473

y avoit une journée entière de navigation. Sa plus grande largeur étoit entre le mont Tircée & la Macarie. Quand on étoit au milieu de cet espace, on ne découvroit aucun des deux continens. Depuis-là jusqu'à son embouchure, le Golfe se rétrécissoit considérablement. Cette mer étoit pleine de plusieurs grandes isles, entre lesquelles le passage étoit fort etroit; ce qui donnoit aux flots un courant rapide. Voilà en général la description du Golfe. Mais, commençant par une des extrêmités, nous rapporterons en particulier ce qu'il y avoit de plus remarquable dans le rivage, qui environnoit cette mer.

Au côté droit étoient les Troglodytes, qui tenoient depuis la côte jusqu'au désert. Ceux, qui, venant d'Arsinoé, voyageoient à droite, le long des terres, trouvoient dans plusieurs endroits des sources d'eau, qui avoient un goût amer & salé. Quand on avoit passé ces sources, on voyoit, au milieu d'une grande campagne une montagne de couleur rouge, qui offusquoit les yeux de ceux qui la regardoient attentivement. Au pied de la montagne étoit l'entrée tortueuse d'un lac, qu'on appelloit Aphrodisien. Il y avoit dans ce lac trois isles, dont deux étoient pleines d'oliviers & de figuiers ; la troisième étoit entièrement dénuée de ces sortes d'arbres; mais, on y trouvoit beaucoup de poules d'inde. Ensuite, on voyoit un grand Golfe, qu'on appelloit Acathartus; c'est-à-dire, immonde. Dans ce Golfe étoit une

longue presqu'isle, au bout de laquelle un passage étroit conduifoit les vaisseaux dans la mer qui étoit vis-à-vis. En continuant sa route, on rencontroit une isle, située en pleine mer, qui avoit quatre-vingts stades de long. On la nommoit l'isle Ophiodes,

On trouvoit ensuite diverses nations d'Ichyophages & de pafteurs Troglodytes. Après cela, on voyoit plusieurs montagnes, jusqu'à ce qu'on fût enfin arrivé au port Sotère, qui reçut ce nom des Grecs, qui y arrivérent heureusement, après une fâcheuse navigation. C'est-là que le Golse commençoit à se rétrécir & à tourner du côté de l'Arabie. Dans ce même endroit, la terre & la mer changeoient visiblement de nature. La terre étoit basse, & on n'y appercevoit point de collines. La mer étoit fangeuse. Elle n'avoit guere que trois brasses & demie de profondeur, & ses eaux étoient d'une couleur très-verte ; on dit pourtant que cette couleur ne venoit pas tant de l'eau, que de la mousse, qui étoit au fond, & qui donnoit cet aspect à sa surface. Cette rade étoit commode aux petits vaisseaux à rame, à cause du peu de mouvement qu'avoient les flots de la mer en cet endroit, & de la grande quantité de poilfons, qu'on y trouvoit.

Mais, les voyageurs étoient exposés à de terribles dangers sur les vaisseaux, qui portoient les éléphans, parce que ces vaisseaux étoient extrêmement lourds & prosonds; & il arrivoit souvent que vogant à pleines voiles, ils

474 A R

étoient poussés par le vent, tantôt contre des écueils , tantôt dans des amas de fange, dont les matelots ne pouvoient les dégager, ni avec des crocs, ni en le fertant à l'eau, parce qu'on ne trouvoit pas pied. C'est pourquoi, ils jettoient tout dans la mer, excepté leurs vivres. Mais, quelques provisions qu'ils en eussent, ils tomboient bientôt dans une extrême indigence, parce qu'il leur étoit impossible de découvrir; ni une isle, ni un cap, ni même aucun autre navire que le leur; car, la terre ferme étoit inhabitée, & il palfoit rarement des vaisseaux dans ce parage. Pour furcroît de malhear la mer amassoit, en peu de tems, au tour du vaisseau une telle quantité de fable, qu'il sembloit qu'on eur pris à tâche de l'enfoncer dedans. Ceux qui tomboient dans ce défastre, étoient ordinairement réduits à des gémissemens, qui n'étoient entendus de personne; mais, ils ne perdoient pas pourtant encore toute espérance de salut. Car, il arrivoit quelquefois que, dans le tems du flux de la mer, le flot enlevoit leur vaifseau, & les sauvoit, comme un dieu secourable, du péril éminent, qui les menaçoit. Mais, lorsque le flot n'avoit pas affez de force pour les dégager, les plus forts jettoient dans la mer ceux que le manque de nourriture avoit affoiblis, afin que ce qui restoit de provisions durât plus long-tems.

Quand ils avoient enfin épuilé foutes leurs ressources, les derniers périssoient encore plus misérablement, que ceux qui étoient morts avant eux. Car, ceux-ci, dit Diodore de Sicile, avoient rendu en un instant à la nature l'ame, dont elle leur avoit fait present, au lieu que les autres arrivoient à la fin de leur vie par des maux, que leur longueur rendoit pire que la mort. Pour le navire, étant ainsi destitué des hommes, qui le gouvernoient, il demeuroit entouré de cette chaussée de fable, qui réveilloit, à trèsjuste titre, l'idée d'un tombeau. Les mâts & les antennes, qui levoient encore leur pointe, excitoient la compassion dans l'ame des passans, d'aussi loin qu'ils les appercevoient. Il y avoit un ordre exprès du Roi de laisser la ces vaisseaux, qui servoient à marquer aux voyageurs les endroits dangereux. Les Ichyophages, qui demeuroient aux environs, rapportoient un fait qu'ils tenoient par tradition de leurs ancêtres. Ils disoient que la mer se retira un jour si loin qu'elle laissa à sec toute cette partie de son fond, qui paroissoit verte. Mais, à peine ce fond fut-il découvert, que revenant tout à coup, elle se remit dans son lit ordinaire.

Au promontoire, appellé Taurus, le rivage commençoit à décliner vers l'orient. Ce pais étoit arrosé par de grands fleuves, qui avoient leurs sources dans les monts Psébées. Ses campagnes produssoient une quantité incroyable de maulves, de cardamome & de palmiers. De plus, elles rapportoient des fruits de différentes espèces, presque sans goût, & qu'on ne connoissoit point ailleurs.

AR

Du côté des terres, on trouvoit quantité d'éléphans, de taureaux fauvages, de lions & plusieurs autres animaux courageux. Le trajet de mer étoit coupé par plusieurs isles, où l'on ne cuelloit aucun fruit bon à manger, mais qui nourrissoient des oiseaux d'un genre tout particulier, & fort agréables à la vue. Ensuite, la mer devenoit très-profonde, & on y voyoit des baleines d'une grandeur démesurée. Ces animaux ne faisoient point de mal aux hommes, à moins que, par hazard, les vaisseaux ne passassent sur l'épine de leur d'os. Ils ne pouvoient point suivre les vaisseaux à vue, parce que, lorsqu'ils étoient à fleur d'eau, leurs yeux étoient entièrement offusqués par les

rayons du foleil.

Après avoir fait connoître le rivage occidental du Golfe Arabique, nous allons donner la defcription du rivage oriental de ce même Golfe, qui appartenoit à l'Arabie, en commençant par le fond; c'est-à-dire, du côté de l'Arabie Petree. Ce bras de mer portoit le nom de Neptune, à cause d'un autel consacré à ce dieu, par Ariston, que Ptolémée envoya à la découverte des côtes de l'Arabie. Au-dessus du Golfe on rencontroit des terres maritimes, que leur fertilité avoit rendu fameules. Ceux, qui les habitoient, leur avoient donné le nom de Phoenicie, parce qu'elles produisoient des palmiers, qui portoient une grande abondance de fruits, austi utiles pour la santé que délicieux au goût. Quand on

avoit passé le pais des palmiers, on trouvoit, à l'extrêmité du continent, une isle qui étoit appellée l'isle des Phoques, ou des Veaux marins, à cause de la prodigieuse quantité de ces animaux qui y passoient. Le port de cette isle regardoit l'Arabie Pétrée & la Palestine. C'est-là qu'on dit que les Gerrhéens & les Minnéens faifoient l'entrepôt de l'encens & des autres marchandises de cette espèce, qu'ils tiroient de la haute Arabie. On rencontroit ensuite un rivage, qui fut habité d'abord par les Maranes & enfuite par les Garyndanes leurs voifins. Il y avoit peu de ports sur cette côte; mais, on y voyoit plufieurs montagnes fort élevées, & qui, étant de toutes couleurs, faisoient un aspect fort agreable, pour ceux qui navigeoient fur cette mer. On entroit ensuite dans le détroit, nommé Alainites. On y trouvoit plusieurs habitations d'Arabes Nabatéens qui occupoient non leulement une grande partie du rivage, mais qui s'étendoient même très-avant dans les terres.

Ensuite, on voyoit une contrée fort plate, qui, à cause de la grande quantité de fources, dont elle étoit arrosée, produisoit la plante, appellée agrostis, & celle qu'on nommoit médice. Le lotos même y croissoit jusqu'à la hauteur d'un homme. Les paturages y étoient si gras & si étendus, qu'on y trouvoit non seulement des bestiaux de toute espèce, mais même des chameaux fauvages, des cerfs & des daims. Outre ces animaux, qui y vivoient en fort

grand nombre, il venoit fréquemment, des déserts voisins, des bandes de lions, de loups & de léopards, contre lesquels les pasteurs étoient obligés de se battre nuit & Jour pour la défense de leurs troupeaux. Ainsi, la bonté du terroir faisoit le malheur des habitans . la nature mêlant fouvent des maux aux biens, qu'elle accorde aux hommes. On passoit de-la dans un détroit fort remarquable. Car, il s'enfonçoit dans les terres la longueur de cinq cens stades. Il étoit entouré de tous les côtes, de rochers escarpes, qui en rendoient l'entrée tortueuse & mal-aisée. Il y en avoit un sur tout, qui s'avancoit beaucoup dans la mer, & qui rétrécissoit tellement le passage, qu'on eût cru ne pouvoir jamais entrer dans ce détroit, ni en fortir quand on y étoit. Lorsque les flots étoient soulevés par les vents, ils faisoient retentir au loin tout le rivage, ou plutôt ce mur naturel, contre lequel ils alloient se briser. Ceux qui habitoient aux environs s'appelloient Bnizomènes. Ils ne vivoient que de leur chasse. On trouvoit dans ce pais un temple respecté de tous les Arabes. Près de la terre étoient trois isles, qui avoient chacune plusieurs ports. On dit que la première, qui étoit déserte, étoit consacrée à Isis. On y voyoit des édifices ruinés & des colomnes, dont les inscriptions étoient en caractères barbares. Les autres isles étoient aussi inhabitées; mais, elles étoient couvertes d'oliviers, fort différens de ceux des autres pais.

Au de-là de ces isles, les côtes

de la mer étoient entrecoupées de précipices; & la navigation y étoit fort difficile pendant plus de mille stades. Car, il n'y avoit, ni port, ni même aucune rade, propre à jetter l'ancre; & toute la côte ne présentoit pas une seule pointe de terre, fur laquelle les voyageurs fatigués pussent trouver le moindre abri & le moindre rafraîchissement. C'est-là qu'étoit une montagne, au sommet de laquelle s'élevoient des rochers inégalement coupés & d'une hauteur épouvantable. Au pied de cette montagne, il y avoit une quantité de roches aigues, qui s'avançoient dans la mer, & qui formoient derrière elles des précipices de différente hauteur. Comme elles étoient fort proches les unes des autres, & que cette mer étoit trèsprofonde, les vagues poullées par les vents & repoussées par les rochers faisoient un bruit pareil à celui du tonnerre. Tantôt lancées contre cet obstacle, elles s'elevoient prodigieusement & retomboient en écume ; tantôt anglouties dans ces précipices, elles y formoient des gouffres affreux, de telle sorte que ceux qui palsoient auprès de cette montagne, mouroient presque de frayeur. Les Arabes, furnommés Thamudéens, habitoient cette côte. De-là on passoit devant une baye fort grande, remplie d'isses, qui ressembloient aux Échinades. Des monceaux d'un fable noir d'une hauteur & d'une grandeur prodigieufes, formoient ensuite un fort long rivage. Une presqu'isle se présentoit à la vue. C'est-là qu'étoit le

port appellé Charmute, le plus beau de tous ceux, qui fussent connus par les relations des Histo-

En poursuivant sa route, on découvroit cinq montagnes, placées d'espace en espace, qui s'élevoient & se terminoient en pointe arrondie comme les pyramides d'Egypte. L'on trouvoit ensuite un Golfe environné de promontoires, au fond & au milieu defquels étoit une élévation en forme de table quarrée. Là on avoit bâti trois temples d'une hauteur prodigieuse, & dédiés à des divinités inconnues aux Grecs, mais qui étoient en grande vénération dans le pais. Plus loin on voyoit un rivage, plein de sources d'eau douce & entrecoupé d'agréables ruisseaux. C'est-là qu'étoit le mont Chabin, couvert de toutes fortes d'arbres. La vallée, qui étoit au bas, étoit habitée par les Arabes, surnommés Dèbes. La contrée voisine étoit habitée par les Arabes Aliléens & les Gafandes. Après ces peuples, venoient enfin les Carbes & les Sabéens, qui failoient la plus nombreuse nation du pais, & qui occupoient une partie de l'Arabie, qu'on appelloit Heureuse.

ARABITES, Arabitæ, (a) peuples d'Asie , dont parle Q. Curse en ces termes : n Les plus » grands froids étant passés, Ale-» xandre brûla les vaisseaux inu-» tiles; & menant son armée par

» terre , il arriva en neuf mar-» ches au païs des Arabites, & » en autant de jours en celui des » Gédrofiens, peuple libre, le-» quel , après avoir tenu conseil. » se soumit au Roi, qui ne lui » demanda que des vivres. «

Les Arabites, ou, comme lifent d'autres, les Abarites, étoient apparemment les mêmes, que ceux qui sont appellés Arbiens dans les Géographes. Ces peuples étoient ainsi nommés du fleuve Arbis, qui les séparoit des Orites. Ptolémée les nomme Abérites. Ils habitoient une partie de l'Ariane, aussi-bien que les Gédrosiens. Leur territoire étoit sur le bord de la

mer, du côté de l'Indus.

ARABON, (b) Arabus, vel Arabuin, fleuve d'Asie, vers les frontières des Indes. C'est le même que Strabon & Pline appellent Arbis. Et ce fleuve séparoit les Orites des Indes, selon ce dernier Géographe. Il naissoit aux monts Arbites, & se jettoit dans la mer des Indes. Parmi les peuples, qui ont habité les bords de ce fleuve. il y en avoit qui étoient couverts de poil, à la réserve de la tête. Leurs habits'étoient des peaux de poissons, dont la chair, rôtie au soleil, leur servoient de nourriture. Les écailles des tortues couvroient leurs chaumières, tandis qu'ils se nourrissoient également de la chair de ces animaux.

Il y avoit dans les environs une Ville de même nom, qui fut fon-

<sup>(</sup>a) Q. Curt. L. X. c. 9. Strab. p. 720.] Plin. L. VI. c. 23. Ptolem. L. VI. c. 21. Mém. de l'Acad. des Infer. & Bell. Lett. Tom. XIX. pag. 537. 6 Iniv.

<sup>(</sup>b) Q. Curt. L. X. c. 9. Strab. p. 720. Plin. L. VI. c. 23, 24. L. VII. c. 3. Carte pour l'Intell. de l'Hist. des Assyr. 1 &c. par M. d'Anvill.

dée par Néarque ; au rapport de Pline.

ARACÉENS [les], (a) étoient les descendans d'Arac, fils de Chamaan. Ils demeuroient dans la ville d'Arach, ou d'Arcé. Voyez Arcé & Arach.

ARACH, Arach, O'pex, (b) ville de Chaldée. Sa fondation est attribuée à Nemrod, petit-fils de Chuz. Elle tenoit un des premiers rangs dans fon Empire. Dom Calmet dit que c'est apparemment la ville d'Aracca, placée par Ptolémée dans la Sufiane fur le Tigre, au-dessous de sa jonction avec l'Euphrate; qu'Ammien Marcellin la nomme Arecha; & que c'est de cette Ville que les campagnes Arectéennes, qui sont pleines de naphté, & qui s'enflamment quelquefois, ont pris leur nom.

ARACH, Arach, (c) ville de Judée dans la tribu de Ruben, au de-la du Jourdain, selon les uns, & dans la tribu d'Aser, selon d'autres. On dit qu'elle fut bâtie par Arac; fils de Chanaan, duquel font fortis ces peuples, connus sous le nom d'Araceens.

La ville d'Arach étoit la patrie du célebre Chusai, qui rendit de grands fervices à David , lorsque fon fils Absalom ent levé l'étendard de la révolte contre lui. Ce fut lui qui fit échouer les confeils pernicieux, qu'Achitophel avoit donnés à ce fils rebelle.

(a) Genel. c. 10. v. 17. l'Acad. des Infer. & Bell. Lett. T. XXI.

pag. 28. (c) Reg. L. II. c. 15. v. 32. c. 16. v. 16. C. 17. V. I. & Seq.

Cette Ville paroît la même qu'Arcé en Phénicie. Voyez Arcé.

ARACHNE, Arachne, (d) fille d'Idmon, de la ville de Colophon. Elle ofa disputer à Minerve la gloire de travailler mieux qu'elle en toile & tapisserie. Le défi fut accepté; & la Déesse voyant que l'ouvrage de sa rivale étoit d'une beauté achevée ; lui jetta sa navette à la tête, ce qui piqua Arachné au point, qu'elle se pendit de désespoir. Mais, les dieux par pitié, la changérent en araignée, comme le raconte Ovide.

Bochart croit que cette fable n'a d'autre fondement que le mot Arach, qui veut dire filer, & prétend que le texte Hébreu fe sert de ce même terme pour designer les toiles, que file cet insecte. Mais, n'en déplaife à ce sçavant Auteur, dit M. l'abbé Banier, il peut fort bien être arrivé qu'une habile ouvrière s'étant vantée de furpaffer Minerve elle-même, & ayant fait une fin tragique, on ait imaginé la fable qu'on vient de raconter. Pline, qui rapporte l'hiftoire d'Arachné, assure qu'elle le pendir, fans nous apprendre la raison de son désespoir.

ARACHNEE, Arachneus, l'un des chevaux du Cirque. Voyez Chevaux du Cirque.

ARACHNEUS [le Mont], Mons Arachnaus, opog A paxvatov. (e) On voyoit cette montagne

<sup>(</sup>d) Ovid. Metam. L. VI. c. 1. & feq. (b) Genel. c. 10. v. 10. Mem. de Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. I. pag-120. Tom. IV. pag. 22.

<sup>(</sup>e) Pauf. pag. 132. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIII. 1 pag. 402. 6 faiv.

près d'Argos dans l'Argolide, audessus du bourg de Lessa. Elle s'appelloit autrefois Sapyfélaton; & ce fut sous le regne d'Inachus qu'il changea de nom. Jupiter & Junon y avoient leurs autels, où les gens du pais faisoient des sacrifices, pour obtenir de la pluie.

ARACHOSIE, Arachofia, (a) A'pax wela, province de l'Asie. située au milieu des montagnes. Elle confinoit à la Drangiane, du côté de l'occident ; elle s'étendoit à l'orient, le long du fleuve Indus. Elle étoit aussi voisine de la Satrapie de l'Inde, ainsi que de la Carmanie, de la Gédrosie & du Paropamise, dont les deux premières la bornoient au midi, & l'autre au septentrion. Strabon fait mention d'un grand chèmin, qui passoit au travers de l'Arachosie & de la Drangiane. Cette province étoit arrosée par le Cophes, l'Elymandre & l'Arachotus.

Elle étoit habitée par divers peuples. On y trouvoit les Bartietes, ou Pargyetes, qui avoient leurs habitations au septentrion, les Sydres, qui étoient au-dessous des premiers. Venoient ensuite les Rhéplutes, ou Roplutes & les Eorites. Les villes & les villages, qu'on y comptoit , étoient en grand nombre. C'étoient Ozole, Phoclis, Aricace, Alexandrie, Rhixane ou Rizane, Arbace, Sigane, Choaspe, Arachote, Afiacé, Gammacé, Maliané & Dammane, M. d'Anville, sur ses

AR 479 Cartes de l'Asie, met Arachote

fur l'Elymandre.

La province d'Arachofie fut soumise à la puissance d'Alexandre le Grand, l'an 1328 avant l'Ére Chrétienne. Après la mort de ce Prince, elle fut confiée à Syburce, ainfi que la Cédrofie. Elle répond à présent au pais de Candahar, dans le royaume de Perse d'une part, & à celui de Haïacan dans l'Indoustan, aux états du Mogol de l'autre part.

ARACHOSIENS, Arachofii, peuples de l'Arachosie, que d'autres appellent Arachotes. Voyez Arachofie.

ARACHTHUS, Arachthus, A'ράχθος, (b) fleuve d'Epire, que Tite-Live appelle Aretho. Cet Ecrivain se trompe, en le faisant venir de l'Acarnanie. L'Arachthus avoit sa source au mont Tymphe, ou Stymphe, dans le pais des Paroréens, d'où il couloit vers le midi, au milieu des montagnes, au travers du territoire des Molosses, & se rendoit dans le golfe Ambracique au-dessous de la ville d'Ambracie, au pied des murs de laquelle il pafsoit. Ptolémée le met dans l'Acarnanie. C'est parce qu'il comprend cette province dans l'Epire. & qu'il en arrosoit en effet une partie.

Aujourd'hui, les uns l'appellent Spagmagmurifi, les autres Vouro-

Potami.

ARACINUS, Aracinus, l'un

Diod. Sicul. pag. 605, 628, 630. Q. Prolein. L. III. c. 14. Curt. L. VII. C. 2.

<sup>(</sup>a) Strab. pag. \$16, 723, 724. Ptol. (b) Strab. pag. \$25, 327. Tit. Liv. L. VII. c. 20. Plin. L. VI. c. 17, 20, 23. L. XXXVIII. c. 3, 4. Plin. L. IV. c. 18

des Chevaux du Cirque. Voyez

Chevaux du Cirque.

ARACOSSES, Aracossi, ou plutôt Arachosiens, peuples de l'Arachosie. Voyez Arachosiens, ou Arachofie.

ARACUS, Aracus, A'panos, (a) Spartiate, qui vivoit du tems de la première guerre de Messénie; c'est-à-dire, environ 743 ans avant J. C. On fçait que les Spartiates, durant cette guerre, de peur que leur absence, qui les tenoit éloignés de leurs femmes, depuis plusieurs années, & qui pouvoit encore durer long-tems, ne fit périr leurs familles, & ne laissat Sparte destituée de citoyens, y envoyérent, pour obvier à ce malheur, ceux des foldats qui étoient venus à l'armée depuis qu'on avoit prêté le serment, par lequel ils s'étoient engagés à ne point retourner chez foi, qu'ils n'eussent fait la conquête de la Messénie, & ne firent point difficulté de leur prostituer leurs femmes. Ce fut Aracus, qui, le premier, leur donna ce conseil. Phalante, ou Palante, son fils, devint dans la suite chef de ceux qui étoient nés de ces conjonctions illégitimes, & qu'on appelloit Parthéniens, pour marquer la honte de leur naissance.

ARACUS, Aracus, A'panos, (b) autre Spartiate, qui vécut long-tems après le précédent ; c'est-à-dire, environ 400 ans avant l'Ére Chrétienne. Après la défaite de Callicratidas, général des Spartiates, auprès des Arginuses, les affaires des Péloponnésiens étant allées en décadence, les alliés envoyérent une ambaffade à Sparte pour demander qu'on donnât encore le commandement de la flotte à Lysandre, promettant de servir avec plus d'affection & de courage, s'il les commandoit. Cyrus y envoya aussi demander la même chose. Mais, comme il y avoit à Sparte une loi qui défendoit que le même homme fût deux fois Amiral, les Lacédémoniens, qui vouloient faire plaisir aux alliés, & leur accorder ce qu'ils demandoient, donnérent le titre d'Amiral à Aracus, & envoyérent avec lui Lysandre, à qui ils donnérent en apparence le titre de vice-Amiral, mais qu'ils revêtirent en effet de toute l'autorité de l'Amiral mê-

Paufanias nous apprend qu'on voyoit à Delphes la statue d'Aracus. Et cet Auteur met ce Spartiate au nombre des braves officiers, qui secondérent si bien Lysandre à Ægos-Potamos; ce qui prouve qu'Aracus n'étoit pas toutà-fait indigne du titre d'Amiral. Il est souvent parlé de lui dans Xénophon.

ARACYNTHE, Aracynthus, A'ράκινθος, (c) montagne, située dans l'Etolie en Gréce, selon Strabon, & dans l'Arcarnanie, folon Pline. Ces deux sçavans Géogra-

(b) Xenoph. pag. 454. & feq. Plut. c. 2. Virg. Eclog. 2. v. 24. Tom. I. pag. 436. Paul. pag. 625. Roll.

(c) Strab. pag. 450, 460. Plin. L.IV.

<sup>(</sup>c) Just. L. III. c. 4. Roll. Hist. Anc. Hist. Anc. Tom. II. pag. 521. Tom. II. pag. 102.

phes auront raison l'un & l'autre, si on fait attention, que ces deux contrées, l'Etolie & l'Acarnanie, étoient limitrophes, & qu'elles ont été souvent confondues enfemble. D'autres prétendent placer le mont Aracynthe dans la Béotie; mais, leur sentiment n'est pas fondé.

Ceux de Pleuron, ayant abandonné cette Ville, voifine de celle de Calydon, lorsque Démétrius, furnommé l'Étolien, faisoit le dégât de leur territoire, qui étoit un pais plain & fertile, allérent en bâtir une autre au pied du mont Aracynthe, à laquelle ils donné-

rent le nom de l'ancienne.

ARAD, Arad, A'pa's, (a) ville située au midi de la tribu de Juda, dans le païs de Chanaan. Céroit la capitale du Royaume. Le roi d'Arad ayant appris qu'Ifraël étoit venu par le chemin des espions, le combattit, & emmena plusieurs captifs. Les enfans d'Israel, consternés de cette perte, firent vœu au Seigneur d'exterminer ce Roi avec tout ce qui dépendoit de lui, s'il le leur livroit. La priere fut exaucée, & le vœu exécuté, de façon que tous les Chananéens de ce canton furent détruits ; ainsi que leurs villes.

La ville d'Arad fut rétablie depuis. Eusébe la met au voifinage de Cadès à quatre milles de Malathis, & à vingt milles d'Hé-

bron.

ARADA, Arada, xapas at, (b) nom d'un lieu, où les Israëlites drefferent leurs tentes, quand ils eurent quitté le mont Sépher. Ils allérent de-là camper à Maceloth. Il y en a qui prétendent qu'Arada est la ville d'Arad. Voyez Arad.

ARADE, Aradus, A'pados, (c) isle de la mer de Phénicie, éloignée du continent d'environ vingt stades. C'étoit un rocher entouré d'eau d'environ sept stades de circuit, qui fut anciennement couvert d'habitations. Il y avoit encore, du tems de Strabon, une telle affluence de monde, que l'on étoit obligé d'habiter des maisons à plusieurs étages.

On dit que quelques Sidoniens exilés en furent les fondateurs. [ Ceci doit s'entendre de la ville, qui porta le même nom que l'isle. On y buvoit tantôt de l'eau de cîterne, tantôt de l'eau du continent opposé. Mais, en tems de guerre, on en tiroit du détroit situé à quelque distance de la ville, où étoit une fontaine, qui en fournissoit abondamment. On s'y rendoir sur une petite barque, de laquelle on descendoit une espece de vase de plomb, dont l'ouverture étoit fort large; mais, du reste il alloit en se rétrécissant jusqu'au fond, qui se trouvoit fort étroit. Il y avoit là un petit trou, auquel étoit attaché un tuyau, qui recevoit l'eau passant de la

(a) Numer. c. 21. v. 1. & feq. (b) Numer. c. 33. v. 24, 25. (c) Strab. pag. 753, 754. Pomp. Mel. L. I. c. de Phæn. L. II. c. de Medit. Inful. 1. Tom. I. pag. 110. Tom VII. pag. 96.

Plin. L. II. c. 3. L. III. c. 20, 31. Ptol. Tom. XIX. pag. 466.

482 A R

fontaine à travers le vase. La première eau, qui en sortoit, étoit salée. Mais, il en sortoit après une autre claire & douce. Et ceux, qui l'attendoient, la recevoient dans des vases, qu'ils avoient préparés exprès, & la portoient ensuite dans la ville.

Ceux d'Arade, ainsi que ceux des autres villes de Phénicie, furent gouvernés par des Rois, qu'ils choisissoient eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils furent assujettis successivement par les Perses, par les Macédoniens & par les Romains. Ainsi, ils obéissoient aux rois de Syrie, comme à leurs alliés. Dans la suite un différend étant survenu entre les deux freres, Séleucus & Antiochus, qui fut surnommé Hiérax, ils embrassérent le parti du premier, & ils convinrent qu'il leur seroit libre de recevoir tous ceux qui se résugieroient chez eux, & qu'ils n'en livreroient aucun, malgré lui; ce qui leur procura de très - grands avantages. Car, ce n'étoient pas seulement des hommes du commun, qui alloient chercher une retraite dans leur isle, mais ceux-mêmes à qui on avoit confié les fecrets les plus importans, & qui avoient tout à craindre. Ces sortes de personnes tenoient cela pour un bienfait, regardoient les Aradiens, comme leurs sauveurs, & leur témoignoient leur reconnoissance, surtout quand ils étoient de retour dans leur patrie. Ce fut par ce moyen qu'ils se rendirent maîtres de la plus grande partie du continent, qui étoit à l'opposite, & qu'ils eurent les plus heureux succès dans leurs autres entreprises. A ce bonheur & à cette prévoyance, ils avoient ajoûté l'application à la marine; mais, ils ne se joignoient jamais à ceux de leurs voisins, qu'ils voyoient exercer la piraterie.

Alexandre le Grand étant venu dans l'isle d'Arade, s'en empara; toutefois, Straton, qui en étoit roi, tenoit encore les villes maritimes & plusieurs autres places éloignées de la mer, qu'il livra ensuite à Alexandre, lequel ayant pris sa foi, marcha vers la ville de

Marathe.

L'isle d'Arade, aussi-bien que toute la Syrie, secoua le joug des Romains, du tems de Marc-Antoine; & lorsque cette Province rentra dans le devoir, elle persista dans sa rebellion. C'étoit principalement, parce qu'elle avoit trop offensé Antoine, pour espérer aucune grace. Les habitans d'Arade avoient brûlé vif Curtius Salaslus, qui venoit lever fur eux des contributions pour Antoine. Ils s'opiniâtrérent donc à soûtenir un siége, qui fut long; car, ce peuple avoit du courage & de l'intelligence dans la guerre. Mais, les forces étoient trop inégales, pour que les assiégés ne tussent pas enfin obligés de succomber; ce qui arriva l'an 38 avant J. C.

L'usage du verre n'étoit pas inconnu aux Aradiens. On en tire une preuve du livre des Récognitions de S. Clément, où l'on lit que S. Pierre ayant été prié de se transporter dans un temple de l'isle d'Arade, pour y voir un ouvrage digne d'admiration [ c'étoient des colomnes de verre d'une grandeur & d'une groffeur extraordinaires] y alla, accompagné de ses disciples, & admira la béauté de ces colomnes, préférablement à d'excellentes statues de Phidias,

dont le temple étoit orné.

Les Aradiens avoient fait frapper des médailles, dont la plûpart sont parvenues jusqu'à nous. Le symbole, ou caractère particulier de ces médailles est une étoile. C'est-là la marque à laquelle on les distingue. Il s'y en trouve, qui ont pour époque l'an 54 des Grecs; & les Antiquaires prétendent conclure de celles-ci, que les Aradiens profitérent de la mort de Séleucus, arrivée en ce tems-là, pour s'affranchir de la domination des rois de Syrie. Cela est d'autant plus vraisemblable, qu'on scait qu'après la mort de ce Prince, l'Empire qu'il avoit établi avec tant de peine, commença bientôt à tomber en décadence; que les villes de Syrie, qui lui avoient obéi, tâchérent de secouer peu à peu le joug de ses successeurs; qu'elles se mirent en possession de fe gouverner par leurs propres loix, & qu'elles commencerent à compter leurs années depuis l'époque de leur autonomie; c'està-dire, de leur propre gouverne-

(a) Strabon met une autre isle du nom d'Arade dans le golse Per-sique. Pline en place aussi une autre dans la mer de Gréce.

ARADE, Aradus, A'pasos,

(a) Strab. pag. 766, 784. Plin. L. IV.

(b) Genef. c. 10. v. 18.

ville de l'isle d'Arade. Voyez l'article qui précéde.

ARADIENS, Aradii, A'ρά-

Voyez Arade.

(b) Dans l'Écriture Sainte, au livre de la Génése, il est dit que Chanaan sur pere des Aradiens, ou d'Aradius, duquel ces peuples descendirent. Cela doit-il s'entendre des habitans de l'isle d'Arade? Plusieurs Commentateurs le croyent ainsi, & cela n'est point du tout hors de vraisemblance.

ARADION, Aradion, (c) Africain. C'étoit un homme d'un courage ferme & opiniâtre, contre lequel Probus se battit, dont il resta vainqueur, & à qui, après l'avoir tué, il dressa un beau monument, pour honorer la valeur de celui qu'il avoit vaincu.

ARADON, Aradon, (d) nom d'un lieu, dont il est parlé au premier livre des Maccabées. Les Romains y envoyérent une copie de la lettre, qu'ils avoient écrite en faveur des Juifs, à Ptolémée & à plusieurs autres princes, ainsi qu'à tous les pais, qui leur étoient alliés. Cette lettre sur écrite, du tems du consul Lucius, à la réquisition de Simon, prince des Prêtres & de toute la nation Juive. Au reste, cet Aradon doit être la même chose que l'isse d'Arade. Voyez Arade.

ARAIA, Araia, A'gavlos, (e) orfévre, pere d'Éziel, qui, au retour de la captivité de Babylo-

Hh ij

<sup>(</sup>c) Crév. Hift. des Emp. T. I. p. 91.

<sup>(</sup>d) Maccab. L. I. c. 15. v. 23. (e) Eldr. L. II. c. 3. v. 8.

ne , contribua au rétablissement de Jérusalem.

ARAINE, Arainum, Apalvov, (a) bourg de la Laconie dans le Péloponnèse. On y montroit la fépulture de Las, qui y étoit représenté sur son tombeau. Les habitans du lieu disoient que ce fut lui qui bâtit la ville qui porta ce nom, & qu'enfuite il fut tué par Achille. Car, à les en croire, Achille étoit venu dans ce pais pour demander Hélène en mariage. Mais, à parler vrai, dit Pausanias, je crois que ce sut plutôt Patrocle, qui tua Las; car, Patrocle étoit un de ceux, qui recherchoient Hélène en mariage.

ARAM, Aram, (b) ville d'Afie dans la Mésopotamie, située dans les montagnes de cette contrée. Elle est célebre pour avoir donné la naissance au faux prophéte Balaam. C'est de-là que Balac, roi des Moabites, le fit venir, afin qu'il maudit les enfans d'Ifraël; mais, au lieu de prononcer des malédictions contre le peuple du Seigneur, il ne prononça

que des bénédictions.

ARAM, Aram, A'pau, (c) cinquième fils de Sem, fut pere d'Us, de Hul, de Cether, & de Mès, dont les descendans habitérent le pais de Syrie. Ces peuples prirent le nom d'Araméens, d'Aram, leur souche commune.

On distingue, dans l'Écriture, plusieurs païs d'Aram; Aram Naharaim, ou la Syrie des deux fleuves ; c'est la Mésopotamie ; Aram de Damas; Aram de Soba; Aram de Béthrohob; Aram de Maacha; parce que les villes de Damas, de Soba, de Béthrohob, & de Maacha, étoient dans la Syrie; ou du moins, parce que la Syrie comprenoit les cantons, ou les provinces de Soba, de Maacha, de Béthrohob, & de Damas.

Le prophéte Amos semble dire que les premiers Araméens avoient eu leur demeure dans le pais de Kir, dans l'Ibérie, où coule le fleuve Cyrus; & que Dieu les en avoit tirés, comme il tira les Hébreux de l'Égypte. Mais, on ne sçait quand arriva cette transinigration. Elle doit être fort ancienne, puisque Moise nomme toujours les Syriens & les peuples de la Mésopotamie Araméens. Les peuples de Syrie ont souvent fait la guerre aux Hebreux. David les assujettit, & les obligea de lui payer tribut. Salomon conserva sur eux la même autorité. Mais, depuis la féparation des dix tribus, il ne paroît pas que les Syriens généralement aient été assujettis aux Rois d'Israël, si ce n'est peutêtre sous Jéroboam II, qui rétablit le royaume d'Ifraël dans son ancienne étendue.

Les Araméens sont appellés Ariméens par Homère & par Hé-

siode. Voyez Ariméens.

ARAM, Aram, A'pau, (d) fils d'Esron, fut pere d'Aminadab. Son nom se trouve dans la généalogie de J. C., selon la chair. Ainsi , il a eu l'honneur d'être

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 210.

<sup>(</sup>b) Numer. c. 23. v. 7. & feq. (c) Genes.c. 10. v. 22. Amo. c, 9. v.7.

<sup>(</sup>d) Ruth. c. 4. v. 19. Matth. c. 1. v. 3, 4. Luc. c. 3. v. 33.

l'un de ses ancêtres; mais, c'étoit un ancêtre sort éloigné; car, il est nommé au commencement de la généalogie.

ARAM, Aram, A'par, (a) fils de Disan, & frere de Hus,

étoit de la race d'Esau.

ARAMA, Arama, (b) ville de Palestine, dans la tribu de Nephthali. Le fort la lui adjugea dans le partage de la Terre Sainte. Les habitans d'Arama furent du nombre de ceux, à qui David envoya du butin, qu'il avoit pris sur les ennemis, en leur disant: Recevez cette bénédiction des dépouilles du Seigneur.

ARAN, Aran, A'ρράν, (c) fils de Tharé, & frere d'Abraham & de Nachor. Il mourut fous les yeux de son pere Tharé, au païs où il étoit né; c'est-à-dire, à Ur,

ville des Chaldéens.

On prétend que Dieu frappa Aran, pour punir Tharé, son pere, de ce qu'il avoit forgé des dieux nouveaux. Les Rabbins enfeignent qu'Aram sur accusé par Tharé de ne vouloir pas adorer le feu, & condamné à être jetté dans une fournaise ardente, où il sur consumé en présence de son pere. D'autres disent qu'Abraham, ayant mis le seu au lieu, où étoient les idoles de Tharé, & Aran, ayant voulu les tirer des slammes, y sur lui-même consumé.

Quoiqu'il en soit, Aran avoit eu plusieurs enfans, avant que de mourir. Sans parler de Loth, que ses aventures ont rendu célebre, l'Écriture lui donne deux filles, Jescha & Melcha. Celle-ci fut mariée à Nachor, son oncle.

ARAN, Aran, Δαν, (d) fils de Séméi, & frere de Salomith & d'Hoziel.

ARANE, (e) ville du Péloponnèse, dans la Messénie. Elle prit le nom d'Arane, fille d'Œbalus.

ARANÉUS, Araneus, l'un des chevaux du Cirque. Voyez

Chevaux du Cirque.

ARANTIE, Arantia, (f) A'parria, nom d'une ville & d'un païs de Sicyonie, dans le Péloponnèle. Certains Auteurs prétendent que les oranges ont pris leur nom de celui d'Arantie, parce que ce fut dans cette ville qu'Hercule, à fon retour d'Afrique, apporta, felon eux, les premières oranges, qu'on ait vues dans la Grèce; d'autres regardent ce sentiment comme une vétille. Il est question de la ville & du païs d'Arantie, à l'article d'Aras. Voyez Aras.

ARANTINE [la Colline], Collis Arantinus, Couros A'partinos, Cette Colline étoit fituée dans un canton de la Sicyonie. Il en est parlé à l'article d'Aras. Voyez Aras.

ARAPHA, Arapha, Paga, (g) fameux géant, dont il est fair mention au second livre des Rois.

(a) Genel. c. 36. v. 28.

(d) Paral. L. I. c. 23. V. 9.

(e) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. IX. pag. 87.

(g) Reg. L, II, c. 21. v. 16. & feq.

Hh iij

<sup>(</sup>b) Jofu. c. 19. v. 36. Reg. L.I. c. 30.

<sup>(</sup>c) Genes. c. 11. v. 26. & seq.

<sup>(</sup>f) Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell. Lett. Tom, IH. pag. 42.

ARAR, Arar, A'pap, (a) fleuve des Gaules, qui prenoit sa fource aux Alpes, selon Strabon. Il servoit de limites aux Séquanois, aux Eduens & aux Lincafiens. Les Eduens avoient sur ce fleuve, une ville appellee Cabullinum, ou, felon d'autres, Cabillonum, aujourd'hui Châlons. L'Arar recevoit le Dubis, autrement le Doux, autre fleuve, qui avoit aussi sa source aux Alpes; & il se rendoit ensuite dans le Rhône, auprès de Lyon.

Cefar, parlant de ce fleuve, dit qu'il coule avec une telle lenteur, qu'il n'est pas possible de juger aux yeux de quel côté il coule; ce qui a donné lieu à ce bon mot de Pline: Le Rhône porte le paresseux Arar: Segnem deferens Ararim.

Plutarque le géographe, dans son traité des Rivières, a fait un chapitre particulier de l'Arar. Il prétend qu'on l'appelloit d'abord Brigulus, mais qu'il changea de nom à cette occasion. Arar (c'est le nom d'un Héros ) étant entré dans une forêt, pour chasser, trouva Celtibérius, son frere. déchiré par les bêtes sauvages. Il en eur tant de douleur, qu'il se blessa mortellement, & tomba dans le Brigulus, qui, depuis ce tems-là, porta fon nom.

Aujourd'hur, il prend celui de Saone, qui n'est pourtant pas récent; car, il s'est formé, par corruption, de Sauconna, terme qu'on employoit dans le fiécle d'Ammien Marcellin, pour dé-

ligner ce fleuve.

(a) Strab. pag. 186, 189, 192. Plin. VII. pag. 267. Notic. de la Gaul. par L. III. c. 4. Prolem. L. II. c. 10. Virg. M. d'Anvill. Eclog. 1. v. 63. Cæf. de Bell. Gall. L. (b) Genef. c. 8. v. 3, 4. & feq.

ARARAT, Ararat, A'papar, (b) célebre montagne d'Arménie, fur laquelle on prétend que l'Arche de Noë s'arrêta, après le déluge. On dit, mais sans aucune bonne preuve, que l'on voit encore, sur le sommet de cette montagne, des débris de l'Arche. Jean Struis, dans les voyages, raconte qu'étant monté au haut de cette montagne, il trouva un Hermite, qui l'affura que l'on y voyoit des reftes de l'Arche; & qu'il lui donna même une croix, qui avoit été faite du bois de ce fameux bâtiment. Mais, M. de Tournefort. qui avoit été sur les lieux, soûtint à D. Calmet, qu'il n'y avoit rien de semblable, & que le sommet du mont Ararat étoit inaccessible, tant à cause de sa hauteur, qu'à cause des neiges, qui en couvroient perpétuellement le sommet.

Le mont Ararat est à douze lieues d'Érivan, du côté de l'orient , & dans une vaste campagne, au milieu de laquelle il s'éleve, & est isolé de tous côtés.

Les Perses nomment Asis le mont Ararat, comme qui diroit la Montagne heureuse, ou fortunée, à cause du choix, que Dien en fit, pour servir de port à l'Arche de Noë. Les Arméniens tiennent, par tradition, que, depuis Noë, personne n'a pu monter sur cette montagne, parce qu'elle est toujours couverte de neiges, qui ne fondent jamais, si ce n'est pour faire place à celle, qui tombe de nouveau; qu'au sortir de l'Arche,

Noë vint s'établir à Érivan; & que ce fut à une lieue de cette ville, dans un heureux afpect, que ce Patriarche planta la vigne, en un lieu, où l'on fait encore d'excellent vin.

ARARE, Ararus, A'papos, (a) fleuve de Scythie, dont parle Hérodote. Il naissoit dans cette contrée, & alloit se perdre dans l'Ister.

ARARI, Arari, (b) ville de la tribu de Juda, très-célebre, pour avoir été le lieu de la naiffance de Samma, fils d'Agé, qui tenoit le troisième rang entre les plus vaillans de l'armée de David.

ARAS, Aras, A'pas, (c) roi d'un canton de la Sicyonie. C'étoit un homme originaire du pais, qui bâtit une Ville sur une hauteur, appellée la Colline Arantine, & qui n'étoit pas éloignée d'une autre Colline, où les Phliasiens avoient une citadelle & un temple, consacré à Hébé. Il choisit ce lieu pour y bâtir une Ville; & de son nom, la ville & le païs étoient anciennement appellés Arantie. Ce fut sous son regne qu'Asope, qui, à ce que l'on dit, étoit fils de Neptune & de Cégluse, découvrit la source de ce fleuve, qui, de son nom, fut appellé Asope.

Le tombeau d'Aras se voyoit encore, du tems de Pausanias, à Célée, où l'on montroit aussi la sépulture de Dysaulès, d'Éleuss.

(a) Herod. L. IV. c. 48. (b) Reg. L. II. c. 23. v. 11. Aras eut pour fils Aoris, & pour fille Aréthyrée.

ARASAMBE, Arasamba, Aρασάμβα, (d) officier général de Cyrus. D'autres lisent Arisbe, Arisme, Arsame. Cet officier commandoit les troupes de pied.

ARASPE, Araspes, A' dornis, (e) jeune seigneur de Médie, du tems de Cyrus. C'est à ce jeune Seigneur que Cyrus consia une prisonnière, nommée Panthée, semme d'Abradate, qui étoit d'une excellente beauté. Araspe ne se désioit pas de sa foiblesse, & prétendoit, au contraire, que l'on est toujours maître de soi-même.

Cyrus lui donna de sages avis, en lui confiant le soin de Panthée. " l'ai vu ; lui dit-il ; beaucoup » de personnes, qui se croyoient » bien fortes, fuccomber nean-» moins, comme malgré elles, » à cette violente passion, & » avouer ensuite, avec honte & » douleur, que cette passion étoit » un asservissement & un esclavan ge, dont on ne pouvoit plus se » tirer; une maladie incurable & » au-dessus des remédes & des » efforts humains; une sorte de » lien & de nécessité plus difficile » à rompre, que les chaînes de » fer les plus fortes. Ne craignez » rien, reprit Araspe, je suis sûr » de moi, & je vous réponds, sur » ma vie, que je ne ferai rien de » contraire à mon devoir. « Cependant, sa passion pour cette jeune Princesse s'alluma peu à peu,

Hh iv

<sup>(</sup>c) Paul. pag. 107. (d) Xenoph. pag. 172.

<sup>(</sup>e) Xenoph. pag. 14, 17. & fc.1. Roll. Hift. Anc. Tom. I. p. 419, 420. Mem. de l'Acad. des Infeript. & Bell. Lett. Tom. II. pag. 56.

juiqu'à un tel point, que la trouvant invinciblement opposée à ses desirs, il étoit près de lui faire violence. La Princesse, enfin, en donna avis à Cyrus, qui chargea aussi-tôt Artabaze d'aller trouver Araspe de sa part. Cet Officier lui parla avec la dernière durete, & lui reprocha sa faute, d'une manière propre à le jetter dans le désespoir. Araspe, outré de douleur, ne pur retenir ses larmes, & demeura interdit de honte & de crainte, se croyant perdu.

Quelques jours après, Cyrus le manda. Il vint tout tremblant. Cyrus, le prit à part, & au lieu de violens reproches auxquels il s'attendoit, il lui parla avec douceur, reconnoissant que lui-même avoit eu tort de l'avoir imprudemment enfermé avec un ennemi si redoutable. Une bonté si inespérée rendit la vie & la parole à ce jeune Seigneur. La confusion, la joie, la reconnoissance, firent couler de ses yeux une abondance de larmes. » Ah! je me connois maintenant, dit-il, & l'éprouve » sensiblement que j'ai deux ames; " l'une qui me porte au bien, l'au-» tre qui m'entraîne vers le mal. » La première l'emporte, quand » vous venez à mon secours, & » que vous me parlez. Je céde à " l'autre, & je suis vaincu, guand » je fuis feul.

Araspe répara avantageusement sa faute, & rendit un service considérable à Cyrus, en se retirant

comme espion chez les Assyriens fous prétexte d'un prétendu mécontentement.

ARATATA, Aratata, (a) nom d'un mois Cappadocien. S. Épiphane fait répondre le 8 Novembre de la vingt-huitième année de l'Ére Chrétienne, ou du consulat de Silanus & de Nerva, au 15 du mois Aratata. Ce mois Cappadocien avoit donc commencé le 25 Octobre de cette année 28 de l'Ére Chrétienne.

ARATÉES, Aratea, étoit une fête établie en l'honneur d'Aratus, comme l'assure Plutarque dans la vie d'Aratus.

ARATÉRION, Araterion, A'parugior, (c) nom d'un lieu du bourg de Gargette. Ce mot veut dire le lieu des malédictions. Ce lieu fut ainsi appellé à cause des malédictions, que Thésée y prononça, contre les Athéniens.

ARATHIS, Arathis, (d) femme du roi Damascus, qui, felon Justin, donna son nom à la ville de Damas. Les Syriens eurent tant d'estime pour ce Prince, qu'ils consacrérent d'abord le tombeau de sa femme Arathis, qu'il avoit passionnément aimée, & la tinrent ensuite comme une Déesse, qu'ils honoroient encore d'un culte tout particulier, du tems de Justin.

ARATRUM, chez les Latins, & aparper, chez les Grecs, (e) n'est pas la même chose que notre charrue. Celle-ci a des roues, & l'Aratrum n'en avoit pas. Dans

(a) Mem. de l'Acad. des Inferip. & I Bell. Lett. Tom. XIX. pag. 39.

(b) Antiq. expliq, par D. Bern. de Montf. Tom. II. pag. 210.

(c) Plut. Tom. I. pag. 16. (d) Juft. L. XXXVI. c. 2.

(e) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. III. pag. 358.

les provinces méridionales de la France, on conserve encore l'usage de l'Aratrum, ou de la charrue lans roue.

ARATUS, Aratus, A Paros, natif d'Halicarnasse. (a) Il est parlé de cet Aratus dans la harangue de Démosthène contre Lacritus.

ARATUS, Aratus, A paroc, (b) poëte astronome de Soles, ville de Cilicie, étoit fils d'Athénodore. Il naquit vers la 124e Olympiade. Il prit d'abord les leçons de Ménécrate, grammairien d'Éphése, puis celles de Timon & de Ménédème, tous deux

Philosophes.

Aratus vécut la plus grande partie du tems à la cour d'Antigone Gonotas, roi de Macédoine, fils de Démétrius, Poliocerte; c'est-à-dire, preneur de villes, & ce fur par l'ordre de ce Prince qu'il composa ses phénomènes. Il fuivit pour cet effet les observations aftronomiques d'Eudoxe. Il établit sa sphére, par rapport au climat de l'Hellespont & de la Macedoine; & comme cet ouvrage eut une très-grande réputation, il eut un grand nombre de Commentateurs, & on composa des sphéres suivant son système. Il reste encore un traité de Théon sur ce sujet, dans le commencement duquel il remarque que la plupart des sphéres qu'on faisoit sur le modele de celle d'Aratus, n'avoient pas un rapport exact à

fon fystême; & Théon donne la méthode pour les construire. Hipparque, qui commença à paroître en la 154e Olympiade, ayant aufli commenté les phénomènes d'Aratus, montra en quoi il s'étoit trompé d'après Eudoxe.

Paulanias nous apprend que sur le coffre des Cypsélides, dont les bas-reliefs étoient du commencement du huitième siécle avant l'Ére Chrétienne, le centaure Chiron étoit représenté comme un homme, porté sur deux jambes & fur deux pieds humains, femblables aux nôtres, aux reins duquel étoient attachés la croupe, les flancs, & les jambes de derrière d'un cheval. Ainsi des quatre pieds de ce centaure, il n'y en avoit que deux de cheval; & il ressembloit moins à un cavalier monté sur un cheval, qu'à un homme qui conduiroit cet animal par la bride. On ne peut guere doûter qu'au tems d'Eudoxe & d'Aratus, la constellation du Centaure méridional, ou de Chiron, ne fût représentée ainsi sur les planisphéres. » La constellation » du Centaure, dit Aratus, est » placée sous deux signes diffé-» rens ; de telle sorte que la par-» tie humaine, ou antérieure, est » dans le figne du scorpion, & la » partie du cheval, ou postérieu-" re, est dans le figne de la balan-» ce, ou des serres du scorpion. « Soit que l'on divise les signes du

(a) Demosth.. pag. 951.
(b) Strab. pag. 3, 387. Pauf. pag. 3.
Suid. Tom. I. pag. 410, 411. Cicer. de Natur. Deor. L. II. 6, 164. & feq. De Orat. L. I. 6, Quintil, L. X, c. 1.

Zodiaque par des cercles de longitude, ou par des cercles d'ascenfron droite, il ne fera jamais poffible de placer la constellation du Centaure dans deux signes différens de la manière que le dit Aratus, à moins que de dessiner ce Centaure, ainsi qu'il l'étoit sur le coffre des Cypsélides. Hypparque qui ne connoissoit que la manière ordinaire de représenter les Centaures avec quatre pieds de cheval, condamne la description d'Aratus; & sa critique auroit été bien fondée, si le Centaure des anciens planisphéres n'avoit pas été dessiné, comme le pense M. Fréret, d'après le coffre des Cypfélides.

Aratus avoit composé son ouvrage des phénomènes en vers; & c'est ce qui l'a fait appeller à la fois astronome & poëte; deux qualités, qui ne semblent pas trop compâtir ensemble. Ce poëme, qui est parvenu jusqu'à nous, n'a pas laissé d'être fort estimé des Scavans fur l'astronomie, ainsi que nous l'avons déjà infinué. Cicéron lui-même rend ce témoignage à Aratus. Cet Orateur, des l'âge de dix-sept ans, avoit traduit ce poëme en vers Latins, dont on peut voir quelques lambeaux dans le traité de la Nature des dieux. Quintilien parle moins favorablement du poëme d'Aratus. La matière, qu'il traitoit, fort abstraite & froide par ellemême, ne lui a pas permis d'en

relever la secheresse & la monotonie, par une agréable variété, ni d'y jetter du feu & de la vivacité par des passions & des harangues. Mais, il a tiré de son sujet tout ce que l'on pouvoit en attendre; & il l'avoit choisi conforme à ses forces. Maintenant que l'aftronomie nous est beaucoup plus connue qu'aux Anciens, & que par des observations continuelles, & à l'aide des lunettes nous avons découvert ce théatre immense de merveilles, sur lequel nos yeux se promenent toujours avec une nouvelle surprise; un poëte qui chanteroit une matière si admirable, pourroit le faire d'un ton plus digne d'elle. Ce ne seroit plus un simple versificateur.

Aratus avoit trois freres. C'étoient Myris, Galonde & Athénodore. Ce dernier portoit le nom

de son pere.

ARATUS, Aratus, A'paros, (a) l'un des plus grands capitaines, que la Gréce ait produits, fils de Clinias & d'Aristodama, naguit à Sicyone vers l'an 272 avant l'Ére Chrétienne. Les amateurs du merveilleux lui ont donné Esculape pour pere. Il n'avoit encore que fept ans ; que Clinias; fon pere, qui étoit premier magistrat de sa patrie avec Timoclidas, fut tué par Abantidas, fils de Paféas, qui vouloit se saisir de la tyrannie de Sicyone. Ce meurtrier chercha aussi Aratus pour le faire mourir; mais, parmi le trouble

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 1027, 1028. Tom. IV. pag. 277, 278, 279. & faiv. & feq. Pauf. pag. 98, 99. & feq. Suid. Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell. Tom. I. pag. 410. Strab. pag. 382, 385. Lett. Tom. V. p. 175, 176. Tom. XIV. Cicer. de Offic. c. 81. Roll. Hift. Anc. p. 82, 83. & faiv. T. XXI, p. 181, 184.

& le désordre, dont la maison étoit pleine, quand le pere fut tué, cet enfant se déroba avec ceux qui prirent la fuite; & errant par la ville, saisi de frayeur & sans aucun secours, il entra par hazard, sans être vu, dans la maison d'une femme, nommée Solo, qui étoit sœur d'Abantidas, mais qui étoit mariée à Prophantes, frere de Clinias. Cette femme naturellement généreuse, & d'ailleurs persuadée que c'étoit sous la conduite de quelque dieu que cet enfant s'étoit réfugié chez elle, le cacha avec grand foin, & la nuit venue, elle l'envoya secrétement à Argos.

Aratus, sauvé de cette manière & échappé de ce grand danger sentit, dès ce moment, s'allumer en lui la haine la plus violente & la plus vive contre les Tyrans, & elle s'augmenta toujours avec l'âge. Il fut élevé avec grand foin chez les hôtes & les amis de son pere. Voyant qu'il devenoit grand & robuste, il s'adonnna aux exercices de la palestre, & y devint si habile, qu'il combattit aux cinq fortes d'exercices, qu'on appelloit du Pentathle, & y fut couronné. Aussi paroissoit-il sur ses statues un certain air d'Athléte, & au travers de la mine majeltueuse & grave, qui éclatoit sur son visage, on démêloit la voracité & le hoyau de champion. De-là vint qu'il s'attacha moins à l'éloquence, qu'il ne convenoit à un homme d'Etat, quoiqu'il y en

ait eu qui ont prétendu qu'il avoit

été plus éloquent que beaucoup

de gens ne croyoient. Ceux-là en

jugeoient par les mémoires qu'il avoit laissés, & composés à la hâte, au milieu d'une infinité d'autres occupations, & dans les termes les plus ordinaires & les moins recherchés.

Le tyran Abantidas ayant été mis à mort, son pere Paséas occupa la tyrannie; & Nicoclès ayant tué Paséas en trahison, s'empara, à son tour, de la tyrannie. Cependant, Aratus commençoit à entrer dans l'âge d'homme; & il étoit déjà en grande considération, tant à cause de sa naissance que de son courage; on ne remarquoit en lui, ni petitesse, ni paresse, mais une gravité au de-là de son âge, accompagnée de beaucoup d'ardeur & d'un sens ferme & rassis. Ces qualités, qui étoient connues, faisoient que ceux qu'on avoit bannis de Sicyone, avoient particulièrement les yeux sur lui, le regardant comme leur ressource; & Nicoclès de son côté ne négligeoit point ses démarches, & faisoit épier fous main & observer tous ses mouvemens. Ce n'est pas qu'il craignît de sa part une action aussi audacieuse, ni une entreprise austi hazardeuse & aussi téméraire que celle qu'il fit. Il soupconnoit seulement qu'il s'adresseroit aux Rois, qui avoient été amis & hôtes de son pere, & qu'il tâcheroit de les ameuter contre lui. En effet, Aratus essaya d'abord de prendre cette voie; mais, Antigone , qui lui avoit donné sa parole, lui ayant manqué, & les espérances, qu'il avoit conçues de l'Egypte & de Ptolémée, trainant en longueur, il résolut de se défaire du tyran par lui-même sans aucun secours étranger.

Pendant qu'il cherchoit dans sa tête les moyens de s'emparer de quelque poste dans le territoire de Sicyone, dont il feroit comme fa place d'armes, pour faire la guerre au tyran, il arriva à Argos un homme de Sicyone, qui s'étoit sauvé de la prison. C'étoit le propre frere de Xénoclès, l'un des bannis. Xénoclès le mena d'abord à Aratus. Dès qu'il fut en fa présence, après lui avoir fait, en peu de mots, le récit de son aventure; il lui dit que l'endroit de la muraille, par où il s'étoit fauvé, étoit presque de plain pied par-dedans au terrein de la ville. qui, de ce côté là, se trouvoit fort élevé, fort escarpé & plein de rochers, & que par dehors la muraille n'étoit pas si haute, qu'on ne pût très-aisément l'escalader.

Sur ce rapport ayant allemblé quelques foldats, qu'il avoit achetés en partie, il les mena à Némée fur le chemin d'Argos à Sicyone. Là, ayant déclaré à la plûpart le dessein, qu'il avoit formé, il commença par les exhorter & par leur faire de grandes promesses; & après leur avoir donné pour mot Apollon très-favorable, il les mena droit à Sicyone, hâtant le pas, à mesure que la lune penchoit vers son coucher; & s'arrêtant de même pour ne pas la devancer, pour jouir de sa clarté pendant la marche; & pour n'arriver à la maison du jardinier, qui étoit près de la muraille, qu'après qu'elle feroit couchée. Caphélias qui étoit parti devant, vint le rencontrer près de-là, & lui dit qu'il n'avoit pu enfermer les chiens, parce que quand il étoit arrivé; ils étoient déjà lâchés, mais qu'il avoit enfermé le jardinier. Cela fit perdre courage à la plûpart de ses gens, jusques-là qu'ils le pressoient d'abandonner son entreprise & de s'en retourner. Mais, il les rassura, leur promettant qu'ils les remeneroit, si les chiens leur fai-

soient trop de peine.

En même tems, il fit marcher à la tête de tout, sous la conduite d'Ecdélus & de Mnasithéus, ceux qui portoient les échelles, & il suivoit tout doucement. Dejà les chiens abovoient très-fort, & suivoient a la piste ceux qui marchoient avec Eedélus. Ils ne laissérent pas d'approcher de la muraille, & de planter leurs échelles en toute sûreté. Les premiers commençoient dejà à monter; mais, la garde qui devoit être relevée le matin, marchoit pour achever la ronde, & passa là-devant avec une clochette, quantité de torches allumées & un grand bruit, car la garde étoit très-forte. Les gens d'Ecdélus entendant ce bruit fi près d'eux, se tapirent sur leurs échelles, comme ils étoient; de sorte qu'ils purent affez facilement s'empêcher d'être appercus. Mais, la garde du matin, qui s'avançoit pour relever l'autre, les mit dans un très-grand péril. Néanmoins, comme elle passa fans les découvrir , Ecdélus & Mnasithéus , échappés à ce danger, montérent les premiers sur la muraille; &

AR . 493

s'étant emparés du chemin à droit & à gauche, ils envoyérent Technon à Aratus, pour lui dire de se

presser.

Il n'y avoit pas une grande diftance depuis le jardin jusqu'à la muraille & à la tour, où l'on tenoit un grand chien de chasse pour taire le guet. Ce chien ne sentit pas l'approche des gens d'Aratus, foit qu'il fût naturellement parefseux & lâche, soit qu'il se fût trop tatigué le jour. Mais, les petits chiens du jardinier aboyant d'enbas, le réveillérent. Il leur répondit d'abord par un aboi sourd & peu marqué; mais, quand ces gens passerent près de sa tour, il se mit à japper de toute sa force; de forte que tous les environs retentissoient de ses abois, & que la sentinelle, qui étoit au de-là, demanda à haute voix au veneur, qui c'étoit que son chien aboyoit avec tant d'acharnement, & s'il n'y avoit pas-là quelque chose de nouveau & d'extraordinaire. Le veneur répondit de sa tour, qu'il n'y avoit rien dont il dût être en peine, & que c'étoient les torches des gardes & le son de la clochette, qui irritoient son chien, & le failoient aboyer.

Cette réponse encouragea les soldats d'Aratus, plus que toute autre chose; car, ils crurent que le veneur les cachoit, parce qu'il étoit d'intelligence avec Aratus, & qu'ils s'imaginoient qu'il y en avoit beaucoup d'autres dans la ville, qui étoient de la conjuration. Mais, quand ils furent tous au pied de la muraille, & qu'ils voulurent monter, le danger de-

vint très-grand, l'affaire tirant en longueur à cause que les échelles branloient, s'ils ne montoient tout doucement & un à un, & l'heure les pressoit; car, dejà les coqs commençoient à chanter, & les gens de la campagne, qui avoient coutûme de porter, tous les matins, leurs denrées au marché, alloient arriver incessamment. Voilà pourquoi Aratus se hâta de monter, après avoir fait monter quarante de ses soldats avant lui. Il en attendit encore un petit nombre de ceux qui étoient en-bas; & se mettant à leur tête, il marcha au palais du tyran. Là , les foldats de sa garde passoient la nuit sous les armes. Il tombe sur eux à l'improviste, les prend tous prisonniers, sans en tuer un seul, & envoie sur le champ chez tous ses amis, les presser de sortir de leurs maisons, & de le venir joindre. Comme ils accouroient de tous côtés, le jour parut, & le théatre se trouva plein d'une foule de peuple, qu'un bruit obscur répandu par toute la ville avoit excité, & qui ne scavoit encore rien de certain de tout ce qui s'étoit passé, jusqu'à ce qu'un héraut, s'avançant au milieu de l'allemblée, le mit à crier qu'Aratus, fils de Chinias, appelloit les Citoyens à la liberté.

Alors, persuadés que ce qu'ils attendoient depuis si long-tems, étoit arrivé, ils courent en soule au palais du tyran, & y mettent le seu. Le Tyran se sauva, & sortit de la ville par quelques conduits souterreins. Les soldats éteignirent le seu avec les Sicyo-

494 A R

niens, & pillérent le palais. Aratus ne se mit pas en peine de l'empêcher, & faisant prendre tout ce qui resta des richesses des Tyrans, il le porta en commun pour le parrager à tout le peuple. Il n'y eut pas un seul homme de tué ni de blessé de tous ceux qui escaladérent la ville, ni même des ennemis; la fortune, dit Plutarque, ayant pris soin de conserver cette action pure & nette du sang des Citoyens. Aratus rappella les bannis, non seulement ceux que Nicoclès avoit exilés, & qui étoient au nombre de quatre-vingts, mais auffi ceux que les autres Tyrans, qui avoient été avant lui, avoient chassés, & qui n'étoient pas moins de cinq cens. Ces derniers avoient été errans & vagabonds fort loin de leur pais pendant cinquante années. Ces pauvres gens étant donc revenus fort misérables, rentrérent aufli-tôt en possession des biens qu'ils avoient eus, & retournérent dans leurs maisons & dans leurs terres; ce qui mit Aratus dans un très-grand embarras. Car, au-dehors, il voyoit , qu'Antigone jettoit un œil d'envie fur la ville, & cherchoit les

Achéens.
Tels furent les premiers exploits d'Aratus. Après cela, il se mit à servir dans la cavalerie; & il se sit extrêmement aimer de ses gé-

moyens de s'en emparer, depuis

qu'elle étoit libre; & au-dedans.

il la voyoit pleine de trouble &

de sédition. C'est pourquoi pre-

nant le meilleur parti dans la con-

joncture délicate, où il se trou-

voit, il la joignit à la ligue des

AR

néraux par son obéissance; car; il se montroit en tout aussi soumis que le moindre soldat. Le roi d'Égypte lui ayant envoyé un présent de vingt-cinq talens, Aratus l'accepta; mais, il le distribua sur l'heure à tous ses pauvres Concitoyens, tant pour subvenir à leurs nécessités, que pour leur aider à délivrer les prisonniers.

Comme les bannis, qui étoient de retour, se rendoient très difficiles, & importunoient extrêmement ceux qui étoient en possession de leurs biens, & que par-la Sicyone se trouvoit à la veille de son entière ruine par une guerre civile, qui étoit inévitable, Aratus qui ne voyoit d'autre ressource pour elle que l'humanité, & la libéralité de Ptolémée, roi d'Egyte, résolut de fournir tout l'argent nécessaire pour appaiser les bannis, & pour terminer tous ces différends. Il alla donc s'embarquer à Méthone au-dessus du cap de Malée, dans l'espérance que delà il iroit tout droit en Egypte. Mais, il eut le vent si contraire, & la mer si haute, que le pilote ne pouvant gouverner, se laissa aller au vent, & qu'après avoir été balloté & porté çà & là, il aborda enfin à la ville d'Adria, qui étoit son ennemi; car, elle étoit entre les mains d'Antigone, qui y avoit une forte garnison. Pour l'éviter, Aratus se hâta de descendre; & laissant son vaisseau, il s'éloigna le plus qu'il put de la mer; n'ayant avec lui qu'un de ses amis, nommé Timanthe, & s'étant jettés tous deux dans un lieu plein de

bois, ils y passérent la nuit fort mal à leur aise.

A peine étoit-il forti du vaisseau, que le capitaine de la garnison survint pour chercher Aratus; mais il fut abusé par ses domestiques, qu'il avoit bien embouchés, & qui lui dirent que leur maître s'en étoit fui d'abord, & avoit pris la route d'Eubée. Le capitaine fit donc déclarer ennémi & de bonne prise son vaisseau, & le retint avec tous ses domestiques & tout ce qui étoit dedans. Quelques jours après comme Aratus étoit dans une perplexité si grande, qu'il ne sçavoit que faire ni que devenir , il lui arriva un très-grand bonheur. Un vaisseau Romain relâcha, par hazard, près du lieu, où il se tenoit, tantôt se cachant & tantôt épiant s'il ne découvriroit rien, qui pût lui être favorable. Ce vaisseau alloit en Syrie. Aratus fit tant auprès du patron, qu'il le reçut, & promit de le porter jusqu'en Carie, comme il le fit. Mais, Aratus ne se trouva pas dans un moindre péril à cette traversée, qu'à la première, car il essuya une grande tempête.

Il fut long-tems à passer de Carie en Égypte, & en arrivant, il eut une longue audience du Roi, qui étoit déjà favorablement difposé pour lui, parce qu'Aratus lui avoit fort bien fait sa cour, en lui envoyant souvent des portraits, des tableaux & autres curiofités de la Gréce. Car, Aratus, qui avoit le goût très-fin & très-exquis pour toutes ces raretés, afsembloit toujours tout ce qu'il

A R 495 pouvoit trouver des plus grands maîtres, principalement de Pamphile & de Mélanthe, & l'envoyoit au Roi. Ce Prince lui donna pour sa ville la somme de cent cinquante talens. Par le moyen de cet argent, tous les différends des pauvres avec les riches furent affoupis, la concorde rétablie, & tout le peuple remis en repos & en

La modération de ce personnage dans une si grande puissance est encore digne d'admiration; car, ayant été nommé seul arbitre souverain, & maître absolu pour terminer tous les différends des bannis, & pour régler leurs partages, il ne voulut pas s'en charger, & nomma quinze de fes Concitoyens, qu'il prit pour adjoints, & avec lesquels, après un fort grand travail & de longues séances, il parvint à rétablir l'amitié & la paix entre les habitans. En reconnoissance d'un si grand servivice, non seulement tous les Citoyens lui déférérent en commun les honneurs qui lui étoient dûs mais encore les bannis, en leur particulier, lui élevérent une statue de bronze, & mirent au bas cette inscription, qui étoit en vers élégiaques: » Les bons conseils, " les grands exploits, & toute la » force de ce personnage pour le » salut de la Gréce, ont retenti » jusqu'aux colomnes d'Hercule. » Pour nous, Aratus, après l'heu-» reux retour que vous nous avez » procuré, nous vous avons érigé » une statue pour célébrer votre » vertu & votre justice. La statue " d'un Héros sauveur, sera mêlée

AR

n avec celles des Dieux sauveurs, n parce que vous avez établi dans votre patrie une parsaite égalinté, & que vous lui avez donné une forme de gouvernement & des loix toutes divines.

Mais, le roi Antigone, affligé des succès d'Aratus, voulant ou le gagner, ou le rendre suspect à Ptolémée, lui donna de grandes marques de son affection, quoiqu'il ne les recherchât point, & qu'il ne sit rien pour se les attirer. Cela donna en effet lieu aux malins & aux envieux d'écrire à l'envi à Ptolémée beaucoup de choses fâcheuses contre Aratus; de sorte que le roi lui envoya un courrier pour se plaindre à lui-même de

fon changement.

Cependant, Aratus ayant été élu pour la première fois général des Achéens, alla ravager la Locride, qui étoit vis-à-vis au de-là du golfe de Corinthe, & tout le territoire de Calydon. Mais, étant parti avec dix mille hommes, pour aller au secours des Béotiens, il n'arriva malheureusement qu'après la bataille, qu'ils perdirent à Chéronée, où ils furent battus par les Étoliens, & où Abojocritus, leur général, fut tué fur la place avec mille de ses meil-Ieurs soldats. Mais, l'année suivante, ayant encore été élu général, il fit cette fameuse entreprise de reprendre le château de Corinthe. Quand on eut pris les mesures convenables pour cet effet, Aratus ordonna à toutes ses troupes de passer la nuit sous les armes; & prenant avec lui quatre cens foldats choisis, dont la plû-

part ignoroient ce qu'on alloir exécuter, il les mena droit aux portes de la ville le long des murs du temple de Junon. On étoit alors au cœur de l'été; la lune étoit dans son plein, & la nuit étoit très-claire & sans le moindre nuage; de sorte que les armes, qui reluisoient au rais de la lune, leur faisoient craindre d'être découverts. Déjà la tête étoit près des murailles, lorsque du côté de la mer il se leva des nuages, qui couvrirent la ville & tous les environs, & y répandirent une grande obscurité. Là, toutes les troupes s'assirent pour ôter leurs souliers, tant parce qu'on fait moins de bruit les pieds nus, que parce qu'on monte mieux fur des échelles, & qu'on n'est pas si sujet à gliffer. Mais, Erginus & avec lui sept jeunes hommes déterminés, équipés en voyageurs, se glissérent dans la porte, sans être apperçus, & tuérent d'abord la fentinelle & les gardes, qui faisoient le guet. En même-tems, on applique les échelles aux murailles, & Aratus fait monter promptement avec lui cent des plus rélolus, ordonna aux autres de suivre; & ayant tout aussi-tôt retiré les échelles, il descend dans la ville, & à la tête de ses cent hommes, il marche vers la citadelle plein de joie, comme ayant déjà réussi, parce qu'il n'étoit pas découvert.

En avançant, ils rencontrérent une garde de quatre hommes, qui portoient de la lumière, & dont ils ne furent point apperçus, parce qu'ils étoient enfoncés dans l'ombre; mais pour eux, ils les

appergurent

AR

497

apperçurent de fort loin à la clarté de leur lumière. Aratus & ses gens se tapirent d'abord contre quelques vieilles murailles & quelques vieilles masures, comme dans une embuscade, d'où, quand ces quatre hommes vinrent à passer, ils se jettérent sur eux, & en tuérent trois. Le quatrième, blessé d'un grand coup d'épée à la tête, s'enfuit, criant que les ennemis étoient dans la ville. Un moment après, les trompettes sonnérent l'alarme, & toute la ville accourut au bruit. Déjà toutes les rues étoient pleines de gens, qui couroient çà & là, & éclairées d'une infinité de lumières, que l'on allumoit par tout en-bas dans la Ville, & en-haut sur les remparts de la citadelle; & de toutes parts, on entendoit un bruit confus, qu'on ne pouvoit démêler.

Cependant , Aratus continuoit son chemin, & s'efforçoit de gravir sur ces rochers escarpés, d'abord fort lentement & avec beaucoup de travail & de peine, parce qu'il avoit manqué le sentier qui étoit enfoncé & caché au travers de ces roches escarpées, & qui n'aboutissoit à la muraille que par une infinité de tours, de retours, & de circuits très-difficiles. Mais, bientôt, comme par une espèce de miracle, la lune dissipant les nuages, & venant à éclairer tout à coup, lui dévoila tout le labyrinthe de ce sentier , jusqu'à ce qu'il fût au pied de la muraille à l'endroit, qu'on lui avoit marqué. Et alors, par une suite du même miracle, les nuages se rassemblérent; & la lune s'étant cachée, replon-

gea encore tout dans l'obscurité. Dès qu'Aratus eut bien affuré sa victoire, il descendit de la citadelle dans le théatre, où se rendit une foule innombrable de peuple, attiré par la curiofité de le voir, & d'entendre le discours, qu'il feroit aux Corinthiens. Après qu'il eut disposé ses Achéens sur les avenues du théatre de côté & d'autre, il sortit tout armé du fond de la scène, & s'avança au milieu, le visage extrêmement changé & défait par le travail & par les veilles; de forte que la joie qui possédoit son ame, & la fierté que ce grand succès lui inspiroit. étoient effacées par fon grand abattement, & par son extrême foiblesse. Des qu'il parut, tout le peuple, à l'envi, se mit à lui faire toutes sortes d'honneurs & de caresses, & lui, changeant sa pique de main, & la prenant de la main droite, il inclina un peu le genou & tout le corps , & s'appuyant fur sa pique, il se tint long-tems dans cette posture, & reçut dans le silence les applaudissemens & les acclamations de ces milliers d'hommes, qui exaltoient sa vertu & bénissoient sa fortune. Quand ils eurent cessé, & que tout le théatre fut calme, alors ramasfant le peu qui lui restoit de forces, il fit aux Corinthiens sur la ligue des Achéens un long discours très - convenable à l'action qu'il venoit d'exécuter, leur perfuada d'entrer eux-mêmes dans cette ligue, & leur rendit en mêmetems les clefs de leur ville, qui, depuis le tems de Philippe, n'avoient point été en leur pouvoir.

498 A R

Cet exploit d'Aratus est, selon Plutarque, le dernier des exploits des Grecs, & il peut être comparé aux exploits les plus merveilleux, tant par l'audace, que par la fortune, comme le fit voir d'une manière bien sensible ce qui arriva bientôt après. Car, les Mégariens, quittant le parti d'Antigone, se joignirent à Aratus. Les Trézéniens & les Épidauriens suivirent leur exemple & entrérent dans la ligue des Achéens. Aratus, à sa première sortie, courut toute l'Attique & paffa à Salamine qu'il pilla, se servant des troupes des Achéens, comme de troupes qu'il auroit tirées de prison pour les employer à tout ce qu'il voudroit. Il renvoya libres & fans rançon les prisonniers Athéniens; ce qui fut comme la première semence de leur révolte contre les Macédoniens. Il attira aussi dans la ligue des Achéens le roi Ptolémée, en lui laissant l'intendance de la guerre, & en le nommant Généralissime de leurs troupes sur terre & fur mer. Cela lui acquit une fi grande réputation & un tel crédit, parmi les Achéens, que s'il étoit défendu par la loi de l'élire capitaine général de toutes les armées, on l'élisoit au moins de deux années l'une; & que, de fait, ou par ses conseils, il commandoit toujours fans aucune discontinuation.

Voyant que les plus braves de ses voisins étoient libres & avoient leurs loix, & ne pouvant supporter que les Argiens fussent dans la servitude, il entreprit de se défaire du tyran Aristomaque, qui les tenoit assujettis, & se fit un point d'honneur de rendre à cette ville sa liberté, comme le prix de l'éducation qu'il y avoit reçue, & en même-tems d'ajoûter une ville si puissante à la ligue des Achéens. Il trouva des gens affez hardis pour tenter cette entreprise. A leur tête étoient Eschyle & Charimènes le devin; mais, ils n'avoient point d'épée. Car, il étoit défendu d'avoir des armes chez soi, le tyran ayant établi de groffes peines contre ceux chez qui on en auroit trouvé. Pour remédier à cet inconvénient, Aratus fit faire à Corinthe de petits poignards, qu'il fourra dans des balles, dont il chargea des bêtes de somme, qui portoient quelques méchantes hardes, & les en-

voya à Argos.

Mais, peu de tems après, Ariftomaque fut tué par ses domestiques; & Aristippe s'empara austitôt de la tyrannie. Aratus essaya souvent de surprendre le nouveau tyran, & à la dérobée & à force ouverte, & de lui enlever Argos; mais, il manqua toujours fon en treprise. Une fois entre autres, il étoit parvenu jusqu'à planter les échelles & à gagner le haut de la muraille, suivi de peu de gens & avec un très-grand danger. Il avoit même passé au fil de l'épée tous les gardes, qui étoient accourus au secours. Mais, dès que le jour parut, le tyran étant tombé sur lui de tous côtés, ceux d'Argos, comme si ce n'eût pas été pour leur liberté qu'Aratus eût combattu, & qu'ils eussent seulement préfidé aux combats des jeux Néméens, se tinrent-là les

499

bras croisés, spectateurs équitables & nullement partiaux. Cependant, Aratus se défendoit avec beaucoup de courage, & il reçut un coup de pique, qui lui perça la cuille de part en part. Il ne laissa pas de demeurer maître du poste, où il combattoit, & s'y maintint tout le jour jusqu'à la nuit, sans en être repoussé, quoiqu'il eût continuellement les ennemis sur les bras. Si ses forces lui eussent permis de soûtenir le combat toute la nuit, il seroit venu à bout de son entreprise; car, le tyran ne pensoit qu'à prendre la fuite, & il avoit dejà envoyé fur ses vaisseaux une grande partie de ce qu'il avoit de plus précieux. Mais, personne n'en donna avis à Aratus. D'ailleurs, il manquoit d'eau, & ne pouvoit ni agir ni se soûtenir à cause de sa blessure. Il prit donc le parti de ramener ses foldats, & renonçant à la voie de la suprise, il eut recours à la force ouverte, & se jetta avec toute son armée dans les terres d'Argos, qu'il pilla & fourragea. Aristippe marcha contre l'ennemi & fut tue dans un combat, où Aratus ne perdit pas un seul homme.

Il ne pur pourrant se rendre maître de la ville d'Argos, ni la remettre en liberté; car, Agias & le jeune Aristomaque s'y settérent avec les troupes du Roi, &

s'en emparérent.

Après cela, Aratus chercha les moyens de ruiner Lysiades, qui avoit usurpé la domination de la ville de Mégalopolis sa patrie. Ce Lysiades ayant fait venir Aratus, déposa de lui-même la tyrannie,

& fit entrer sa ville dans la ligue des Achéens, qui, touchés d'une action si généreuse, exaltérent extrêmement sa vertu, & l'élurent sur le champ leur capitaine général. Mais, Aratus acquit une nouvelle réputation par tout ce qu'il fit contre les Étoliens; car; comme les Achéens vouloient à toute force leur donner la bataille sur les confins de Mégare, & que le roi de Lacedemone, Agis, étant venu avec son armée, les excitoit à les attaquer, Aratus s'y opposa très-fortement. Il soûtint toutes les injures & tous les reproches, dont on l'accabla en le taxant de lâcheté & de foiblesse. & par la vaine crainte d'une fausse infamie, il n'abandonna point les vues sages qu'il avoit pour le bien public. Il se retira devant les ennemis, leur laissa passer tranquil? lement le mont Gérania, & leur permit d'entrer dans le l'éloponnèse sans les combattre. Mais, dès qu'il eut vu qu'en paffant, ils s'étoient saissi de la ville de Pellène, ce ne sut plus le même homme, il ne différa plus, & sans attendre que toutes les troupes l'eussent joint, il prit ce qu'il avoit avec lui, & marcha aux enrems, devenus plus foibles par leur victoire, qui les jetta dans le désordre & dans l'insolence.

Cependant, plufieurs peuples & Princes s'étant ligués contre les Achéens, Aratus le hâta de faire amitié & alliance avec les peuples d'Étolie. Il se servit, pour cet effet, du secours de Pantaléon, un des plus puissans d'entr'eux, & qui avoir le plus d'autorité & de cré-

dit. Par son entremise, non seulement il conclut la paix, mais il moyenna une ligue offensive & défensive entre les deux nations des Etoliens & des Achéens. Enfuite, comme il defiroit passionnément d'affranchir Athènes, il encourut en cela le blâme des Achéens, & donna à la réputation une rude atteinte, parce qu'il essaya de surprendre le port du Pirée, pendant une trève qu'il avoit fait avec les Macédoniens. Mais, Aratus, suivant Plutarque, nioit formellement le fait dans ses mémoires, & accusoit de cette infraction le même Erginus, avec lequel il avoit recouvré la forteresse de Corinthe. Car, il disoit que cet Erginus attaqua ce port en son particulier; qu'ayant voulu l'escalader, son échelle rompit; qu'étant poursuivi, il nomma plufieurs fois Aratus, & l'appella à son secours, comme s'il eût été présent, & qu'il échappa par cette ruse, qui trompa les ennemis. Mais, cette justification, ajoûte Plutarque, paroît peu vraisemblable; car, quelle apparence qu'un Erginus, simple particulier, & Syrien de nation, se fût mis dans la tête un si grand dessein, s'il n'avoit eu Aratus pour capitaine, & s'il n'eût reçu des troupes & pris même de lui l'ordre & le tems de l'exécution? Et c'est ce qu'Aratus fit affez voir dans la suite; car, il n'attaqua pas le Pirée deux fois & trois fois seulement, mais à plusieurs reprises, comme les amans intortunés ne se lassent point de faire toujours de nouvelles tentatives auprès de leurs maîtresses.

C'est ainsi que Plutarque termine sa réflexion.

Tous ces mauvais succès ne le rebutérent point. Au contraire, comme dans toutes fes attaques, son espérance n'avoit été trompée que d'un moment, & qu'il n'avoit presque tenu à rien qu'il n'eût reussi, il tiroit toujours de-là un nouveau prétexte de nourrir son audace, & de s'opiniâtrer dans fon dessein. Une fois entr'autres, ayant été repoussé, & fuyant au travers de la plaine de Thriasie, il le rompit la jambe, de sorte qu'il fut obligé d'essuyer plusieurs incifions pendant qu'on le traitoit, & qu'il fut long-tems dans la nécessité de se faire porter en litière dans

fes campagnes.

Antigone étant mort, & son fils Démétrius lui ayant succédé, Aratus n'en poursuivit que plus vivement encore la délivrance d'Athènes, & n'en eut que plus de mépris pour les Macédoniens. C'est pourquoi ayant été défait dans une bataille près de Phylacie par Bithys, l'un des lieutenans du roi Démétrius, & un grand bruit s'étant répandu d'un côté qu'il étoit prisonnier, & de l'autre qu'il avoit été tué, Diogène, qui commandoit au Pirée, écrivit à Corinthe une lettre, par laquelle il ordonnoit aux Achéens de se retirer de Corinthe, parce qu'Aratus étoit mort. Quand cette lettre fut portée à Corinthe, il se trouva qu'Aratus y étoit présent. Ainsi les envoyés de Diogène, après avoir donné un grand sujet de discourir, & de rire d'une si plaiiante aventure, s'en retournérent tout confus. Le roi de Macédoine même fit partir un vaisseau, dans lequel il ordonnoit qu'on lui envoyât Aratus pieds & poings liés. En cette occasion, les Athéniens surpasserent tout ce que la flatterie la plus outrée pouvoit imaginer pour faire leur cour aux Macedoniens, jusques-là qu'ils se couronnérent de chapeaux de fleurs sur les premières nouvelles qu'ils recurent qu'Aratus étoit mort. Aratus, irrité de cette ingratitude & de cette bassesse, mena d'abord contre eux son armée, & s'avança jusqu'au parc de l'Académie; mais, fléchi par leurs prieres, il ne leur fit aucun mal. Les Athéniens ayant reconnu sa vertu, & voulant profiter de la mort de Démétrius, pour recouvrer leur liberté, l'appellérent à leur secours. Alors, Aratus, quoiqu'il y eût cette année-là un autre général des Achéens, & qu'il fût lui-même obligé de garder le lit pour une longue maladie, dont il étoit attaqué, ne laissa pas de le faire porter dans une litière, pour aller rendre ce service à Athènes.

Des qu'il y fut arrivé, il perfuada à Diogène, qui commandoit la garnison, de remettre le Pirée, le fort de Munychia, Salamine & Sunium entre les mains des Athéniens, pour la somme de cent cinquante talens, & Aratus en fournit vingt de son bien propre. En même-tems, les Eginétes & ceux d'Hermione se joignirent aux Achéens, & la plus grande partie de l'Arcadie suivit leur exemple : de forte que comme les Macédoniens se trouvérent alors embarrassés de guerres contre leurs voisins, la puissance des Achéens fe trouva considérablement augmentée; & d'ailleurs les Etoliens entrérent dans leur parti. Aratus, qui vouloit accomplir son ancienne promesse, & qui étoit fâché de voir si près de lui la tyrannie établie à Argos, profita de cette conjoncture, envoya vers Aritomaque lui remontrer qu'il feroit bien de remetre sa ville en liberté, de la joindre à la ligue des Achéens, d'imiter la générolité de Lysiades, & d'aimer mieux être le général d'une si puissante nation, avec l'estime & les bénédictions de tout le monde, que le tyran d'une seule ville avec la haine & le mépris de tous les gens de bien, & nuit & jour en grand

danger de sa personne.

Aristomaque écouta ses remontrances, & le pria de lui envoyer cinquante talens, afin qu'il pût payer & congédier les troupes, qu'il avoit appellées. L'argent ayant été fourni sur l'heure, Lyfiades, qui étoit encore capitaine général, & qui avoit l'ambition de vouloir que cette négociation fût regardée des Achéens comme son ouvrage, décria Aratus auprès d'Aristomaque, lui disant qu'il étoit l'implacable ennemi des tyrans, & qu'il ne devoit attendre de lui aucune grace, & lui infinuant qu'il devoit se remettre plutôt entre ses mains, qu'entre celles d'un ennemi si redoutable, & auquel il ne devoit pas se sier. Aristomaque le crut, & ainsi Lysiades eut l'honneur d'avoir amené le tyran dans la ligue des

Li III

Achéens. Ce fut en cette occasion, sur tout, que le conseil des Achéens fit paroitre l'affection, dont ils étoient portés pour Aratus, & la foi qu'ils avoient en lui; car, Aratus s'étant opposé à ce qu'Aristomaque fût reçu, ils le chassérent en colere. Ensuite, lorsqu'Aratus s'étant laissé gagner, eut changé d'avis, & qu'il parla en plein conseil pour l'admettre, ils accordérent tout ce qu'il voulut, passérent le décret, reçurent les Argiens & les Phliasiens dans la ligue, & l'année suivante, ils nommérent Aristomaque capitaine général.

Aristomaque, qui se voyoit estimé & honoré des Achéens, & qui brûloit d'envie d'entrer à main armée dans la Laconie, appella Aratus, qui étoit alors à Athènes. Aratus lui écrivit pour lui confeiller de renoncer absolument à cette expédition, ne voulant point que les Achéens s'attaquaffent à Cléomène, qui étoit un jeune homme, fier, audacieux, & dont les plus grands dangers ne faisoient qu'augmenter la réputation & la puissance. Mais, Aristomaque s'étant opiniâtré à cette entreprise, Aratus obéit, & se rendit à l'armée. Cléomène se présenta en bataille devant eux près de Pallantium. & Aratus ayant empêché Aristomaque d'accepter le combat, Lysiades lui fit sur cela une grosse affaire auprès des Achéens : de sorte que , l'année suivante , il brigua contre lui le généralat & lui fit tête; mais, Aratus eut la pluralité des suffrages , & fut élu général pour la douzième fois. Cette année-là, il fut défait par Cléo-

mène près du mont Lycée; & ayant pris la fuite, il s'égara la nuit, & passa pour mort. Ce fut pour la seconde fois que le bruit de sa mort se répandit parmi les Grecs. S'étant donc sauvé, & ayant ramassé les débris de ses troupes, il ne compta pour rien de se retirer en sûreté; mais, se servant habilement de l'occasion, lorsque personne ne s'y attendoit, & ne pensoit pas même que cela pût jamais arriver, il tomba tout à coup sur les Mantinéens, alliés de Cléomène; & s'étant rendu maître de leur ville, il y mit garnison, déclara Citoyens tous les etrangers, qui s'y étoient établis; & lui seul, il acquit aux Achéens vaincus, ce qu'ils n'auroient ofé espérer, quand même ils auroient ete vainqueurs.

Peu après, il y eut une action, où les Spartiates eurent l'avantage. La plus grande partie de ce malheur fut rejettée sur Aratus, qui parut avoir abandonné mal à propos Lysiades. Les Achéens, qui se retiroient en colère, le forcérent de les suivre jusqu'à Egium. La, le conseil s'étant assemblé, ils résolurent de ne plus fournir d'argent à Aratus, & de ne plus lui entretenir des troupes étrangères, & lui déclarérent que s'il vouloit continuer la guerre, il n'avoit qu'à la faire à ses dépens. Aratus se voyant traité si indignement, fut sur le point de leur rendre leur sceau, & de déposer le généralat. Mais, après avoir pensé en luimême & rappellé sa raison, il eut: patience pour l'heure, & bientôt après menant les Achéens à

Orchomène, il donna un grand combat à Mégistonus, beau-pere de Cléomène, le battit, lui tua trois cens hommes, & le prit luimême prisonnier. Et comme il avoit accoûtume de commander de deux années l'une, quand son tour revint, & qu'on l'appella après l'élection, il refusa la charge, & à sa place, Timoxène sut élu général. La cause qu'on allégue de son refus, qu'il étoit mécontent du peuple, & fort irrité contre lui, ne paroit pas vraie; la seule véritable, c'est l'état, où il trouvoit les affaires des Acheens, & les malheurs, dont il les voyoit menacés.

En effet, Cléomène envoya un Héraut déclarer la guerre aux Achéens, & il s'en fallut fort peu qu'il ne leur enlevat la ville de Sicyone par une intelligence, qu'il avoit avec des traitres. Mais, ayant manqué son coup, il se retira & alla tomber fur Pellène, qu'il prit après en avoir chassé le général des Achéens. Peu de tems après, il prit la ville de Phénée & celle de Pentelée. Bientôt après les Argiens se joignirent à lui, & les Phliasiens recurent garnison; de forte qu'il ne resta presque plus rien d'assuré aux Achéens de tout ce qu'ils avoient conquis, & qu'Aratus se trouva dans un grand embarras & dans un grand trouble, voyant tout le Péloponnèse en branle, & toutes les Villes prêtes à se soulever par les pratiques de ceux qui ne demandoient que des nouveautes. Car, rien ne demeuroit dans une assiétte tranquille; & il n'y avoit personne; qui fût content de l'état, où l'on se trouvoit. Parmi les Sicyoniens même, & parmi les Corinthiens, on en découvrit beaucoup, qui avoient des intelligences avec Cléomène, & que le desir de gouverner eux-mêmes, avoit rendu depuis long-tems très-mal intentionnés pour le bien public.

Aratus, ayant reçu l'autorité de les juger en dernier ressort, condamna à mort tous ceux de Sicyone, qu'il trouva convaincus de cette corruption. Et ayant voulu ensuite rechercher ceux de Corinthe, pour les taire punir, il souleva le peuple, qui étoit de à malade de la même maladie, & qui étoit las du gouvernement des Achéens. S'étant donc tous allembles dans le temple d'Apollon, ils envoyérent prier Aratus de s'y rendre, résolus de le tuer, ou de le prendre prisonnier, avant que d'en venir à une révolte déclarée. Aratus vint , menant lui-même fon cheval par la bride, comme ne se défiant de rien & n'ayant aucun soupcon. Quand il parur à la porte du temple, plusieurs se leverent & se mirent à l'accabler d'injures & de reproches; & lui, avec un visage posé & assure, & avec des paroles pleines de douceur, il leur commanda de se rasseoir & de ne pas tant crier, en se tenant sinsi de bout avec beaucoup de confusion & de désordre. Il fit en même-tems rentrer ceux qui étoient à la porte, & en leur parlant doucement, il s'éloignoit du temple au petit pas, comme cherchant quelqu'un à qui donner son cheval. S'étant dérobé de cet-

te manière insensiblement, & parlant fans aucune émotion & fans aucun trouble aux Corinthiens, qu'il rencontroit, & les pressant de se rendre au temple, quand il se vit près de la citadelle, avant qu'on se sût apperçu de son desfein, il se jetta sur son cheval, & après avoir donné ordre à Cléopater, qui commandoit la garnison, de bien garder sa citadelle; il piqua à toute bribe, & alla à Sicyone, suivi seulement de trente foldats, tous les autres l'ayant abandonné, & s'étant dispersés de côté & d'autre. Dès qu'il y fut arrivé, plusieurs des Achéens se rendirent auprès de lui. On tint une assemblée générale; & là, il fur encore élu général avec une autorité souveraine, & il fut réduit à se faire une garde de ses propres Citoyens.

Sur ces entrefaites, Cléomène lui envoya faire de fa part toutes fortes de promesses, & lui offrir cependant une pension de douze talens, qui étoit le double de celle qu'il recevoit du roi Ptolémée, & pour cela, il ne demandoit que d'être déclaré général des Achéens, & que de garder conjointement avec eux la citadelle. Aratus répondit qu'il ne gouvernoit pas les affaires, mais que les affaires le

gouvernoient.

Cependant, les Achéens s'étant rendus à Égium, pour y tenir une assemblée, y appellérent Aratus; mais, comme Sicyone étoit alors investie par les troupes de Cléomène, il y avoit du danger à en sorir. D'ailleurs, ses Concitoyens le retenoient par leurs prieres, &

ne vouloient pas fouffrir qu'il exposat sa personne en passant ainsi au travers des ennemis. Les femmes mêmes & les enfans l'environnoient, comme leur pere commun & leur fauveur, & se tenoient pendus à son cou, en le conjurant & en versant des torrens de larmes. Aratus, quoiqu'attendri, les rassura, les consola, & montant à cheval, il se rendit sur la côte de la mer avec dix de ses amis seulement, & avec son fils, qui entroit dans l'âge de l'adolescence. Et ayant trouvé là quelques vaisseaux à l'ancre, ils s'embarquérent & arrivérent heureusement à Égium, où se tenoit l'assemblée, & où il fut résolu qu'on appelleroit Antigone & qu'on lui remettroit la citadelle. Aratus lui envoya même fon fils parmi les autres ôtages. Cette alliance rétablit un peu les affaires, toutes les villes du Péloponnèse s'étant remifes alors entre les mains des Achéens. Mais, après la mort du roi de Macédoine, les Étoliens commencérent à avoir beaucoup de mépris pour la lâcheré & pour la paresse des Achéens; car, accoûtumés à se tapir sous les armes des Macédoniens, ils passoient leur vie dans l'oisiveté & sans aucune discipline. Cela donna aux Étoliens l'audace de penser à s'emparer du Péloponnèse. Ils y entrérent à main armée. Chemin faisant, ils emmenérent quelques troupeaux & quelque butin des terres de Patres & de Dyme, & s'étant jettés sur Messène, ils firent un ravage horrible dans tout le pais des environs.

Aratus, irrité de cette infolence & de cette perfidie, & voyant que celui qui étoit cette année-là capitaine général, nommé Timoxène, différoit & cherchoit à gagner du tems, parce que son année alloit expirer, comme il étoit nommé pour lui succéder l'année fuivante, il avança de cinq jours son généralat pour courir au secours des Messéniens. Ayant donc assemblé les Achéens, dont ni les corps n'étoient plus endurcis à l'exercice des armes, ni les courages portés à la guerre, il fut battu près de Caphyes, & comme il fut accusé de s'être comporté en cette occasion avec plus d'ardeur que de prudence, il se réfroidit si fort dans la suite, & abandonna tellement les affaires & ses espérances, que les Étoliens lui ayant donné plusieurs fois depuis de grandes prises sur eux, il n'en profita point, leur laissa exercer dans le Péloponnèse toutes leurs infolences, & fouffrit qu'ils y vécufsent avec une licence désordonnée, comme si c'eût été des gens, qui, dans un excès de débauche, n'eufsent eu en vue que de folâtrer & de s'enivrer.

Voilà donc les Achéens encore obligés de tendre les mains à la Macédoine & d'appeller le roi Philippe, pour le prier de prendre entre ses mains les affaires des Grecs, dans l'espérance que l'affection, qu'il portoit à Aratus, & la confiance qu'il avoit en lui , le rendroient doux & traitable, & qu'ils en feroient tout ce qu'ils voudroient. Mais, Apelles, Mégarée & quelques autres courtisans s'étant unis

à calomnier Aratus auprès du Roi, ce Prince prêta l'oreille à leurs discours, favorisa dans le conseil la faction contraire, & porta les Achéens à élire Épératus pour leur capitaine général. Mais, cet Epératus étant tombé d'abord dans le dernier mépris, & Aratus ne voulant plus se mêler des affaires, il ne se faisoir plus rien de bien, & Philippe reconnut alors qu'il s'étoit entièrement trompé, & qu'il avoit pris un très-méchant parti. Il fe tourna donc encore du côte d'Aratus, se donna tout entier à lui, & voyant qu'après cette démarche ses affaires prospéroient visiblement, & que sa réputation & sa puissance augmentoient de jour en jour, il ne voulut dépendre que de lui, comme du seul homme, de qui venoient toute sa grandeur & toute sa gloire. Aussi il parut à tout le monde, qu'Aratus étoit un excellent maitre, non seulement pour bien régler une Démocratie, mais encore pour bien établir & constituer un royaume. Car, la droiture de ses intentions & la bonté de ses mœurs paroissoient dans toutes les actions de ce jeune Prince, comme une couleur, qui en réhaussoit tout l'éclat. En effet, la modération avec laquelle il traita les Lacédémoiens, après la faute qu'ils avoient commile contre lui, la sage conduite qu'il eut avec les Crétois, & par laquelle il gagna en peu de jours toute leur isle, & fon expédition contre les Étoliens, qui fut trèsheureuse & très-glorieuse, donnent à Philippe la gloire d'avoir été assez prudent pour suivre de bons avis,

& à Aratus, celle d'avoir été assez

habile pour les donner.

Ces grands succès ne firent qu'augmenter la jalousie & l'envie des courtifans. Cependant, Aratus demeura encore à la cour, & il disoit assez librement au Prince ce qu'il pensoit sur son compte. A la fin , il fut contraint de se retirer , & de rompre tout commerce avec Philippe. Et ce Prince s'étant laissé persuader que tant qu'Aratus vivroit, il ne feroit pas même libre, loin d'êrre tyran, ou Roi, résolut de s'en défaire. Cependant, il n'ola recourir à la force ouverte, mais il lui détacha Taurion, un de fes lieutenans, & son ami particulier, à qui il donna ordre de le faire mourir par quelque voie fecréte, sur tout par le posson & en son absence. Taurion ayant fait amitie avec Aratus, & s'étant infinué dans sa familiarité, lui donna un poilon, qui n'étoit pas de ces poisons violens & prompts, mais de ces poisons, qui allument dans le corps un feu lent, & excitent une petite toux, & qui, peu à peu, conduisent enfin dans une phthisie incurable.

Aratus connut fort bien la cause de son mal; mais, comme il n'autorit rien avancé de s'en plaindre, il le supporta doucement & patiemment sans en dire un seul mot, comme une maladie ordinaire & commune. Un jour seulement, un de ses amis étant dans sa chambre, il cracha du sang. Son ami le voyant & s'en étonnant: Mon cher Céphalon, dit Aratus, voilà le fruit de l'amitié des Rois. Il mourut de cette manière à

Egium, vers l'an 214 avant J. C, n'étant âgé que d'environ 58 ans. Il étoit alors capitaine général pour la dix-septième fois.

Les Achéens vouloient qu'il fût enterré dans le même lieu & le faisoient un honneur de lui élever un tombeau, qui répondît à la gloire de fa vie; & les Sicyoniens regardant comme un affront qu'il fûr enterre ailleurs que dans leur ville, persuadérent aux Acheens de leur céder cet honneur, qui leur appartenoit. Mais, il y avoit une ancienne loi qui défendoit que personne sût enterré dans l'enceinte des murailles, & cette loi tut appuyée par une merveilleule luperstition, qui s'étoit emparée de tous les esprits. Ils envoyerent donc à Delphes interroger la Pythie, qui leur rendit cet Oracle: " Sicyone, tu veux payer à Ara-» tus le prix de ta réputation, de n ta liberté & de ta gloire, & tu » demandes, quels honneurs tu » feras à ton Roi, qui vient de » mourir; sçache que toutes les » offenses, que l'on commettra » contre ce perfonnage font au-» tant d'impiétés, qui souillent la » terre, la mer & le ciel. «

Cet Oracle ayant été porté à Sicyone, rous les Achéens en furent ravis, & fur tout les Sicyoniens, qui d'abord changérent leur deuil en fête, & qui, couronnés de chapeaux de fleurs, & vêtus de robes blanches, enlevérent le corps à Égium, & le portérent en pompe à Sicyone en danfant & en chantant en son honneur des hymnes & des cantiques. Dès qu'ils furent arrivés, ils choisirent le

lieu le plus éminent, où ils l'enterrérent, comme le fondateur & le sauveur de leur ville. Le lieu, où il étoit enterré, s'appelloit encore, du tems de Plutarque, Aratium. Ils lui offroient tous les ans deux sacrifices solemnels; le premier, le jour qu'il délivra la ville du joug de la tyrannie, qui étoit le cinquième jour du mois de Daifius, que les Athéniens appelloient Anthestérion, & ce sacrifice portoit le nom de Soteria; & l'autre, le jour qu'il vint au monde. Pour le premier sacrifice, ce sut le grand-Prêtre de Jupiter Sauveur, qui l'offrit lui-même ; & pour l'autre, ce fut le fils même d'Aratus, ceint d'un tablier, qui n'étoit pas entièrement blanc, mais dont la moitié étoit de couleur de pourpre. Pendant le sacrifice, des chœurs de musique, accoûtumés à servir aux théatres, chantoient fur la lyre des cantiques; & le maître des chœurs, à la tête des enfans & des jeunes hommes, faisoient une procession autour de l'autel; le Sénat, couronné de chapeaux de fleurs, suivoit cette procession, & ils étoient suivis d'une foule d'habitans & de tous ceux qui vouloient y affister. Encore du tems de Plutarque, on conservoit de petites marques de ces fêtes, comme par une espèce de religion. Mais, la plûpart des autres honneurs, qu'on lui faisoit; avoient cessé, soit par le laps du tems, ou par les nouvelles affaires qui étoient survenues.

PORTRAIT D'ARATUS.

Deux des plus célebres Écri-

AR vains de l'antiquité ont tracé le portrait du grand Aratus : » C'é-" toit, selon Putarque, un hom-» me naturellement honnête & » poli, magnanime, plus attenn tif à l'intérêt commun qu'au » fien propre, implacable ennemi » des tyrans, & il n'avoit jamais, » pour sa haine, ni pour son amitie, » d'autre régle que l'utilité publi-» que. De-là vint qu'il ne parut » pas si bon & si parfait ami n qu'ennemi doux & humain. » Car, dans l'occasion, il chan-» geoit souvent ses amitiés & ses » haines, & toujours pour le bien » de l'État. En un mot, c'étoit le » consentement général des na-» tions, des communautés, des » villes, &c des affemblées de » théatre. Elles publicient toutes, » d'une commune voix, qu'Ara-» tus n'aimoit que ce qui étoit » beau & honnête; que véritablement pour les guerres ouvertes » & les batailles rangées, il étoit » timide & défiant; mais, que » pour exécuter des desseins se-» crets, pour en dérober la con-» noissance à l'ennemi, pour sur-» prendre des villes, & des ty-» rans, c'étoit le plus hardi & le » plus rusé de tous les hommes. » De là vint qu'après avoir » exécuté des entrepriles trèsm difficiles, où il n'y avoit nulle » apparence de succès, dans lesm quelles il montra beaucoup de » courage & d'audace, il en mann qua beaucoup d'autres, qui

n n'étoient pas moins confidéra-

n bles, & qui paroissoient très-

" possibles, & il les manqua par n trop de timidité & de précaus tion. Car, comme parmi les n animaux, on en trouve, qui » voyent clair pendant les téné-» bres de la nuit, & qui sont » aveugles le jour, la sécheresse » & la subtilité de l'humeur aqueu-» le de leurs yeux ne pouvant » supporter la lumière; de même, parmi les hommes les plus » courageux & les plus hardis, n on en voit qui se démentent » naturellement, & qui perdent » courage dans les dangers, où » il faut aller en plein jour & à » découvert, & qui, au contraire, » s'assurent & montrent une au-» dace étonnante dans les accu-» fations fécrétes & dérobées. » Cette inégalité dans les natu-" rels, d'ailleurs les plus exceln lens, vient de ce que leur rai-» fon n'est pas éclairée par les » préceptes de la Philosophie, & » que la nature seule, sans le sen cours de la science, y produit » la vertu comme un fruit sauvan ge, qui vient de lui-même sans Polybe nous a laissé cet autre

portrait d'Aratus, qui pourra fervir à éclaircir celui, qu'on vient de lire. En effet, » Aratus, dit » Polybe, étoit un homme ac» compli en tout point, pour être » à la tête des affaires; car, il » fçavoit bien parler & bien penser, & cacher ce qu'il avoit ré» folu. Il fupportoit doucement » les différends, qui s'élevent fouvent dans les délibérations. Il » ne cédoit à personne dans l'art

» de faire des amis & des allian-» ces. Il étoit très-propre à faire " des entreprises contre les enne-» mis, à leur dresser des embû-» ches, & à les conduire à une » heureuse fin par sa patience & » par son audace. C'est ce que » témoignent mille actions qu'il a » faites. Cependant le même Ara-" tus, toutes les fois qu'il étoit » question d'agir à découvert » étoit lent à former les rélolu-» tions, & timide à les exécuter. » En présence de l'ennemi, il ne » pouvoit soûtenir la vue du dan-» ger. De-là vient que tout le » Péloponnese a été rempli de » trophées de ses défaites, & que » de ce côté-là il pouvoit être " toujours facilement vaincu. » C'est ainsi que la nature a mis » des qualités différentes & con-" traires, non feulement dans » les corps des hommes, mais en-» core plus dans les esprits. De » forte que le même homme n'est » plus le même, non feulement » dans les différentes opérations, » mais dans les mêmes, & dans » celles auxquelles il est le plus » heureusement né. Car, tantôt » il est très-vif & très-ingénieux, » & tantôt très-peiant & très-» stupide. Aujourd'hui hardi & " courageux, demain très-poltron " & très timide. "

Aratus avoit laissé, en mourant, un fils de même nom que lui, dont il est parlé dans l'article suivant. Voyez cet article.

ARATUS, Aratus, (a) A'pa-

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 1050, 1052. Tit. Liv. L. XXVII. c. 31. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. pag. 375. & faiv.

Tos, fils du précédent, suivit son pere à la cour de Philippe, roi de Macédoine. Ce Prince lui fit d'abord une injure atroce, en corrompant sa semme, nommée Polycratia, & leur commerce fut assez long-tems caché. Cest-là sans doute ce qui avoit principalement indisposé le jeune Aratus contre le roi des Macédoniens. Celui-ci ayant commis un acte d'inhumanité envers ceux de Meisène, Aratus ne put s'empêcher de le lui reprocher avec beaucoup d'aigreur, & il s'emporta même jusqu'à lui dire des injures,

Il paroît qu'Aratus étoit amoureux de Philippe; car, s'emportant contile ce Prince en cette occasion, il lui dit, en propres termes, qu'il ne le trouvoit plus beau, depuis qu'il avoit fait une si vilaine action, mais qu'au contraire il le trouvoit très-laid. Philippe ne lui répondit rien, quoiqu'il s'attendît qu'il lui répondroit avec colere, & que pendant le discours d'Aratus, on l'eût entendu plusieurs fois se récrier & murmurer; mais, tendant la main à Aratus le pere, comme ayant pris fort doucement les grofles paroles, que son fils lui avoit dites, & contrefaisant l'homme modéré & poli, il le fit fortir du théatre, & le mena avec lui à la citadelle d'Ithome, pour y faire un sacrifice à Jupiter, & pour visiter la place, qui n'étoit pas moins forte que la citadelle de Corinthe, & qui, avec une bonne garnilon, etoit fort incommode pour ses voilins, & presque imprenable. Ce fut quelque-tems' après que Philippe se désit d'Aratus le pere, en lui faifant donner un poison, qui le conduisir, quoique lente-

ment, au tombeau.

Quant à Aratus le fils, il eut un fort encore plus déplorable; car, Philippe, naturellement scélérat, & qui cherchoit toujours à mêler à sa cruauté l'outrage, employa contre lui, non les poisons mortels, mais ceux qui font perdre la raison, & qui jettent dans la démence, & le porta par-là à entreprendre les choses les plus horribles & les plus étranges, à n'avoir de goût qu'à commettre les actions les plus indignes, & à satisfaire les passions les plus abominables & les plus infames. De forte que quoiqu'il fût alors fort jeune & dans la fleur de son âge, la mort fut pour lui non un malheur, mais une heureuse délivrance de ses maux, & le seul salut qu'il pouvoit desirer & attendre.

Mais, ce malheureux Philippe, pendant qu'il vécut, paya toujours, dit Plutarque, à Jupiter, protecteur de l'hospitalité & de l'amitié, la peine que méritoient ses actions impies & détestables. Car, défait en bataille par les Romains, il se remit à leur merci. Il fut privé de toutes les terres. & de toutes les provinces qu'il avoit ajoûtées à sa dominacion. contraint d'abandonner tous ses vaisseaux & de n'en conserver que cinq, & forcé de payer encore une amende de mille talens & de donner fon fils en ôtage. Enfin, par compassion, on lui laissa la Macédoine & toutes ses appartenances, où continuant de faire

mourir tous les plus gens de bien, & ceux de sa famille, il remplit tout fon royaume d'horreur & de haine pour lui. Le seul bonheur , qui lui restoit parmi tant de maux, c'étoit un fils fort Inpérieur à tous les autres princes par fa vertu, & il s'en priva. Il le fit mourir par un mouvement d'envie & de jalousie, qu'il eut contre lui, à cause de tous les honneurs qu'il recevoit des Romains, & donna fon royaume à fon autre fils Persée, qui, à ce qu'on dit, n'étoit pas son fils légitime, mais un fils supposé, né d'une couturière, appellée Gnathænium. C'est celui que Paul Émile défit en bataille, & en lui finit la race royale d'Antigone, au lieu que la race d'Aratus subsistoit encore, du tems de Plutarque, à Sicyone & à Pellène. - rou a representation round

Aratus le jeune avoit exercé la première magiffrature chez les Achéens, pendant que Scopas l'exercoit chez les Étoliens.

Il y a eu un historien Grec de Cnide, qui a porté le nom d'Aratus. On ne sçait pas en quel tems il a vécu. Il écrivit une histoire d'Égypte. L'Auteur anonyme de la vie d'Aratus, poëte aftrologue, cite cet Historien.

ARAVISQUES, Aravifci, A'pacionoi, (a) peuples de la Pannonie, dont parle Tacite. Ptolémée les met à l'orient de la Pannonie inférieure, dont ils occupoient la partie la plus septentrionale. Voici ce qu'en dit Tacite:

» Pour les Aravisques, établis en » Pannonie, viennent - ils des » Oses, peuple Germain, ou les » Oses doivent-ils être regardés » comme une colonie des Ara-» visques? Le langage, les mœurs, » les coûtumes de ces peuples » lont les mêmes. Mais, lequel a » passé le sleuve, qui les sépare " aujourd'hui? C'est ce que nous " ignorons, parce qu'on trouvoit,

» des deux côtés du Danube, mê-» mes biens, mêmes maux, l'in-» dépendance & la pauvreté. « .

Les Aravisques & les Oses étoient des peuples, qu'on connoit peu. Les premiers habitoient dans la haute Hongrie, & les feconds dans la partie orientale de la Silésie vers la source de la Vistule. On s'imagine appercevoir le nom d'Oses dans celui d'Oswieczin, ville de Pologne, au Palatinat

de Cracovie.

ARAXE, Araxes, A"pagus. (b) Hérodote dit que les Cimmériens, établis sur les bords du Danube, apprenant que les Scythes avoient traversé l'Araxe, & s'avançoient avec une armée formidable vers l'occident, en furent extrêmement alarmés. Cet Araxe n'est pas le même que celui dont Hérodote parle ailleurs, Il est question de ce dernier dans l'article suivant ] & qu'il fait tomber dans la mer Caspienne, en coulant vers l'orient; ce qui désigne l'Araxe d'Arménie. C'est le Volga, auquel Ptolémée donne le nom de Rha. La marche des Scy-

(a) Tacit. de Morib. Germ. c. 28. Prolem. L. II. c. 16.

(b) Herod. L. IV. c. 11. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell, Lett. Tom. XIX. pag. 603, 604.

thes pour se rendre de la Scythie, ou des bords orientaux de la mer Caspienne, sur le bord du Tanais, montre qu'ils devoient rencontrer le Volga ou le Rha sur leur route.

M. Fréret remarque que Reland a montré que le nom d'Araxe, ou Arras, est une dénomination générale, qui fignifie une rivière. On le trouve donné également à l'Araxe d'Arménie, à l'Oxus de la Bactriane, à deux autres rivières de la Perse méridionale, au Thermodon & à quantité d'autres. Le nom de Volga est Russe, ou Sarmatique, dérivé de Vélika, grand. Les Tartares le nomment Atel, ou Adel. Ce nom de Volga est même fort moderne.

ARAXE, Araxes, A'pagus, (a) fleuve d'Afie, qui, selon Strabon, avoit sa source dans l'Arménie, au mont Abos, duquel sortoit aussi l'Euphrate. Ce dernier prenoit fon cours yers l'occident, & l'Araxe vers l'orient. Ptolémée est parfaitement d'accord avec Strabon. Il place au mont Abos, les sources de l'Euphrate & de l'Araxe, l'une & l'autre au quarante-deuxième dégré de longitude, dans un éloignement de dix minutes seulement.

Strabon remarque, dans un autre endroit, que l'Araxe, après avoir coulé vers l'orient, jusqu'à l'Atropatène, prenoit son cours vers le nord-ouest; qu'il traversoit la

Préfecture, appellée Azara; & qu'ayant passé par Artaxata, ville d'Arménie, il entroit dans la plaine. nommée Araxène, d'où il alloit se jetter dans la mer Caspienne.

Certains disent que le premier nom de ce fleuve fut Bactre, puis Alme. Il y en a même qui veulent qu'on l'ait appelle Dorinx. Quant au nom d'Araxe, plusieurs ont pensé qu'il lui fut donné par Arménus, à cause de sa ressemblance avec le Pénée, qui porta le même nom. Ce dernier avoit recu cette dénomination, pour avoir separé le mont Ossa d'avec le mont Olympe, & s'être procuré par-là un écoulement au milieu de la vallée de Tempe. On dit de même que l'Araxe tombant du haut des montagnes d'Arménie s'étoit anciennement répandu dans la plaine, n'ayant point d'autre issue; mais, que Jason lui avoit ouvert un lit, au moyen duquel il alla se précipiter dans la mer Caspienne.

On dit que le fleuve Araxe étoit plus grand & plus petit à la fois, que le Danube; qu'on y trouvoit plusieurs isles, qui étoient aussi grandes que Lesbos; que les habitans vivoient l'été de toutes fortes de racines, qu'ils arrachoient de la terre ; qu'ils gardoient les fruits mûrs, qu'ils trouvoient aux arbres, pour en vivre durant l'hiver; qu'ils avoient des arbres, qui

(a) Strab. pag. 491, 501, 527. & seq. Plut. Tom. I. pag. 509, 636, 637, 939. Pomp. Mel. L. III. c. de Scyth. Plin. Q. Curt. L. VII. c. 3. Genef. c. 2. v. 13. L. VI. c. 9, 13. Ptolem. L. V. c. 13. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Herod. L. I. c. 201, 202. & seq. L. IV. Lettr. Tom. VIII, pag. 354. & suiv. c. 40. Virg. Aneid. L. VIII. v. 728.

portoient un fruit de telle nature, qu'en le jettant dans le feu, qu'ils allumoient par troupes, ils s'enivroient par son odeur, comme les Grecs par le vin; & qu'à mesure qu'ils y en jettoient, ils s'enivroient davantage, jusqu'à ce qu'enfin, ils se levoient pour chanter & danser enfemble.

Au reste, Plutarque, dans la vie de Pompée, dit que l'Araxe va se perdre dans le Cyrnus, autrement le Cyrus. Mais, il convient aussi que d'autres étoient d'un sentiment contraire, & que l'Araxe, selon ceux-ci, avoit son embouchure particulière dans la mer Caspienne. C'est aussi le sentiment des anciens Géographes,

que nous avons fuivi.

Les Ecrivains remarquent que ce fleuve est si rapide, sur tout lorsqu'il est enflé par la fonte des neiges, qu'il n'y a ni digues, ni autres bâtimens, qu'il n'emporte. Le bruit de ses eaux effraie ceux qui l'entendent. Le courant emporte les bateaux avec une telle impétuolité, qu'il leur fait faire cinq cens pas en un instant. On a essayé plusieurs fois de construire des ponts sur ce fleuve; mais, tous ceux qu'on y a bâtis, ont toujours été renversés par ses eaux. Paul Lucas dit toutefois, qu'il y a à présent un pont sur l'Araxe, & que la tradition du païs est que ce fleuve a sa source dans le Paradis terrestre.

Cette difficulté d'y construire des ponts, lui a fait donner, par

Virgile, cette épithéte;

Et pontem indignatus Araxes;

soit que ce Poete sit allusion à l'histoire d'Alexandre, qui, ayant fait dresser un pont sur l'Araxe, pour le passer, eut le déplaisir de le voir emporté par un débordement qui survint, soit qu'il eût en vue l'entreprise de Xerxès, qui s'efforça vainement de joindre par un pont les deux bords de ce fleuve. Depuis, comme le remarque Servius, sur cet endroit de Virgile, l'empereur Auguste y en fit construire un plus solide, & qui résista long-tems à l'impétuosité des torrens, qui se jettent dans l'Araxe. C'est pourquoi, on changea l'épithére de ce fleuve en celle-ci:

Patiens latii jam pontis Araxes.

On donne à présent divers noms à l'Araxe, tels qu'Arois, Achlar, Colachz, Aras & Ares. Les Orientaux employent les deux derniers: & les habitans du païs le nom de Colachz.

ARAXE, Araxes, A'pagus, (a) autre fleuve d'Asie, dans la Perfe, qui, au rapport de Strabon, naissoit aux montagnes de la Parétacène. On trouve une description de ce fleuve dans Quinte Curse, en ces termes: » La Perse, » de l'autre côté s du côté du » nord est fermée d'une ceinture » de montagnes, qui ont seize » cens stades de long, & cent » foixante-dix de large, s'éten-» dant depuis le mont Caucase » jusqu'à la mer Rouge; de sorte » que là, où le mont finit, la

» mer commence, & fait un autre » rempart. Au pied de ces mon-» tagnes, se déploie une campa-» gne large & spacieuse, très-» fertile & remplie de villes & de » villages. L'Araxe, enflé de plu-" fieurs torrens, la fend par le » milieu, pour s'aller joindre au " Méde; & Te Méde, plus petit

" que celui qu'il reçoit , se va » rendre dans la mer, du côté

» du midi. «

Strabon est d'un sentiment contraire; car, il affure que l'Araxe recevoit le Méde, & qu'ils couloient tous deux dans une vallée, fertile en toutes choses. Alexandre, selon ce Géographe, passa l'Araxe auprès de Persépolis, ville que ce Prince détruisit; & c'est à cette occasion que Q. Curse dit: » C'est n une chose digne de compassion, » que depuis tant de siécles cette " miferable ville n'a pu encore fe » relever de sa chûte. Les Rois » de Macédoine ont tenu d'autres » villes, que tiennent aujourd'hui n les Parthes; mais, de celle-ci, n on n'en trouveroit aucun veiti-» ge, si l'Araxe ne nous en don-» noit l'adresse ; car, il ne passoit " pas loin des murs ; & ceux du » païs disent qu'il n'en étoit éloi-» gné que de vingt stades; ce " qu'ils croient plutôt par con-" jecture qu'autrement. "

Suivant la carte de l'expédition d'Alexandre, dressée par M. d'Anville, l'Araxe, joint au Méde, va se perdre, non dans la mer, mais

A R dans un lac, où viennent se rendre plusieurs autres sleuves. Les Modernes donnent le nom de Bendémir à l'Araxe, depuis sa réunion au Méde, jusqu'à son embouchure.

(a) On prétend qu'il y a encore en dans l'Asie un autre sleuve, du nom d'Araxe, qui couloit vers la Mésopotamie. Les uns croyent que c'est le Chabaras, d'autres le Saocoras de Ptolémée.

ARAXE, Araxus, A'pagos, (b) promontoire du Péloponnèse, dans la Messénie, qui servoit de séparation du côté de la mer à l'Elide & l'Achaie. C'est aujourd'hui le cap de Clarence en Morée. Il s'avance dans le golfe de Clarence, vers l'entrée septentrionale du canal de Zante.

ARBA, (c) terme, qui veut dire une sauterelle. Les Latins en ont formé le nom de Harpia.

Voyez Harpies.

ARBACALE, Arbacala, (d) ville d'Espagne, qui appartenoit aux Carteiens, felon Tite-Live, & aux Vacceens, selon Polybe. Elle fut attaquée & prise de force par Annibal; mais, ce'ne fut qu'après avoir été très vigoureulement défendue pendant long tems, autant par la valeur, que par le grand nombre des habitans.

On croit que c'est aujourd'hui Avila, dans la vieille Castille.

ARBACAS, Arbacas. Voyez Arphaxad.

<sup>(</sup>a) Ptolem. L. V. c. 18. (b) Paul. pag. 395. Strab. pag. 335, 337 . 388.

<sup>(</sup>c) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 113. (d) Tit. Liv. L. XXI. c. 5.

314 AR

ARBACE, Arbaces, A' COXUS, (a) capitaine Méde, d'une grande réputation, qui, du tems de Sardanapale, roi d'Assyrie, commandoit les troupes, que la province de Médie envoyoit tous les ans à Ninive. Cet homme avoit le cœur fier, l'ame vigoureuse, les mœurs sévères. Il avoit formé, pendant fon service, une étroite liaison avec le chef des troupes de Babylone, homme plus rufé, & non moins ambitieux, scavant dans l'astrologie, & le premier de ce célebre collége des prêtres Baby-Ioniens, qu'on appelloit les Chaldéens. Il se nommoit Baalsar, vulgairement Béléfis; c'est-à-dire, le Seigneur-Dieu; soit que ce nom lui vînt de sa dignité sacerdotale; foit qu'il l'ait pris dans la suite, comme un titre dû à son élévation. Ce fut lui qui, le premier, proposa à Arbace de se révolter contre Sardanapale. Il lui annonça qu'il avoit lu dans les aftres des pronostics certains de sa grandeur future, & de la chûte du trône d'Assyrie. Arbace, encouragé de bonne foi, par cet oracle d'un interpréte des dieux, lui promit de son côté le gouvernement de Babylone, si l'entreprise venoit à réuffir. Ils cabalérent tous deux, pour entraîner dans leur parti les principaux officiers de l'armée. Les caresses, les présens & les promesses les plus considérables ne furent point épargnes.

Mais, avant que de s'engager plus avant, Arbace voulur s'é-

claircir, par ses propres yeux, de la manière dont le Roi vivoit dans l'intérieur de son palais. Il n'étoit pas aisé de s'y introduire. La manière dont les princes Mahometans vivent aujourd'hui dans l'intérieur de leur serrail; nous fournit un exemple de celle, que fuivoient alors les anciens Rois orientaux. Sardanapale, invisible pour tout autre que pour fes temmes & ses eunuques, ne permettoit à aucun étranger l'accès de son palais. Cependant, un vale d'or, qu'Arbace donna à l'eunuque Paramèze, lui en procura l'entrée. Justin dit que ce sut avec la permission du Roi, qui ne la donna qu'avec grande peine, & ne l'avoit jamais accordée à personne. Il y a plus d'apparence que ce fut clandestinement. Il vit le Roi vetu en femme, la barbe rasée, le visage couvert de fard, les sourcils peints, s'occuper d'ouvrages en laine pourpre, avec fes concubines, dont il tâchoit d'imiter la parure, la voix grêle, & les postures lascives. A ce vil amusement succeda un festin, où le Roi fe gorgea de tout ce qui pouvoit exciter son intempérance, qu'il acheva d'affouvir en fe plongeant dans la plus infame proftitution avec fes femmes & fes jeunes eunuques. Si cette peinture des débordemens de Sardanapale n'est point outrée, & ne doit point se rapporter au fecond Prince de ce nom, on peut aisement se figurer quelle impression dut faire un pa-

(a) Just. I. I. c. 2: Diod. Sicul. pag. 347. & fuiv. Mem. de l'Acad, des Inscr. 78. & feq. Strab. pag. 737. Vell. Paterc. & Bell. Lett. Tom. V. pag. 369. & fuiv. I. I. c. 6. Roll. Hist. Anc. Tom. I. pag. 7. XIX, p. 69. T. XXI. p. 10, 11. & fuiv.

reil spectacle sur un guerrier, accoûtumé à l'austérité des mœurs, & à l'humeur farouche des mon-

tagnards de Médie.

Duris dit qu'il fut tellement saisi d'indignation, de se sentir asservi au pouvoir d'un maître si lâche, qu'il tira son épée & se tua lui-même. Son récit est pleinement démenti par tous les autres Historiens. Ils nous apprennent qu'Arbace, pénétré du plus profond mépris pour ce qu'il venoit de voir, demeura convaincu que, si le sceptre subfistoit si long-tems entre les mains de ces lâches Souverains, ce n'étoit que faute d'avoir eu plutôt le courage ou le dessein de l'enlever. Il jura de se porter plutôt à toutes les extrémites, que d'obéir davantage à un homme plus vil encore que les femmes, qu'il prenoit pour modele. Il retourna en Médie, résolu de faire soulever ses compatriotes & les Perses, tandis que Bélésis solliciteroit Babylone à la révolte, & feroit part de la conjuration au roi des Arabes, avec lequel il étoit lié d'une ancienne amitié. Un an se passa à fomenter ce projet, dans lequel on fit entrer les principaux commandans des troupes qui devoient servir l'année suivante à l'armée de Ninive. Les soldats marchérent au bout de ce tems, sous la conduite d'Arbace , leur général , dans l'idée qu'ils alloient, selon l'usage, relever ceux dont le service venoit de finir. Mais, lorsque leur général se vit près des portes de Ninive, & renforcé du corps nombreux des Babyloniens & des Arabes, il fit la revue de toute l'armée, qui se trouva forte de quatre cens mille hommes, & lui déclara qu'il ne s'agissoit pas moins que de mettre en liberté leur patrie, en secouant le joug d'un Prince, indigne de regner fur

tant de braves sujets.

Sardanapale effrayé du nombre extraordinaire de soldats, qui arrivoient cette année, & plus encore de leur résolution, dont il ne tarda pas à être informé, sortit de sa léthargie. Son courage naturel reprit le dessus. Il commença par mettre à couvert de l'orage les trois fils & les deux filles, qu'il envoya avec trois mille talens d'or à Cotys, gouverneur de Paphlagonie, l'un de les plus zeles serviteurs. Il enfouit, à tout événement, un trésor confidérable.

Après avoir ainsi pourvu à la fureré de sa famille & de sa fortune, Sardanapale se mit à la tête des nations, qui lui étoient restées fideles, marcha au-devant des Rebelles, les défit & les poussa julques dans les montagnes, où ils se retranchérent à quatre lieues de Ninive. Ils ne tardérent pas à redescendre dans la plaine, où ils se mirent en bataille devant l'armée de Roi. Celui-ci avant que d'engager une action, fit publier une proclamation, qui mettoit à prix de deux cens talens d'or la tête d'Arbace & celle de Bélésis, & promettoit le double de cette fomme avec le gouvernement, soit de Babylone, soit de Médie, à celui qui les livreroit vivans. Ces promesses ne produisirent aucun effet. Il fallut en venir aux mains;

& la victoire se déclara de nouveau contre les Confédérés, qui furent contraints de se retirer dans leurs premiers retranchemens. On y tint conseil sur le parti qu'il falloit prendre. Tous étoient d'avis que chacun se devoit retirer dans sa patrie, où il se hâteroit de faire des préparatifs de guerre, capables de les mettre à couvert de la vengeance du Roi d'Affyrie. Le feul Bélésis, déterminé à tout tenter pour satisfaire son ambition, fit intervenir le secours de son art pour relever le courage des alliés. Il fut d'avis de livrer une troineme bataille. Il affura que les dieux avoient certainement préfagé la victoire, & qu'ils ne couronnoient la constance, qu'après l'avoir éprouvee par des disgraces. On le crut, le combat se donna de nouveau. Arbace y fit les derniers efforts de valeur. Mais, malgre la prédiction du prêtre Baby-Ionien, une blessure, que recut le Général fut suivie de l'entière déroute des alliés. Leur camp fut force, eux-mêmes mis en fuite, & poursuivis jusques sur les confins de la Babylonie.

Cette dernière victoire sembloit assurer le trône de Sardanapale. Les Confédérés, affoiblis par tant de défaites s'étoient résolus à quitter la partie, Bélésis, mieux informé qu'enx de ce qui se passoit dans le pais, employa toute une nuit à consulter les astres. Il annonça que pour cette sois les choses en étoient venues au point de changer entièrement de face, & que les dieux préparoient un secours inespéré, si on vouloit l'at-

tendre pendant cinq jours seulement. Les Rebelles se laissérent persuader de donner encore ce court intervalle à la protection des étoiles. Presqu'aussi-tôt après, on instruisit sous main Arbace, qu'un nombreux contingent de troupes de la Bactriane ; c'est-à-dire , selon la remarque de M. Fréret, des Provinces orientales, s'approchoit, & qu'il falloit tout tenter pour les attirer dans le parti. Arbace, prenant avec lui l'élite de ses troupes, se hâta d'aller au-devant des Bactriens, pour les gagner ou les combattre, avant qu'ils eussent pu joindre l'armée royale. Ce coup réuffit ; l'espoir de la liberté qu'Arbace fit briller à leurs yeux, charma les chefs dont la séduction fut facilement suivie de celle des foldats.

Cependant, Sardanapale, ignorant la défection des Baciriens, s'oublioit au milieu de ses succès. Le retour de la bonne fortune avoit fait revivre son goût pour une vie voluptueuse. Il préparoit des fêtes, immoloit des victimes, faisoit distribuer abondamment, à ses troupes, du vin & des viandes. Les foldats se plongeoient dans la joie & dans l'ivrelle. Arbace, informé de ce désordre par quelques déserteurs, tomba la nuit sur le camp Assyrien, où il ne trouva aucune résistance, le mit dans une entière déroute, & poussaile Roi à son tour jusques dans la campagne de Ninive. Le Roi prévit qu'il falloit pourvoir à la sûreté de sa capitale, qui couroit risque d'être assiégée.

Elle le fût en effet; & comme

elle étoit sur le point d'être prise, l'infortuné Sardanapale, résolu de ne pas tomber vif entre les mains des Rebelles, fit entasser en un monceau toutes ses richesses, au milieu de son palais, où il mit le feu, & périt dans les flammes avec ses femmes & ses trésors. Les assiégeans entrérent dans Ninive par la bréche que le Tigre avoit faite. On revêtit Arbace du manteau impérial. Tout se soumit à lui sans plus de résistance. Il distribua des récompenses aux soldats qui l'avoient si bien servi, donna des gouvernemens aux principaux Satrapes, entre autres, à Bélésis celui de Babylone, qu'il lui avoit promis dès le commencement de la conspiration. Bélésis lui demanda de joindre une seconde grace à celle-ci. Il lui allégua qu'il avoit fait vœu à Baal d'élever près de son temple, au bord de l'Euphrate, un monument qui contînt les cendres de Sardanapale, & celles de son palais, & fervît à perpétuer à jamais dans le fouvenir de tous ceux qui navigeroient sur ce fleuve, la mémoire du grand capitaine à qui l'Asie devoit sa liberté. Bélésis n'ignoroit pas de quel prix étoient les cendres, qu'il demandoit. Un eunuque seul échappé à l'incendie du palais, lui avoit appris que tout l'or du Roi y étoit fondu.

Arbace, sans plus d'examen, lui permit de faire de ces cendres ce qu'il voudroit. Bélésis ne perdit point de tems, & se hâta de commencer à les faire transporter lur des barques à Bubylone; mais,

A R 517 l'avarice de son motif sut bientôt découverte. On le traduisit devant l'assemblée des Chefs, qui furent unanimement d'avis qu'un vol de cette importance devoit être puni de mort. Arbace, au contraire, dit qu'il se croiroit luimême indigne de sa victoire, si la clémence & l'humanité n'en étoient les premiers fruits; que les services de Bélésis surpassoient de bien loin la faute, que l'avidité lui avoit fait commettre, & l'effacoient assez; qu'il lui paroissoit même juste de récompenser de si grands services de la manière la plus agréable à celui qui les avoient rendus; & que puisque Bélésis aimoit l'argent plus que toute autre chose ; non seulement il lui laissoit celui qui avoit dejà été emporté à Babylone, mais encore il exemptoit de tout tribut le gouvernement souverain de cette ville & de la province, dont il avoit mis Bélésis en possession, felon leurs anciennes conventions.

Une modération si désintéressée fit voir qu'Arbace étoit vraiment digne du trône, qu'il avoit conquis. On courut avec joie se soumettre à ses loix; mais, il ne voulut pas même profiter de la bonne volonté des peuples. Il leur laissa la liberté de se choisir des souverains & se contenta de regner dans sa propre patrie. Diodore finit par dire qu'il rasa la Ville de Ninive & fit transporter à Ecbatane, capitale de Médie, l'immense quantité d'or & d'argent, qui restoit dans le bûcher. Ce sont deux fautes en peu de mots. Ninive a subsisté long-tems depuis,

Kk iii

& Ecbatane ne fut bâtie que bien après. Il est aussi faux que Sardanapale soit péri dans Ninive.

La victoire d'Arbace ne fit qu'affoiblir extrêmement l'empire d'Assyrie, sans le détruire entièrement. Ce vainqueur généreux, content, comme on vient de le dire, d'avoir affranchi d'un joug etranger sa patrie & celle de son allie, retira ses armes du pais d'Affyrie, laissant aux habitans ce qui leur appartenoit, avec la liberté d'en user à l'avenir, selon leur volonté, Il retourna en Médie, où il fut le fondateur d'un nouvel empire, qui forma la feconde des quatre grandes monarchies Afiatiques, comme on les appelle ordinairement. Ce n'est pas que la domination des Médes se soit en effet étendue sur toute l'Asie, puisqu'au contraire l'Assyrie demeura soumise à ses anciens maîtres, & Babylone eut aussi. bientôt, ses souverains. Mais, entre ces trois royaumes contemporains, la prééminence est demeurée aux Médes qui avoient presque ruiné celui de Ninive, & qui commencerent par tenir celui de Babylone dans la dépendance, en y envoyant des gouverneurs ou vice-Rois. Cette vice-royauté étoit héréditaire, comme on le voit par l'histoire d'un descendant de Bélésis, nommé Nanaros, à qui le roi de Médie ne voulut point ôter la place qu'Arbace avoit donnée à son ayeul. Il se contenta de lui imposer une grosse peine en punition de l'indigne traitement, qu'il avoit fait à Parsondas.

Arbace regna pendant vingt-

huit ans, à compter de l'année de sa révolte. Son vrai nom paroît être Art-Bax, ou Art-Pax; ce qui est sans doute la même chose qu'Arphaxad. Le mot Art fignifie en langue Perse, & probablement ausli en langue Méde, fort ou grand. C'est une épithéte qui se trouve donnée à presque tous les rois de Médie, Art-Bace, Art-Carnes, Art-Bianes, Art-Ines, Art-Iages, Art-Ibares, Aphra-Art, de même aussi chez les Perses, Art-Ban, Art-Xerxes, &c. Tous les anciens Historiens ont fait mention d'Arbace. Ils le désignent sous les noms d'Arbaces, Arbactus, Persée, Pharnaces, Orbacos.

Cette différence de nom & diverses autres circonstances font voir que les Auteurs, qui ont parlé d'Arbace, ne sont pas des copistes de Ctésias; que ce Roi n'est pas un Roi chimérique, & que l'antiquité étoit pleinement convaincue de la vérité d'une révolution, qui avoit fait passer l'empire des premiers Affyriens aux Médes, au tems dont nous parlons. Ussérius même, tout ennemi qu'il est de l'ancien système chronologique, n'a pu s'empêcher de le reconnoître, ne scachant comment remplir autrement le vuide, qu'il trouvoit pour les Médes, entre Déjocès & la prétendue prise de Ninive par Nabonasfar, qu'il confond, hors de propos, avec Bélésis. Hérodote, ce pere de l'Histoire, est le seul, qui n'a connu ni Arbace, ni la révolution, dont il fut l'auteur. Car, dire que le Cyaxare, petit-fils de

Déjocès, dont parle Hérodote, est le même qu'Arbace, sous un différent nom, c'est ne vouloir pas voir que tout ce récit d'Hérodote ne convient nullement au fondateur de l'empire de Médie, mais seulement au destructeur de l'empire d'Assyrie, sous le second Sardanapale, & ce fut en effet Cyaxare.

Le commencement de l'empire des Médes forme l'une des plus célebres époques de l'histoire Asiatique. Elle concourt, suivant M. le Président de Brosses avec l'an 808 avant l'Ére Chrétienne, & selon d'autres, avec l'an 898

avant la même Ere.

ARBACE, Arbaces, A'plans, (a) l'un des quatre généraux, qui commandoit l'armée d'Artaxerxe Mnémon, contre Cyrus, fon frere. Arbace étoit Méde de nation. Pendant le combat, il s'étoit jetté dans le parti de Cyrus; & ensuite après la mort de Cyrus, il étoit revenu dans ses troupes. Artaxerxe ne le taxa ni de trahifon, ni de mauvaise volonté, mais seulement de timidité & de poltronnerie; & pour le punir, il le condamna à porter, tout le jour, à son cou, dans la place publique, une courtisanne toute nue. Un autre, non content d'avoir aussi déserté, s'étoit encore vanté faussement d'avoir tué deux des ennemis. Le Roi se contenta d'ordonner qu'on lui perçât la langue avec trois alênes.

ARBACE, Arbaces, A'pcanns,

(b) l'un des eunuques du roi Arface. Cet eunuque ôta la vie à son maître.

ARBALETE, que plusieurs nomment Arbalêtre, mais mal à propos, l'usage étant entièrement pour Arbalête. C'est une sorte d'arme qui n'est pas à seu. Elle est composée d'un arc d'acier, monté fur un fût de bois, qu'on appelle monture, d'une corde & d'une fourchette. On la bande avec effort par le secours d'un fer propre à cet usage. Elle sert à tirer des balles, & de gros traits, appellés matras, & alors on la nomme Arbalête-à-jalet.

Les Anciens avoient aussi de grosses machines à jetter des traits, qu'on appelloit Arbalêtes, ou Balistes. Ce mot vient de Arcubalista, ou plutôt d'Arbalista, qui s'est dit pour Arcubalista. On tient que l'invention de l'Arbalête, & de la fronde, est due aux Phéniciens, quoique Végéce donne l'invention de la fronde a ceux des

isles Baléares.

ARBANDES, Arbandes, fils d'Abgare, roi d'Édesse, sur contemporain de Trajan. Voyez Ab-

ARBATES, ou ARBATTES, Arbatti, A'pharroi, (c) ville de Galilée; dont Simon Maccabée s'empara. Il prit avec lui ceux de fes freres, qu'il y trouva, avec leurs femmes & leurs enfans, & tout ce qui leur appartenoit, & il les emmena en Judée, pleins de 10ie.

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 1917, 1918. Roll. Hift. Anc. Tom. II. pag. 562.

<sup>(</sup>b) Lucian. Tom. II. pag. 285. (c) Maccab, L. I. c. 5. v. 23.

ARBATH, Arbath, (a) ville de Judée, où naquit Abialbon, l'un des trente vaillans hommes de l'armée de David. Cette Ville est apparemment la même que celle d'Arbates. Voyez Arbates.

ARBÉE, autrement HÉBRON. On croit qu'Arbée fut le premier fondateur d'Hébron, comme Icone l'infinue. Cette Ville fut d'abord possédée par des Géans de la race d'Hénac. Ensuite, elle fut donnée à la tribu de Juda, & cé-

dee en propre à Caleb.

Les Rabbins, dont S. Jérôme a rapporté la tradition dans ses questions Hébraiques sur la Génése, disent qu'on donna à Hébron le nom d'Arbée; c'est-à-dire, quatre; parce que quatre des plus illustres Patriarches y furent enterres; scavoir, Adam, Abraham, Ifaac & Jacob. D'autres croyent que c'est parce que quatre des plus célebres matrones de l'Antiquité y ont eu leur sépulture; c'étoient Eve, Sara, Rébecca & Lia. Mais, on ne doit faire aucun fond fur ces traditions Rabbiniques.

ARBELES, Arbela, A"pGHAa, (b) ville, ou, selon d'autres, village d'Assyrie, entre le Lycus & le Caprus. Cette Ville, dont on attribue la fondation à un certain Arbele, est devenue célebre, depuis la grande bataille, qu'Alexandre y remporta fur Darius. Ce n'est pas, au reste, que c'ait été

précisément auprès d'Arbeles que Darius fut taillé en piéces par les Macédoniens. En effet, » dans » la plaine d'Aturie, près d'Ar-» beles, dit Strabon, est le bourg » de Gaugaméles, où Darius » perdit l'Empire. Gaugaméles " fignifie proprement la maison " du chameau; & c'est Darius, » fils d'Hystaspe, qui nomma » ainsi ce bourg, en le donnant " pour l'entretien du chameau, " qui avoit beaucoup souffert, en " traversant avec lui le désert de " la Scythie avec sa charge où » étoient les provisions pour sa "bouche. Mais, les Macédoniens voyant que ce bourg étoit " chétif, & qu'il y avoit près de-" là un lieu confidérable, appellé " Arbeles, & bâti par Arbele, » fils d'Athmonée , aimérent " mieux marquer leur bataille & » leur victoire par ce nom. «

Plutarque affure la même chose que Strabon. » La grande bataille " d'Alexandre contre Darius, dit » notre Historien, ne sur point » donnée à Arbeles, comme la » plûpart des Historiens l'ont » écrit, mais près du bourg de » Gaugaméles, ainfi appellé dans " la langue des Perses, comme " nous dirions la maison du chan meau, en mémoire de ce qu'un » ancien roi de Perse, s'étant » sauvé des mains de ses ennemis, » par le secours d'un chameau " fort vîte, voulut qu'il fût nourri

(a) Reg. L. II. c. 23. v. 31. Paral. L. 1

c. 9, 16. L. V. c. 1. Roll. Hift. Anc. Tom. III. p. 659, 667. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 353. Tom. XXI. pag. 59.

<sup>(</sup>b) Diod. Sicul. pag. 596. Strab. pag. 79 532, 737, 814. Ptolem. L. VI. C. 1. Plut. Tom. I. pag. 683. Q. Curt. L. IV.

A R52I

» dans ce bourg, & lui assigna » quelques villages & quelques » revenus pour fon entretien. «

Cette fameuse bataille se donna le premier Octobre de l'an 330 avant J. C., onze jours après une grande éclipse de lune, arrivée dans le tems que la fête des grands mysteres commençoit à Athénes. Darius, après sa défaite, arriva sur le minuit à Arbeles, où se trouvérent une partie de ses troupes & les chefs de son armée. Là, les ayant assemblés, il leur sit un discours, qui fut jugé plein de désespoir; après quoi il passa dans la Médie. Peu de jours après, Arbeles se rendit à Alexandre, qui y trouva quantité de meubles de la couronne, de riches habits, & d'autres choies précieuses, avec quatre milles talens & toutes les richesses de l'armée, qu'on y avoit amassées. Mais, il en fallut bientôt déloger, à cause des maladies, qui se mirent dans le camp par l'infection des corps morts, dont toute la campagne étoit couverte.

Les géographes Arabes nomment cette ville Erbel. Il y en a qui prétendent qu'elle est aujourd'hui entièrement ruinée, d'autres au contraire soutiennent qu'elle subliste encore, & que c'est une Ville champêtre, où les vivres se donnent à très-bon marché.

ARBELES, Arbela, A Guna. Il y a eu plusieurs villes, ou villages de ce nom dans la Paleitine.

(a) 1.º Josephe parle d'un lieu, nommé Arbeles, dans la

Galilée, assez près de Séphoris. Bacchides, venant d'Antioche en Judée, campa à Arbeles. Il y avoit près de ce lieu des cavernes d'un très-difficile accès, où les voleurs se retiroient quelquefois. Hérode trouva moyen de les y forcer; mais, ils y revinrent dans la suite, & sirent bien des maux

dans le pais.

Quant à ces cavernes d'un trèsdifficile abord, elles étoient environnées de rochers pointus, & bordés de précipices, qui empêchoient qu'on ne pût y monter, loríqu'on étoit aux pieds des montagnes, ni y descendre, lorsqu'on étoit au sommet. Josephe ajoûte qu'Hérode fit faire, des coffres . qu'il remplissoit de soldats, & qu'on descendoit avec des chaînes de fer jusqu'à l'entrée de ces cavernes, & que tous ces foldats étoient armés de hallebardes pour accrocher & tuer tous ceux qui réfisteroient. On en tua plusieurs de cette manière; & quelques autres furent pris & menés à Hérode. Mais, un vieillard aima mieux se tuer soi-même, sa femme & ses enfans, que de se rendre, préférant la mort à la servitude, quoiqu'Hérode lui fit signe qu'il lui pardonnoit. Cet homme, au lieu de profiter de la clémence du Roi, lui dit mille injures, & lui fit mille reproches très-offensans.

2.º Selon Eusébe & S. Jérôme, il y avoit une ville du nom d'Arbeles, fituée dans le grand champ, à neuf milles de Légion apparemment vers l'orient.

<sup>(</sup>a) Joseph. de Antiq. Judaïc. pag. 424, 502. Ejuld. Vis. pag. 1013, 1022.

3.º Un autre Ville de même nom, selon Eusébe, étoit sise au de-là du Jourdain, dans la dépen-

dance de Pella.

(a) 4.º Il est fait mention d'un lieu, appellé Arbeles, ou Arbele, dans le prophéte Osee, où nous lifons, felon la Vulgate: stcut vastatus est Salmana à domo ejus qui vindicavit Baal. n Comme Salmana fut vaincu par ce-» lui qui lui fit la guerre, après » avoir détruit l'autel de Baal. « Il vent désigner Gédéon. Mais, l'Hébreu porte : " Comme Sal-» mana a ruiné la maison d'Arn bele, au jour de la guerre. « Ce que quelques Commentateurs expliquent de la prise d'Arbele par Salmanafar. Cependant, comme cet événement n'est point marqué dans l'Histoire, il vaut mieux lire en cet endroit avec S. Jérôme & le manuscrit Alexandrin, Jerobaal, & l'entendre comme a fait la Vulgate de la victoire remportée par Gédéon sur Salmana.

Au reste, Arbele, Arbah-el, fignisse de très-belles campagnes, des campagnes de Dieu, d'où vient que l'on trouve tant de lieux

du nom d'Arbeles.

ARBÉLITIDE, Arbelitis, A'aspairis, (b) contrée d'Assyrie, qui étoit voisine du pais des Garaméens, selon Ptolémée. Arbeles étoit la capitale de cette contrée, & lui avoit sans doute donné le nom. Ce sut dans cette province qu'Alexandre remporta une ba-

AR

taille fameuse sur Darius. Le Macédonien après avoir pris soin de faire enterrer ses morts, étoit entré dans Arbeles, où il avoit trouvé une grande provision de vivres, un grand amas de meubles & d'ornemens à la Persienne, & enfin trois mille talens d'argent; mais, jugeant que l'air de la contrée seroit altéré & corrompu par la multitude des corps morts, il partit incessamment de-là, & se rendit avec toute son armée à Babylone, où les Macédoniens, bien recus & bien traités par les habitans mêmes de la ville & de tous les environs, furent extrêmement délassés & rafraîchis de leurs fatigues précédentes.

Après la mort tragique de Perdiccas, cette Province échut à Amphimachus, avec la Mésopotamie. C'étoit l'an 322 avant J. C.

Il faut observer que Pline, qui, aussi-bien que les autres Géographes, met l'Arbélitide dans l'Assytie, comme formant une portion de cette région, donne ailleurs ce nom à la Sittacéne. On ne comprend pas trop pour quelle raison. C'étoient certainement deux pais, bien différens. Les Garaméens, entr'autres peuples, habitoient entre ces deux pais, selon la carte dréssée par M. d'Anville pour servir à l'intelligence de l'histoire des Assyriens, des Médes, des Babyloniens & des Médes.

ARBI, Arbi, (c) ville de la Terre-Sainte dans la tribu de

<sup>(</sup>a) Ofe. c. 10. v. 14. (b) Ptolem. L. VI. c. 1. Diod. Sicul. pag. 648. Plin. L. VI. c. 13, 28. Plut.

Tom. I. pag. 638. (c) Reg. L. II. c. 23. v. 35.

Benjamin. C'étoit la patrie de Pharaï, qui mérita l'honneur d'être mis au nombre des vaillans hommes, dont l'armée de David étoit composée.

ARBITRAGE, Arbitrium, Arbitratus, est le jugement d'un tiers, qui n'est établi, ni par la Loi, ni par le Magistrat, pour terminer un différend, mais que les parties ont choisi elles-mêmes.

Chez les Romains, on pouvoit se soumettre à l'Arbitrage d'une seule personne; mais, ordinairement, on en choifilloit plusieurs, & presque toujours, en nombre im pair. Quand ils étoient en nombre pair , & qu'ils ne s'accordoient pas, ils ne pouvoient prendre euxmêmes un tiers; il falloit que les parties en convinssent, ou que le Préteur en nommât d'office. Il n'étoit pas permis de convenir d'Arbitres dans les affaires, où le public avoit intérêt, comme les crimes, les mariages, les questions d'Etat. On ne pouvoit appeller d'une sentence Arbitrale, parce que l'effet d'un appel est de suspendre l'autorité d'une jurisdiction, & non pas d'une convention. Enfin, l'Arbitrage finissoit par la mort de l'un des Arbitres, ou de l'une des parties. Voyez Arbi-

ARBITRATOR, Arbitrator,

l'un des surnoms de Jupiter.

ARBITRE, Arbiter, (a) juge nommé par le Magistrat, ou choisi volontairement par les parties, auquel elles donnent pouvoir par

un compromis de juger de leu

A Rome, l'Arbitre connoisso des causes, qu'on appelle de boi ne toi & arbitraires. Quelquefoi dans les arbitrages, on configne une somme d'argent, qu'on apelloit compromissum, compre mis. C'étoit un accord fait ent les parties, de s'en ténir à la ccision de l'Arbitre, sous peine : perdre l'argent déposé.

Les Arbitres commençoient pr déclarer leur avis. Si le défender ne s'y soumettoit pas, ils le ctdamnoient; & lorsqu'il étoit preve qu'il y avoit dol de fa pa, cette condamnation se faisoit coformément à l'estimation du pcès; au lieu que le Juge faint quelquefois réduire cette effintion, en ordonnant la prifée.

Dans les arbitrages, le Je étoit plus libre, que dans les gemens réglés, qui étoient le droit étroit; car, dans les aitrages, il pouvoit avoir égarà ce que la foi exigeoit. Cependa, les Arbitres étoient aussi soum à l'autorité du Préteur, & c'éit lui qui prononçoit & faiscit eicuter leur jugement, ausii-bien te celui des autres Juges.

ARBORIUS [ EMILIUS , Æmilius Arborius. Voyez Ei-

ARBRE, Arbor, le premer & le plus grand des végétat, qui n'a qu'un seul & princal tronc, qui pousse beaucoup e branches & de fueilles, qui jee beaucoup de bois.

524 A R

Guichard dérive ce mot de l'Hébreu, abab, d'où on a formé

arbor, arbustum.

I. Les parties des arbres sont les racines, le tronc ou la tige, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, les semences. L'assemblage de toutes les bran-

ches s'appelle la touffe.

M. Dodard a remarqué que dans plusieurs Arbres fruitiers, comme les pommiers, les poiriers, les châtaigniers, & même dans les noyers, les chênes, les hêtres, la base de la touffe, affecte presque toujours d'être paralléle au plan, d'où fortent les tiges, soit que ce plan soit horisontal, ou qu'il ne le soit pas, soit que les tiges elles-mêmes soient perpendiculaires, ou inclinées fur ce plan; & cette affectation est si constante, que si un Arbre sort d'un endroit, où le plan soit d'un côté horisontal, & de l'autre incliné à l'horison, la base de la touffe se tient, d'un côté, horisontale, & de l'autre, s'incline à Phorison, autant que le plan.

Le même M. Dodard croit que la raison est que les racines de ces Arbres sont paralléles au plan du terrein d'où l'Arbre sort, & que les branches doivent être paralléles aux racines, parce que les fibres, qui, partant des racines, vont former le tronc, & ensuite les branches , peuvent bien fe plier, mais non pas s'étendre; d'où il s'ensuit qu'après avoir fait un angle obtus au collet des racines pour former le tronc, il faut

qu'elles fassent un angle aigu au collet des branches, parce que si elles faisoient encore un angle obtus au collet des branches, elles s'étendroient trop. Mais, quand elles ont fait un angle aigu au collet des racines, elles peuvent & doivent même en faire un obtus au collet des branches, pour avoir toute l'étendue, qui leur convient. Cette raison ne satisfait pas. Car, en supposant même que ces fibres peuvent bien se plier, mais non pas s'étendre, on ne voit point comment une fibre; après ayoir fait un angle obtus au collet des racines, n'en peut pas faire encore un au collet des branches, sans s'étendre plus que si elle faisoit un angle aigu.

(a) II. Les Arbres, avec les champs, furent d'abord les premiers temples des dieux. Parmi les Arbres & les plantes, le pin étoit consacré à Cybéle, à cause d'Atys, le hêtre à Jupiter, le chêne & ses différentes espèces à Rhéa, l'olivier à Minerve, le laurier à Apollon, après l'aventure de Daphné, le roseau à Pan, après celle de Syrinx, le lotus & le myrte à Apollon & à Vénus, le cypres à Pluton, le narcisse & l'adiante, qu'on nomme aussi le clou de Venus, à Proserpine, le frêne & le chiendent à Mars, le pourpier à Mercure, le myrte & le pavot à Cérès, la vigne & le pampre à Bacchus, le peuplier à Hercule, le dyctime & le pavot à Lucine, l'ail aux dieux Pénates, l'aune, le cédre, le narcisse & le geniévre aux Euménides, le palmier aux Muses, le plane aux Génies, l'aune au dieu Sylvain,

le pin à Pan.

(a) III. Il n'y a guere de choies moins connues dans l'Écriture que les noms Hébreux des Arbres & des plantes. Lorsque les Juiss avoient planté une vigne, ou un Arbre fruitier, il leur étoit défendu d'en manger les fruits, pendant les trois premières années. Ils offroient à Dieu ceux de la quatrieme, & après cela, ils pouvoient user indifféremment de tout ce que leurs Arbres produisoient. Les fruits des trois premières années étoient censes impurs. L'Ecriture dit que pendant ces trois années, on donnoit en quelque forte la circoncision à ces Arbres: Auferetis præputia eorum. Après cela, ils les rendoient communs. Ils profanoient en quelque sorte leurs Arbres, après en avoir offert les prémices au Seigneur.

ARBRE DE VIE. Cet arbre étoit, à ce qu'on croit, planté au milieu du Paradis terrestre, dont le fruit auroit eu la vertu de conserver la vie à Adam, s'il avoit obéi aux ordres, qu'il avoit reçus de Dieu. Mais, cet Arbre de vie tut, pour lui, un Arbre de mort, à cause de son insidélité & de sa

désobéissance.

ARBRE DE LA SCIENCE DU BIEN ET DU MAL. Celui-ci étoit un Arbre que Dieu avoit placé au milieu du Paradis terrestre, & il avoit défendu à Adam d'y toucher, sous peine de la vie. Quo

enim die comederis ex eo, morte morieris.

On dispute si l'Arbre de vie & l'Arbre de la science du bien & du mal étoient un même Arbre. Les sentimens sont partagés sur cela. Mais, l'opinion, qui les distingue, paroît la plus probable. Voici les raisons, que l'on apporte pour & contre le sentiment de ceux qui tiennent que c'étoient

deux Arbres différens.

Moife dit que Dieu ayant planté le jardin d'Eden, y mit toutes sortes de bons Arbres, & en particulier l'Arbre de vie au milieu du Paradis, comme aussi l'Arbre de la science du bien & du mal & l'orsqu'il eut mis l'homme dans le Paradis, il lui dit: " Mangez » de tous les fruits du jardin; » mais, ne mangez pas du fruit » de la science du bien & du mal. » Car, au moment que vous en » aurez mangé, vous mourrez. « Et lorsque le serpent tenta Eve, il lui dit: " Pourquoi Dieu vous » a-t'il défendu de manger de n tous les fruits du jardin? " Eve répondit: » Dieu nous a permis » de manger du fruit des Arbres » du Paradis; mais, il nous a dé-» fendu d'user du fruit de l'Arbre » qui est au milieu du jardin, de » peur que nous ne mourions. « Le serpent répliqua : » Vous ne » mourrez point; mais, Dieu » sçait qu'austi-tôt que vous en n aurez mangé, vos yeux feront n ouverts, & vous ferez comme » des dieux, scachant le bien & » le mal. « Après qu'Adam &

Eve eurent violé le commandement du Seigneur, Dieu dit: "Voilà Adam, qui est dèvenu "comme l'un de nous, sçachant "le bien & le mal; empêchons "donc qu'il ne prenne aussi du "fruit de vie, qu'il n'en mange, " & ne vive éternellement."

De tous ces passages, on peut inférer, en faveur du sentiment qui n'admet qu'un Arbre, dont Dieu ait défendu l'usage à Adam 1.º qu'il n'est pas nécessaire d'en reconnoître deux; le même fruit, qui devoit donner la vie à Adam, pouvant aussi lui donner la science; 2.º que le texte de Moise peut fort bien s'entendre d'un feul Arbre. Dieu planta l'Arbre de la vie, ou l'Arbre de la science. Car, dans l'Hébreu la conjonction & est souvent équivalente à la disjonctive ou. Cette expression: de peur qu'il ne prenne aussi du fruit de vie, & ne vive éternellement, fe peut expliquer en ce fens: de peur que comme il en a pris, croyant y trouver la science, il n'y retourne pour y trouver aussi la vie. 3.º Qu'enfin, le démon attribue visiblement au même Arbre le fruit de la vie & le fruit de la science: vous ne mourrez point; mais, Dieu scait qu'aussi-tôt que vous aurez mangé de ce fruit, vous scaurez le bien & le mal. Il les rassure contre la peur de la mort, & leur promet la science en leur offrant le fruit défendu.

Mais, l'opinion contraire paroît mieux fondée dans la lettre du texte. Moife distingue manifestement ces deux Arbres; l'Arbre de la vie, & l'Arbre de la science. Pourquoi les vouloir confondre fans néceffiré? La vie & la science sont deux effets tout différens. Pourquoi prétendre qu'ils soient produits par le même fruit? Estce trop que de défendre à Adam l'usage de deux Arbres? Le discours que Dieu tint à Adam, après son peché , distingue ici d'une manière évidente deux Arbres: de peur qu'il ne prenne aussi du fruit de vie , & ne vive éternel= lement. C'est comme s'il disoit : il a dejà goûté du fruit de la science il faut l'éloigner du fruit de vie, de peur qu'il n'en prenne aussi.

Le démon à la vérité rassure Éve & Adam contre la crainte de la mort; mais, il ne leur offre que le fruit de la science, en leur disant que, dès qu'ils en auront goûté, ils seront aussi éclairés que des dieux; d'où vient qu'après leur péché, il est dit que leurs

yeux furent ouverts.

Telles, sont les raisons, qui font préserer ce dernier sentiment

au premier.

On voudroit scavoir actuellement quelle étoit la nature du fruit défendu. Quelques-uns ont cru que c'étoit le froment ; d'autres que c'étoit la vigne ; d'autres le figuier; d'autres le cerifier; d'autres le pommier. Ce dernier sentiment a prévalu, quoiqu'il ne soit guere mieux fonde que les autres. On cite, pour le prouver, ce passage du Cantique des cantiques: Je vous ai eveillée sous un pommier; c'est la que votre mere a perdu son innocence; comme si Salomon avoit voulu parler, en cet endroit de la chûte de la première femme.

A R

Plusieurs Anciens ont pris tout le récit de Moise dans un sens figuré, & ont pensé qu'on ne pouvoit l'expliquer que comme une allégorie. S. Augustin a cru que la vertu de l'Arbre de vie & du mal étoit surnaturelle & miraculeuse. D'autres estiment que cette vertu lui étoit naturelle. Selon Philon, l'Arbre de vie marquoit la piété, & l'Arbre de la science, la prudence. C'est Dieu, qui est auteur de ces vertus.

Les Rabbins racontent des choses incroyables & ridicules de l'Arbre de vie. Il étoit d'une grandeur prodigieuse, toutes les eaux de la terre sortoient de son pied. Quand on auroit marché cinq cens ans, on en auroit à peine fait le tour. Peut-être que tout cela n'est qu'une allégorie; mais, la chose ne mérite pas que l'on se fatigue à en chercher le sens caché.

ARBUPALE, Arbupales, (a) officier général des Perses, du tems d'Alexandre le Grand. Il eut la conduite d'une bataille contre ce Prince. Pharnace & Mithrobarzane partageoient avec lui l'autorité du commandement.

ARC, Arcus, forte d'arme offensive, propre à combattre de loin, que l'on bande fortement par le moyen d'une corde attachée aux deux extrêmités; enforte que la machine retournant à fon état naturel, ou du moins se redresfant avec violence, décoche une fléche.

(b) 1. L'usage de l'Arc & des fléches a été trouvé, selon les uns, par Scythès, fils de Jupiter; & felon d'autres, par Persès, fils de Persée. Diodore de Sicile en attribue l'invention à Apollon, & dit que ce sont ceux de Créte, qui s'en sont servis les premiers. Tout cela est incertain & fabuleux. L'Arc & les fléches font sans doute de l'antiquité la plus reculée. La figure de l'Arc est assez uniforme dans les monumens qui nous reftent. Il est à deux courbures, mais de manière que le milieu de l'Arc, par où on l'empoignoit en tirant, est en ligne droite. L'Arc des Grecs avoit la figure du figma. On en voit en effet plufieurs de cette forme. Il y avoit peu de Nations, qui ne s'en servissent. On ne voit pas que les Romains en aient eu l'usage dans les premiers tems de la République. Ils s'en servirent depuis; mais, il paroît qu'ils n'avoient d'autres archers, que des troupes auxiliaires. Voici ce que nous apprenons de singulier touchant les Arcs des autres Nations.

Les Barbares qui, après la défaite du jeune Cyrus, poursuivoient les Grecs, commandés par Chirifophe & par Xénophon, avoient des Arcs de près de trois coudées; c'est-à-dire, de quarre pieds & demi; ce qui ne doit pas paroître extraordinaire. Car, certains Sauvages de l'Amérique en ont de cinq ou six pieds. Ces Barbares avoient des fléches de deux

(a) Freinf. Suppl. in Q. Curt. L. II. c. | Montf. Tom. IV. pag. 67. & Juiv.

Mém. de l'Acad. des Infcript. & Bell.

<sup>(</sup>b) Antiq. expliq. par D. Bern. del Lett. Tom. XII. pag. 260, 261.

coudées de long. Quand ils tiroient, ils mettoient leur pied gauche sur une des extrêmités de PArc. De cette manière, ils tiroient avec une grande dextérité, & perçoient les boucliers & les cuiraffes. Ces archers pouvoient bien être Peries. Car, ceux-ci, ielon Hérodote, avoient des Arcs fort grands & des fléches de cannes. Les Indiens avoient non seulement des fléches, mais encore des Arcs, faits de cannes de leur païs. Les Arabes avoient aufli des Arcs fort grands; mais, ceux des Ethiopiens, qui étoient faits de côtes de palmiers, les furpaffoient tous. Ils avoient quatre coudées de longueur, dit Strabon; & ils les faisoient passer dans le feu, avant que de s'en servir. Leurs fléches, longues à proportion, avoient, au lieu de pointes de fer, des pierres fort dures & fort aigues. Les Lyciens portoient des Arcs de bois de cornouillier. Selon Pline, ces Nations orientales faisoient des cordes d'Arc de nerf de chameau.

Quoique les Romains ne se servissent guere d'Arcs dans leurs combats, & que leurs archers fufsent des troupes auxiliaires, ils ne laissoient pas de s'exercer à tirer de l'Arc. Spon a donné l'image du bas-relief d'un tombeau, où un maître à cet exercice, appellé Doctor Sagittariorum, est représenté nu jusqu'à la ceinture, tenant de la main droite le bout d'un Arc, dont l'autre bout est appuié contre terre, & de l'autre

main une fléche. Cet Arc paroît avoir trois pieds de haut, & la fléche un & demi.

On fçait que le carquois étoit l'étui à mettre les fléches. Mais, outre celui-là , les Anciens en avoient un autre, pour mettre leurs Arcs. Il est très-bien représente dans une médaille de M. l'abbé de Fontenu, que donne D. Bern. de Montfaucon. Cet étui de l'Arc s'appelloit le co-

ryte.

Nous remarquerons ici que les Gaulois ont toujours eu beaucoup d'inclination pour l'exercice de l'Arc; inclination devenue comme héréditaire dans plusieurs villes de France. Il y a dans Montpellier une compagnie de Chevaliers du noble jeu de l'Arc. Louis XIV fit l'honneur à cette compagnie de s'en déclarer le chef, & décocha plusieurs fléches au Perroquet. Ses priviléges ont été confirmés par nos Rois, pour entretenir l'émulation de ceux qui en sont membres, & de ceux qui en ont remporté le prix, qu'on y propose à l'occasion des réjouissances publiques, comme les mariages de nos Rois, les naissances des Dauphins, la publication de la Paix, & autres de cette nature.

(a) II. Outre les Arcs à tirer des fléches, il y a eu, parmi les Anciens, ce qu'on appelle les Arcs de triomphe. Et ces Arcs de triomphe étoient comme des monumens perpétuels des victoires. Plusieurs restent encore sur pied; & les médailles nous en représentent un bien plus grand nombre. Le plus ancien de ceux qui subfiltent encore, est celui d'Orange, érigé, à ce que l'on dit, pour la victoire de Marius & de Catulus sur les Cimbres. D. Bern. de Montfaucon le donne sur un plan fort exact, qui a été fait sur les lieux, par M. Mignard habile architecte, proche parent de feu M. Mignard, peintre fameux. Cet Arc a environ onze toiles, ou soixante pieds de long, & dix toises, ou soixante pieds en sa plus grande hauteur. Les colomnes sont d'ordre Corinthien. Sur les deux petites portes sont de grands tas d'armes, de boucliers, les uns ovales, les autres hexagones, d'épées, de dragons, & d'autres animaux, qui fervoient pour les enseignes militaires.

On dit communément que c'est l'Arc de C. Marius, érigé en l'honneur de fa victoire sur les Cimbres, les Teutons & les Ambrons. Ce qui sembleroit persuader que c'est quelqu'autre victoire, c'est qu'aux deux côtés du fronton, il y a de grands tas d'ancres, de proues d'aplustres, de rames & de tridens. Cela marque une victoire fur mer , comme les tas d'armes, au-dessous de celles-là, marquent une victoire sur terre; enforte que ce seroit ici un Arc triomphal pour deux victoires, l'une sur terre & l'autre sur mer; ce qui ne peut convenir à la victoire de Caius Marius, remportée fur les Cimbres. Cependant Joseph de la Pise, qui a fait l'his-

A R 529 toire d'Orange, l'an 1639, dit que du côté occidental, où étoient représentés des trophées avec des captifs, un de ces captifs étoit tombé long-tems auparavant, & qu'une pierre, qui étoit au-dessous de ce captif, tomba austi environ quarante ans avant qu'il fir son livre, sur laquelle pierre étoit écrit Theutobocchus, qui étoit, dit-il, le nom du Roi captif. Il ajoûte que son pere avoit vu la pierre, & y avoit lu ce nom. Si ce nom y étoit effectivement, ce pourroit bien être un nom Teuton. Sur le haut de l'Arc est un bas-relief, qui représente un combat, où l'on ne connoit presque rien, tant la pierre est gâtée

On voit auffi à Cavaillon le reste d'un Arc de triomphe, où une partie de l'Arc est encore sur pied. On voit pareillement quelques traces d'un autre Arc à Carpentras, où se trouve aussi un trophée de la forme de ceux que D. Bern. de Montfaucon donne en grand nombre. A Rome, l'Arc triomphal de Tite, le plus ancien de ceux qui restent, est moins grand que les autres.

(a) III. Quoique les Arcs aient été des édifices, donc la structure avoit eu pour premier & unique objet la gloire des Héros, qui, ayant mérité les honneurs du triomphe, étoient censés devoir passer, ou avoir passé sous les portiques, formés par les Arcs, nous ne laissons pas de trouver, dans des infcriptions antiques, des exemples d'Arcs dédiés aux dieux,

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. IX, pag. 144, 145.

pour leur donner des marques de vénération. Celle qui est auprès de la fontaine des eaux de Baden en Suisse, & que Gruter a publiée, porte que Tite fit élever en ce païs-là un de ces Arcs aux dieux Mars, Apollon & Minerve. Celui qui est désigné dans une autre inscription, trouvée à Langres, est dédié aux dieux de la mer & à Auguste, aussi-bien que les statues, dont il y est parlé.

(a) IV. L'Arc étoit une arme fort connue parmi les Israelites; & il y avoit, dans leurs armées, plusieurs archers très-habiles. Dans l'Ecriture, quand on parle de tendre l'Arc, on se sert ordinairement du verbe fouler aux pieds, parce qu'en effet, on met le pied sur l'Arc pour le tendre avec plus de facilité. David rend graces à Dieu d'avoir donné à ses bras la force d'un Arc d'airain. Pour l'ordinaire, ils étoient cependant de bois. Lorsqu'on veut marquer que Dieu détruira la puissance d'un peuple, on dit que Dieu lui brifera son Arc. Confringam Arcum Ælam, lit-on dans Jérémie; & dans Ofee, conteram Arcum Ifraël.

Un Arc trompeur, Arcus dolosus, selon l'expression du même Olée, c'est un Arc qui n'est pas bien monté, qui ne donne pas

droit au but.

L'Écriture donne à Dieu l'Arc

& les fléches, comme on les donne aux guerriers & aux conquérans. Vous prendrez enfin en main, est-il dit dans Habacuc, votre Arc qui étoit caché. Le Seigneur promet de livrer à l'Arc du Juste, de Cyrus, du Messie, les nations, comme la paille qui est jettée au

Les Arcs de triomphe étoient aussi connus chez les enfans d'Ifraël. On voit au premier livre des Rois, que Saul, après la défaite des Amalécites, s'érigea un Arc de triomphe sur le Carmel. L'Hébreu porte qu'il s'érigea une main; c'est-à-dire, un monument. On ne sçait de quelle nature, ni de quelle forme étoit ce monument. Mais, il y a apparence que ce fut quelque monceau de pierres, ou quelque colomne, qui devoit servir à conserver le souvenir de sa victoire contre Amalec. L'auteur des traditions Hébraiques sur les livres des Rois, dit que cet Arc de triomphe de Saul fut composé de branches de myrthe, de palmier & d'olivier.

ARCADIE, Arcadia, A'prasia, (b) province du Péloponnèle en Gréce, bornée au nord par l'Achaie, au couchant par l'Elide, au midi par la Messénie & la Laconie, & à l'orient par l'Argolide. De tous les peuples du Péloponnese, les Arcadiens étoient les

v. 35. Ilai. c. 41. v. 2. Jerem. c. 49. v. 72, 736. Roll. Hift, Anc. Tom. V. pag.

(a) Reg. L. I. c. 15. v. 12. Pfalm. 18. | c. 48. L. VIII. c. 22. Plut. Tom. I. pag. 35. Ofé. c. 1. v. 5. c. 7. v. 16. Habac. 671, 672. Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lettr. Tom. IV. pag. 390. Tom. 8. Bell. Lettr. Tom. IV. pag. 390. 10m.
(b) Diod. Sicul. pag. 488. & feq.
(v. p. 135. & fuiv. Tom. VI. pag. 313)

Paul. pag. 455, 456. & feq. Strab. pag.
314. Tom. X. p. 300. Tom. XVII. pag.
313, 336, 348, 357, 388, 389. Ptolem.
1. III. c. 16. Plin. L. IV. c. 6.. L. VII.
88, 180.

seuls, qui ne sussent pas environnés de la mer. Ils étoient, en esfet, placés au milieu des terres, & fort éloignés des côtes. C'est pourquoi, lorsqu'Homère nous les représente, s'embarquant pour le siège de Troye, c'est sur les vaisseaux d'Agamemnon, & non sur les

leurs propres.

I. Suivant leur tradition, Pélasgus fut le premier homme qui parut dans le païs. Selon toute apparence, ils ne vouloient pas dire qu'il s'y fût trouvé seul; car, fur qui auroit-il regné ? Pausanias croit que Pélaigus étoit un homme extraordinairement avantagé du ciel, qui surpassoit les autres en grandeur, en force, en bonne mine, & en toutes les qualités de l'esprit & du corps; ce qui revient assez à l'idée qu'en donne le poëte Asius, quand il dit:

Sur le sommet d'un roc, qui menace les cieux,

Pélasgus vint au jour, Héros semblable aux dieux.

Les peuples d'alentour, d'une humeur mercenaire,

En recevant ses loix, trouvérent beur salaire.

Pélasgus ayant donc commencé à regner, apprir aux Arcadiens à se faire des cabanes, qui pussent les défendre de la pluie, du froid & du chaud, en un mot des injures des saisons. Il leur apprit aussi à se vêtir de peaux de sangliers, comme faisoient encore du tems de Pausanias les paisans de l'Eubée & de la Phocide. Jusques-

là, ils ne s'étoient nourris que de feuilles d'arbres, d'herbes, & de racines, dont quelques-unes, bien loin d'être bonnes à manger étoient nuisibles. Il leur conseilla l'usage du gland, ou pour mieux dire, du fruit que porte le hêtre. Et cette nourriture leur devint si ordinaire, que long-tems après Pélasgus, les Lacédémoniens venant consulter la Pythie sur la guerre, qu'ils vouloient faire aux Arcadiens, pour les en détourner, elle leur répondit ainsi:

Eussiez-vous Jupiter & tous les dieux propices,

Un peuple qui de gland fait toutes ses délices.

Peut-il ne pas livrer de terribles combats?

Mais, suivez vos destins, je ne vous retiens pas.

On dit que Pélasgus donna son nom à cette contrée , & qu'elle fut appellée la Pélasgie. Jusqu'alors, on l'avoit nommée Drymode; c'étoit son premier nom. Lycaon, fils de Pélasgus, fut à quelques égards plus fage & plus prudent que son pere; car, il bâtit la ville de Lycosure sur le mont Lycée. Il fit honorer Jupiter sous le nom de Jupiter Lycéen, & il inftitua en son honneur des jeux, qui furent aussi appellés Lycéens. On croit que Lycaon regnoit en Arcadie, dans le tems que Cécrops regnoit à Athènes. Ce Prince immola un enfant à Jupiter Lycéen, & trempa fes mains dans le lang humain. Austi, dit-on, qu'au milieu du facrifice il fut changé en

loup. C'est peut-être ce sacrifice de Lycaon, qui a donné lieu à certains Auteurs de rapporter que les Arcadiens offroient des victimes humaines, dans les sêtes nommées Lycées, ou Lycéennes, & que ces victimes étoient pres-

que toujours des enfans.

II. Ce n'étoit encore que la troisième génération, depuis Pélasgus; & déjà, il y avoit, dans le pais, une multitude d'hommes, & même de Villes. Nyctimus, l'aîné des fils de Lycaon, avoit succédé à son pere. Ses autres enfans, s'étant séparés, bâtissoient des villes, les uns d'un côté, les autres d'un autre. Pallantium fut bâtie par Pallas, Oresthasium par Oresthéus, Phigalie par Phigalus. Le poëte d'Himéra, Sthésicore, a fait mention de Pallantium dans fon Géryon Jupiter. Pour Orefthasium, elle changea de nom dans la suite, & fut appellée Orestée, du nom d'Oreste, fils d'Agamemnon. Phigalie fut aufii nommée Phialie, à cause de Phialus, fils de Bucolion. Les autres enfans de Lycaon furent Trapézéus, Dacéate, Macaréus, Hélisson, Acacus & Thocnus. Ce dernier bâtit la ville de Thocnie, & Acacus fut fondateur d'Acacésium. Les Arcadiens prétendoient que c'est d'Acacus qu'Homère a pris le furnom qu'il donna à Mercure.

Le fleuve & la ville d'Hélisson durent leur nom à Hélisson, de même que Macarie, Dacée & Trapézunte dûrent le leur à ses freres. Orchomène alla bâtir Méthydrion, & sur le pere des Orchoméniens, ce peuple si riche

en bestiaux, qu'Homère le distingue par cette épithéte. Hypsus jetta les fondemens de Mélénée d'Hypsunte & de Thyrsée, qui subsistoit encore, du tems de Paufanias. Suivant les Arcadiens, Thyrée, ville du pais d'Argos, eut pour fondateur Thyréate, qui donna aussi son nom au golfe, près duquel elle étoit bâtie. Mantinée, Tégée & Ménale, cette Ville autrefois si célebre en Arcadie, rapportoient leur origine à Ménalus, à Tégéate & à Mantineus, qui étoient encore fils de Lycaon. Crome fur bâtie par Cromus, Charifia par Charifius. Les Tricolons venoient de Tricolonus, les Péréthéens de Péréthus, les Aféens d'Aféatès, les Lycéates de Lycéus, les Sumatiens de Sumatéus. Enfin, Héréus & Aliphorus bâtirent austi deux villes, qui portérent le nom de leurs fondateurs. Enotrus, le plus jeune des fils de Lycaon, ayant obtenu de Nyctimus, son frere aîné, de l'argent & des troupes, fit voile en Italie. Non seulement il s'y établit, mais il y regna, & donna son nom à cette contrée. Ce fut la première colonie Grecque qui alla habiter une terre étrangére; & pour parler en historien exact, dit Pausanias, je ne crois pas même qu'il y ait eu aucune peuplade de Barbares plus ancienne.

Denys d'Halicarnasse pense comme Pausanias. En esset, cet Auteur, qui s'est attaché dans la première partie de son ouvrage, à recueillir tout ce qui concernoit les antiquités Italiques, suppose deux peuplades Grecques dissé-

rentes; celle des Aborigènes & celle des Pélasges. Les Aborigènes, selon lui, etoient venus d'Arcadie par mer, sous la conduite d'Œnotrus, dix-sept génerations, ou plus de 530 ans avant la prise de Troye, & près de 200 ans avant l'arrivée de Cécrops, qui débarqua dans l'Attique, vers l'an 1657 avant l'Ere Chrétienne. Ils s'établirent sur les confins de la Sabine & de l'Ombrie, aux environs de Réaté; & ce sont eux que Denys d'Halicarnasse donne pour ancêtres, aux peuples du Latium. Plusieurs générations après, ils furent joints par les Pélasges, Arcadiens, comme eux, d'origine, mais qui sortoient de Thessalie, d'où Deucalion venoit de les chaf-

M. Fréret, qui pense bien autrement que Paufanias & Denys d'Halicarnasse sur l'article dont il s'agit, pour détruire leur opinion, remarque 1.º que les Arcadiens, renfermés au milieu des terres, n'avoient, ni ports, ni vaisseaux, au tems d'Homère; c'est-à-dire, environ 1000 ans après le tems, où Denys place Enotrus, leur conducteur; qu'ils n'en eurent même jamais dans les tems postérieurs; 2.º que la navigation n'étoit point alors connue dans la Gréce. M. Fréret ajoûte d'autres raifons, qu'on peut voir dans le dix-huitième tome des Mémoires de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres.

III. Quoiqu'il en soit, Nyctinus étant mort, Arcas, fils de Callisto, prit possession du Royaume. Inftruit par Triptolème, il apprit à fes sujets à semer du bled à faire du pain, à filer de la laine, & à en faire des étosses & des habits, comme Aristée lui avoit enseigné. Sous son regne, le pais quitta le nom de Pélasgie, pour prendre celui d'Arcadie, & les Pélasges commencérent à s'appeller Arcadiens.

Le pouvoir des rois d'Arcadie sublista jusqu'après la fin de la seconde guerre de Messéne. La nation Arcadienne ne formoit alors qu'un seul corps, & qu'un seul état, qui tenoit ses assemblées générales, auxquelles le Roi présidoit, & dont il étoit chargé de faire exécuter les délibérations; car, le pouvoir des rois de la Gréce n'avoit guere d'étendue. Aristocrate, onzième descendant de Cypsélus, qui regnoit au tems de la conquête des Heraclides, fut le dernier des rois d'Arcadie. Gagné par les Lacédémoniens, il avoit trahi les Messeniens, anciens alliés des Arcadiens, & dont la ruine pouvoit entraîner celle des Arcadiens mêmes, qui craignoient de ne pouvoir résister seuls aux Lacédémoniens. Le crime d'Ariftocrate ne demeura pas impuni. Il fut lapidé dans une sédition, de même que son ayeul l'avoit été pour son impiété & ses sacriléges. Mais, comme le crime du dernier Roi attaquoit le corps même de la Nation, dont il avoit trahi les intérêts, les Arcadiens crurent ne pouvoir mieux affurer la liberté publique qu'en abolissant pour jamais la royaute, & qu'en abandonnant à chaque canton le soin de se gouverner lui-même. Les LI 111

Arcadiens aimérent mieux s'exposer aux inconveniens de cette espèce de division, qu'à ceux qui pouvoient naître du trop grand pouvoir d'un chef, ou même d'un conseil général, dont les députés se seroient assemblés régulièrement.

Xénophon nous apprend que l'année qui fuivit la bataille de Leuctres, le gouvernement de l'Arcadie avoit encore cette forme, & que les tentatives de Lycoméde, citoyen de Tégée, pour établir un conseil commun, composé des députés des villes Arcadiennes, qui tint ses scéances ordinaires à Mantinée, excitérent une guerre civile parmi les Arcadiens, dont un grand nombre ne vouloit pas que l'on changeat rien aux anciennes loix.

IV. Quant aux entreprises des Arcadiens, faites du consentement unanime de la nation, la plus ancienne de toutes, est la guerre de Troye. La seconde est la guerre qu'ils firent conjointement avec les Messéniens contre les Lacédémoniens. La troissème est la part qu'ils eurent au combat de Platée contre les Perses. Ils se liguérent avec Sparte contre Athènes, mais moins par inclination que par nécessité. Ils passérent même en Asie avec Agésilaus, & suivirent la fortune de Sparte au combat de Leuctres, contre les Béotiens. Cependant, ils ne furent jamais de bonne foi dans l'alliance des Lacedémoniens; & une marque, entr'autres, qu'ils en donnérent, c'est qu'après la malheureuse journée de Leuctres, ils embrassérent

les premiers le parti des Thébains. Ils ne voulurent point combattre avec les autres Grecs, ni contre Philippe à Chéronée, ni contre Antipater en Thessalie; mais, aussi ne prirent-ils point parti contre la cause commune. S'ils ne se trouverent pas aux Thermopyles, pour en disputer le passage au Gaulois, ils en donnoient cette raison; que s'ils avoient dégarni de troupes leur pais, les Lacedemoniens auroient profité de cette occasion, pour le venir ravager. Enfin, ils se montrérent plus ardens, que tout autre peuple de la Gréce, à entrer dans la ligue d'Achaie. Du tems d'Auguste, les Arcadiens suivirent tous le parti d'Antoine, à la réserve des feuls Mantinéens. Auguste, pour les punir d'avoir porté les armes contre lui, enleva, après la bataille d'Actium, l'ancienne statue de Minerve Aléa avec les défenses du fanglier de Calydon.

V. Les Arcadiens faisoient leur année de quatre mois, selon Plutarque, & de trois seulement, felon d'autres. La musique, qui a fon utilité pour tout le monde, étoit absolument nécessaire aux Arcadiens. Car, il ne faut pas, selon Polybe, adopter le sentiment d'Ephore, qui, au commencement de ses écrits, avance cette proposition, indigne de lui; Que la musique ne s'est introduite parmi les hommes, que pour les tromper & les féduire, par une espèce d'enchantement. Il ne faut pas non plus s'imaginer que ce foit fans raison, que les anciens peuples de Créte & de Lacédémone

aient préféré dans la guerre, l'usage de la flûte & de la cadence, à celui de la trompette; & que les premiers Arcadiens, en établissant leur république, quoique d'ailleurs très-austéres dans leur genre de vie, aient donné à la musique un si grand crédit, que non seulement ils enseignoient cet art aux enfans, mais qu'ils contraignoient même les jeunes gens de s'y appliquer, jusqu'à l'âge de

trente ans. On sçait, en effet, que les Arcadiens étoient presque les seuls, chez qui la jeunesse, pour obeir aux loix, s'accoûtumoit, dès l'enfance, à chanter des hymnes & des peans, suivant l'usage, à l'honneur des dieux & des héros du pais. On lui apprenoit ensuite les airs de Philoxène & de Timothée; après quoi, tous les ans, pendant les fêtes de Bacchus, on voyoit cette jeunesse partagée en deux bandes, celle des enfans & celle des jeunes hommes, danser avec grande émulation sur le théatre, au son des flûtes, en célébrant des jeux, qui prenoient leur nom de chaque troupe. De même, dans les assemblées & les parties de plaisir, les Arcadiens se divertilloient moins à faire des contes, qu'à chanter tour à tour, & & à s'inviter réciproquement à cet exercice. Ce n'étoit point une honte parmi eux, que l'aveu d'ignorer les autres arts; mais, ils ne pouvoient nier qu'ils ne scussent chanter, parce que ce leur étoit une nécessité à tous d'en acquerir le talent; ni, en avouant qu'ils le sçavoient, se dispenser d'en donner des preuves, parce que cela auroit passe, parmi eux, pour une infamie. De plus, les jeunes gens, par les foins & aux dépens du public, s'exerçoient à des danses & à des marches militaires, qu'ils faisoient en bon ordre au son de la flûte; & chaque année, ils montoient sur le théatre, pour y faire voir leur habileté à leurs conci-

toyens.

Polybe prétend que les premiers Législateurs, en faisant de pareils établissemens, n'ont point eu dessein d'introduire le luxe & la molesse; mais, qu'ils ont eu seulement en vue le genre de vie des Arcadiens, qu'un travail manuel & pénible rendoit fort laborieux & fort durs, & l'austérité des mœurs de ce peuple, à laquelle contribuoient extrêmement la tristesse & la froideur de l'air, qu'on respiroit dans presque toute l'Arcadie. Car, il est naturel que l'on participe beaucoup aux qualités de cet élément. De-là vient que les divers peuples, à proportion de la distance, qui les sépare, différent entr'eux, non seulement par la forme extérieure & par la couleur, mais encore par les mœurs & par les occupations. Ces Législateurs voulant donc amollir & tempérer cette férocité & cette dureté des Arcadiens, firent tous les réglemens, dont on vient de parler, & instituérent, outre cela, plusieurs affemblées & plufieurs facrifices, tant pour les hommes que pour les femmes. ainsi que des danses de jeunes garçons & de jeunes filles. En un mot, ils mirent en œuvre toutes Lliv

fortes d'expédiens, pour adoucir, par la culture des mœurs, cette rudesse de naturel, & ils n'y réufsirent pas mal. Car, au rapport de Polybe, les Arcadiens étoient en quelque estime chez les Grecs, non seulement pour la douceur des mœurs, l'inclination biensaisante, & l'humanité envers les étrangers, mais encore pour la

piété envers les dieux.

Ils célébroient tous les ans une fête en l'honneur d'Apollon Parrhafius, ou Pythius. Ils lui facrificient un fanglier dans la place publique d'une de leurs villes, & alors c'étoit à Apollon Épicurius qu'ils adreffoient leurs vœux. Mais, enfuite, ils portoient la victime dans le temple d'Apollon Parrhafius, en grande pompe & au fon des flûtes. La, ils coupoient les cuiffes de la victime, les foifoient rôtir, & confommoient les facrifices. Tel étoit leur ufage.

De toutes les Déesses, celle à qui les Arcadiens avoient le plus de dévotion, étoient, selon eux, une fille de Neptune & de Cérès. Ils l'appelloient la Maîtresse. Ils célébroient ses Mystères dans un lieu, nommé le Mégaron, & ils lui faisoient des facrifices, auxquels il n'y avoit rien d'épargné. Ils ne coupoient point le goster aux victimes, comme dans les autres sacrifices, mais, ils les dépeçoient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, suivant que le hazard les leur faisoit tomber entre les

mains.

Au reste, plusieurs Auteurs, au nombre desquels on met Aristote & Mnaséas, ont avancé que les Arcadiens étoient plus anciens que la lune. Cela ne peut, ce semble, signifier autre chose, sinon que ce peuple substistoit déjà, lorsque la Gréce commença à faire de la lune, un des objets de son culte.

VI.Parmi les villes non feulement de l'Arcadie, mais même de la Gréce, la plus récente étoit Mégalopolis, à la réferve de celles, qui, depuis la funeste division des Romains & la bataille d'Actium, furent peuplées de nouveaux habitans. Ce qui porta les Arcadiens à bâtir Mégalopolis, ce fut l'envie de réunir leurs forces dans une ville qui seroit comme le centre & la capitale de tout le pais. Ils sçavoient que les Argiens, pendant tout le tems qu'ils avoient en leurs troupes dispersées en plufieurs villes, s'étoient vus, sans cesse, harcelles par les Lacedémoniens; & qu'au contraire, depuis le parti qu'ils avoient pris, de rafer Tirynthe, Hyfies, Ornee, Mycénes, Midée & quelques autres, pour en transporter les habitans à Argos, ils avoient moins redouté les Lacedemoniens, & s'étoient fait respecter de leurs voilins. Ce fut dans cette vue que les Arcadiens conspirerent tous à aller habiter Megalopolis; mais, Epaminondas fut regardé avec justice comme l'auteur de cette entreprise. Car, il trouva le moyen de raffembler les Arcadiens dans une seule ville, & il envoya à ces peuples une escorte de mille hommes choisis, sous la conduite de Pammenès, pour les

foûtenir, au cas que les Lacédémoniens les attaquaffent, & qu'ils s'opposassent à leur transmigration. Les Arcadiens, de leur côté, nommérent des chest tirés de chaque Province. Timon & Proxène commandoient les Tégéates; Lycoméde & Poléas conduisoient les Mantinéens; Cléolas & Acriphius menoient ceux de Clitore; Eucampidas & Iéronyme avoient les Ménaliens sous leurs ordres. Ensin, Pasicrate & Théoxène étoient à la tête des Parrhafiens.

Voici maintenant la liste des villes, qui, soit par zéle pour le nouvel établissement, soit par haine pour les Lacedémoniens, se laissérent persuader d'envoyer la meilleure partie de leurs citoyens à Mégalopolis. Dans la province de Ménale, il y eut Aléa, Pallantium, Eutée, Sumatie, Afée, Apéréthe, Hélisson, Oresthasium, Dipée & Alycée. Dans le pais des Eutrésiens, il y eut Tricolons, Zœtée, Charifie, Ptoléderme, Cnausons & Parorée. Entre les Epytiens, il y eut Scirtonium, Malée, Cromes, Bélémine & Leuctron. Entre les Parrhasiens, ceux de Lycosure, de Thocné, de Trapésunte, de Prole, d'Acacésium, d'Acontion, de Macarie & de Dafée se signalerent à l'envi. Parmi les Cynuréens d'Arcadie, ceux de Gortys, de Thise sur le Licée, de Lycoa & d'Aliphère suivirent l'exemple des autres. Enfin, du pais des Orchoméniens furent les villes de Thi-· foa, de Méthydrium, & de Teuthis auxquelles fe joignirent

Tripolis, Callia, Dipæne & Nonacris.

· La plûpart de ces peuples se soumettant à une résolution, prise du consentement unanime de toute la Nation, se transplantérent volontiers à Mégalopolis. Il n'y eut que les Lycoates, ceux de Tricolons, ceux de Lycosure & ceux de Trapésunte, qui résistérent, ne pouvant se résoudre à abandonner les villes, où ils avoient pris naissance. Encore même, des quatre peuples, que je viens de nommer, les trois premiers furent-ils obligés de céder; de sorte que les Trapésuntiens furent les feuls, qu'on ne put persuader. Ils aimérent mieux quitter entièrement le Péloponnese que d'aller demeurer à Mégalopolis. Ceux d'entr'eux, qui purent échapper à la fureur des Arcadiens, s'embarquérent & allérent trouver leurs compatriotes, qui avoient bâti une autre Trapéfunte sur le Pont-Euxin, & qui les reçurent comme leurs freres. Quant à ceux de Lycolure, qui d'abord avoient refusé d'obeir, ils furent épargnés par respect pour le temple de Cérès, & de Proserpine, où ils s'étoient réfugies. De toutes les autres villes, dont on vient de donner le dénombrement, les unes, du tems de Pausanias, étoient désertes, les autres n'étoient plus que des villages, qui relevoient des Mégalopolitains, comme Gortys, Dipœne, Thisoa dans le païs des Orchoméniens, Méthydrium, Teuthis, Callia & Hélisson, Pallantium fut la seule qui eut un fort plus favorable. Aliphère se maintint aussi, & subsistoit encore, au tems de Pausanias. Cette transmigration des Arcadiens dans la ville de Mégalopolis arriva la même année que la désaite des Lacédémoniens à Leuctres, & peu de mois après. Phrasiclidès étoir pour lors Archonte à Athènes; & ce sut en la 102e Olympiade, en laquelle Damon de Thurium rem-

porta le prix du Stade.

VII.Le mont Cyllène, étoit le plus haut de toute l'Arcadie. Le temple de Mercure Cyllénien étoit fur la cime. Il est certain que c'est Cyllen, fils d'Elatus, qui donna son nom, & à la montagne, & au temple. Cette montagne étoit suivie d'une autre, que les Arcadiens nommoient le mont Chélydorée, parce que, disoientils, Mercure, y ayant trouvé une tortue l'ouvrit, tua l'animal, & de l'écaille fit une lyre. Cette montagne, dont les Achéens possédoient la plus grande partie, étoit ce qui séparoit les Phénéates des Pellénéens. On y trouvoit encore les monts Pholoë, Lycée, Ménale, Parthénion. Le Mylaon, le Nus, l'Achélous, le Céladus, & le Naphilus étoient autant de rivières, qui arrosoient ce canton, & qui alloient se jetter dans l'Alphée.

L'Arcadie fait aujourd'hui partie de la Morée, dans la Turquie

d'Europe.

ARCADIE, Arcadia, (a) A'pual a, ville maritime de Créte.

(a) Plin. L. XXXI. c. 4.

(b) Ad Attic. L. X. Epift. s, 3.

(c) Paul. p. 459, 469. & feq. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. III. pag. 280.

On raconte que cette ville ayant été ruinée, les fontaines & les rivières, qui étoient dans le voisinage, tarirent; & on ajoûte qu'elles ne recommencérent à couler, que fix ans ans après, lorsque la ville eut été rebâtie. La raison que l'on donne de ce phénomene, c'est que les campagnes étoient demeurées incultes, depuis la destruction d'Arcadie, jusqu'à fon rétablissement, & qu'en conséquence la terre étant resserrée & durcie par le défaut de culture, les eaux de pluie n'avoient pu pénétrer dans son sein.

Cette ville conserve à présent fon ancien nom dans celui d'Arcadi. Ce n'est cependant qu'un

grand couvent.

Il est encore parlé de quelques autres Villes du nom d'Arcadie dans les Auteurs. On en met une dans l'Égypte, une autre dans la Messénie, province du Péloponnèse.

ARCADIENS, Arcades, Apric-

ARCADIUS, Arcadius, l'un des chevaux du Cirque. Voyez

Chevaux du Cirque.

ARCANE, Arcanum, (b) nom d'une maison de campagne du frere de Cicéron, Cet Orateur en fait mention dans ses lettres à Atticus. On croit que c'est aujourd'hui le bourg d'Arce sur une montagne, dans la terre de Labour, au royaume de Naples.

ARCAS, Arcas, A'pras, (c)

Tom. VI, pag. 34. Tom. VIII. pag. 88. Antiq. expliq. par D. Bern. de Monts. Tom. I. pag. 270.

fils de Callisto, prit possession du royaume d'Arcadie, après la mort de Nyclimus. Instruit par Triptoleme, il enseigna à ses sujers à semer du bled, à faire du pain, à filer de la laine & à en faire des étoffes & des habits, comme Aristée lui avoit appris. Sous son regne, le pais quitta le nom de Pélasgie, pour prendre celui d'Arcadie, & les Pélasges commencérent à s'appeller Arcadiens.

On dit qu'Arcas épousa, non une mortelle, mais une Dryade; car, les Arcadiens appelloient Dryades & Épiméliades ce que les autres nommoient Naïades. Dans Homère, il est souvent fait mention des Naïades. La Nymphe qu'Arcas épousa, se nommoit Erato. Il en eut trois fils, Azan, Aphidas & Élatus; & avant que de se marier, il avoit eu un bâtard, nomme Autolaus. Lorsque les enfans furent en âge, il partagea le royaume entr'eux. La part, qui échut à Azan, fut nommée Azanie, d'où l'on dit que sorrit ensuite un essain de peuples, qui alla se répandre sur les bords du fleuve Pencale en Phrygie, & aux environs de cette grotte, que l'on appelloit Steunos. Aphidas eut pour sa part Tégée avec les terres adjacentes ; de-la vient que les Poëtes appelloient Tégée l'héritage d'Aphidas. Celui d'Élatus fut le mont Cyllene, qui, alors, etoit fans nom.

Le tombeau d'Arcas, fils de Callisto, se voyoit à Mantinée, auprès de l'autel de Junon; car,

c'est - là que ses os avoient été apportés de Ménale, en conséquence d'un oracle rendu à Delphes, & concu en ces termes:

Ménale fut toujours le séjour des frimats;

Menale, cependant, possede votre

Peuple, qui lui devez un nom fi plein de gloire,

Hâtez-vous à l'envi d'honorer sa mémoire.

Qu'incessamment ses os, par vos soins rapportés,

Soient au milieu de vous désormais respectes;

Et que ce Héros mis au rang des immortels,

Obtienne enfin chez vous un temple & des autels.

Les Mantinéens déposérent les cendres d'Arcas dans un lieu, qu'ils nommoient les Autels du Toleil.

La statue de ce Prince, & celles de ses fils, avec celle de Callisto, avoient été placées à Delphes.

Au reste, il y en a qui font Arcas, frere jumeau de Pan, & leur donnent Jupiter pour pere.

ARCATHIAS, Arcathias, (a) l'un des fils de Mithridate, roi de Pont. Il fut mis, vers l'an 86 ou 87 avant J. C., à la tête d'une armée, qui devoit passer dans la Gréce par la Thrace & la Macédoine. Cette armée s'étoit groffie des forces des Thraces,

540 A R

qui, sous la conduite de Dromichéres, prince issu du sang de leurs Rois, s'étoient joints à Arcathias. Ce fut comme un torrent, qui inonda la Macédoine, l'Épire, & tout le nord de la Gréce. Arcathias étant mort de maladie, Taxile prit le commandement en fa place.

ARCE, Arce, A'pxu, (a) ville de Phénicie, au pied du mont Liban. C'étoit la patrie de l'empereur Alexandre Sévère, qui y naquit, vers l'an de J. C. 208, ou

209.

Il y en a qui distinguent deux villes du nom d'Arce, celle qui précéde, & qu'Antonin, dans son Itinéraire, met entre Tripoli & Antarade, l'autre dans la tribu d'Aser. Certains, au reste, disent que celle-ci est la même que la précédente.

ARCE, Arce, A'pun, ville de l'Arabie Pétrée. C'est la même

que Pétra. Voyez Pétra.

ARCENS, Arcens, (b) avoit un fils, qui étoit distingué par la beauté de son visage, par l'éclat de ses armes, & par son manteau de teinture d'Ibérie, richement brodé. Son pere, avant que de l'exposer aux périls de la guerre, l'avoit élevé avec foin sur le bord du fleuve Syméthe, dans un bois confacré au dieu Mars. Mézence, dans un combat, ayant apprecu le fils d'Arcens met bas ses ja-

(a) Crév. Hist. des Emp. Tom. V. pag. 226.

(b) Virg. Eneid. L. IX. v. 581. & feq. (c) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. IV. pag. 197. (d) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom.

III. pag 280, 281.

velots, & enferme une balle de plomb dans une fronde, qu'il fait tourner trois fois. Le plomb s'échappe, vole, fend la tête du fils d'Arcens, & l'étend mort sur le

ARCERE, Arcera, (c) espèce de chariot. Ce chariot étoit fait de planches, & convert de tous cotés. On étendoit sur ce chariot des habits, pour y porter les malades, ou les vieillards couchés.

ARCESILAUS, Arcefilaus, A'sxerixaos, (d) fils de Jupiter & de Torédie. Les Poëtes disent que Jupiter s'étoit métamorphose en taureau, lorsqu'il eut les faveurs

de Torédie.

ARCÉSILAUS, Arcefilaus, A'previnas, (e) fils d'Archilyque, & frere de Prothænor. Il conduisit les Béotiens, au siège de Troye, où il fut tué par Hector. On dit que ses cendres furent rapportées de Troye par Léitus. C'est pourquoi, on voyoit le tombeau d'Arcésilaus sur le bord du fleuve Hercine en Béotie.

ARCÉSILAUS, Arcefilaus, A presinais, (f) fils de Battus, fondateur du royaume de Cyrène. Il succeda à son pere, l'an du monde 3413, & avant J. C. 622 ans, selon la supputation d'Uslerius. A son avenement à la couronne, il eut quelques disputes avec ses freres. Mais, enfin après lui avoir laissé le royaume, ils

(e) Homer. Iliad. Lib. XV. V. 329. Diod. Sicul. pag. 188. Paul. pag. 602.

(f) Herod. L. IV. c. 160. Mém. de l'Acad. des Infcrip. & Bell. Lettr. Tom. III. pag. 395. Tom. XIX. pag. 85. Tom. XII. pag. 139.

passérent en un autre endroit de la Libye, où ils bâtirent une ville, qu'on appella depuis Barce. Comme ils bâtissoient cette ville, ils sollicitérent les Libyens d'abandonner les Cyrénéens. Mais, Arcéfilaus déclara aufli-tôt la guerre à ceux, qui l'avoient abandonne, & à ceux qui avoient reçu ces déserteurs; de sorte que les Libyens redourant ce Prince, prirent la fuite, & se retirérent chez les Libyens orientaux. Arcéfilaus les poursuivit jusqu'à Leucon, où les Libyens se résolurent enfin de s'arrêter, & de lui faire résistance. Ils lui donnérent donc la bataille, dont ils eurent tout l'avantage; & ils firent un si grand carnage des Cyrénéens, qu'il en demeura sept mille sur la place. Après cette défaite, Arcésilais, qui étoit tombé malade, fut étranglé par Aliarque, fon frere, comme il venoit de prendre un remêde. Sa femme, nommée Eryxo, le vengea bientôt après, & tua son meurtrier par une ruse. Battus, son fils, qui étoit boiteux, lui fuccéda royaume.

Arcefilaüs descendoit par son pere de l'Argonaute Euphémus. Il en étoit le dix-huitième descendant. Et comme il y avoit une tradition qui portoit que les Argonautes étoient venus dans la Cyrénaique, Pindare, voulant faire l'éloge du roi Arcésilaus, prit le sujet de son Ode dans cette tradition. Cette Ode contient l'histoire de Jason & de la conquê-

te de la Toison d'Or.

A R 541

ARCESILAUS, Arcefilaus, A'pusolnaos, (a) petit-fils du précédent, étoit fils de Battus le boiteux & de Phérétime. Des qu'il fut monté sur le trône, il ne put supporter quelques établissemens, qu'un certain Démonax de Mantinée avoit faits par l'ordre d'un Oracle, sous le regne de son pere. Il redemanda donc les honneurs dont ses ancêtres avoient joui. Cette prétention d'Arcésilaus excita de grandes émotions. On le chassa du royaume; il se retira à Samos, & fa mere à Salamine,

ville de Chypre.

Arcéfilaus, étant à Samos, y sollicitoit tout le monde à faire la division des terres; & après avoir levé une puissante armée, il sut envoyé à Delphes, pour consulter l'Oracle, touchant son retour dans sa patrie. La Pythie lui fit cette réponse: " Apollon te permet de » regner dans Cyrène durant huit » générations jusqu'au quatrième » Battus & jusqu'au quatrième » Arcesilaus; mais, il te defend » d'entreprendre de continuer au » de-là ta domination. Quant à » toi, il te conseille de t'aller re-» poser dans ta maison; & si tu » trouves un fourneau, plein de » vaisseaux de terre, garde toi de » les faire cuire, mais au contraire, » jette les au vent. Que si tu mets » le feu dans le fourneau, garde " toi d'entrer dans le lieu, où l'on » aborde de tous côtés; autrement » tu périras, toi & le taureau, qui " s'embellit. " Voilà la réponse que la Pythie sit à Arcesilaus.

<sup>(</sup>a) Herod. Lib. IV. cap. 162, & feq. Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. XXI. pag. 138.

Il prit donc avec lui tous ceux, qu'il avoit ramassés dans Samos; il retourna à Cyrène, & ayant recouvré son royaume, & ne se souvenant plus de l'Oracle, il sit faire le procès à ceux qui l'avoient chasse. Quelques-uns furent contraints de se retirer du pais, & les autres ayant été pris par ses ordres, furent envoyés en Chypre, pour qu'on les y fit mourir. Mais. les Cnidiens, chez qui ils abordérent, les délivrérent du péril, & les envoyérent à Théras. Le reste se jetta dans une forteresse, qui appartenoit à Aglomaque; mais, Arcéfilaus ayant fait mettre du bois à l'entour, commanda qu'on y mît le feu, & la brûla avec tous ceux qui étoient dedans. Il n'eut pas plutôt fait cette action, qu'il connut qu'il avoit falli contre l'Oracle, par lequel la Pythie lui avoit défendu de faire cuire les vaisseaux qu'il trouveroit dans un fourneau; de sorte que craignant la mort, qui lui avoit été prédite par l'Oracle, il quitta volontairement la ville parce qu'il prenoit Cyrène pour ce lieu, où l'on abordoit de tous côtés; & comme il avoit époufé la fille du roi des Barcéens, nommé Alasir, il se retira chez lui. Mais, quelques Barcéens & quelques Cyrénéens bannis l'ayant apperçu dans la place, le tuérent, aussi-bien qu'Alasir son beau-pere. Ainsi, Arcéfilaus, ou de dessein, ou malgré lui, n'ayant pas obéi à l'Oracle,

finit misérablement sa vie.

ARCÉSILAUS, Arcefilaus, A'preoinace, (a) général des Catanois, sous l'an 403, avant l'Ere Chrétienne. C'étoit un traître, qui s'engagea à livrer la ville de Catane à Denys. Ce Tyran y ayant donc été introduit durant la nuit, s'en rendit maître. Il dépouilla tous les citoyens de leurs armes, & y établit une garnison.

ARCESILAUS, Arcefilaus, A'ρκεσίλαις, (b) lieutenant d'Alexandre le Grand. Après la mort de ce Prince, le gouvernement de la Mésopotamie, échut à Arcésilaus, dans la distribution, que

l'on fit des états du Roi.

ARCÉSILAUS, Arcefilaus, A'pressinas, l'un de ceux, qui livrérent Agis, roi de Sparte, aux Ephores. Voyez Amphares.

ARCESILAUS, Arcefilaus, A'presolacos, (c) philosophe célebre, fils de Scythus, ou Scytes, naquit à Pitane, ville d'Éolide, dans l'Asie mineure. Il s'attacha d'abord à Autolycus, mathématicien, qu'il suivit à Sardes. De-là étant venu à Athènes, il se rendit le disciple des plus habiles Philosophes. On met au nombre de ses maîtres Polémon, Théophraste, Crantor, Diodore, Pyrrhon. Ce fut sans doute de ce dernier qu'il apprit à douter de tout. Il n'avoit que le nom d'Académicien; & il ne garda ce nom, que par respect pour Crantor, dont il se faisoit honneur d'être le disciple.

(a) Diod. Sicul. pag. 403. (b) Juft, L. XIII, c. 4. Mém. de l'Ac. des Infcr. & Bell. Lett. T. XVI. p. 287. (c) Plut. Tom. I. p. 1028. Pauf. p. 533.

Roll. Hift. Anc. Tom. VI. pag. 427. & Suiv. Mem. de l'Acad, des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 211, 237.

Il succéda à Crates, ou, selon d'autres, à Polémon, dans la régence de l'école Platonique, & il s'y rendit novateur; car, il fonda une secte, qu'on nomma la moyenne, ou seconde Académie, pour la diffinguer de celle de Platon. Il étoit fort opposé aux Dogmatiques; c'est-à-dire, aux philosophes, qui affirmoient & décidoient. Il paroissoit douter de tout ; il soûtenoit également le pour & le contre, & suspendoit en toutes choses son jugement. Il attira à son auditoire un grand nombre de disciples. L'entreprise de combattre toutes les sciences, & de rejetter non seulement le témoignage des sens, mais encore celui de la raison, est la plus hardie qu'on puisse former dans la République des Lettres. Pour s'y promettre quelque succès, il falloit avoir tout le mérite d'Arcésilaus.

Il étoit naturellement d'un génie heureux, prompt, vif; sa perfonne étoit remplie d'agrémens; il parloit avec grace & enjouement; les charmes de son visage secondoient admirablement ceux de sa voix. Aussi, Luculle, qui resute sçavamment & solidement l'opinion des Académiciens, dit que jamais personne n'eût suivi le sentiment d'Arcésslaüs, si l'éloquence & l'habileté du Docteur n'eussent couvert & sait disparoître l'absurdité maniseste, qui s'y trouvoit.

On racoute, de sa libéralité, des choses, qui lui font beaucoup d'honneur. Il aimoit à faire du bien, & ne vouloit pas qu'on le scût. Ayant sair une visite à un A R
ami, qui étoit malade, & qui
manquoit du nécessaire, mais, qui
avoit honte de l'avouer, il lui
glissa adroitement, sous l'oreiller,
une bourse pleine d'argent, voulant épargner sa pudeur & ménager sa délicatesse, & faisant en
sorte qu'il parût avoir trouvé cet

argent, & non l'avoir reçu.

On ne rend pas un témoignage si favorable à la pureté de ses mœurs, & on l'accuse des crimes les plus honteux. Cela ne doit pas paroître étonnant dans un Philofophe, qui, doutant de tout, doutoit par conséquent des vertus & des vices, & ne pouvoit reconnoître véritablement aucune régle, pour les devoirs de la vie civile.

Il n'aimoit point à se mêler des affaires publiques. Néanmoins, ayant été choisi pour aller négocier à Démétriade, auprès du roi Antigone, une affaire qui regardoit sa patrie, il accepta la députation; mais il en revint sans succès.

Tourmenté par les douleurs de la goutte, il affectoit une patience & une insensibilité de Stoicien. Rien n'est passé de - là ici, dit-il, en montrant ses pieds & sa poitrine à Carnéade l'Épicurien, qui s'affligeoit de le voir ainsi souffirir. Il vouloit lui faire croire que son ame étoit inaccessible à la douleur. C'est un langage sas-tueux, qui n'a rien de réel que l'orgueil.

Arcéfilaüs florissoit, vers la 120e Olympiade; c'est à dire, vers l'an du monde 3704. Il mourut pour avoir trop bu, & en

délire, à l'âge de 75 ans. Il eut, pour successeurs, Lacyde, Évandre, Égésime, qui sut maître de

Carnéade.

(a) On parle encore, 1,0 d'un Arcéfilais de Lycosure, qui, dans le tems qu'il demeuroit dans cette ville, vit un vieux cerf, confacré à la déesse, qu'on nommoit la Maîtresse. Ce cers portoit un collier, & fur fon collier cette infcription:

Jeune faon, je fus pris, quand pour aller à Troye,

Agapénor partoit, plein d'ardeur & de joie.

Ce qui prouve, dit Pausanias, que les cerfs vivent beaucoup plus long-tems que les éléphans. Il y en a qui croyent que cet Arcélilaus est le même que l'Arcésilaus,

fils d'Archilyque.

2.º D'un Spartiate, qui avoit été couronné deux fois aux jeux Olympiques. On voyoit fa statue, aussi bien que celle de Lichas, son fils, à Olympie. Cet Arcésilaus pourroit bien être le même, que celui qui trahit le roi Agis.

3.º D'un fameux Sculpteur, dont on voyoit une statue de Vénus, à Rome, dans le Forum de

César.

4.º D'un Peintre, dont on remarquoit dans le Pirée, port d'Athènes, un tableau, qui représentoit Léosthène & ses enfans. Ce Peintre étoit de Paros, & vivoit à peu près dans le même tems que

(a) Paul. pag. 2, 345, 472. Plut. T. I. (b) Paral. L. II. c. 2, v. 8, pag 803. Plin. L. XXXV. c. 11, 12. (c) Diod. Sicul. pag. 749, 752, 763. L. XXXVI. c. 5, Mem. de l'Acad. des de feg. Just. L. XXII. c. 5, 8. Roll. Inscrip. & Bell. Lett. Tom. XXI. p. 357. | Hift. Anc. Tom. I. p. 161, 162.

AR

Polynote, vers la 90e Olympiade. C'est, au rapport de Pline, un des plus anciens Peintres, qui aient peint sur la cire & sur l'émail.

5.º D'un autre Peintre de ce

6.9 D'un Consul Romain, sous

Gallien, l'an de J. C. 267.

ARCÉSIUS, Arcesius, A'pnesolos, fils de Célée & pere de

Laërte. Voyez Laërte.

ARCEUTHINUS, Arceuthinus, (b) forte d'arbre, dont il est parlé au second livre des Paralipomènes, selon la Vulgate. Il y en a qui le disent d'une hauteur prodigieuse. On ajoûte que par ses feuilles, il ressemble au cédre, & par le bois au fapin. D'autres le prenent pour le cédre; mais, l'Hébreu Bérusim, signisse proprement du fapin.

ARCHAGATHE, Archagathus, A'ρχάγαθος, (c) fils d'Agathocle, tyran de Sicile: Il accompagna son pere en Afrique, lorsqu'il alla y porter la guerre. Un jour, Lycifcus, l'un des lieutenans généraux d'Agathocle, avoit été invité à un repas. Cet Officier étant pris de vin, se mit à déclamer contre ce Prince, en sa présence. Agathocle, qui avoit des égards pour lui, à cause de sa capacité dans la guerre, tournoit les reproches en plaisanterie. Mais, fon fils Archagathe, prenant la chose au sérieux, lui commanda avec menace de se taire. Lyciscus, loin d'obéir, lui reprocha à lui-

même,

même , un mauvais commerce avec sa belle - mere; & il passoit, en effet, pour s'entendre secrétement avec Alcia; c'étoit le nom de cette femme.

Archagathe, outré de ce reproche, prit aussi-tôt dans la main d'un garde, qui étoit là, une demi pique, & l'enfonça à travers les côtes de Lyciscus. Les gens du mort l'emportérent aussi-tôt dans sa tente. Dès le lendemain, tous ses amis, &, avec eux, un grand nombre de foldats se rassemblant de tous côtés, condamnérent extrêmement cette action, & remplirent tout le camp de murmures & de menaces. A cette occafion même, plusieurs officiers de l'armée, fur lesquels on avoit des sujets de plaintes, crurent pouvoir profiter de ce tumulte, pour leur propre sûreté. Ainsi, armés de toutes piéces, ils demandoient hautement la vengeance du mort ; de forte qu'Archagathe couroit un grand danger d'être tué dans cette sédition. On entendit même des voix, qui menaçoient Agathocle, s'il ne livroit pas lui-même son fils.

Ce tyran étant obligé de repaffer en Sicile, laissa à Archagathe le soin & la défense des acquisitions, qu'il avoit faites en Afrique, avec ordre de s'avancer dans le païs. Archagathe envoya d'abord quelques troupes, sous la conduite d'Eumachus, qui réuffit au commencement; car, il assiégea une grande ville nommée Tocas, dont la prise lui soumit un grand nombre de Numides des environs. Ayant emporté de même une autre ville, nommée Phelline, il

A R 545 foumit à l'obéissance d'Archagathe tous les habitans des environs, qu'on appelloir les Asphodèles, & qui approchoient beaucoup de la couleur des Ethiopiens. Il priv une troisième ville très-étendue, nommée Maschala, dont les habitans descendoient des Grecs, transportés là depuis la prise de Troye. Il emporta aussi le fort du Cheval du même nom , mais , différent de celui, qui avoit été pris par Agathocle. La ville d'Acris fut la dernière de ses prises. Après en avoir mis à l'encan tous les citoyens, qui, auparavant, se gouvernoient eux-mêmes, il livra la place au pillage de ses soldats, qu'il rendit par-là très-riches, ensuite de quoi, il vint rejoindre Archagathe.

Celui-ci ayant acquis ainsi par lui-même, ou par son lieutenant la réputation d'un habile général, entreprit de s'avancer encore davantage dans la Libye supérieure. & passant au de-là des villes, dont il s'étoit déjà rendu maître, il tomba tout d'un coup sur une autre encore plus éloignée, & qui s'appelloit Miltine; mais là, les Barbares, ramassés de tous les bourgs voisins, tombant sur lui, le repoussérent avec une grande perte des siens; & , sortant de-là, il passa sur une montagne de deux cens stades de trajet, toute couverte de chats sauvages; ce qui faisoit qu'il ne se trouvoit dans ce terrein aucune espèce d'oiseaux, ni sur le haut ni sur les penchants, par la crainte qu'ils avoient de ces animaux. S'avançant encore, il se trouva dans un païs rempli de 46 A R

finges, où il y avoit trois apparences de villes, qui portoient toutes trois le nom de cet animal, & que nous appellerions en Grec; les Pirhécufes.

Eumachus, ayant emporté de force une de ces trois villes , la Livra au pillage de ses soldats, & prit les deux autres par composition; mais, apprenant ensuite qu'on assembloir des troupes contre lui, il fortit promptement de de ce canton, pour se rapprocher de la mer. Jusque-là, Archagathe avoit réussi dans la Libye; mais, dans la suite, le Senat de Carthage, pentant plus ferieusement aux consequences de cerre guerre, resolut de faire partir trois corps d'armée, dont l'un garderoit les côtes, le second le milien des terres , & le troisième iroit au pied des montagnes. Archagathe, de son côté, se vit obligé de partager son camp, pour faire tête aux divers camps des ennemis. Il envoya une partie du sien sur le rivage de la mer, & laislant à Tunis une garnifon fuffilante, il partagea le reste de ses troupes en deux corps, dont il confia l'un à Eschrion, en se mettant à la tête de l'autre. Ces différentes troupes allant lans ceffe de côte & d'autre, tenvient en luspens tous les esprits, & faifoient attendre, à tout moment, quelque langlante cataftrophe.

Le Carthaginois Hannon, mettant alors les troupes en chemin, à travers les terres, chercha à furprendre Eschrion, & tombant sur lui tout d'un coup, il lui tua plus de quatre mille hommes d'infanterie, & environ deux cens cavaliers, entre lesquels se trouva leur commandant même. Il fit un assez grand nombre de prisonniers; & tout le reste vint se résugier auprès d'Archagathe, à cinq cens stades du lieu, où la bataille s'étoit donnée. Imilcon, nommé commandant des montagnes, avoit voulu prévenir Eumachus, en se saissiffant d'une ville, où celui-ci comproit venir mettre en dépôt les dépouilles, qu'il apportoit de plufieurs autres, qu'il avoit prises. Ce fut-là que les Grecs eux-mêmes, provocant Imilcon au combat, celui-ci laissa une partie de fes foldats dans cette ville, en les avertifiant que, des le commencement du combat, il feroit semblant lui-même de se réfugier dans la ville; qu'ainfi à ce signal, ils ne devoient point manquer eux-mêmes de fortir de leurs murailles en bon ordre & par une autre porte, pour tomber fur les ennemis, qui le pourluivroient.

Après avoir donné cet avis, il fortit lui-même, en ne menant avec lui, que la moitie de ses troupes; & ayant engage au dehors une apparence de combat au pied des remparts, & près de son camp, il battit bientôt en retraite, comme n'étant pas le plus fort. Aussi-tôt, les gens d'Eumachus, trompés par cet avantage apparent, se débandérent eux-mêmes dans la pourfuite de ces fuyards prétendus lorfqu'on vit arriver, de l'autre côre des murailles, un corps d'armee en bon ordre, qui tomba fur eux, au fignal d'un cri universel. Les Grecs furent auffi - tôt conf-

ternés, & les Barbares, profitant de leur surprise & de leur désordre, les mirent en fuite & les diffipperent en un moment. Coupant même aux fuyards, par leur position, & par la place qu'ils occupoient, le retour dans leur propre camp, les Grecs furent obligés de se résugier sur une hauteur voisine, où il n'y avoit point d'eau. Mais, de plus, comme les Carthaginois formérent une enceinte exacte au tour de cette hauteur. les gens d'Eumachus, on faute d'eau, ou tués par les Carthaginois, lorsqu'ils en alloient chercher, périrent presque tous dans le lieu de leur retraite. Car, de huit mille hommes de pied, qu'ils étoient, il ne s'en échappa que trente, & de huit cens cavaliers, il ne s'en fauva que quarante.

Archagathe, mis à bas par cette perte, vint s'enfermer dans Tunis, d'où il envoya rechercher de tous côtés les foldats échappés de cette dernière déroute. D'autre part, il dépêcha quelques barques dans la Sicile, pour porter à son pere cette fâcheuse nouvelle; & pour l'inviter à lui envoyer incessamment

quelque fecours.

Agathocle vint le trouver luimême, avec de nouvelles troupes; mais, il ne fut pas plus heureux que fon fils; de forte que, fe voyant abandonné de toutes les troupes Libyennes, & ne trouvant pas, dans ses propres soldats, de quoi se soûtenir contre les forces des Carthaginois, il pensa sérieusemnnt à abandonner l'Afri-

que. Il conçut le dessein de s'échapper secrétement, & il le communiqua au plus jeune de ses deux fils, qui se nommoit Héraclide; d'autant plus qu'il craignoit que fon fils Archagathe, qui s'entendoit avec sa belle-mere, & qui étoit audacieux de son naturel, ne format, a fon retour, quelque entreprise contre lui. Mais, Archagathe, foupconnant le dessein de son pere, tenoit les yeux ouverts fur son départ, & étoit convenu, avec les autres officiers des troupes, d'y mettre obstacle. Il trouvoit très-injuste qu'après s'être exposé lui-même à toute sorte de périls, pour la défense de son pere & de son frere, on le livrat feul à la vengeance des ennemis. Il posta done un certain nombre d'officiers, pour empêcher Agathocle de s'échapper la nuit, comme il en avoit formé le desfein. Malgré toutes ces précautions, Agathocle trouva le moyen de se fauver. Les foldats prirent cela pour une désertion, comme ce. l'étoit en effet, & s'en vengérent fur les deux fils, qu'ils égorgérent l'an 307 avant l'Ére Chrétienne.

Justin rapporte qu'Archagathe voyant qu'Archésilaus, autrefois ami de son pere, levoit le ser, pour le frapper, lui demanda s'il se slattoit que le Roi épargnât les enfans d'un homme, qui auroit massacré les siens: Qu'il les tue, répondit l'autre, il n'importe; il me susset les siens

meurent les premiers.

ARCHAGATHE, (a) Archa-

Mm ij

<sup>(4)</sup> Plin. L. XXIX. c. 1. Roll. Hift. Anc. Tom. VI. pag. 589, 590. Hift. Rom. Tom. III. pag. 55.

548 A R gathus, A'exayatos, fils de Lysanias, étoit un médecin du Péloponnèse. Pline dit qu'il fut le premier qui vint à Rome. Ce fut fous le consulat de L. Émilius, & L. Julius , l'année 535 de fa fondation. Il seroit surprenant que les Romains se fussent passes si long-tems de médecins. Denys d'Halicarnasse, à l'occasion d'une peste qui sit périr, à Rome, l'an 301, presque tous les esclaves & la moitié des citoyens, dit que les médecins ne suffisoient pas pour le nombre des malades. Il y en avoit donc dès-lors. Mais, il y a apparence que les Romains, ne s'étoient servis, jusqu'à la venue d'Archagathe, que de la médecine naturelle, ou de la simple empirique, telle que l'on a supposé que les premiers hommes la pratiquoient.

Ce Médecin fut d'abord traité fort honorablement, & récompensé du droit de bourgeoisse. Mais, les remédes violens, qu'il fut oblige d'employer [ car, c'étoit principalement dans la chirurgie qu'il excelloit I firent qu'on se dégoûta bientôt de lui & de toute la médecine. Il paroît pourtant que plusieurs médecins vinrent de Gréce à Rome y exercer leur art, quoique Caton, de son vivant, s'y fût opposé de tout son pouvoir. Car, dans le décret, qui, plusieurs années après la mort de ce célebre Censeur, obligea les Grecs de sortir de Rome, les médecins y étoient marqués nommément. Jusqu'au tems de Pline, de toutes les professions, celle de la médecine, quelque lucrative qu'elle fût, étoit la seule qu'aucun des Romains n'avoit exercée, parce qu'ils la croyoient au - dessous d'eux. Et si quelques-uns s'en mêlérent, ce ne fut, pour ainsi dire, qu'en passant dans le camp des Grecs & en parlant leur langue. Car, tel étoit l'entêtement & la manie des Romains, même de ceux du petit peuple, qu'ils ne donnoient leur confiance qu'aux étrangers, comme fi leur fante & leur vie eussent été plus en sûreté entre les mains de ceux, dont même ils n'entendoient point le langage.

ARCHAGORAS, Archagoras, Α' χάγορας, (a) Argien, banni de sa patrie. Il servit en qualité de capitaine, sous Xéno-

phon.

ARCHAICIS & ARCHIACIS. (b) Ces deux termes, qui se lisent dans Horace, selon les différentes éditions qu'on a faites des Œuvres de ce Poëte, ont donné lieu à une differtation, qu'on trouve dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres. Comme ce Dictionnaire est principalement destiné à l'Intelligence & à l'explication des Auteurs Classiques, je crois qu'on ne sera pas fâché de trouver ici cette differtation, elle n'est pas d'ailleurs absolument longue.

» Dans la plûpart des éditions " d'Horace, le premier vers de

<sup>\* (</sup>a) Xenoph. pag. 321.

<sup>(</sup>b) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. III. pag. 131. & Suiw.

A R
n l'Épître adressée à Torquatus
n se lit ainsi:

Si potes Archaïcis conviva recumbere lectis.

M. Bentley, cité par M. Kufnaire Latin de Robert Étienne, corrigé & augmenté, prétend qu'il faut lire:

Si potes Archiacis conviva recumbre lectis.

Le changement ne plut pas à
M. Galland, & il le combattit
par les raisons suivantes.

" M. Bentley, dit-il, appuie " cette leçon sur l'autorité des an-" ciennes scholies du Poëte. Les " auteurs de ces scholies sont, " Acron, Porphyrion, Caius « Émilius, Modestus, Gélénius, " & d'autres, dont il ne reste plus

» d'entières que celles d'Acron, » & une partie de celles de Por-» phyrion.

"Dans Acron, le premier vers de l'Épître dont il s'agit, fe lit ainsi:

Si potes Archiacis conviva recumbere lectis.

mais, Acron a lu Archaici, & non pas Archaicis ni Archaicis; & felon lui, Archaicus étoit le nom d'un menuiser de fort petite taille, renommé par les lits bas de sa façon, propre à l'accompagnement des tables. Archaici, dit-il dans ses scholies, lecti humiles ab Archaico fabro qui non magnæ staturæ dicitur esse.

» M. Bentley n'a donc pu, ie-» lon M. Galland, se prévaloir » du témoignage d'Acron, pour » substituer Archiacis à Archai-» cis, en dissimulant que le Scho-" liaste a lu Archaici, qui marque " le nom de l'ouvrier, qui avoit » fait les lits, dont Horace se ser-» voit à table. M. Bentley ne peut " pas dire qu'on lit mal Archaici » pour Archiacis dans les scholies " d'Acron, & que c'est une faute » d'impression, ou du Scholiaste. » La scholie, qui porte lecti ltun miles ab Archaico fabro, prou-" ve qu'il a la, & qu'il faut lire, » selon lui Archaici.

A R

549

» Après ce qu'on vient de rap-» porter, touchant l'opinion d'A-» cron, qui mérite quelque con-» fidération par son ancienneté, » il n'est pas aisé de déterminer, " s'il faut lire plutôt Archaicis » qu'Archaici; mais, il paroît à " M. Galland qu' Archiacis n'est » pas recevable; que M. Bentley » ne peut pas soûtenir son senti-» ment, en prétendant que la se-» conde syllabe d'Archaici, ou " d'Archaicis, soit longue; que » ce sentiment est condamné » par une foule d'autorités; & » qu'enfin , M. Kufter ne devoit » pas proposer de rejetter le mot » Archaïcus du dictionnaire de » Robert Etienne, en faveur de » M. Bentley, dont il n'y a rien » qui oblige de suivre le jugement » sur cette difficulté.

"M. Bentley, poursuit - il,
"n'est pas le premier qui a lu
"Archiacis au lieu d'Archaïcis,
"puisque Lambin, long - tems
"avant lui, avoit dit que ceux
"Mm is

qui lisent ainsi, en se fiant à des manuscrits peu corrects, sont des devineurs. Il veut qu'on lise Archaicis; & il assure qu'il l'a trouvé ainsi dans deux manuscrits anciens au-dessus d'Arnochiacis, qui étoit dans le texte. Il paroît qu'il n'avoit pas vu les scholies d'Acron, qui a lu Archaici, & qui en a donné l'explication.

» A l'égard du mot Archaicus, » il est certain qu'il vient du Gree apxainos, foir qu'on le prenne n pour un nom propre, ou pour » un adjectif; & que comme ad-» jectif, il se dit des choses, qui » ressentent l'antiquité, qui sont n à la vieille mode. C'est en ce n sens, qu'il a été employé par » Denys d'Halicarnasse, quand » il rapporte qu'il a vu à Rome » dans des temples, des festins » préparés & offerts aux dieux » sur des tables de bois à l'anti-» que : Ε'γω γουν έθεασαμιν εν m ispais oinlais deimra pronelhera m beaus, er reanelais Eurivais m apxainais. Sur quoi Lambin remarque judicieusement qu'Ho-» race a pu appeller de même » Archaicos, les lits à l'antique, » ou à la vieille mode, dont il fe » fervoit à fa table.

"M. Kuster ne laissa pas sans réponse les objections de M. "Galland. Il prétendit que l'autorité & les raisons de critique "concouroient à démontrer que le mon Archaicis n'étoit pas, dans Horace l'ancienne & véritable édition; que dans le plus "grand nombre de manuscrits, "& du moins dans dix contre un,

» on lit Archiacis, au lieu d'Ar-» chaïcis; ce qui réfulte du con-» sentement unanime des Edi-" teurs, qui ont publie Horace » avec des collations de manuf-» crits. Cruquius, par exemple, » dit expressement qu'il n'a trou-» vé dans aucun de ses manuscrits » Archaicis, mais dans tous Ar-» chiacis. Cet Auteur s'étoit fervi » d'un grand nombre de manusn crits d'Horace, parmi lesquels il " y en avoit de très-bons & de " très-anciens. Cependant, Cru-» quius, qui d'ailleurs n'étoit pas » grand critique, préfére Ar-» chaicis, contre l'autorité de n tous ses manuscrits, & pour-» quoi ? Parce qu'il avoit trouvé » dans les scholies anciennes, qui » accompagnoient le texte d'Ho-» race, dans un de ses manuscrits, " qu'il appelle Blandinus, ces » mots: Archaici letti dicebantur » ab Archaico fabro; au lieu que » dans Porphyrion, on lit, felon » tous les manuscrits, & toutes les » éditions: Archiaci lecti diceban-" tur ab Archia fabro. C'est donc » une autorité affez foible que » celle qui a engagé Cruquius à » preserer Archaicis à Archiacis; » & ce qui est assez particulier, ce » même Auteur admet les paron les de son Scholiaste, sans en » admettre l'interprétation; car, » il prend ce mot Archaieis, " comme les autres, pour An-" tiquis; an Leu que le Scholiaste m en fait un nom propre; de forn te que Cruquius lui-même dé-» truit, à son tour, l'autorité du » Scholiaste, qu'il avoit préférée » à celle de tous les manuscrits.



» Passons à d'autres Éditeurs. n Théodorus Pulmannus cite cinq " manuscrits pour Archiacis, & un » seulement pour Archaicis. Tor-» rentius, dit qu'il a trouvé Ar-» chaicis dans trois manuscrits, & n ajoûte : plures tamen Archiacis n legunt, ut ab Archia quodam n non optimo artifice. Or, il n'y » a point de doute que, dans ce » nombre, il n'y en eût guelqu'un » qui fût aussi bon, & peut-être » meilleur, que ceux qui avoient on Archaicis.

" Lambin s'est servi, pour la » seconde édition, d'Horace, de » dix-sept manuscrits; & il avoue » qu'il n'a trouve Archaicis que » dans un seul. Car, pour celui, » où il dit qu'on avoit écrit Arn chaicis au-dessus d'Archiacis, » il favorise le sentiment de M. » Kuster, parce que c'étoit vrai-» semblablement quelque copiste " moderne, qui avoit mis Archai-" cis au-dessus d'Archiacis. Il ne » veut pourtant pas se prévaloir » de l'autorité des manuscrits, » parce qu'il lui suffit d'en avoir » dix au moins contre une Cepen-» dant Lambin, malgré cette » grande inégalité, a employé n Archaicis dans le texte, sans en » rendre d'autres raisons que son n goût; Archaicis vera & genui-» na videtur lectio. De-là les No-» vateurs ont droit de tout entre-» prendre sur le texte des An-» ciens. Il est d'ailleurs à remar-" quer que Lambin a été le pre-" mier , qui ait principalement » mis en vogue la leçon Archair n cis; car, avant lui, la plupart » des éditions, ou plutôt presque

AR » toutes, avoient Archiacis, fans » qu'on puille en trouver une n feule qui ait Archaicis. Théon dorus Pulmannus, qui avoit con-» féré plusieurs manuscrits & " éditions d'Horace, n'en cite " qu'une seule, où il y ait Ar-" chaicis; de sorte qu'il faut supn poser que toutes les autres n avoient Archiacis.

" M. Bentley, le dernier édi-» teur d'Horace, dit que tous les " livres anciens ont Archiacis. Il n n'a trouvé Archaicis dans au-» cun manuscrit, quoiqu'il en ait » confronté un grand nombre. " Il parcît done assez établi n que la leçon Archiacis est suffin samment appuyée par l'autorité n des manufcrits & des anciennes

" éditions, & que l'autre ne l'est

" On pourroit objecter que " quelquefois le moindre nombre » de manuscrits doit l'emporter " fur le plus grand nombre. Mais, » on répond qu'il n'y a que deux " cas, où cela puille arriver; 1.9 n si les manuscrits en plus petit " nombre font incomparablement » plus anciens que les autres ; 2,º n si la leçon que fournit le plus » grand nombre de manuscrits, " est évidemment absurde, bat-» bare, viciense & indigne de son " Auteur; tandis que l'autre le-" con, tirée du plus petit nombre " de manuscrits, a tous les carac-" téres de la vérité, quand on " l'examine selon les regles de la n critique. C'est ce que personne » n'a encore entrepris, & n'entre-" prendra avec fuccès.

n Les manufcrits, où l'on trou-

Mm 1V

» ve Archiacis, sont non seulement en plus grand nombre, mais encore plus anciens, au n rapport même de Cruquius, & m de ceux qui, comme lui, n'en " ont pas admis la leçon; & loin » que cette leçon soit absurde, la » connoissance que l'on a de son » origine, la rend préférable à or celle d'Archaicis; mot pure-" ment grec, dont, ni Horace, » ni aucun autre auteur Latin ne » s'est jamais servi. Or, il n'est » pas probable qu'Horace ait vou-, lu employer un mot Grec hors » d'usage parmi les Romains, » qui, dans leur langue en avoit n un très-propre pour exprimer » la même pensée; sçavoir, An-» tiquis. Car, si Horace, dans » l'endroit contesté, avoit voulu » dire ce qu'on prétend, pourquoi » n'auroit-il pas dit : si potes An-» tiquis conviva recumbere lectis, » puisque le mot Antiquis signi-» fie quelquefois la même chose w qu'aρχαϊκός parmi les Grecs; » c'est-à-dire, ce qui est de l'an-» cienne mode?

» Les copistes avoient coûtume » de changer les mots, moins » communs & moins connus, en o des mots plus connus & plus > communs ; tous les Critiques » en conviennent; on en a une » infinité d'exemples. Or, il n'est » pas probable que les copisses » aient voulu changer Archaicis n en Archiacis; c'est-à-dire, un » nom appellatif, qui, quoique » Grec, leur pouvoit être assez » connu, en un nom propre, » qui leur étoit tout-à-fait incon-» nu. Cette raison critique seule

n peut rendre suspecte la leçon » Archaicis.

" Que si l'on demande ce que » fignifie cet Archiacis, M. Kuf-» ter répond qu'il suffit que nous » sçachions, par le témoignage des » anciens Scholiastes, dont on ne » doit pas rejetter l'autorité sans " raison, que le mot Archiacis " est un nom propre; mais, que » nous ne pouvons pas aujour-» d'hui sçavoir précisément qui a » été cet Archias de qui les lits, » dont Horace parle, ont tiré » leur nom; & cette ignorance n ne nous met pas en droit de » rejetter une leçon, si bien éta-» blie d'ailleurs.

" Si on ajoûte qu' Archaicis fait » un sens affez bon dans l'endroit » contesté d'Horace, il répond » encore que cetté raison ne suffit » pas pour prouver que ce soit la » leçon même de l'Auteur. On » pourroit aisément changer le » texte de ce Poëte dans cent en-" droits, en lui attribuant des ex-" pressions, inventées par nous-» mêmes, qui feroient un sens " très-bon; comme par exemple " dans cet endroit : Fulmine sufn tulerat caduco, au lieu de ca-" duco, M. Bentley lit corufco; » ce qui ne fait pas seulement un » fort bon sens, mais ce qui pa-» roît même plus élégant que can duco. Cependant, il faut s'en » tenir à la leçon ordinaire, parce » que l'adjectif caducum forme là " un sens affez raisonnable, & » que la correction de M. Bentley » n'est appuyée de l'autorité d'au-» cun bon manuscrit.

"" Un passage d'Aulu-Gelle sem-

» ble donner une nouvelle force » au sentiment de M. Kuster ; » car, il fait mention de lits apn pelles du nom de Sotericus. " Aulu-Gelle rapporte un passage " de Sénéque, où ce Philosophe » compare les anciennes expref-» sions & manières de parler avec » ces lits-là. Voici les termes de » Sénéque : Qui hujusce modi w verfus amant, liqueat sibi eofn dem admirari, & SOTERICI n lectos. Aulu-Gelle ajoûte in-» continent après : Dignus sane » Seneca videatur lectione ac stun dio adolescentium, qui honorem » coloremque veteris orationis So-» TERICI lectis comparavit; quasi

» minime scilicet gratis & relictis
» jam contemptisque.

" Rien n'est plus propre pour n confirmer la leçon Archiacis " lectis dans Horace, que ce pas-" fage. Car, comme les lits, dont » parle Horace ont eu leur nom » d'un certain Archias, selon le " témoignage des anciens Scho-» liastes de ce Poëte; de même " les lits, dont parle Aulu-Gelle, » ont pris leur nom d'un certain " Sotéricus, soit qu'il en fût l'in-" venteur, ou le possesseur. Et » comme Horace, par les lits » d'Archias, entend des lits, ou » qui étoient fimples & com-» muns, ou qui n'étoient plus à » la mode, & par consequent peu » estimés ; ainfi Aulu-Gelle par-" le des lits de Sotericus, comme " d'une chose méprisée, & qu'on n'estimoit pas beaucoup, à

" cause qu'ils étoient à l'ancienne " mode. Si l'on dit qu'on ne sçait " pas qui a été cet Archias, & " qu'on n'en trouve aucune men-" tion, ni dans Pline, ni dans les " autres Auteurs anciens, on " pourra dire la même chose de " Sotericus. «

ARCHANDRE [ la Ville d'], Urbs Archandri, πόρις Α' ρχατό ρου.
(a) C'étoit une ville d'Egypte, dont il est parlé dans Hérodote. Cet auteur pense qu'elle sut ainsi nommée d'Archandre, gendre de Danaüs, & sils de Phthius Achéen.

ARCHANDRE, Archander, A'ρχανδρος, (b) frere d'Architele. Ils étoient tous deux fils d'Achéus, & se transplantérent de la Phthiotide à Argos, Danaus leur fit épouser deux de ses filles, Automate à Architele, & Scéa à Archandre. Une preuve qu'ils n'étoient point originaires d'Argos, & qu'ils y étoient venus s'établir, c'est qu'Archandre imposa à son fils le nom de Métanaste; comme qui diroit, qui s'est transplante d'un lieu en un autre. Les enfans d'Acheus s'étant rendus puissans à Argos & à Lacédémone, il arriva que les Argiens & les Lacédémoniens prirent insensiblement le nom d'Achéens; ce qui n'empêchoit pas que les Argiens ne fussent austi appellés Danaéens d'un nom qui leur étoit propre & particulier. Mais, dans la fuite, les Doriens chassérent d'Argos & de Lacédémone la postérité d'Achéus.

APXH, (c) dans le système

<sup>(</sup>a) Herod. L. II. c. 98. (b) Paul. pag. 96, 397.

<sup>(</sup>c) Mem. de l'Acad. des Inscrispt. & Bell. Lettr. Tom. X, pag. 16.

de tous les anciens Philosophes, signifie la cause efficiente.

ARCHE [L'] DE NOË, Arca Noë, que l'Hébreu nomme Thébat, étoit une espèce de barque, ou de nasselle, dont la forme approchoir de celle d'un costre.

I. Nous apprenons des Anciens, que les Égyptiens se servoient de nasselles de jonc, pour aller sur le Nil, & qu'elles étoient si legéres, que quelquesois ils les portoient sur leurs épaules, lorsqu'ils rencontroient des chûtes d'eau, qui les empêchoient de passer. Il y a apparence que l'Arche de Noë ressembloit à ces nasselles des Égyptiens, avec cette disserve, qu'elle étoit d'un volume bien plus grand. Elle avoit trois cens coudées de long, cinquante de large & trente de haut.

En prenant la coudée Hébraique à vingt pouces 44 , ou prefque vingt pouces & demi, mesure de Paris, l'Arche de Noë devoit avoir en dehors cinq cens douze pieds 32 de longueur, & quatrevingt-cinq pieds 35 de largeur, & cinquante-un pieds 21 de hauteur. Et toute la capacité du vuide de l'Arche étoit de trois cens cinquante-fept mille fix cens coudées cubes Hébraiques; & en ne prenant la coudée qu'à dix-huit pouces, sa longueur étoit de quatre cens cinquante pieds de long, de foixante - quinze de large & de quarante-cinq de haut.

Sa figure étoit d'un quarré oblong, dont la couverture pouvoit avoir quelque pente, afin de laifser écouler les eaux, qui tomboient sur son toit. Sa longueur étoit telle, qu'il y a peu d'Eglises dans l'Europe, qui soient plus grandes. Sa hauteur pouvoit être partagée en quatre étages, donnant trois coudées & demie au premier, sept au second, huit au troisième, & six & demie au quatrième, & laissant les cinq coudées, qui restent des trente de hauteur, pour l'épaisseur du sond de comble, & des trois ponts, ou planchers des trois derniers étages.

Le premier de ces étages pouvoit être le fond, ou ce qu'on appelle la carène dans les navires. Le lecond pouvoit servir de grenier, ou de magazin. Le troisième pouvoit contenir les étables, & le quatrième les volières. Mais la carene ne se comptant point pour un étage, & ne servant que de réservoir d'eau douce, Moise dit que l'Arche n'avoit que trois étages ; & si les Interprétes y en mettent quatre, c'est qu'ils y comprennent la carène. Les étables fervoient à loger les animaux à quatre pieds, & les volières à mettre les oneaux. Quelques - uns supposent autant d'étables, qu'il y avoit de fortes d'animaux, ce qui n'est nullement nécessaire, puisqu'il y a plusieurs fortes d'animaux & d'oiseaux, qui peuvent très-bien vivre ensemble & qui usent d'une même nourriture.

Le nombre des animaux, qui devoient entrer dans l'Arche, n'est pas si grand qu'on pourroit se l'imaginer. Nous ne connoif-sons des animaux à quatre pieds, qu'environ cent trente espèces;

des oiseaux, de même cent trente espèces; & des reptiles au plus trente espèces. On ne connoit que fix espèces d'animaux, qui soient plus gros que le cheval. Il y en a peu qui lui soient égaux; & il y en a un grand nombre, qui font bien moins grands, & qui sont même au - dessous de la brebis; en forte, que tous les animaux à quatre pieds, y compris trois mille fix cens cinquante brebis, que l'on met pour la nourriture des animaux carnaffiers, n'occupent à peu près qu'autant d'espace que fix-vingts boeufs, trois mille fept cens trente brebis, & quatrevingts loups.

Parmi les oiseaux, il y en a peu qui soient plus gros que le cygne, & presque tous le sont moins.

Pour les reptiles, leur nombre n'est pas grand. La plûpart sont petits. Il y en a aussi un grand nombre, qui peuvent vivre longtems dans l'eau, & qu'il ne fut pas par conséquent nécessaire de faire entrer dans l'Arche.

On pouvoit aisément loger tous les animaux à quatre pieds dans trente-six étables, & tous les oiseaux dans aurant de volières, en donnant à chacune des étables & des vollères, vingt-cinq pieds & demi de long, vingt neuf de large, & treize & demi de haut.

L'eau douce, qui étoit dans la carene, pouvoit être de plus de trente un mille cent soixante-quatorze muids : ce qui est plus que suffisant pour abreuver pendant un an, quatre fois autant d'hommes & d'animaux, qu'il y en avoit dans l'Arche.

Le grenier, ou magasin, qui étoit dans le premier étage, pouvoit contenir plus de provisions, qu'il n'en falloit pour la nourriture de tous les animaux en un an, soit qu'ils vécussent tous de foin, de fruits & de légumes ; ce qui est très - probable dans cette conjoncture, n'y en ayant aucun, qui ne puisse, dans la nécessité, se passer de viande; soit qu'il y eut des brebis destinées pour la nourriture de ces animaux carnafiters.

Outre le logement des animaux & des oiseaux, & de leurs provisions, Noë put pratiquer dans le troisième étage trente-six loges. pour serrer les ustenciles du ménanage, les instrumens du labourage, les grains pour ensemencer les terres après le déluge. Il s'y pouvoit ménager une cuisine, une fale, quatre chambres, & une efpace de quarante-huit coudées de longueur, pour se promener,

II. On forme bien des difficultés sur l'Arche de Noë. On demande s par exemple s combien de tems Noë fut à construire cet édifice immense. La plûpart des Interprétes croyent qu'il y employa fix - vingts ans. Ce fentiment est fondé sur ces mots de la Génèse: (a) Mon esprit ne contestera plus avec l'homme; ses jours feront de six-vingts ans. On a prétendu que Dieu, en cet endroit, vouloit marquer qu'il n'y avoit plus que fix-vingts ans jufqu'an déluge, & qu'il fallut tout

ce tems à Noe pour faire ses préparatifs, pour construire l'Arche, pour prêcher la penitence aux hommes, pour ramasser les provisions & les animaux, qui devoient entrer dans l'Arche.

(a) Mais, comment concilier cela avec ce qui est dit ailleurs, que Noë étoit âgé de cinq cens ans, lorsqu'il eut Sem, Cham & Japhet? Et lorsque Dieu lui ordonne de bâtir l'Arche, il lui dit : » Vous entrerez dans l'Arche, » vous & vos fils, votre femme, » & les femmes de vos fils. " Noë avoit donc alors ses trois fils, qui ne naquirent qu'après l'an 500 de son âge. Bien plus, ses fils étoient tous mariés; & toutefois, il est certain que le déluge arriva l'an 600 de Noë. Il est donc impossible qu'il ait reçu l'ordre de bâtir l'Arche fix-vingts ans avant le déluge.

Quelques Peres répondent que les cinq cens ans de Noe, marqués au chap. cinquième de la Génèse, font mis pour cinq cens vingt; c'est-à-dire, un nombre rond, pour un nombre rompu; & que Noë avoit réellement cinq cens vingt ans, quand Dieu lui commanda de construire l'Arche. D'autres veulent que Dieu ait retranché vingt ans des fix - vingts qu'il avoit d'abord donnés aux hommes, pour faire pénitence; que le déluge vint au bout de cent ans, au lieu qu'il ne devoit venir qu'au bout de fix-vingts ans.

Mais, ces réponses ne sont que de limples conjectures, avancées

fans aucune preuve solide. Ce sont des peut-être, qui ne sont pas capables de détruire des textes les plus formels. Elles ne satisfont d'ailleurs qu'à une partie de la difficulté; reste toujours à scavoir comment Noë, depuis l'âge de cinq cens ans, jusqu'à vingt ans de-là, a pu avoir ses trois fils & les marier. Car, Dieu lui dit: » Vous entrerez dans l'Arche, » vous & votre femme, vos fils, » & leurs femmes. « On a bien de la peine à croire qu'en ce temslà, où les hommes vivoient juiqu'à huit & neuf cens ans, ils fufsent nubiles, dès l'âge de dix-sept à dix-huit ans. Enfin, on peut dire que quand il est marqué que Noë, âgé de cinq cens ans, engendra Sem, Cham & Japhet, il faut traduire, il avoit engendre, au lieu de il engendra.

Plusieurs Commentateurs ne donnent à Noë, pour bâtir l'Arche, que cinquante-deux ans, ou soixante-dix-huit au plus, D'autres lui en donnent beaucoup moins. Les Mahométans, par exemple, ne lui donnent que deux ans pour ce grand ouvrage. Ils ajoûtent que Dieu lai montra l'arbre, dont il se devoit servir pour la construction de son vaisseau; qu'il le planta; & que, dans vingt ans, il devint d'une grosseur suffisante pour l'usage auquel on le destinoit; après quoi Noë se mit à travailler à l'Arche, & l'acheva en deux ans. C'est ce que disent les Inter-

prétes de l'Alcoran.

III. Quant à l'espèce du bois,

dont l'Arche fut bâtie, l'Hébreu porte que c'étoit du bois de gopher. Les Septante disent que c'étoit du bois équarri ; d'autres du bois de cédre, ou du bois de buis, ou du bois incorruptible. Bochart loutient que le mot gopher, signifie le cyprès. Dans l'Arménie & l'Aflyrie, où l'on suppose, avec raison, que l'Arche fut construite, il n'y a que le cypres propre à faire un long vaisseau, comme étoit l'Arche. D'autres croyent que l'Hébreu gopher, veut dire en général du bois gras & réfineux, comme le pin, le fapin, le térébinthe. Le mot gophrit, qui approche beaucoup de gopher, signifie du souftre; on peut même l'étendre à la réfine, à la poix, & aux autres matières inflammables, tirées du bois.

S. Jérôme traduir ici des bois taillés. Ailleurs, il entend l'Hébreu, des bois enduits de bitume, ou des bois bitumineux. Les Paraphrastes Onkelos & Jonathan, & quelques autres ont estimé que ce bois étoit le cédre. Il faut convenir que la chose est indécise; mais, si on avoit à choisir un sentiment, D. Calmet préféreroit celui qui l'entend du cyprès. Les Mahométans l'expliquent du sag, ou platane des Indes. Ils croyent de plus que Noë s'embarqua dans l'Arche à Confah, où, selon d'autres, près du lieu, ou, dans la Juite, on bâtit Babylone, ou dans Ain - Varda en Mésopotamie. D'autres le font embarquer dans les Indes, & veulent qu'il ait fait le tour du monde, dans les six mois que dura le déluge.

Pendant que Noë étoit occupé à ce bâtiment, les pécheurs s'en railloient, en disant: A quoi bon bâtir un vaisseau en pleine campagne, & loin de l'eau? Les autres lui disoient par une raillerie, qui a pailé en proverbe : Vous faites un vaisseau, faites-y donc venir l'eau. D'autres lui insultoient, en disant qu'après avoir fait longtems le métier de laboureur, il étoit enfin réduit à celui de charpentier. Mais, il leur répondoit : " J'aurai mon tour, & vous ap-» prendrez à vos dépens, qui est » celui qui punit les méchans, en » ce monde, & qui leur réserve » des châtimens en l'autre. «

IV. La plus grande difficulté, que l'on forme sur l'Arche de Noë, roule principalement fur fa grandeur & sa capacité. On demande comment on a pu construire un vaisseau, capable de contenir les hommes, les animaux & les provisions nécessaires, pour l'entretien des uns & des autres, pendant un an entier. Il a fallu, pour résoudre ces difficultés, entrer dans de grands détails sur la grandeur de la coudée , dont parle Moise, sur le nombre des animaux, qui entrérent dans l'Arche, fur toutes les dimensions de ce vaste bâtiment; & après l'examen, les supputations, & les dimensions prises dans toute la plus grande précision géométrique, les plus sçavans & les plus exacts calculateurs, & les plus entendus en fait de bâtimens de mer, concluent que, quand on auroit consulté les plus habiles mathématiciens, pour régler les proportions des divers

appartemens de l'Arche, ils n'auroient pas pu le faire avec plus de justesse que ne l'a fait Moise. Et bien loin que ce que nous en dit l'Histoire Sainte, fournisse des armes aux Déistes, pour affoiblir l'autorité des saintes Ecritures, sa narration nous préfente, au contraire, des argumens pour la confirmer ; puisqu'il paroît comme impossible qu'un homme, au tems de Noë, où la navigation n'étoit pas encore perfectionnée, ait pu, par son propre esprit & par son invention, trouver cette justesse & cette régularité de proportions, qui se remarquent entre les dissérens appartemens de l'Arche, & le but auquel ils étoient destinés. D'où il s'ensuit qu'on doit l'attribuer à l'inspiration de Dieu, & à une lumière furnaturelle.

V. Quelques - uns ont forme des difficultés sur la figure quarrée & oblongue de l'Arche; mais, il n'ont pas fait attention que ce bâtiment n'étoit pas fait pour voguer, mais, implement pour flotter, pour se tenir sur les eaux pendant un tems considérable, & pour conserver l'espèce des hommes, des animaux & des plantes, qui y étoient renfermés. De plus, on peut leur prouver, par des exemples, qu'il n'écoit pas moins commode pour voguer, que pour por-

ter beaucoup. George Hornius, dans fon hiftoire des Empires, rapporte qu'au commencement du dix - septième siécle, un nomme Pierre Hans

de Horne, fit construire deux na-

vires, sur le modèle & les proportions de l'Arche, dont l'un avoit fix - vingts pieds de long, vingt de largeur, & douze de hauteur. Ces bâtimens eurent le même fort que celui de Noë. Ils furent d'abord un sujet de raillerie & de rifee pour ceux qui les virent; mais, l'expérience prouva que ces bâtimens portoient un tiers plus que les autres, quoiqu'ils n'eufsent pas besom d'un plus grand équipage; qu'ils étoient meilleurs voiliers; & qu'ils alloient beaucoup plus vîte. Tout l'inconvénient qu'on y trouva, c'est qu'on reconnut qu'ils n'étoient propres qu'en tems de paix, parce qu'ils étoient incommodes pour le canon.

VI. Le nombre des hommes & des animaux, qui devoient entrer dans l'Arche, fournit aux critiques une ample matière de dispute. Pour le nombre des hommes, si l'on s'en tenoit au texte de Moise, & a celui de Saint Pierre, (a) il n'y auroit pas la moindre contestation; car, Moile dit expressement que Noe entra dans l'Arche, lui, sa femme, ses trois fils, & leurs trois femmes. Et selon S. Pierre, il n'y eur que huit personnes sauvées des eaux du déluge. Mais, l'esprit humain, toujours curieux & inquiet, dont l'imagination est si féconde, a bien scu augmentet ce nombre. Quelques-uns ont cru rendre en cela service à Dieu, s'imaginant que huit personnes ne suffiroient pas pour subvenir aux besoins de

tant d'animaux. D'autres ont pense que ce seroit donner des bornes trop étroites à la miléricorde de Dieu, que de dire qu'il n'avoit fauve du déluge que huit person-

Mahomet, dans l'Alcoran, dit que Noë, étant monté sur le toit de l'Arche, crioit aux hommes incrédules : Embarquez + vous au nom de Dieu. Pendant qu'il leur disoit ces choses, l'Arche s'avançoit & s'arrêtoit par l'invocation du nom du Seigneur. Dieu lui avoit ordonné de recevoir dans l'Arche ceux, qui se présenteroient, même les infidéles; mais, il lui avoit prédit qu'il y en auroit fort peu. Les interprétes Mahométans tiennent qu'outre les huit personnes, dont nous avons parlé, il y en entra encore soixante-douze, tant des enfans des fils de Noe, que de leurs domestiques. Il n'y eut de toute la famille de Noë, selon l'Alcoran, que le seul Chanaan, ion petit-fils, qui refusa d'y entrer, & qui fut en conséquence englouti par les flots.

Quelques Rabbins enseignent qu'un roi de Basan se sauva des eaux du déluge, s'étant mis à cheval fur le toit de l'Arche. D'autres veulent que Philémon, prêtre Egyptien, & sa famille, s'y foient retirés avec Noe. Au rapport de la Sibylle de Babylone, elle y fut sauvée elle-même avec fon mari. Ce font des

contes.

VII. Le nombre des animaux

est, sans comparaison, plus difficile à fixer, que celui des hommes. Moile lui-même nous jette dans l'embarras, en disant: (a) " Vous ferez entrer dans l'Arche " de tous les animaux purs, sept » & fept, mâles & femelles, & » de tous les animaux impurs " deux & deux, mâles & femel-» les. « Sur quoi on forme plusieurs questions; 1.º quels étoient ces animaux purs & impurs? 2.0 si l'on en fit entrer dans l'Arche quatorze de purs, & autant d'impurs, ou seulement sept de purs & deux d'impurs? Le texte Hébreu porte: " Vous prendrez des » animaux purs sept, sept mâles » & femelles, & des animaux " impurs deux, mâle & femelle.« Mais, dans le texte Samaritain. les Septante & la Vulgate, on lit deux fois deux. L'Hébreu luimême, au neuvième verset du septième chapitre, lit deux fois deux, duo & duo; ce qui laisse la difficulté dans toute sa force, le texte pouvant également marquer sept & sept; c'est-à-dire, quatorze. Ou vous les ferez entrer par sept & par couple, ou deux à deux & sept à sept. (b) C'est ainsi que dans l'Evangile, il est dit que le Sauveur envoya ses disciples deux à deux; qu'il fit asseoir les troupes par troupes; & qu'elles s'affirent par rangs par rangs, de cent & de cinquante; c'est-à-dire, qu'elles s'affirent par rangs distingués de cent & de cinquante, & qu'ils s'en allerent deux à deux, & non quatre à quatre.

(a) Ce sentiment est suivi par l'historien Josephe, par plusieurs Peres, & par presque tous les Commentateurs. Mais, l'opinion contraire ne manque pas de défenfeurs, & le texte original peut les favorifer. Il peut marquer : » Vous les introduirez dans l'Ar-» che, quatorze animaux purs, > ou fept paires, & s'ils font im-» purs, deux paires, ou seule-» ment une paire, deux & deux. « Cette dernière opinion a été suivie par Origène, & par plusieurs au-

tres graves Auteurs.

Mais, que doit-on entendre ici par le nom d'animaux purs & impurs? La distinction que Moïse a marquée dans la loi, entre les animaux, dont il étoit permis de manger, & ceux dont l'usage étoit illicite, étoit-elle connue & usitée dès avant le déluge, ou Moise l'a-t'il marquée ici par anticipation? Il y a apparence que cette distinction n'étoit pas inconnue à Noë, puisque, sans autre explication, Dieu lui dit de prendre un plus grand nombre d'animaux purs, que d'animaux impurs; & qu'à l'égard de Noë, les animaux purs & impurs étoient les mêmes qu'à l'égard des Juifs, puisque Moïse n'y distingue rien. Or, il paroît que sous le nom d'animaux purs en général, on n'entendoit que ceux que l'on pouvoit offrir en facrifice, comme le bœuf, le mouton, la chevre, & leurs espèces, & quelques fortes d'oiseaux, comme la colombe, la tourterel-

le, la poule, le moineau.

Dans l'usage de la vie, Moise permet un plus grand nombre d'animaux; mais, on peut douter que dans l'endroit, que nous examinons, il faille étendre le nom d'animaux purs au-delà de ceux que l'on sacrifioit. Le couple d'animaux immondes ne pouvoit être que d'un mâle & d'une femelle; mais, le septénaire des animaux purs pouvoit être de deux mâles & de cinq femelles. L'un des mâles étoit réservé pour le sacrifice, & l'autre pour la multiplication de l'espèce.

Quant au lieu, où s'arrêta l'Arche, après le déluge. Voyez l'ar-

ticle d'Ararat.

ARCHE [L'] D'ALLIANCE, Arca Fæderis, (b) étoit une sorte de coffre, fait d'un bois incorruptible. Moise la fit fabriquer par ordre de Dieu, l'an du monde 2545, & avant J. C. 1490 ans. Elle avoit cinq palmes de longueur, trois de hauteur, & autant de largeur. Elle étoit entièrement revêtue dedans & dehors de lames d'or, ensorte qu'on ne voyoit point de bois. Sa couverture étoit si proprement attachée avec des crampons d'or, qu'il fembloit qu'elle fût tout d'une piéce.

(a) Joseph. de Antiq. Judaic. Lib. I. | c. 4. v. 4. & feq. c. 5. v. 1. & feq. c. 6.

v. I. & seq. c. 7. v. 1,2. L. II. c. 6. v. 2. (b) Exod. c. 25, v. 10. & feq. c. 35, & feq. c. 7, v. 1,2. L. II. c. 6, v. 2, v. 12, 13, c. 37, v. 1. & feq. Numer. & feq. Paral. L. II. c. 35, v. 3. Maccab. c. 3, v. 31. Deuter. c. 10, v. 1. & feq. L. II. c. 25, v. 3. Maccab. c. 31, v. 9, 25, 26. Reg. L. I. c. 3, v. 3,

Il y avoit, à ses deux plus longs côtés, de gros anneaux d'or, qui traversoient le bois, dans lesquels on mettoit de gros bâtons dorés, pour la porter selon le besoin; car, on ne se servoit point de chevaux, mais les Lévites & les Sacrificateurs la portoient euxmêmes sur leurs épaules. Il y avoit, au-dessus de l'Arche, des figures de chérubins avec des aîles, selon que Moise les avoit vus près du trône de Dieu; car, nul homme avant lui, n'en avoit eu connoissance. Il enferma dans cette Arche les deux Tables de la Loi, fur lesquelles étoient écrits les dix Commandemens. Chacune en contenoit cinq; deux & demi dans une colomne, & deux & demi dans l'autre. Moise mit l'Arche dans le sanctuaire du Tabernacle.

Les Israëlites, du tems d'Héli, grand sacrificateur, ayant été défaits par les Philistins, envoyérent à Silo, pour faire venir l'Arche d'Alliance, dans l'espérance qu'avec ce secours, ils remporteroient la victoire. Mais, ils perdirent encore la bataille; & l'Arche fut prise par les Philistins, l'an du monde 2918, & avant J. C. 1117. Ils la portérent en trophée dans la ville d'Azot, & la placérent dans le temple de Dagon. leur dieu, avec les autres dépouilles, qu'ils lui offroient. Le lendemain matin, lorsqu'ils vinrent pour rendre leurs hommages à cette fausse divinité, ils virent avec étonnement que sa statue étoit tombée de dessus le piedestal, qui la soûtenoit, & qu'elle étoit par terre devant l'Arche. Ils remirent

cette statue en sa place; mais , la même chose arriva diverses fois, & ils trouvérent toujours cette statue au pied de l'Arche, comme si elle se fût prosternée pour l'honorer. Ils furent en même-tems tourmentés d'une dissenterie si cruelle, qu'ils mouroient avec des douleurs insupportables; le païs fut aussi tellement rempli de rats qu'ils ruinoient tout, & n'épargnoient, ni les bleds, ni les autres truits.

Les habitans d'Azot, convaincus que l'Arche étoit la cause de ces malheurs, priérent ceux d'Afcalon de trouver bon qu'ils l'envoyassent dans leur ville; mais ce peuple, qui fut affligé des mêmes disgraces, l'envoya dans une autre ville, où elle causa de pareils maux. L'Arche passa ainsi dans cinq différentes villes de la Palestine, qui ressentirent les mêmes effets de l'indignation de Dieu contre ceux qui n'étoient pas dignes, de la retenir. Enfin les principaux des villes de Geth, d'Afcalon, d'Accaron, de Gaza, & d'Azor, s'assemblérent pour délibérer sur les moyens dont on devoit se servir pour éviter ces malheurs. Ils résolurent d'offrir à Dieu cinq anus d'or, au nom de ces cinq villes, avec autant de rats, d'enfermer le tout dans une caisse, & de mettre cette caisse dans l'Arche, puis de porter l'Arche sur un chariot neuf, attelé de deux vaches, qu'on meneroit juiqu'à un carrefour d'où on les laifferoit aller avec pleine liberté de prendre le chemin qu'elles voudrojent. Cela fut exécuté; & les

vaches prirent le chemin, qui conduisoit vers les Israelites. Elles s'arrêtérent à un bourg de la tribu de Juda, nommé Bethsamès, d'où l'Arche sur menée en la ville de Cariathiarim. Là, elle sur consée à un Lévite, nommé Éminadab, ou Aminadab, dans la maison duquel ce sacré dépôt demeura du-

rant vingt années.

David ayant remporté deux victoires fignalées fur les Philiftins, résolut de faire porter l'Arche à Jérufalem; & il voulut affifter en personne à cette grande cérémonie. Les Sacrificateurs prirent l'Arche dans la maifon d'Aminadab, & la mirent sur un chariot neuf, tiré par des bœufs. Ce faint Roi marchoit devant; & tout le peuple fuivoit en chantant des Pseaumes & des Cantiques au fon des trompettes, des tymbales & de plusieurs autres instrumens. En chemin les bœufs s'étant un peu écartés, l'Arche pencha, & Oza y porta la main pour la soûtenir. Mais, par un châtiment de Dieu, il tomba mort à l'instant, parce que n'étant pas Sacrificateur, il avoit ofé y toucher.

Le roi David déposa l'Arche pendant trois mois dans la maison d'Obédédon, de la race des Lévites; & voyant qu'elle y avoit apporté beaucoup de bonheur, il la fit conduire à Jérusalem. Les Sacrificateurs, accompagnés de fept chœurs de musique, la portoient sur leurs épaules; & ce Prince lui-même, marchant devant, dansoit & jouoit de la harpe, ce dont Michol, sa femme, se moqua, comme d'une chose

mal séante à un Roi. Lorsque l'Arche sut dans la ville de Jérusalem, David la sit mettre dans un tabernacle, qu'il avoit fait construire, l'an du monde 2990, & avant J. C. 1045. Il eut dessein de bâtir un temple, pour y placer l'Arche; mais, Dieu lui sit sçavoir par le prophète Nathan, que ce seroit Salomon, son sils, qui seroit construire ce grand ouvrage.

Salomon fit transporter l'Arche d'Alliance avec le tabernacle dans le temple qu'il avoit fait bâtir; ce qui se fit avec une cérémonie trèssolemnelle. Lorsqu'il la fallut mertre dans le fanctuaire , les feuls Sacrificateurs, qui la portoient fur leurs épaules, y entrérent, & la placérent entre les deux Chérubins, qui la couronnoient de leurs ailes. Elle y demeura avec le respect convenable jusqu'aux derniers rois de Juda, qui, s'abandonnant à l'idolâtrie, oserent placer leurs idoles jusques dans le Lieu faint, Alors, les Prêtres, ne pouvant fouffrir cette profanation, prirent l'Arche du Seigneur, & la portérent de lieu en lieu, pour la soustraire à la fureur de ces Princes impies. Josias leur ordonna de la remettre dans le fanctuaire, & leur défendit de la porter dans le pais, comme ils avoient fait jusqu'alors.

Quelque-tems avant la captivité de Babylone, Jérémie prévoyant les malheurs, qui devoient arriver à fa Nation, & éclairé d'une lumière surnaturelle, transporta le tabernacle & l'Arche d'Alliance dans une caverne de la montagne, où Mosse étoit monté

563

peu avant sa mort, & d'où il avoit vu l'héritage du Seigneur. Jérémie alla à cette montagne, cacha dans une caverne ces facrés dépôts; & les Prêtres, qui l'accompagnoient, ayant voulu marquer l'endroit pour s'en souvenir, ne le purent jamais retrouver. Le Prophéte les reprit de leur curiosité, & leur déclara que ce lieu demeureroit inconnu, jusqu'à ce que le Seigneur rassemblat son peuple dispersé, & se reconciliat avec lui. On doute avec raison, que l'Arche d'Alliance ait été rétablie dans le temple, depuis le retour de la captivité de Babylone.

Les Payens avoient aussi dans leur religion des coffrets, ou ciftes, dans lesquels ils serroient ce qu'ils avoient de plus sacré. Apulée dit que dans certaines processions profanes qu'on faisoit en Egypte, on voyoit un porte-coffre, qui tenoit une cassette ; rensermant ce qu'il y avoit de plus superbe dans la religion. Plutarque, dans fon livre intitule d'His & d'Ofiris, dit à peu près la même chose. Paufanias parle d'un coffre dans lequel les Troyens serroient leurs mystères, & qui, ayant été pris au siège de Troye, échut en partage à Euripile. Les anciens Etrusques avoient aufli des ciftes parmi leurs vaisseaux sacrés. Les Grecs & les Romains en avoient de même. Mais , souvent ces cassettes ne rentermoient que des choses honteuses, profanes, superstitiens & ridicules; au lieu que l'Arche

du Seigneur contenoit les choses du monde les plus sacrées & les plus sérieuses; c'est-à-dire, les Tables de la loi de Dieu, la Verge d'Aaron, qui avoit poussé des fleurs, & un Gomor plein de manne.

ARCHEANACTIDES [Les], (a) lont les plus anciens rois du Bosphore Cimmérien, Diodore de Sicile est le seul, qui nous en ait conservé la mémoire; mais, nous ne lui sommes redevables que du simple nom de cette Dynastie. Il ne dit pas un mot des Princes, qui l'ont composée; ni de celui à qui elle devoit son élévation. S'il étoit permis de suppléer, dans un fait de cette importance & de cet éloignement, au silence de Diodore & des autres Historiens, on observeroit d'abord que Strabon tait mention d'un Archeanax de Mytilène, allié de Pisistrate, qui jetta les fondemens de Sigée dans la Troade, & qui bâtit les murs de la nouvelle ville, des tuines même de ceux de Traye; qu'il en est encore fait mention dans le Scholiaste de Nicandre , sur le témoignage du poëte Alcée, qui marcha lui-même à la guerre, que ceux d'Athènes, de Mytilene & de Lesbos, se firent au sujet de cet établissement; & on concluroit, par le rapport & la proximité des tems, que les descendans de cet Archeanax, dont il n'est plus parlé; se voyant enfin chassés de toute la Troade, s'étoient apparemment retires dans le Bosphore, & y avoient établi

(a) Mém. de l'Acad. des Infcript. & Bell. Lett. Tom. VI. pag. 553, 554.

leur domination. On sçait que c'étoit une fortune, assez ordinaire aux Grecs; & dans le grand nombre d'exemples, que l'on en pourroit citer, on se contentera de celui de Miltiade, fils de Cypsèle, qui, dans de pareilles circonstances, s'empara de même de la Cherlon nèse, qui étoit contigue au Bosphore.

Tout ce que Diodore ajoûte sur les Archéanactides; c'est qu'après avoir regné 42 ans , ils furent remplacés par Spartacus, la troisieme année de la 850 Olympiade; d'où il s'en suit que le regne de ces Archéanactides avoit commencé la première année de la 75e Olympiade 1480 ans avant

l'Ére Chrétienne

ARCHEBIUS, Archebius, A'pxéGios, (a) étoit contemporain de Thrafybule. Demosthène parle de cet Archébius dans sa haran-

gue contre Leptine.

ARCHEDEME, Archedemus, Apxed nmos. (b) Il est question de cet Archédème, dans Xénophon. C'étoit un avocat fort pauvre, mais qui parloit trèsbien.

ARCHÉDÈME, Archedemus, A'exesuros, (c) nom d'un Etolien. On dit que cet Archédème, raillant Flaminius, lui reprocha que dans une occasion, lorsque, l'épée à la main, il couroit contre les Macédoniens, qui faisoient ferme & qui combattoient encore, au lieu de combattre, il s'étoit arrêté, & faisoit aux dieux des prieres, les mains levées vers le ciel.

ARCHÉDÉMIDE, Archedemides, (d) Archonte à Athènes. Il entra en charge le 8 de Juillet, 339 ans avant J. C. C'étoit alors le premier du mois Hécatombéon.

ARCHÉGÉNÉTÈS, AIGÉnétès, ou Archégétès. Ces mots veulent dire, Chef, Prince. On furnommoit ainst Apollon.

Archégéte, fut aussi l'un des furnoms, qu'on donna à Mi-

nerve.

ARCHÉLAIS, Archelais, (e) A'ρχελαϊς, ville de Cappadoce fur le fleuve Halys. C'étoir, selon Pline, une colonie de Claudius Cefar. Cette ville avoit pris le nom d'Archélaus , roi de Cappadoce, dont le royaume fut réduit en province Romaine par l'ibère. C'est à Archélais que l'empereur Macrin fut tué, & l'on porta ensuite sa tête à Héliogabale.

Ptolémée place une ville du nom d'Archélais en Cappadoce; mais, la position de cette Ville s'éloigne du fleuve Halys, fuivant les cartes dressées sur ce

Géographe.

ARCHELAIS, Archelais, A'ρχελαίς, (f) ville, ou bourg de Judée, bâti par Archélaus Ethnarque du pais, & fils du grand Hérode, quelque-tems avant son

<sup>(4)</sup> Demosth., pag. 549, 550.

<sup>(</sup>b) Xenoph. pag. 759, 760. (c) Plut. Tom. I. pag. 382. (d) Mém. de l'Acad. des Inferip. &

Bell, Lett. Tom. XVI, pag. 221.

<sup>(</sup>e) Plin. L. VI. c. 13. Ptolem. L. V. c. 6, Crev. Hift. des Emp. T. V. p. 205. (f) Plin. L. XHr. c. 4. Prolem. L. V.

c. 16. Joseph. de Antiq. Judaic. pag. 613. 619.

exil à Vienne en Dauphiné.

Les tables de Peutinger la placent entre Jéricho & Scythopolis, apparemment dans cette grande plaine, qui est sur le bord occidental du Jourdain.

Il y avoit à Archélaïs beaucoup de palmiers, dont le fruit étoit fort estimé, selon le rapport de l'historien Josephe.

ARCHÉLAUS, Archelaus, Aρχέναος, nom qui a été commun à plusieurs Rois, à plusieurs Seigneurs & autres personnes.

## UN SEUL ROI DE SPARTE, du nom d'ARCHÉLAUS.

ARCHÉLAUS, Archelais, A'pxénais, (a) fils d'Agéfilaüs, roi de Sparte, succéda au royaume de son pere, l'an 916 avant J. C. Il étoit de la famille des Agides. De son tems, les Lacédémoniens affiégérent Égys, ville voisine de leur frontière; & l'ayant prise, ils la détruissent entièrement, de crainte qu'elle ne se liguât ayec les Arcadiens. Archélaüs sut secondé dans cette entreprise par Charilaüs, qui étoit aussi roi de Sparte, mais de l'autre famille.

Ce fur la 30e année du regne d'Archélaüs, que Lycurgue donna ses loix, & non pas sous le regne d'Agésilaüs, son pere, comme l'assure Pausanias. Les nouveaux établissemens ayant donné lieu à une émeute, le roi Charilaüs craignant d'abord que ce ne sûr une conjuration contre sa personne,

s'enfuit dans le temple de Junon, appellé Chalciorcos; mais, après avoir sçu la vérité, & reçu les sermens, il fortit du temple & se joignit à Lycurgue. Car, il étoit d'un naturel si doux, que le roi Archélaüs, dit un jour à ceux; qui louoient ce jeune Prince pour sa bonté: Eh! comment ne seroitil pas bon? il n'a pas même la force d'être méchant aux méchans.

Ce mot d'Archélaus, selon la remarque de M. Dacier, renserme un grand sens. C'est un désaut à un Prince d'être trop bon, & de n'avoir pas la force d'être méchant aux méchans; car, alors c'est foiblesse. Pour un Prince, c'est être véritablement bon, que d'être méchant avec justice.

On dit que le regne d'Archélaus fut de soixante ans. Ce Prince eut pour successeur son fils Téléclus, sous lequel les Lacédémoniens prirent, sur les confins de la Laconie, trois villes, dont les Achéens étoient en possession, Amycle, Pharis & Géranthre.

## Un seul ROI DE MACÉDOINE, du nom d'ARCHELAUS.

ARCHÉLAUS, Archelaus, A'pxéneus, (b) fils de Perdiccas, roi de Macédoine, s'empara du trône contre toutes les loix de la justice & de l'humanité. Sa mere étoit esclave d'Alcétas, frere de Perdiccas; & la loi vouloit qu'il n'eût d'autre état, que celui d'esclave d'Alcétas. Il sçut cependant

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 161. Plut. Tom. I. pag. 3. Freinf. Suppl. in Q. Curt. L. II. pag. 42.

(b) Diod. Sicul. pag. 356, 416. Paul. Bell. Lett. Tom. XV. pag. 185.

le supplanter, & parvenir à la couronne. Bien plus après lui avoir promis de le placer fur le trône, & l'avoir attiré chez lui, fous ce prétexte, il le fit enivrer, conduire hors des portes de la ville, & assassiner lui & son fils Alexandre.

Il se défit, peu après, de son propre frere, qui n'étoit âgé que de sept ans, & qui étoit fils légitime de Perdiccas & de Cléopatre. Il le jetta dans un puits , & fit accroire à Cleopâtre, que l'enfant y étoit tombé en courant après une oye. Ce Tyran, après ces humanités, s'appliqua avec foin aux choses, qui pouvoient rendre la Macédoine formidable , soit par de nouvelles fortifications foit par les troupes qu'il mit sur pied, & les grands magafins qu'il amalla. Il équipa même des vaiffeaux; ce qui ne s'étoit pas encore pratiqué chez les Macédoniens pour donner des combats sur

Archélaus ayant appris que les habitans de Pydne s'étoient révoltés, mena contre cette ville une grande armée. Théramène se joignit à lui avec ses troupes; mais, voyant que le siège trainoit en longueur, il abandonna le Roi, & vint fe joindre à Thrafybule, commandant général des Athéniens. Archélaus s'animant encore davantage par cette retraite, serra Pydne de plus près, & des qu'il l'ent prise, il en transporta les habitations à vingt stades ou environ, des bords de la mer où elle étoit auparavant.

Ce Prince aimoit les lettres &

les arts. L'on vit, chez lui, les plus grands poëtes, les plus fameux peintres & les meilleurs musiciens. Il sit peindre son palais par Teuxis avec de grandes dépenses; mais, il sur mortisse de ne pouvoir attirer chez lui le fage Socrate, qui répondit aux follicitations, qui lui furent faites de sa part, qu'il ne pouvoit se résoudre à aller voir un homme de qui il recevroit des bienfaits, sans lui pouvoir rendre la pareille. Euripide, qu'il avoit prié de faire quelque tragédie sur son sujet s'en excusa pour n'être pas obligé de dépeindre les cruautés de ce l yran.

On convient qu'Archélaus fut tue; mais, on varie fur les circonstances, comme sur les motifs de sa mort, aussi-bien que fur les années de fon regne. Diodore de Sicile dit qu'il fut tué à la chasse par Cratérus, fon favori, mais par inadvertance. Suivant Aristote, ce sur par des conjurés, suscités par Cratérus, qui vouloit se venger de ce que ce monarque avoit abusé de lui par des plaisirs infames, & de ce que lui ayant promis une de ses filles en mariage, il donna, contre sa parole, l'amée au roi d'Elimée, & la cadette au fils d'Amyntas. Hellanocrate de Larille, qui avoit aussi fervi aux infamies d'Archélaus, se joignit à Craterus dans cette conspiration. Platon dit bien que ce Prince fut affaffine par fon favori; mais, il ne le nomme pas; & il dit que ce meurtrier ne se porta à cette extrêmité que pour s'emparer de la couronne, qui lui fut ôtée, trois ou quatre jours après, par d'autres conspirateurs.

Quant à la durée de son regne, Eulébe la fait de vingt-quatre ans, Calvisius de seize, Pétau de quatorze, & Diodore de Sicile de sept. Ce dernier place la mort d'Archélaus, vers l'an 400 avant J. C. ...

### UN SEUL ROI D'ÉGYPTE, du nom d'ARCHELAUS.

ARCHELAUS, Archelaus, A'ρχέλαος, (a) fils de cet Archélaus, qui commanda en chef les troupes de Mithridate en Gréce. Il obtint de Pompée une dignité fort honorable; ce fut le pontificat de Comane dans le Pont. Ainsi, Archélaus devint grand'prêtre de la lune, qui étoit la grande déesse des Comaniens. Il eut aussi la souveraineté du lieu, qui contenoit bien fix mille perfonnes, toutes dévouées au culte de cette Déesse. Pompée récompensa par-là les services, que le pere & le fils avoient rendus aux Lacédémoniens.

Lorfque Gabinius, vers l'an 55 avant J. C., arrêta Philippe, fils d'Antiochus Grypus, qui alloit prendre possession de la couronne d'Egypte, sur l'offre que les Alexandrins lui en avoient faite, Archelaus étoit dans l'armée du général Romain, avec lequel il avoit fait connoissance pendant la guerre de Pompée contre Mithridate, & qu'il étoit venu joindre pour l'accompagner dans son expédition contre les Parthes. Il étoit fils, comme je l'ai dit, d'Archélaus général des armées de Mithridate; mais, il se faisoit passer pour fils de Mithridate luimême. Il s'offrit sur ce pied aux Alexandrins, qu'il voyoit embarrassés, & fut accepté. La difficulté fut pour lui de partir; car, Gabinius ; instruit de son dessein. le faisoit garder à vue. Il parvint à s'échapper. Dion même rapporte qu'il y eut de la collusion de la part du général Romain, qui ne fut pas fâché que l'Égypte. acquerant un chef habile & courageux, se trouvât en état de lui faire une plus grande résistance, & lui fournit ainsi une raison de se faire payer plus chérement de fes services.

Archélaus vint donc à Alexandrie, épousa la reine Bérénice. qui avoit fait étrangler , depuis peu, son premier mari, fut reconnu Roi, & se prépara à défendre la couronne, qui venoit de lui être mise sur la tête.

Gabinius s'avança jusques dans le cœur de l'Égypte. C'étoit en hiver, lorsque les eaux du Nil sont sort basses, le tems le plus propre par conséquent pour en faire la conquêre. Archélaus, qui étoit brave & habile, fit, pour se défendre, tout ce qui pouvoit se faire, & disputa fort bien le terrein aux ennemis. Comme il étoit sorti de la ville pour aller au-devant des Romains, quand il fallut camper, & remuer la terre, pour se re-

<sup>(</sup>a) Dio. Cass. pag. 117. Plut. Tom. 416. Hist. Rom. Tom. VI. pag. 351. I. pag. 917. Strab. pag. 558, 706. Roll. 352. Tom. VII. pag. 72, 114. & five. Hift. Anc. Tom. V. pag. 316, 402, 415,

trancher, les Égyptiens, accoûrumés à vivre dans l'oissveté & les délices, se mirent à crier à haute voix, qu'Archélaus y fit travailler des mercénaires aux dépens du public. Que pouvoit-on attendre de pareilles troupes dans un combat? Aussi furent-elles bientôt mises en déroute. Archélaus fut tué en combattant vaillamment. Antoine, qui avoit été son ami particulier & son hôte, ayant trouvé son corps sur le champ de bataille, l'orna royalement, & lui fit des obséques magnifiques. Par cette action, il laissa dans Alexandrie, un grand renom, & acquit parmi les Romains, qui fervoient avec lui, à cette guerre, la réputation d'homme d'une valeur singulière & d'une extrême générofité. Archélaus ne regna que fix mois en Egypte.

# Un seul ROI DE CAPPADOCE, du nom d'Archélaus.

ARCHÉLAUS, Archelais, A'pxénace; (a) fils d'Archelais, qui étoit fils du précédent, & de Glaphyra, monta fur le trône de Cappadoce, par la faveur de Marc-Antoine, vers l'an 31 avant J. C. Ce Prince devint fort puiffant. Il témoigna fa reconnoissance à Marc-Antoine, en lui amenant de bonnes troupes durant la guerre Actiaque. Il fut assez heureux, pour que cela ne le mit point mal dans l'esprit d'Auguste. On le

(a) Strab. pag. 533 . 534 . & feq. Dio. Caff. pag. 411 . 443. & feq. Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 549 . 58 . 569 . 570. De Bell. Judaïc. pag. 756. & feq. Tacit. Annal, L. II. c. 42. L. XIV. c. 26. Roll.

laissa possesseur de la Cappadoce, & il sur presque le seul, à qui l'on fit une pareille grace.

Il aida Tibère à rétablir Tigrane dans l'Arménie; & il obtint d'Auguste la petite Arménie, & une bonne partie de la Cilicie. Tibère lui rendit de grands services auprès d'Auguste, sur tout lorsque ses sujets formérent des accufations contre lui devant ce Prince. Il plaida lui-même sa cause, & la lui fit gagner. Archélaiis établit sa résidence dans l'isle d'Eleuse, près de la côte de Cilicie; & s'étant marié avec Pythodoris, veuve de Polémon, roi du Pont, il augmenta confidérablement sa puissance. Car, comme les fils de Polémon n'étoient encore qu'enfans, il eut sans doute l'administration de leur royaume conjointement avec leur mere.

Son regne fut fort long & fort heureux; mais, les dernières années en furent bien triftes pour lui : & ses malheurs furent un effet de la vengeance de Tibère. Ce Prince, qui souffroit avec peine qu'on élevât peu à peu audessus de lui Caius & Lucius, fils d'Agrippa, petits fils d'Auguste, & ses fils par adoption, pour ne pas donner d'ombrage aux deux jeunes Céfars, & pour s'épargner à lui même la douleur d'être témoin de leur aggranditiement, demanda & obtint la permission de se retirer à Rhodes, sous prétexte qu'il avoit besoin de prendre

Hist. Anc. Tom. V. pag. 316. & ssiv. Crév. Hist. des Emp. Tom. I. pag. 195, 383, 384. Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Bell, Lettr. Tom. XIX, pag. 48.

du repos, pour rétablir sa santé. Sa retraite fut regardée comme un véritable exil; on commença à le négliger comme un homme disgracié; & l'on ne croyoit pas même qu'il fût fûr de paroître son ami. Pendant son sejour à Rhodes, le roi Archélaus, qui n'en étoit pas fort éloigné, faisant sa résidence ordinaire dans l'isse d'Eleuse, ne lui avoit rendu aucun honneur, oubliant les grandes obligations, qu'il lui avoit. Ce n'étoit pas, dit Tacite, par orgueil, ni par hauteur, mais par le conseil des principaux amis d'Auguste, qui, croyoient pour lors l'amitié de Tibère dangereuse. Au contraire, quand le jeune César Caius, établi pour gouverneur de l'Orient, fut envoyé dans l'Arménie par Auguste, pour appaifer les troubles, qui s'y étoient élevés, Archélaus, qui le regardoit comme le futur successeur de l'Empire, lui rendit toutes fortes d'honneurs, & se distingua par la manière empressée, dont il lui fit la cour.

Tibère avoit toujours eu sur le cœur cette préférence injurieuse, qu'on avoit donnée à son rival, d'autant plus qu'elle marquoit dans Archélaüs un sond d'ingratitude. Il le sit bien sentir, après qu'il sut devenu le maître. Archélaüs sut ciré à Rome, comme s'il avoir entrepris d'exciter quelque trouble dans la province. Livia lui écrivit, & sans dissimuler le courroux de l'Empereur, & lui sit espérer le pardon, pourvu qu'il vînt le demander. C'étoit un piége, qu'on lui tendoit pour le tirer de son

royaume. Le roi de Cappadoce ne l'apperçut pas, ou n'oia agir en homme qui s'en fût apperçu. Il partit pour serendre à Rome, fut très-mal reçu de Tibère, & se vit peu après mis en justice. Dion affure qu'Archélaus, accablé de vieillesse, passa pour avoir perdu l'esprit; mais, qu'en effet il avoit tout son bon sens, & qu'il contresit le sou, parce qu'il ne voyoit que ce seul moyen de lauver sa vie. Le Sénat ne prononça rien contre lui. Mais, l'âge, la goûte, & plus que cela encore, l'indignité du traitement, qu'on lui fit fouffrir, auquel les Princes ne sont point accoûtumés, le firent bientôt mourir, l'an de J. C. 17. Il avoit regné près de cinquante ans. Après sa mort, la Cappadoce fut réduite en province de l'empire Romain.

Ce troyaume étoit fort puisfant. Les revenus de la Cappadoce étoient si considérables, lorsqu'Archélaus mourut, que Tibère se crut en état, par l'acquisition qu'il en sit, de réduire à la moitié un impôt, qu'il faisoit lever. Il soulagea même cette Province, & n'en voulut pas tirer tout ce qu'elle avoit payé au dernier

Archélaus, roi de Cappadoce, est connu dans l'histoire des Juiss. Ce Prince ayant appris la mauvaise disposition, où étoit Hérode à l'égard d'Alexandre, son gendre, vint à Jérusalem, témoigna d'abord entrer dans la passion d'Hérode, lui déclara qu'il étoit prêt à rompre le mariage de sa fille avec Alexandre, blâma beau-

coup la conduite de ce jeune Prince, & loua celle d'Hérode. Puis, quand il vit le Roi adouci, il commença adroitement à rejetter les fautes dont on accusoit Alexandre, fur ceux qui l'approchoient. Phéroras, frere d'Hérode, étant venu trouver Archélaus, pour le prier de faire sa paix avec le Roi, son frere, Archelaus l'engagea à avouer à Herode, qu'il étoit la cause de tout le trouble de sa famille, & à lui en demander pardon; & qu'alors lui, Archélaus, se joindroit à lui, pour le faire rentrer dans les bonnes graces du Roi. Phéroras le crut; & Archélaus, par sa prudence, rétablit la paix dans la cour d'Hérode, & lui réconcilia Alexandre & Aristobule, ses fils, & Phéroras, son frere.

Quelque-tems après, Alexandre ayant été accusé auprès d'Hérode d'ayoir voulu se retirer avec sa femme auprès d'Archélaüs, son beau-pere, & étant convenu du fait, Hérode en conçut du soupçon contre Archélaüs. C'est pourquoi, dans la dernière assemblée qu'il sit tenir à Béryte, où la mort d'Alexandre & d'Aristobule sut arrêtée, il ne voulur pas qu'Archélaüs s'y trouvât, quoique l'empereur Auguste l'eût expressément marqué, dans la lettre qu'il lui en avoit écrire.

UNSEUL ROI DES CLITES, du nom d'ARCHELAUS.

ARCHELAUS, Archelaus,

Apxenes, (a) roi des Clites, nation Cappadocienne. Ce Prince, l'an de J. C. 36, souleva contre lui ses sujets, pour avoir voulu, à l'imitation du gouvernement Romain, les affujettir aux tributs & au cens; c'est-à-dire, au dénombrement des personnes & des biens. Cet Archélaus étoit vraisemblablement, fils d'Archélaus, roi de Cappadoce. Le royaume de son pere ayant été réduit en province, on peut croire que pour le consoler, on lui en réserva une petite portion. Un mot de Dion donne lieu de penser que les Clites étoient soûtenus par Artabane. Quoiqu'il en soit, Archélaus n'étoit pas affez puissant pour les réduire. Mais, un détachement de troupes Romaines, envoyé par Vitellius, les fit rentrer dans le devoir.

PRINCES ET SEIGNEURS, qui ont porté le nom a'ARCHÉLAUS.

ARCHÉLAUS, Archelais, Αρχέναος, (b) fils d'Amyntas, roi de Macédoine & de Cygnée, sa femme, étoit frère d'Archidée & de Ménélais. Il avoir encore d'autres frères, Alexandre, Perdiccas & Philippe, & une sœur nommée Eurione; mais, ceux-ci étoient nés d'une autre semme, appellée Euridice. Archélais sut mis à mort par son frère Philippe.

ARCHELAUS, Archelais, A'ρχέλ 20ς, (c) lieutenant d'Ale-

(a) Tacit. Annal. L. VI. c. 41. Crév. Hift. des Emp. Tom. I, pag. 599, 600.

(b) Just. L. VII. c. 4. L. VIII. c. 3. (c) Q. Curt. L. V. c. 2.

xandre le Grand. Ce Prince voulant passer dans la Perse, établit pour gouverneur de la ville de Sule Archélaus, avec une garnifon de trois mille hommes.

ARCHELAUS, Archelaus, A'ρχέλαος, (a) lieutenant d'Antigone, roi de Macédoine. Ce fut l'un des Officiers de ce Prince, qui commandoient dans Corinthe, lorsqu'Aratus, général des Sicyoniens, vint attaquer cette Ville. Pendant que ce général s'efforçoit de gravir sur des rochers escarpes, trois cens soldats, qu'il avoit laissés en dehors aux portes, près du temple de Junon, étant entrés dans la ville, qu'ils trouvérent pleine de tumulte & de corfusion, & toute éclairée d'une infinité de lumières, & ne pouvant trouver le sentier, qu'avoit pris Aratus, ni le suivre a la trace, se serrérent tous ensemble en bas du précipice, à l'ombre d'une grande roche, qui les cachoit, & attendirent-là dans un grand désespoir & une grande détresse. Déjà Aratus étoit attaché au combat fur les remparts de la citadelle, on tiroit sur lui de tous côtés, & du bas du château on entendoit bien le bruit des combattans & leurs cris mais, comme ils étoient répétés par les échos des montagnes voifines, on ne pouvoir discerner d'où ils venoient.

Ces trois cens foldats ne sçachant donc de quel côté ils devoient tourner. Archélaus ayant pris bon nombre de foldats avec lui, monta avec de grands cris, & un grand bruit de trompettes pour aller charger Aratus en queue; & en marchant, il palla devant ces trois cens foldats, fans les appercevoir. Il ne fut pas plutôt passe, que ceux-ci se leverent comme d'une embuscade, où ils auroient été placés, tombérent sur lui, tuérent les premiers qu'ils rencontrérent; & donnant l'épouvante à tous les autres, & à Archélaus même, ils les écartérent, les mirent en fuite, & les menérent battant, jusqu'à ce qu'ils se dispersérent dans la ville, chacun de leur côté.

Lorsqu'Aratus se fut rendu maître de la ville, il donna la liberté à Archélaus, qu'il avoit fait prifonnier , & fit mourir Théophraste, qui resusoit de sortir de

la ville.

ARCHÉLAUS, Archelaus, A'ρχέλαος, (b) l'un des chefs de la nation Acamanienne, vers l'an 197 avant J. C. Ce Prince & Bianor, autre chef de la même Nation, s'étant rendus à l'assemblée, que L. Quintius avoit convoquée à Leucade, eurent allez de crédit, pour obtenir des Acarnaniens, qui s'y trouvoient, un décret en vertu duquel on devoit faire alliance avec les Romains. Tous ceux qui étoient absens, désapprouvérent ce qui s'étoit passé, dans l'assemblée; & dans le tems qu'ils murmuroient hautement contre le décret, deux des prin-

<sup>(</sup>w) Plute Tom. I. pag. 1037. Roll. Hift. Anc. Tom, IV. pag. 286, 288.

cipaux Acarnaniens, envoyés par Philippe; scavoir, Androcles & Echedème, secondérent si bien le mécontentement du peuple, que non seulement le décret sut cassé, mais qu'on condamna encore, comme traîtres à la patrie, Archélaiis & Bianor, pour avoir été les auteurs/de ce sentiment.

ARCHELAUS, Archelaus, Aρχέλαςς, (a) général d'armée de Mithridate, Roi de Pont. C'étoit le plus grand & le plus confidérable de tous les généraux de ce Prince, au rapport de Plutarque. Il avoit un frere, nommé Néoptolème, qui n'étoit guere moins habile que lui dans le mé-

tier de la guerre.

Archélaus, avec une grosse flotte, qui le rendoit maître de la mer, avoit assujetti à son maître les isles Cyclades, toutes les autres isles, qui étoient renfermées par le promontoire de Malée, & l'Eubée même : & s'étant emparé d'Athènes, de-la, comme de sa place d'armes, il couroit par tout, & faisoit révolter tous les peuples de la Gréce jusqu'à l'extrêmité de la Thessalie. Il est vrai qu'il reçut quelque échec près de Chéronée; car Brutius Sura , lieutenant de Sentius, qui commandoit dans la Macédoine, homme d'une grande hardiesse & d'un plus grand sens, étant allé au-devant de lui, s'opposa à ce torrent impétueux, qui ravageoit la Béotie; & l'ayant battu en trois rencontres près de

Chéronée il le chassa de la Gréce, & le réduisit encore à se renfermer dans sa flotte & à se contenter de la mer. Ce fut en ce moment que Sylla vint prendre la place de Brutius Sura, l'an 87 avant J. C.

Archélaus, se tenant dans le port de Munichia, ne voulut, ni s'éloigner de la mer, ni en venir à un combat avec les Romains: mais, il cherchoit à traîner la guerre en longueur, & à leur couper les vivres. Sylla connoiffant cela encore mieux que lui, décampa promptement, & mena ses troupes dans la Béotie; & Hortensius étant venu le joindre avec son armée, ils occupérent au milieu de la plaine d'Elatée une éminence très-fertile, couverte d'arbres, & au pied de laquelle couloit un ruisseau, qu'on appelloit Philoboiote. Quand ils furent campés là leurs ennemis découvrirent à l'œil leur petit nombre; car, ils n'avoient pas, plus de quinze cens chevaux . & leur infanterie ne montoit pas à quinze mille hommes. C'est pourquoi, tous les officiers des ennemis, entraînant leur général Archélaus, malgré lui, mirent leur armée en bataille, & remplirent toute la plaine de chevaux, de chariots, de targes & de boucliers. La vaste étendue de l'air ne suffifoit pas au bruit & aux cris de tant de nations & de tant de milliers d'hommes qui pre-

(a) Strab. pag. 558. Plut. Tom. I. Tom. V. pag. 507, 668. & suiv. Tom. pag. 425, 458. & saiv. Dio. Cass. p. 117. VI. pag. 69. Mém. de l'Acad. des Inscr. Paus. pag. 35. Roll. Hist. Anc. Tom. & Bell. Lett. Tom. I. pag. 45. & suiv. V. pag. 332, 333. & Suiv. Hist. Rom.

noient poste & se préparoient au combat. D'ailleurs, la pompe & la magnificence de leur appareil n'étoient pas inutiles, pour augmenter l'étonnement & la terreur de ceux qui les regardoient. Car, la lueur de leurs armes, superbement enrichies d'or & d'argent, & les vives couleurs de leurs cottes d'armes Médoises & Scythiques, mêlees avec l'éclat de l'airain & du fer, quand toutes ces troupes venoient à se remuer & à marcher, allumoient l'air d'un feu brillant, comme les éclairs, qui, en éblouissant la vue, remplissent l'ame d'effroi.

Archélaiis tenta d'abord de s'emparer d'une cime de montagne, pleine de rochers, très-escarpée & séparée du mont Edylium par le fleuve Assus, qui couloit entre deux, & qui, au pied même de la montagne, se jettant dans le Céphife, & devenu plus rapide par cette jonction, rendoit cette cime un poste très-fort & trèsfûr, pour y affeoir un camp. Sylla voyant donc que les Chalcaspides des ennemis marchoient pour l'occuper, voulut les prévenir & s'en faisir lui-même le premier, comme il fit par la grande diligence & par la bonne volonté de ses troupes. Archélaus se voyant prévenu tourna contre Chéronée. Sylla le suivit de près, & c'est-là gu'on en vint aux mains.

Les troupes d'Archélaus préfentant leurs longues piques, se tiennent bien serrées, ayant leurs boucliers joints, afin qu'on ne puisse pas les rompre. Les Romains jettant leurs épieux, écar-

tent, l'épée à la main, leurs piques, pour les joindre plutôt, & pour décharger sur eux leur première furie. Ce qui augmentoit leur animolité, c'est qu'ils voyoient aux premiers rangs quinze mille esclaves, que les généraux du Roi leur avoient débauchés, en leur promettant la liberté, & qu'ils avoient placés avec l'infanterie pesamment armée. Sur quoi un centurion Romain dit fort plaisamment, que ce n'étoit qu'aux fêtes Saturnales, que l'on voyoit les esclaves jouir des privilèges, des libres. Mais, ces esclaves, contre leur naturel, eurent tant de fermeté & d'audace, qu'ils soûtinrent le choc de l'infanterie Romaine, fans branler. Leurs bataillons étoient si profonds & si ferrés, que les Romains ne purent ni les entrouvrir, ni les faire reculer, jusqu'à ce que l'infanterie legére, qui étoit à la seconde ligne, les eût mis en désordre, à force de traits qu'elle leur lançoit, & à coup de pierres qu'elle jettoit avec ses frondes, & qu'elle les eût contraints de plier.

Archélaiis menant fon aîle droite pour envelopper la gauche des Romains, Hortensius lâcha les bandes, qu'il avoit avec lui pour le prendre en stanc. Archélaiis, voyant cela, sit promptement tourner tête à deux mille chevaux. Hortensius, qui alloit être accablé par ce gros corps de cavalerie, se retira peu à peu yers une montagne, qui étoit voisine, se sentant trop éloigné du corps de bataille, & sur le point d'être enveloppé. Sylla, avec quelques troupes de

fon aîle droite, qui n'avoit pas encore combattu, marcha à fon secours. A la poussière, que ses troupes élevérent, Archélaus jugea ce qui en étoit. Laissant donc la Hortensius, il tourna vers l'endroit d'où Sylla venoit de partir, espérant d'avoir bon marché de cette aîle droite, qu'il trouveroit sans ches.

AK

- En même-tems, Taxile mena contre Murena ses Chalcaspides; de forte que, des deux côtés, il s'éleve en même-tems de grands cris, qui font retentir toutes les montagnes voifines. A ce bruit, Sylla s'arrête, ne fçachant à qui il devoit plutôt courir. Enfin, il jugea qu'il étoit plus expédient de retourner au poste qu'il avoit quitté, & d'aller soûtenir son aîle droite. Il envoya donc Horrenfius au secours de Murena avec quatre cohortes; & prenant la cinquième avec lui, il vola a son aîle droite, qu'il trouva attachée au combat contre Archélaiis, avec un égal avantage. Mais, des qu'il parut, cette aile, ranimée par la présence de son général, renversa les troupes d'Archélaus, les mit en déroute, & les poursuivit, comine elles fuyoient vers le fleuve & la montagne d'Acontium.

Après ce grand succès, il ne perdit pas un moment, & marcha au secours de Murèna; & trouvant qu'il avoit aussi vaincu de son côté, & défait Taxile, il se joignit à lui, & ils poursuivirent ensemble les suyards. Il y eut un grand nombre de Barbares tués dans la plaine, & un plus grand nombre qui furent taillés en piéces, com-

me ils couroient pour gagner leur camp; de forte que de tant de milliers d'hommes, il ne s'en fauva que dix mille, qu'Archélaüs conduifit à Chalcis.

Toutefois, Archélaüs ayant reçu un renfort considérable de nouvelles troupes, dont le nombre montoit à quatre-vingt mille hommes, sentit fon courage se rallumer. Il se donna encore une bataille dans la plaine d'Orchomène; mais, ses armes n'y surent pas plus heureuses qu'à Chéronée. Diogène, son sils, y sut tué, après avoir fait des prodiges de valeur.

Ces mauvais succès obligérent Archélaus de propofer un accommodement au général Romain. Leur entrevue se passa sur le rivage de la mer, près de la petite ville de Delium, où Apollon avoit un temple célebre. Archélaus parla le premier, & propofa à Sylla d'abandonner l'Asie & le Pont, & de s'en retourner promptement calmer la guerre civile, qui étoit allumée à Rome, lui offrant pour cet effet de la part du Roi, argent, vaisseaux & troupes. Sylla prenant ensuite la parole, lui propola de quitter le parti de Mithridate, de se faire Roi en sa place, en devenant l'allié des Romains, & de lui livrer actuellemet tous les vaisseaux, qu'il avoit en sa puissance. Et comme Archélaus paroiffoit déteffer cette horrible trahison, Sylla continuant, lui dit: » Archélaus, toi qui es " Cappadocien, & l'esclave, ou n fi tu veux, l'ami d'un roi Bar-» bare, tu ne peux seulement en-

n tendre une propolition honteu-» fe, qui seroit suivie de tant de n biens. Et à moi, qui suis capi-» taine général des Romains, à moi Sylla, tu ofes me propofer n une trahison, comme si tu n'é-» tois pas cet Archélaus, qui as » pris la fuite à Chéronée, avec » une poignée d'hommes, reste » malheureux de fix-vingts mille " combattans, & qui t'es tenu n deux jours caché dans les ma-» rais d'Orchomène, content de » défendre la Béotie, & de la » rendre inaccessible par les mon-» ceaux de tes morts, dont ses » campagnes sont semées. «

Après cette réponse, Archélaus changea de ton; &, s'humiliant profondément, il le pria de finir cette guerre, & d'accorder la paix à Mithridate; à quoi Sylla voulut bien consentir. La paix fut donc conclue, aux conditions suivantes: » Que Mithridate renonceroit à » l'Afie & à la Paphlagonie; qu'il » céderoit la Bithynie à Nicomé-» de, & la Cappadoce à Ario-" barzane; qu'il payeroit aux Ro-» mains , pour les frais de la » guerre, deux mille talens; qu'il » livreroit aux Romains soixanten dix galéres armées, avec tout » leur équipage; & que Sylla, » de son côté, assureroit à Mi-» thridate le reste de ses Etats; » & le feroit déclarer ami & allié » du peuple Romain.

Toutes ces conditions étant réglées & acceptées, Sylla se retira, & prit son chemin par la Thessalie & la Macédoine, vers l'Hellefpont, menant avec lui Archélaus, à qui il faisoit beaucoup d'honneurs ; jusques - là , qu'Archélaüs étant tombé dangereusement malade à Larisse, il y sejourna, & eut de lui le même soin qu'il auroit pu avoir de quelqu'un de ses principaux officiers, ou même de les collégues.

Pendant qu'on étoit à Larisse, il arriva des ambassadeurs de Mithridate, dont les propositions choquérent Sylla ; & il leur répondit d'un ton de colère, qui les effraya tellement, qu'ils ne répartirent pas une feule parole. Mais, Archélaus se mit à prier Sylla, & à le conjurer d'adoucir sa colère, en lui prenant la main droite, qu'il arrosoit de ses larmes. Enfin, il lui perfuada de l'envoyer vers Mithridate, l'affurant qu'il le porteroit à confentir à tous ces articles, ou, s'il ne pouvoit l'obtenir, qu'il fe tueroit lui-même de sa propre main. Sur cette réponse, Sylla le dépêcha. Archélaus de retour, le joignit près de la ville de Philippe, & lui rapporta que tout iroit bien; mais, que le roi Mithridate defiroit ardemment d'avoir avec lui une conférence. Et dans cette conférence, les conditions qu'Archélaiis avoit acceptées, furent ratifiées par le roi de Pont.

Depuis, Mithridate commença à se désier d'Archélaus, comme l'ayant engagé dans une paix, également honteuse pour lui & défavantageuse. Quand Archélaus s'en fut apperçu, içachant à quel maître il avoit affaire, il se réfugia vers Muréna, avec sa femme & ses enfans, & le sollicita vivement à porter ses armes contre Mithridate. D'autres disent qu'Archélaus fur toujours fidele à

ce Prince.

ARCHELAUS, Archelaus, A'ρχέλαος, (a) marchand de Délium, du tems d'Archélaus, général de Mithridate. Il fut envoyé par ce général vers Sylla, après que celui - ci l'eut défait deux fois de suite, d'abord à Chéronée, puis à Orchomène. C'étoit pour lui proposer un accommodement, à quoi le Romain donna volonriers les mains.

ARCHELAUS, Archelaus, A'ρχέλαος, (b) fils d'Archélaus, grand-prêtre de Comane, & puis roi d'Egypte. Il fuccéda à fon pere, dans la dignité de grandprêtre de Comane, avec tous les honneurs, qui y étoient attachés. César le dépouilla de cette dignité, pour la conférer à Lycomédes, ou Nycomédes, Bithynien.

Archélaus avoit épousé une très-belle femme, nommée Glaphyra, dont Antoine fut amoureux; ce qui paroît par une épigramme attribuée à Auguste, sur Fulvie. Aussi, lorsque Sisinna, fils aîné d'Archélaus & de Glaphyra, disputa la couronne de Cappadoce à Ariarathe, il ne manqua pas d'avoir pour lui le suffrage d'Antoine, l'an 41 avant J. C. Ariarathe remonta depuis fur le trône, & Antoine l'en chaffa encore pour y rétablir Archélaus, frere de Sifinna.

AR

ARCHELAUS, Archelaus A'ρχέλαος, (c) fils d'Hérode le Grand & de Maltacé, sa cinquième femme. Ce Prince, en mourant, laissa la Judée à son fils Archélaus, avec le titre de Roi, ayant partagé le reste de ses États entre ses autres fils. On cacha d'abord la mort d'Hérode, pour avoir le tems de mettre en liberté ceux qui étoient retenus dans l'Hippodrome; après quoi, ayant allemblé les troupes qui étoient à Samarie, les parens du Roi, & les plus considérables de la nation, on fit la lecture de son testament, & les troupes prêtérent ferment au nouveau roi Archélaus.

Ce Prince ayant observé les sept jours de deuil, prescrits après les funérailles, donna un repas funébre au peuple. Après cela, il se montra à ses nouveaux sujets, & recut leurs félicitations. Mais, sur quelques demandes, qui lui furent faites par les Zélateurs, & par ceux du parti des Pharifiens, il déclara qu'il n'exerceroit aucun acte de souveraineté, avant que d'avoir obtenu de l'Empereur la confirmation du testament de son pere. Cette déclaration révolta ceux qui ne vouloient pas que le Roi des Juifs reconnût une puifsance étrangère & infidele. La ville de Jérusalem étoit alors remplie, dit Josephe, de gens venus de toute la Judée, pour célebrer la fête de Pâques, qui étoit pro-

773. & Seq. Crév. Hift. des Emp. T. I. p. 182, 213. Mem. de l'Acad, des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. V. pag. 275. Tom. VI. pag. 492. Tom. IX. pag. 92, 93. 600, 601. & Seq. De Bell. Judaic. p. 767, Tom. XXI. pag. 285. & Juiv.

chaine.

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. pag. 466. (b) Dio. Caff. pag. 411. Strab. pag. 558. Roll. Hift. Anc. Tom. V. p. 316. (c) Joseph. de Antiq. Judaic. p. 599,

chaine. Les discours des Zélateurs échaufférent les esprits; & les mécontens, s'assurant sur leur nombre, oférent infulter Archélaus, comme il montoit au Temple pour y facrifier. Il les fit charger par sa garde, qui en tua quelques uns, & dissipa le reste.

Après cela, il s'embarqua à Césarée, vers l'an de J. C. 2, pour aller à Rome demander à Auguste la confirmation du testament d'Hérode, qui le déclaroit roi de Judée. Antipas, son frere, se transporta aussi à Rome, pour lui disputer le Royaume, prétendant que le premier testament d'Hérode, par lequel il étoit déclaré Roi, devoit être préféré au dernier, qu'il avoit fait dans un tems, où il n'avoit pas le même

esprit qu'auparavant.

Les deux freres, Archélais & Antipas, firent proposer leurs prétentions devant l'Empereur, par des Orateurs habiles; & quand ils eurent parlé, Archélaus se jetta aux genoux d'Auguste. L'Empereur le releva avec douceur, & lui dit qu'il le croyoit digne du Royaume; qu'il ne vouloit rien faire de contraire à l'intention d'Hérode, ni à ses intérêts. Cependant, il ne voulut rien décider alors fur cette affaire. Quelquetems après, les Juifs envoyérent à Rome une ambaffade folemnelle, pour demander à Auguste qu'il leur permît de vivre selon leurs loix, & de demeurer sur le pied de province Romaine, sans être foumis aux Rois de la maison d'Hérode, mais simplement aux gouverneurs de Syrie. Auguste

leur donna audience, & écouta aussi les défenses d'Archélaus : puis, il rompit l'assemblée, sans se déclarer.

Enfin, quelques jours après, il fit venir Archélaiis, & lui donna non le titre de Roi, mais celui d'Ethnarque, avec la moitié des États, dont Hérode, son pere, avoit jour. Il lui promit qu'il lui accorderoit la royauté, s'il s'en rendoit digne, par sa bonne conduite. Archélais, étant de retour en Judée, ôta la souveraine sacrificature à Joazas, sous prétexte qu'il avoit favorisé les séditieux contre lui, & donna cette dignité à Éléazar, son frere. Il gouverna la Judée avec tant de violence, que sepr ans après son retour de Rome, les premiers des Juifs & des Samaritains vinrent l'accuser

devant Auguste.

L'Empereur, sans daigner écrire à Archélaus, donna ordre à l'agent, que le prince Juif tenoit auprès de lui, de se transporter en Judée, & de lui amener son maître. Archélaus goûtoit actuellement, dans un grand repas, les plaifirs de la bonne chere & du vin , loríque fon agent arriva . avec un ordre si sévère & si imprévu. Il fallut partir sur le champ. L'accusé fut entendu contradictoirement avec ses accusateurs, condamné, dépouillé de ses Etars, & relégué à Vienne sur le Rhône. où il mourut; mais, on ignore l'année de sa mort. La Judée & la Samarie tombérent ainsi sous la domination directe des Romains. & furent déformais gouvernées par un intendant de l'Empereur

AR

qui reconnoissoit pour supérieur le gouverneur de Syrie. Alors, les Juiss perdirent, dans la plus noble portion & dans la capitale de leur contrée, toute ombre de puissance publique, n'ayant plus même leurs Princes particuliers. Ce changement arriva l'an de Rome 759, & de J. C. 8. Coponius fut le premier intendant, envoyé par Auguste, avec le droit de gouverner la Judée.

#### HOMMES DE LETTRES, du nom d'ARCHELAUS.

ARCHELAUS, Archelaus, A'ρχέλαος, (a) philosophe & poëte d'Athènes, selon quelques-uns, de Milet, selon d'autres, étoit fils d'Apollodore, ou de Mydon. Il fut disciple & successeur d'Anaxagore, dans la doctrine duquel il fit peu de changemens. Quelquesuns ont dit que ce fut lui qui transporta la philosophie d'Ionie à Athènes. Il s'attacha principalement à la physique, comme ses prédécesseurs; mais, il se mêla aufli de la morale, un peu plus qu'ils n'avoient fait. Il forma un disciple, qui la mit bien en honneur, & en fit son étude capitale. Ce fut Socrate.

Archélaus s'acquir le furnom de Physicien. Les animaux, sans en excepter les hommes, avoient éte, selon lui, produits d'une matière terrestre, chaude & humide. Il fut le premier qui remarqua que la voix étoit un son formé par l'impulsion de l'air. Il disoit aussi,

(e) Strab, pag. 645. Plut. Tom. I. & Bell. Lett. Tom. V. pag. 6. Tom. IX. pag. 481. Roll. Hift. Anc. Tom. VI. pag. 10. Tom. XIII. pag. 382. pag. 408. Mém. de l'Acad. des Inscript.

felon Saint Augustin, que toutes choses se formoient par des parties dissemblables; qu'il y avoit un esprit moteur, qui avoit soin de former tout ce qui est dans la monde, ou en unissant ces corps différens, ou en les séparant les uns des autres. Archélaus appelloit aussi, tout le composé du monde, un infini. Il soûtenoit que ce qui est juste, ou injuste, ne l'est que par la coûtume.

Archélaus, comme on l'a dit d'abord, fut aussi poète. Le philosophe Panétius lui attribuoit, selon Plutarque, les Élégies, qu'on adressa à Cimon l'Athénien, pour le consoler de la mort de sa femme, nommée Hocide. Panétius, ajoûte Plutarque, fondoit sa conjecture, avec quelque sorte d'apparence, sur le tems, où Archélaüs vivoit. Ce Philosophe-Poëte florissoit, 450 ans avant J. C.

ARCHELAUS, Archelaus, Α'ρχέλαος, géopraphe, composa un traité, où il décrivoit tous les païs, qu'Alexandre avoit parcourus; ce qui donne lieu de croire qu'il vivoit en même-tems que ce fameux conquérant. Sa description de l'Eubée est citée par Harpocration; mais, on ne fcait fi le livre des Fleuves, cité par Stobée, n'est pas d'un autre Archélaus, qui décrivit en vers toutes les choses, qui ont une nature particulière. Cet ouvrage a un autre titre dans Antigone de Caryste, qui l'appelle un recueil d'épigrammes, touchant les choses merveil-

leuses & difficiles à croire, & qui en rapporte quelques-unes, qui roulent toutes sur l'histoire des animaux. Artémidore, Pline, Varron, qui citent le même ouvrage, n'en disent rien, qui ne concerne les animaux; mais, Stobée, qui allégue le livre des Fleuves, parle auffi du livre touchant les pierres; & il est très-probable qu'Archélaüs avoit aussi décrit en vers ce qu'il y avoit remarqué de merveilleux.

ARCHELAUS, Archelaus, A'px xxxxx orateur, auquel on attribue un traité de l'art de parler.

ARCHELAUS, Archelaus, Aρχέλαος, (a) de Rhodes. Les habitans de cette isle, étant pressés vivement par Cassius, l'an 42 avant J. C., Archélaus fut député vers ce général, pour tâcher de le fléchir; car il étoit fort irrité contre les Rhodiens. Il faut remarquer qu'Archélaus avoit été son maître dans les Lettres Gréques. Il s'acquitta de sa commisfion, de la manière la plus tendre & la plus pathétique. Mais Cassius, content d'avoir fait beaucoup d'amitie à son ancien maitre, demeura inéxorable sur le fond de la chose.

(b) On parle encore de quelques autres personnes, qui ont porté le nom d'Archélaus. 1.º D'un Agent d'Archélaus, fils du grand Hérode, roi des Juiss. Il le tenoit à Rome, pour y avoir soin de ses intérêts; & l'empereur

(a) Crév. Hiff. des Emp. Tom. VIIII pag. 227

Auguste l'envoya à son maître porter l'ordre de partir incessamment, pour venir rendre raison de fa conduite.

2.º D'un fils de Chelcias, qui époufa Mariane, fille du grand Agrippa, dont il eut une fille, qui

s'appella Bérénice.

3.º D'un fils de Mégadate, garde de Simon, tyran de Jérusalem. Il se rendit à Tite, pendant le siège de cette ville, avec ion compagnon Ananus; & l'Empereur leur fit grace.

ARCHELOQUE, Archelochus, A'pxenoxos, le même qu'-Archiloque, fils d'Anténor. Voyez

Archiloque.

ARCHÉMONIDE . Archemonides, A execution, (c) nom d'un homme dont Démosthène fair mention dans fa harangue contre Lacritus. Il étoit fils d'Archédamas.

ARCHÉMONIDE, Archemonides, A'px sportdus. (d) Celuici est différent du précédent ; car. il étoit fils de Straton. Démosthène fait aussi mention de lui dans la même harangue.

ARCHEMORE, Archemorus, le même qu'Anchémole. Voyez

Anchémole.

ARCHEMORE, Archemorus, autrement appellé Opheltès.

Voyez Opheltès.

ARCHÉPOLIS, Archepolis, (e) l'un des lieutenans d'Alexandre le Grand. Cet officier fut un de ceux, qui conspirérent avec Dy-

<sup>(</sup>b) Joseph. de Antiq. Judaic. pag. 614, 369. De Bell. Judaic. p. 956.

<sup>(</sup>c) Demosth. pag. 950. (d) Demoit. pag. 953.

<sup>(</sup>e) Q. Curt. L. VI. c. 7.

mnus, pour assassiner le Roi.

ARCHEPTOLEME, Archeptolemus, Α'ρχεπτόλεμος, (a) fils d'Iphitus. Homére dit qu'Hector, après la perte de son écuyer, ayant trouvé sous sa main le hardi Archeptolème, le sit monter près de lui, & lui donna ses chevaux à conduire.

ARCHEPTOLIS, Archeptolis, Α'ρχέπτολις, (b) fils de Thémiftocle & d'Archippe, sa première semme. Il épousa Mnésiptolème, qui étoit sa sœur de pere

feulement.

ARCHERS, (c) forte de milice, ou de foldats, armés d'arcs & de fléches. Ce mot vient du Latin, Arcus, un arc, d'où on a formé Arcuarius, Arquis, Arquites. On se servoit autresois des Archers à la guerre. L'usage s'en conserve encore en Orient & chez

les peuples Barbares.

D. Bernard de Montfaucon dit que, chez M. le Conseiller Du May de Dijon, on voit, en bas-

que, chez M. le Confeiller Du May de Dijon, on voit, en basrelief, un Archer Gaulois, la tête nue, le carquois sur l'épaule, tenant un grand arc de la main droite. Son habit est une longue tunique à manches, qui, étant sort relevée par une ceinture, ne descend que jusqu'au genou. Ses bas, qui sont apparemment tout d'une piéce, avec ses braies, approchent de ceux des Daces.

ARCHÉSILAUS, Archefilaus, (d) d'abord ami d'Agathocle, ty-

ran de Sicile, & puis son plus grand ennemi, puisque ce su lui qui tua Archagathe, fils d'Agathocle. Voyez Archagathe.

AR

ARCHÉSILAUS, Archesilaus, (e) nom d'un sculpteur. Pline dit que Luculle voulut faire faire une statue de la Félicité, par le sculpteur Archésilaus; mais, qu'ils moururent tous deux, avant qu'el-

le fût achevée.

ARCHESTRATE, Archestratus, A'exerteares, (f) Athénien, qui sut mis en prison, pour avoir été d'avis qu'on sit la paix avec les Lacédémoniens, aux conditions que ceux-ci proposoient. Ils vouloient que l'on démosît une partie des murs de la ville d'Athènes. Cela se passoit du tems de Lysandre.

ARCHESTRATE, Archestratus, A'ρχεστράτος, (g) autre Athénien, dont parle Plutarque, dans la vie d'Alcibiade. Il en rapporte ce bon mot: Que la Gréce ne pouvoit porter deux Alcibiades.

Plutarque fait mention d'un autre Archestrate, aussi Athénien, dans la vie de Phocion. Il fut auteur d'un décret par lequel Agnonide persuada au peuple d'envoyer des ambassadeurs à Polyperchon, pour accuser Phocion d'avoir voulu livrer sa ville.

ARCHESTRATE, Archestratus, A'ρχεστράτος, (h) nom d'un Poëte, qui ne se trouve, dit Plutarque, dans aucun registre, ni

(d) Juft. L. XXII. c, 8.

<sup>(</sup>a) Homer. Iliad. L. VIII. v. 128, 129. (b) Plut. Tom. I. pag. 128.

<sup>(</sup>c) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. IV. pag. 37.

<sup>(</sup>e) Antiq. expliq. par D. Bern. de Montf. Tom. I. pag. 333, 334.

<sup>(</sup>f) Xenoph. pag. 459.

<sup>(</sup>g) Plut. Tom. I. pag. 199, 757. (b) Plut. Tom. I. pag. 319.

dans aucun Auteur, pendant toutes les guerres des Médes. Cependant, les registres & les Auteurs font foi qu'il y eut un Poëte de ce nom là, qui fit jouer ses piéces dans le tems de la guerre du Péloponnèse. C'est peut-être le même qui suit.

ARCHESTRATE, Archestratus, Α'ρχεστράτος, (a) poëte Grec, dont on a des piéces dans l'anthologie manuscrite de la Bi-

bliothéque du Roi.

ARCHEVÊQUE. On ne trouve pas la qualité d'Archevêque, avant le Concile d'Ephèse, tenu en 321. S. Athanase est le premier, qui ait employé le titre d'Archevêque, en le donnant à Alexandre, son prédécesseur. S. Grégoire de Nazianze le donna à S. Athanase; mais, ce n'étoit qu'un titre d'honneur, sans aucun égard à leur jurisdiction. On l'attribua particulièrement aux Évêques de Constantinople & de Jérusalem. Dans la suite, les Grecs donnérent le nom d'Archevêque aux Evêques des grandes Villes, quoiqu'ils n'eussent aucun suffragant dans leur diocèse. Le Métropolitain étoit le chef de la province, & avoit plusieurs suffragans fous sa jurisdiction.

Il n'y a rien de plus connu, dans les Notices des Grecs modernes, que ces Archevêques fans fuffragans, & différens des Patriarches & des Métropolitains, Au Concile d'Éphèse, Célestin & Cyrille sont appellés Archevêques, l'un de Rome, l'autre de Jérusalem. Au Concile de Chalcédoine, en 451, le titre d'Archevêque fut donné à Léon I, évêque de Rome, par les Grecs. Parmi les Latins, Isidore de Séville est le premier, qui parle des Archevêques. Cet Auteur distingue quatre Ordres dans le gouvernement de l'Église; ce sont les Patriarches, les Archevêques, les Métropolitains, & les Évêques. Il soûtient que les Archevêques présidoient sur les Métropolitains. Ainsi, le mot Archeveque n'étoit guere connu dans l'Église Latine, avant Charlemagne. Mais, en revanche, il y est bien connu aujourd'hui.

ARCHI, Archi, (b) ville de Palestine, dans la tribu de Manasse. Le partage, échu par le sort aux ensans de Joseph, passoit le long des consins de cette Ville.

ARCHI, terme de Grammaire. Ce terme ne se met jamais tout seul; mais, il est fort significatif, quand il est joint avec d'autres, & il a la force d'un superlatif, pour marquer quelque dégré d'élévation. Il entre aussi avec grace dans la composition de plusieurs mots. On dit donc c'est un Archivilain, un Archiparesseux, un Archivilain, un Archiparesseux, un Archipédant. C'est comme s'il y avoit: c'est un homme très-vilain, très-paresseux, très-devot, très-fou.

Ce mot se traduit en Latin par le superlatif de l'adjectif, auquel

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad. des Inscript, & Bell. Lett. Tom. II. pag. 265.

<sup>(</sup>b) Josu. c. 16. v. 1, 2.

il est joint. Mais, toutes ces façons de parler, & plusieurs autres, que l'on peut faire de la forte, ne sont bonnes que dans le Ityle timple & familier.

Archi vient du Grec apxu, principium, principatus, com-

mencement, primauté.

ARCHIACIS. Voyez Archaicis. ARCHIAS, Archias, (a) Apxlas, Corinthien, l'un des descendans d'Hercule. Ayant formé le dessein de bâtir la ville de Syracuse, il alla consulter l'oracle de Delphes, sur le lieu qu'il choisiroit pour cet effet. Le dieu l'écouta favorablement; & après l'avoir déterminé sur le lieu, le plus convenable à son nouvel établissement, il lui proposa divers avantages, & lui laissa, entr'autres, le choix des richesses, ou de la santé. Les richesses touchérent Archias; & Apollon, dit-on, fut fidele à sa parole. Archias fonda done Syracuse, vers l'an 709 avant l'Ére Chrétienne, & elle devint en peu de tems la ville la plus opulente du pais.

ARCHIAS, Archias, (b) A'exlas, Thébain. Il y avoit, de son tems, à Thébes deux factions, l'une d'Isménias & d'Androclide, dans laquelle étoit entre Pélopidas ; l'autre d'Archias ; de Léontidas, & de Philippe, qui étoient tous trois riches & pleins d'ambition. Les Lacédémoniens avoient conçu une haine implacable contre la première, parce qu'ils la regardoient, comme trop

populaire & trop amie de la liberté. Archias & ses deux compagnons, fort portés d'ailleurs pour l'oligarchie, ayant pénétré cette disposition des Lacédémoniens, proposérent à Phoebidas, leur général, qui paffoit à Thébes avec des troupes, de s'emparer de la citadelle, appellée Cadmée, d'en chasser ceux, qui tenoient le parti opposé, & de la mettre sous la main des Lacédémoniens, en y établissant le gouvernement des Nobles. Phæbidas fe laissa perluader; & les Thébains furent asservis par Archias & Léontidas. Pour Iménias, chef de la faction opposée, on le mit à mort. Androclide & plufieurs autres prirent la fuite.

Pélopidas, étant allé trouver tous les bannis, l'un après l'autre, leur persuada de remettre leur patrie en liberté. Là-dessus ils envoyerent secrétement à Thébes apprendre à ceux de leurs amis. qui y étoient restés, ce qu'ils avoient résolu. Ces amis approuvérent extrêmement leur dessein. Charon qui étoir un des principaux de la ville, promit de donner sa maison. Philidas trouva le moyen de se faire greffier d'Archias & de Philippe, qui étoient Polémarques. Le jour pour l'execution du projet, étant pris, Philidas se chargea de donner à souper à Archias & à sa compagnie, de leur faire faire grand'chere, & de leur amener les plus belles femmes de la ville. C'étoit pour les livrer affoiblis

<sup>(</sup>a) Paul. pag. 298. Strab. pag. 262, 1 269 1 380. Roll, Hift. Anc. Tom. II. pag.

des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. I. p. 236. (b) Plut., Tom. I. pag. 280 & feq. 346, 347, 427, 444. Mem. de l'Acad. Roll. Hist. Anc Tom. III. p. 340. & fair

par la débauche & ivres dentre les mains des conjurés, qui s'en

déferoient sans peine.

Les voilà donc à table. Comme ils étoient déjà en pointe de vin, & bien près d'être ivres, il leur vient, on ne sçait comment, une nouvelle, qui n'étoit pas fausse, mais vague, & peu circonstanciée, que les bannis étoient cachés dans la ville. Philidas fait tous ses efforts pour détourner la conversation; mais, Archias envoie un de ses officiers à Charon, lui donner ordre de venir le trouver sur l'heure. Il étoit déjà tard; Pélopidas & les conjurés se préparoient, & avoient pris leurs cuirasses & leurs épées. Tout a coup, on entend frapper à la porte; quelqu'un y va; & ayant appris de l'officier, qu'il venoit de la part des Polémarques, qui mandoient Charon, il va tout troublé leur annoncer ce terrible ordre. Il n'y eut pas un d'eux, qui ne pensat d'abord que la conjuration étoit découverte, & qu'ils étoient tous perdus, avant que d'avoir pu exécuter aucun exploit digne de leur courage. Néanmoins, ils furent tous d'avis que Charon obéit à cet ordre, & qu'il se présentat aux gouverneurs avec assurance, comme ne craignant rien, & ne se sentant coupable de rien.

En chemin, il travaille à se remettre & a composer son visage & fa voix, pour paroître dans un état différent de celui, où il se trouvoit. Comme il fut à la porte de la maison du festin, Archias & Philidas viennent au-devant de

A.R. 583 lui, & lui demandent : » Charon, " qui sont ces gens, qui, à ce » qu'on nous a dit , viennent » d'arriver, qui sont cachés dans » la ville, & qui font appuyés » par quelques-uns de nos Ci-» toyens? " Charon fut d'abord un peu troublé; mais, après avoir demandé à son tour, qui étoient ces gens, qui venoient d'arriver, & qui étoient ceux qui les recéloient dans leurs maisons; & voyant qu'Archias ne pouvoit rien dire de certain, il connut bien que cette nouvelle ne venoit que de quelqu'un, qui n'étoit pas bien informé; & il leur dit: " Prenez » bien garde que ce ne soit une , fausse allarme, qu'on ait voulu " vous donner pour troubler vos » plaisirs. Je ne laisserai pas de » m'en informer, avec soin, & n de me tenir fur mes gardes; » car, peut-être ne faut-il rien » négliger. « Philidas le loua de sa prudence, & remenant Archias dans la falle, il le replonge dans la débauche, & fait durer le repas, en leur faisant toujours attendre les femmes, qu'il leur promettoit.

Charon, de retour chez lui, trouve ses amis tous préparés, non à vaincre, ni à fauver leur vie, mais à mourir glorieusement, après avoir fait un grand carnage de leurs enneixis. Il dit à Pélopidas la vérité telle qu'elle étoit; mais, il la déguisa, aux autres, en inventant plusieurs choses, dont il disoit qu'Archias l'avoit entretenu.

A peine cette première tempête étoit-elle passée, que la fortune

Oo iv

leur en excita une seconde; car, sur ces entrefaites, il arriva d'Athènes un courrier de la part d'Archias, grand-pontife d'Athènes, qui écrivoit à Archias de Thébes, son hôte & son ami, non une nouvelle fausse & fabriquée sur des foupcons, mais un détail circonftancié de toute la conjuration, comme on le reconnut ensuite. Ce courrier fut d'abord mené à Archias, qui étoit déjà noyé de vin, & en lui rendant sa dépêché, il dit : " Seigneur, celui qui vous » écrit ces lettres, vous conjure o de les lire fur le champ, parce » qu'il vous écrit pour des affaires » importantes. « Archias se mettant à rire : à demain les affaires, dit-il; & prenant les lettres, il les mit fous son chevet, & reprit la conversation, qu'il avoit commencée avec Philidas. Ce mot, à demain les affaires, passa en proverbe, & fut long-tems en usage parmi les Grecs.

L'occasion paroissant donc très-favorable, les conjurés sortent & se partagent en deux bandes. Les uns sous la conduite de Pélopidas & de Damoclide, vont contre Léontidas & Hypatas, qui étoient voisins; & les autres, ayant à leur tête Charon & Mélon, yont contre Archias & Philippe. Ils mettent sur leurs cuirasses des robes de semmes, & sur leurs têtes des couronnes de pin & de peuplier, qui seur cachoient tout le visage, Dès qu'ils surent à la porte de la salle du festin, tous les convives

firent un grand bruit, & de grands cris de joie, penfant que c'étoient les femmes qu'ils attendoient. Les conjurés ayant bien regardé tout autour de la falle, & bien remarqué tous ceux, qui étoient assis, tirent leurs épées, & fe jettant au travers des tables fur Archias & fur Philippe, ils parurent ce qu'ils étoient. Philidas obligea un petit nombre des convies à se tenir en repos, leur promettant qu'ils n'auroient aucun mal. Tous les autres, qui voulurent se lever & se mettre en défense avec les Polémarques, furent tués sans beaucoup de peine, comme des gens qui étoient pleins de vin. Cela se passoit sous l'an 378 avant J. C.

ARCHIAS, Archias, (a) A'exlas, Hiérophante, ou grand pontife d'Athènes. Il en est parlé dans l'article précédent qu'on peut consulter. Je ne sçai si cet Archias ne seroit pas le même, qui fut Archonte d'Athènes, environ 32 ans après ; c'est-à-dire, l'an 346 avant l'Ére Chrétienne; mais, il est vraisemblable, pour ne pas dire certain, que c'est celui qui fut sévérement puni pour avoir reçu une victime des mains d'une courtifanne, & l'avoir immolée dans un jour, qui n'étoit pas destiné pour des sacrifices. Sa qualité de citoyen, d'Eumolpide, l'éminence de son facerdoce, ses services, ceux de ses Ancêtres, rien ne put le soustraire à la rigueur des Loix.

(a) Plut. Tom. I. p. 283. Diod. Sicul. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 200. Tom. pag. 541. Mém. de l'Acad. des Infeript. XXI. pag. 99.

surnommé Phygadothéras. Voyez

Phygadothéras.

ARCHIAS, Archias, A'exias. (a) fils d'Aristechme. On dit que s'étant blessé, en chassant aux environs du mont Pindase, il sut guéri à Épidaure, par Esculape; ce qui lui fit prendre la résolution de porter le culte du dieu à Pergame, d'où ce culte passa ensuite à Smyrne; témoin le temple, que l'on y bâtit à Esculape, sur le bord de la mer, & qui se voyoit encore du tems de Paufanias.

Quoique l'établissement du culte d'Esculape en Asie, ne soit pas bien connu, il doit être postérieur à la fondation du royaume de Pergame. Avant ce tems, Pergame n'étoit qu'un simple château, bâti fur la pointe d'un roc pres-

qu'inaccessible.

(b) Il y a eu encore un poëte Grec de même nom, inconnu à Vossius. A Rome, on a vu du nom d'Archias un célebre menuilier, & en Chypre un gouverneur pour les Égyptiens. Ce Gouverneur entra en traité avec Démétrius Soter, roi de Syrie, & promit de lui livrer cette isle pour 500 talens. Mais, ayant été surpris fur le point d'exécuter sa trahison, il s'etrangla lui-même, l'an 157 avant J. C., pour éviter les supplices, dont il étoit ménacé par Ptolémée Philométor, roi d'Égypte, qui lui faisoit faire son procès.

Enfin, un Corinthien, du nom d'Archias, fit, par ordre d'Hieron, roi de Syracuse, un grand navire sous la direction du fameux Archiméde.

ARCHIBIADE, Archibiades, A'pxibiasus, (c) certain personnage, qui contrefaisoit à Athènes le Lacédémonien, avec une barbe d'une longueur démésurée, un méchant manteau tout use, & un visage triste & sévére. Un jour, dans une assemblée du peuple, Phocion, fatigué des contradictions, qu'il essuyoit, appella cet Archibiade à son secours, le priant de venir confirmer par son témoignage la vérité qu'il disoit; mais, Archibiade, se levant, se rangea du côté des Athéniens, & dit ce qui leur étoit le plus agréable. Alors, Phocion le prenant à la barbe, lui dit : ô Archibiade, que ne faisois tu donc raser cette grande barbe, puisque tu voulois faire le métier de flatteur.

ARCHIBIUS, Archibius, (d) A'px/6105, nom d'un certain officier, qui avoit été fort attaché au service de la fameuse Cléopâtre. Après la mort de cette Princesse & celle d'Antoine, les statues de celui-ci furent abattues; mais, celles de Cléopâtre demeurérent sur pied, Archibius ayant donné mille talens à César, afin qu'elles ne fussent pas traitées comme celles d'Antoine.

ARCHIBIUS, Archibius, (e)

(a) Paul. pag. 134. Mem. de l'Acad. Infer. & Bell. Lett. Tom. II. pag. 265, des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XXI.

Pag. 32., 33.
(b) Antiq. expl. par. D. Bern. de Montf. Anc. Tom. V. pag. 460. T. IV. p. 256, 257. Mem. de l'Acad. des (e) Lucian. Tom. II. pag. 242.

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. I. pag. 746. (d) Plut. Tom. I. pag. 955. Roll. Hile

A'exicus, médecin dont il est fait mention dans un dialogue de Lusien.

ARCHIDAME, Archidamus, Aprila anos, (a) de la famille des Eurypontides, étoit fils de Théopompe, roi de Sparte. Il mourut avant son pere; mais, il laissa heureusement un fils nommé Zeuxidame, qui regna après Théopompe, & qui fut pere d'Anaxidame.

#### ROIS DE SPARTE, du nom d'ARCHIDAME.

ARCHIDAME I, Archidamus, A χίδαμος, (b) de la famille des Eurypontides, étoit fils d'Anaxidame, & par conféquent arrière petit-fils d'Archidame, fils de Théopompe. Il monta fur le trône de Sparte à la mort de fon pere; mais, fon regne, dont on place le commencement vers l'an 668 avant J. C., ne dura pas long-tems. Il eut pour fuccesseur Agasticlès, fon fils.

ARCHIDAME II, Archidamus, Aρχίδαμος, (c) de la famille des Eurypontides, fils de Zeuxidame, & petit-fils de Léotychide, roi de Sparte. Zeuxidame, étant mort à la fleur de fon âge, Archidame fe vit appellé à la couronne du vivant même de fon ayeul. Celui-ci étoit alors chez les Tégéates, où il étoit allé chercher un afyle, ne se croyant pas en sûreté dans sa patrie, où on lui avoit fait son procès, depuis

A R qu'il s'étoit laissé gagner par les ennemis.

La quatrième année du regne d'Archidame; c'est-à-dire, l'an 469 avant l'Ére Chrétienne, il y eut à Sparte le plus terrible tremblement de terre, dont on eût jamais oui parler. En plusieurs endroits, le pais fut englouti dans des abîmes. Le Taygete & les autres monts furent ébranlés jusqu'à leurs fondemens. Plusieurs deleurs sommets se détachérent & écroulérent. Toute la ville fut bouleversée & abîmée, excepté cinq maisons, qui restérent seules, au milieu de cette défolation épouvantable. Il y avoit alors dans un grand portique plusieurs jeunes hommes & plusieurs jeunes garçons , qui s'exerçoient ensemble tout nus. Un peu avant que le tremblement commençat, on dit qu'il se leva tout à coup un lièvre, qui passa le long du portique. Les jeunes garçons, tout frottés & huilés qu'ils étoient, se mirent à courir après, & à le chasser pour se divertir. Ils ne furent pas plutôt fortis, que le portique tomba sur les jeunes hommes, qui étoient restés & les écrasa. On montroit encore, du tems de Plutarque, dans le lieu même leur tombeau, qui étoit appelle Seismatia : c'està-dire, le tombeau de ceux qui furent écrasés par le tremblement

Archidame, qui, fur le danger présent, conjectura très - habile-

(a) Paul. pag. 171, 244.

Hist: Anc. Tom, II. pag. 297, 298, 356. & Juiv. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. pag. 407. Tom. XII. pag. 172.

<sup>(</sup>b) Pauf. pag. 171. (c) Pauf. pag. 171, 172. Plut. Tom. I. pag. 156, 168, 170, 196, 817. Diod. Sicul. pag. 274, 305, 308. & seq. Roll.

ment celui dont il étoit menacé, & qui voyoit ses Citoyens, empressés à sauver ce qu'ils avoient de plus précieux, ordonna qu'on sonnât des trompettes pour donner l'allarme, comme si l'ennemi éroit près de tomber sur eux, afin qu'ils accourussent promptement autour de lui avec leurs armes. Et ce fut cela seul qui sauva Sparte dans ce terrible moment; car, les Ilotes accoururent de toutes parts, pour achever de détruire ceux, que le tremblement de terre avoit épargnés. Mais, les ayant trouvés armés & en bataille, ils se retirerent dans les villes voifines.

Au commencement de la guerre du Péloponnèse : Archidame, qui commandoit l'armée, affembla les généraux & les principaux officiers, & leur remettant devant les yeux les grandes actions de leurs ancêtres, & celles qu'ils avoient faites eux-mêmes, ou dont ils avoient été les témoins, · il les exhorta à soûtenir couragensement l'ancienne gloire de leurs Villes, auffi-bien que leur propre gloire. Il leur représenta que toute la Gréce avoit les yeux attentifs fur eux, & que, dans l'attente du succès d'une guerre, qui alloit décider de son sort, elle ne cessoit de faire des vœux au ciel pour un peuple, qui lui étoit aussi cher, que les Athéniens lui étoient devenus odieux ; qu'au reste il ne pouvoit leur distimuler qu'ils marchoient contre un ennemi, beaucoup inférieur à la vérité en nombre & en forces; mais, d'ailleurs puissant, aguerri, entreprenant, & dont le courage sans

doute, s'augmenteroit encore par la vue du danger, & par le ravage de ses terres; qu'ainsi il falloit faire des efforts extraordinaires pour jetter d'abord la terreur dans le pais, où ils alloient entrer, & pour inspirer aux alliés une grande confiance. Tous répondirent par des cris de joie, & par des assurances réitérées de bien faire leur devoir.

L'assemblée s'étant séparée, Archidame, toujours plein de zéle pour le salut de la Gréce, & attentif à ne rien négliger, pour prévenir une rupture, dont il prévoyoit les funestes suites, envoya un Spartiate à Athènes, afin d'essayer, avant qu'on passat outre, de porter les Athéniens à se relâcher, par la vue d'une armée près d'entrer dans l'Attique: Mais, bien loin de lui donner audience, & d'écouter ses raisons, ils ne lui voulurent pas seulement permettre l'entrée dans leur Ville.

Archidame ne voyant plus aucune espérance d'accommodement; fe mit en marche vers l'Attique avec une armée de foixante mille hommes, composee de troupes choisies. Avant qu'il y entrât, Périclès déclara aux Athéniens, que, si Archidame, en ravageant leurs terres, épargnoit celles qui lui appartenoient en propre , soit à cause du droit d'hospitalité, qui étoit entr'eux, ou pour donner occasion à ses ennemis & à ses envieux de le calomnier, comme s'il étoit d'intelligence avec lui, il donnoit, dès ce jour-là, à la ville d'Arhènes, ses terres & ses maisons.

Cependant, les Lacédémoniens s'étant mis en marche, entrétent dans le pais, & vinrent camper à Enoé, qui étoit la première place forte du côté de la Béotie. Ils furent long-tems à se préparer à l'attaque, & à dresser des batteries; ce qui faisoit murmurer contre Archidame, comme s'il eût fait la guerre négligemment; à cause qu'il n'avoit pas été d'avis de l'entreprendre. On lui reprochoit sa marche trop lente, & son féjour trop long près de Corinthe. On se plaignoit encore de ce qu'il avoit un peu tardé à assembler l'armée, comme s'il eût voulu donner le loisir aux Athéniens, d'enlever ce qu'ils avoient à la campagne; au lieu qu'en y entrant brusquement, tout eût été faccagé. Mais, son dessein avoit été d'attirer les Athéniens par ces délais à un accommodement, & de prévenir une rupture, dont il prévoyoit que les spites seroient pernicieuses à toute la Gréce. Voyant qu'après plusieurs assauts, il n'avoit pu prendre la place, il leva le siège, & entra dans l'Attique au milieu de la moisson. Après avoir ravagé toute la contrée, il s'avança jusqu'à Acharnes, l'un des plus grands bourgs d'Athènes, & qui n'étoit qu'à quinze cens pas de la ville. Il y campa dans l'espérance que les Athéniens, indignés de le voir si près d'eux, sortiroient pour défendre leur pais, & lui donneroient occasion de les attirer à une bataille. Mais, quand il vit que les Athéniens ne fortoient point de la ville, & qu'il apprit que la flotte

ennemie ravageoit ses terres, il décampa; & après avoir fait le dégât dans tout le pais, qui se trouva sur sa route, il rentra dans

le Péloponnèse.

Deux ans après, Archidame entra dans la Béotie, & campa devant Platées. Il étoit en état de désoler les environs de cette Ville, lorsqu'il lui envoya proposer d'abandonner le parti des Athéniens. Ceux de Platées ayant rejetté cette proposition, il commença à ravager leurs terres; & il détruisit toure leur récolte. Ensuite, il fit la circonvallation de leurs murs; & les croyant dépouryûs de vivres, il espéra de les réduire en peu de tems. Il ne laissa pas d'employer encore les machines de guerre, & de faire battre continuellement leurs murailles. Mais, comme, malgré ses efforts, la Ville résistoit toujours, il laissa quelques troupes autour de la place, & revint avec le reste dans le Péloponnèse.

L'année suivante, il sit une nouvelle irruption dans l'Attique, où mettant le seu par tout, il détruilit toute espérance de récolte; après quoi, il retourna chez foi.

Théophraste assure que les Ephores condamnérent à une amende leur roi Archidame, parce qu'il avoit épousé une femme fort petite, disant qu'elle ne leur enfanteroit pas des Rois, mais des roitelets. Ce Prince, après avoir regné sur les Lacédémoniens avec beaucoup de gloire, laissa deux enfans mâles, l'un nommé Agis, qu'il eut de sa femme Lampito, dame d'une grande vertu,

AR l'autre beaucoup plus jeune, nommé Agéfilaus, qu'il eut d'Eupolie, fille de Mélésippidas. Archidame laissa austi une fille, nommée Cynisca. Son regne avoit duré 42 ans. Agis, son fils, lui succeda, & en regna 27.

On dit qu'Archidame, un peu avant le commencement de la guerre du Péloponnèse, les alliés le pressant de régler ce que chacun devoit contribuer pour sa part, répondit, que la guerre ne se nourrissoit pas avec des fonds arrêtés

& fixes.

Il y en a qui placent la mort d'Archidame II en l'année 434 avant J. C. Je crois qu'il faut la reculer de quelques années, puisque ce Prince joua un si grand rôle, au commencement de la guerre du Péloponnèse, dont l'époque ne remonte que jusques à

l'an 431 avant J. C.

ARCHIDAME III , Archidamus, A' x la a uos, (a) de la famille des Eurypontides, fils d'Agésilaus, roi de Sparte, succéda à son pere, l'an 361 avant l'Ere Chrétienne. Il y avoit un jeune Spartiate, nommé Cléonyme, fils de Sphodrias, qui étoit beau & bienfait. Archidame en devint [ ce terme ne doit pas être pris en mauvaise part. Voyez Amans. amoureux, suivant la coûtume de ce tems-là. Il arriva que le pere du jeune Cléonyme fut accusé, non sans raison, devant les Magistrats; & Archidame, comme on peut penser, partageoit avec lui toutes les peipeines & toutes les angoisses, que lui causoit le danger, où il se voyoit de perdre son pere; mais, il n'osoit paroître ouvertement pour lui, ni solliciter en sa faveur, parce que Sphodrias étoit l'ennemi déclaré d'Agésilaus. Cependant, Cléonyme l'étant allé trouver, & l'ayant conjuré avec larmes de leur rendre son pere favorable, car c'étoit celui qu'ils redoutoient le plus, Archidame fut trois ou quatre jours, sans oser en parler à son pere, qu'il craignoit; mais, il le suivoit toujours dans un profond silence, sans le quitter d'un pas. Enfin, l'affaire étant sur le point d'être jugée, il s'enhardit & déclara à Agéfilaus que Cléonyme l'avoit prié d'intercéder auprès de lui pour son pere. Agésilaus, qui connoissoit la passion de son fils, ne travailla point à l'en détourner; car, Cléonyme, dès son enfance, avoit donné de grandes espérances, qu'il seroit un jour un des plus honnêtes hommes de Sparte; mais, il n'accordarien non plus à ses prieres, & ne lui dit pas une seule parole, qui pût lui faire espérer quelque grace & quelque douceur de fa part. I! lui répondit seulement qu'il aviseroit à ce qu'il seroit honnête & convenable de faire, & le quitta.

Archidame, tout honteux, difcontinua de voir Cléonyme, quoi-

(a) Paul. pag. 177, 178, 351. Plut. III. pag. 369, 370, 386, 407. Mém. de Tom. I. pag. 138, 699, 610, 614, 615, 796. Diod. Sicul. pag. 523, 532, 543. Juft. L. VI. c. 6. Roll, Hift. Anc. Tom. 108.

que jusques-là, il eût accoûtume de le voir plusieurs fois le jour. Cela sit que les amis de Sphodrias désespérérent de son affaire, jusqu'à ce qu'un jour un des intimes amis d'Agésilaüs, nommé Étymocles, leur découvrit dans une conversation le véritable sentiment d'Agésilaüs. Ce Prince renvoya en effet Sphodrias absous,

quelque-tems après.

Du vivant d'Agésilaus, Archidame donna des preuves de sa grande capacité dans le métier de la guerre. Un jour s'étant mis à la tête des troupes, il défit les Arcadiens dans une bataille qui fut appellée la bataille sans larmes; car, il ne perdit pas un seul homme & tua beaucoup de monde aux ennemis. Cette victoire fit voir, plus que toute autre chose, la grande foiblesse de Sparte. Car, auparavant les Spartiates regardoient comme une chose si ordinaire & si sûre pour eux de vaincre leurs ennemis, que, dans leurs plus glorieux fuccès, ils ne facrifioient aux dieux, pour leur rendre graces de leur victoire, qu'un simple coq. Ceux, qui avoient combattu, ne se vantoient point. & ne se glorisioient point comme d'une chose bien merveilleuse; & ceux, qui en apprenoient la nouvelle, ne s'en réjouissoient point excessivement. Car, même après le gain de la bataille de Mantinée, que Thucydide a décrite, les Ephores ne firent d'autre présent à celui, qui en apporta le premier la nouvelle, que de lui envoyer une portion de chair du repas public, pour l'en remercier. Mais,

quand on apprit la nouvelle de ce combat d'Archidame, & qu'on le vit revenir vainqueur, personne ne put se contenir ni demeurer dans la Ville. Son pere fortit le premier au-devant de lui, pleurant de joie & de tendresse. Il étoit suivi des Officiers & des Magistrats. La foule des vieillards & des femmes descendit jusqu'aux bords de la rivière, en tendant les mains au ciel, & remerciant les dieux, comme si, ce jour-là, Sparte eût lavé l'opprobre, dont elle étoit couverte, & revu pour la première fois ses anciens beaux jours. Car, auparavant, on dit que les maris même n'osoient regarder leurs femmes en face à cause de la honte, qu'ils avoient de toutes les pertes, qu'ils avoient faites.

Peu après les Thébains étant venus attaquer les Spartiates, jufqu'au fein de leurs murailles, on vit, à la tête des plus braves, Archidame, qui faifoit des merveilles de fa personne, & qui, poussé par son courage & soûtenu par la grande agilité de son corps, prenant de petites rues détournées, se portoit très-promptement dans tous les endroits, où le danger étoit le plus grand, & se présentant par tout avec une poignée de gens, arrêtoit par tout l'ennemi,

& lui faisoit tête.

Vers le tems où il monta fur le trône, les Amphictyons rendirent un arrêt contre les Lacédémoniens & les Phocéens. Ceux-ci, qui craignoient le jugement, porté contr'eux, donnérent à Philoméle une pleine autorité; & de fon côté, il se porta avec tout le zéle

imaginable à l'exécution de fa promesse. Il fit d'abord un voyage à Sparte, où ayant eu des entretiens secrets avec le roi Archidame, il lui sit aisément comprendre que les Spartiates étoient aussi intérelles que les Phocéens, à annuler le décret des Amphictyons, puisqu'on avoit prononcé contre les uns & contre les autres, des sentences également injustes; que son projet étoit donc de se saisir de Delphes, & des qu'il en seroit le maître, d'y casser, en cette qualité, toutes les sentences, que les Amphiciyons y avoient prononcées. Archidame se prêta volontiers à ce projet. Il ajoûta néanmoins que pour le présent, il ne lui convenoit pas de se déclarer ouvertement; mais, qu'il lui fourniroit, en secret ou sous d'autres prétextes, de l'argent & des soldats. Philoméle reçut en effet du Roi quinze talens; & en ayant avance autant de son côté, il forma un corps de Soudoyés étrangers, auxquels il joignit mille Phocéens, armés à la legére. En un mot s'étant fait une armée convenable pour son dessein, il se faisit du temple de l'Oracle, après en avoir tué la garde, qu'on appelloit les Thracides, dont il donna toute la dépouille à ses soldats.

Les Tarentins, lorsqu'ils étoient en guerre avec les Lucaniens, ayant envoyé demander du secours aux Spartiates, dont ils tiroient leur origine; ces derniers, qui, à raison de cette alliance, les favorisoient beaucoup, préparérent auffi-tôt pour eux des forces de mer & de terre, dont ils don-

nérent le commandement au roi Archidame. Comme, il étoit fur le point de mettre à la voile pour passer en Italie, les Lyctiens, qui venoient chercher une retraité dans le Péloponnèse, le trouvérent au moment de son départ. & le priérent de venir auparavant les rétablir dans leur Ville. Le roi se rendit à leur priere; & voguant d'abord du côté de la Créte, il y défit les Soudoyés de Phalécus, & rétablit les citoyens de Lyclus dans leur patrie. Archidame se rendit de-là avec sa flotte en Italie; mais, dans une bataille, qu'il donnoit conjointement avec les Tarentins, après s'être distingué long-tems par sa capacité & par sa valeur, il fut tué. Personnage, dit Diodore de Sicile, digne des plus grands éloges par ses grandes actions dans la guerre, & par les autres circonstancés de sa vie; auquel enfin on ne peut reprocher que sa connivence avec les Phocéens, comme ayant été en quelforte le premier auteur de la prise de Delphes & de son temple. Encore, faut-il remarquer que les Phocéens, voulant passer au fil de l'épée tout ce qu'il y avoit de jeunes hommes à Delphes, faire esclaves tous les autres, femmes & enfans, & raser entièrement la Ville, il s'opposa à ce cruel dessein, & en empêcha l'exécution.

La mort d'Archidame, arriva l'an 338 avant J. C. Il avoit regné 23 ans. Son corps demeura sans sépulture; & ce sut, selon Paufanias, par un effet de la colère d'Apollon, qui ne lui avoit pas pardonné la profanation de fon temple. Archidame laissa deux fils, l'aîné qui étoit Agis, lui succéda, & sur tué en combattant contre Antipater, roi de Macédoine. Le cadet, nommé Eudamidas, regna paisiblement après lui.

On voyoit la statue d'Archidame III à Olympie. Il sut le premier, à ce qu'on croit, à qui les Lacédémoniens en érigérent une hors de leur païs; distinction, qu'il avoit bien méritée, & par ses

services, & par sa mort.

On rapporte que la première fois qu'il vit des Arbalêtres, il dit que la véritable valeur alloit se perdre, puisqu'on alloit se battre de loin. Un jour, quelqu'un lui ayant demandé jusqu'où s'étendoit le domaine des Lacédémoniens, il répondit, par tout où ils peuvent étendre leur lance. Voyant un médecin, qui se mêloit de faire des vers, & qui n'y réuffissoit pas, il lui dit, qu'on avoit sujet de s'étonner pourquoi il aimoit mieux se faire appeller mechant poëte, que bon médecin. Philippe, roi de Macédoine ; après avoir remporté quelque avantage, fur les Lacédémoniens, lui écrivit avec fierté & avec menaces. Et Archidame, voulant confondre son orgueil, lui répondit, qu'il n'avoit qu'à regarder son ombre au soleil, & qu'il ne la verroit pas plus grande, qu'elle n'étoit avant la victoire. Ce Prince mourut âgé de 80 ans.

Archidame IV, Archidamus, Α'ρχίδαμος, (a) de la fámille des

(a) Plut. Tom. I. pag. 796, 905. (b) Plut. Tom. I. pag. 805, 807. Roll. Hift. Anc. Tom. IV, pag. 310, 313. AR

Eurypontides, fils d'Eudamidas & petit-fils d'Archidame III, monta sur le trône de Sparte, après la mort de son pere. Il alla au-devant de Démétrius Poliorcéte, roi de Macédoine, qui avoit pris Athènes, la première année de la 121e Olympiade, 296 ans avant J. C. Il lui présenta la bataille; mais, il la perdit, & fut contraint de se retirer. Démétrius le poursuivit jusqu'auprès de Sparte, où l'armée d'Archidame fut défaite dans un second combat. Tout ce qu'il put faire, ce fut de se sauver dans la Ville.

Ce Prince eut pour successeur son fils Eudamidas, qui fut pere d'Agis V, & d'un Archidame, dont il est parlé dans l'article sui-

vant

AUTRES PERSONNAGES, du nom d'ARCHIDAME.

ARCHIDAME, Archidamus, Apxidamos, (b) de la famille des Eurypontides, fils d'Eudamidas, & frere d'Agis V. Celui-ci succéda à son pere au royaume de Sparte; mais, il surcomme on sçait, puni du dernier supplice, pour avoir voulu rétablir les loix de Lycurgue. Après que ce Prince eut été exécuté, Archidame, son frere, se fauva à Messéne.

Quelque-tems après, le roi Cléomène, qui trouvoit que les Éphores poussoient trop loin les bornes de leur puissance, se mit en état de faire revenir Archidame, qui, étant de l'autre maison

Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIV, pag. 84. & Juiv.

royale de Sparte, avoit un droit incontestable à la royauté; car, il se persuadoit que l'autorité des Ephores feroit beaucoup plus foible, quand le trône de Sparte seroit rempli par ses deux Rois, qui, étant bien unis , pourroient la contrebalancer. Mais, ceux, qui avoient fait mourir Agis, en ayant eu vent, & craignant qu'ils ne fussent punis de leur injustice; si Archidame revenoit, allérent lecrétement l'attendre à son retour, l'accompagnérent jusques dans la Ville, & le tuérent, dès qu'il y fut arrivé, ou à l'inscu de Cléomène, fuivant Phyllarque, ou même de son consentement, que ses amis lui arrachérent, en le forçant d'abandonner ce Prince, qui leur étoit si suspect. Car, presque tout le reproche de ce crime tomba fur ses amis, qui parurent lui avoir fait violence.

Archidame laissa, en mourant, deux fils; mais, ni l'un, ni l'autre ne fut placé sur le trône, Cléomène avant fait tomber la couronne sur la tête de son frere Euclidas, ou Épiclidas. Une pareille conduite ne prouve que trop que Cléomène n'étoit pas innocent de la mort d'Archicame. Auffi, Polybe blame-t'il celuici de ce que connoissant l'ambition de Cléomène & le desir qu'il avoit de dominer, il vint se mettre trop legérement à sa discrétion. Polybe remarque là-dessus, que de ne se her à personne, c'est renoncer au maniement des affaires publiques; & qu'ainsi, dans la nécessité où l'on est de s'exposer quelquesois pour l'avantage de sa patrie, il ne faut le faire qu'en prenant les sûretés nécessaires, asin de n'être pas blâmé. Or, quelles sont ces sûretés? Le serment; les ôtages, comme les semmes & les ensans de ceux avec qui on traite; & plus que tout, la réputation qu'ils se sont acquise par leur vie passée. Polybe ne seroit pas tombé dans le malheur d'Archidame, il auroit trop bien connu Cléomène.

ARCHIDAME, Archidamus, A exisauos; (a) chef des Étoliens. Comme Philippe de Macédoine attaquoit de toutes ses forces la ville de Thaumaces, l'an 199 avant J. C., & qu'il étoit sur le point de battre ses murailles à coups de bélier, il fut obligé de renoncer à cette entreprise par l'arrivée des Étoliens, qui, sous la conduite d'Archidame, entrérent dans la Ville, en passant entre les corps de garde des Macédoniens, & firent jour & nuit, des forties sur ses travailleurs & sur ses foldats, étant secondés d'ailleurs par l'avantage du lieu.

Sept ans après, Archidame sur député à l'assemblée des Achéens, où l'on devoit traiter de la guerre entre Antiochus & les Romains. Quand ce sur à lui de parler, il représenta que le parti le plus sûr & le plus sage pour les Achéens, c'étoit de demeurer simples spectateurs de la guerre, & d'en attendre en paix l'événement, sans y prendre de part, & sans courir aucun risque. Puis s'échaussant

(a) Tit. Liv. L. XXXII. c. 4. L. XXXV. c. 48. Roll. Hift. Anc. T. V. p. 544,)45.

peu à peu, il se répandit en reproches & en injures contre les Romains en général, & personnellement contre Quintius. Il les traitoit d'ingrats, qui avoient oublié qu'ils devoient au courage des Etoliens, non seulement la victoire remportée contre Philippe, mais encore le falut de leur armée & de leur général. Car, enfin, quelle fonction de capitaine Quintius avoit-il faite dans la bataille ? Ou'il ne l'avoit vu occupé dans cette action qu'à consulter les aufpices, qu'à immoler des victimes, qu'à faire des vœux, comme s'il eût été là en qualité d'Augure & de Prêtre, pendant que lui, il expofoit sa personne & sa vie aux traits des ennemis pour le défendre & le conferver.

A cela Quintius répondit, entr'autres choies, que l'on voyoit bien à qui Archidame avoit cherché à plaire par son discours. C'est pourquoi, le résultat de l'assemblée fut qu'on déclareroit la guerre a Antiochus & aux Étoliens.

ARCHIDAME, Archidamus, A'ρχίδαμος, (a) nom d'un auteur, cité par Plutarque, dans la vie de Crassus. Selon cet Auteur, la guerre est un animal, dont l'entretien n'est, ni fixe, ni réglé; de forte que les fonds, dont elle a besoin, sont toujours indéterminés & indéfinis. On peut appliquer à ce fujet cet apologue célebre. " La lune pria un jour sa mere n de lui faire un manteau juste à » sa taille. Eh! ma fille, lui ré» pondit sa mere, comment cela » se peut-il? Tu n'es pas un seul » jour dans la même forme, tu

» crois ou décrois continuelle-» ment. Ce manteau, que tu de-

" mandes, ne te seroit plus bon

» dès qu'il seroit fait. a

Il est encore fait mention de quelques personnes du nom d'Archidame. 1.º D'un Eléen, fils de Xénias, qui l'emporta sur tous les enfans de son âge à la lutte. On voyoit sa statue à Olympie. 2.0 D'un autre Éléen, vainqueur à la course du char à quatre chevaux. On voyoit aussi sa statue à Olympie.

ARCHIDAMIDAS, Archidamidas, A'pxisaulsas, (b) Lacédémonien, qui répondit à quelques-uns, qui blâmoient le fophiste Hécatée, de ce qu'ayant été reçu à une table de Lacédémone, il n'avoit rien dit de tout le souper: Celui, qui sçait parler, scait aussi quand il faut parler. Quelqu'un demandoit à ce même Archidamidas combien il pouvoit y avoir de Spartiates: Il. y en a affez, dit-il, pour chasser les méchans.

On doute si Plutarque n'auroit pas mis Archidamidas, pour Archidame, qui a été le nom de plufieurs rois de Sparte; & peutêtre est-ce le même Archidame dont Élien fait ce conte. Il dit qu'un vieillard de l'isle de Cos, avant été envoyé à Lacédémone, & ayant honte de sa vieillesse, peignit ses cheveux blancs, & se présenta ainsi déguisé dans le con-

AR seil. Après qu'il eut proposé les choses pour lesquelles il étoit venu , Archidame se levant dit : Que peut-on attendre de bon de cet homme, qui n'a pas seulement le mensonge dans le cœur, mais encore sur la tête?

ARCHIDAMIE, Archidamia, A'ρχιδαμία, (a) prêtresse de Sparte, fauva Aristomène, lorsqu'il eut été fait prisonnier par quelques femmes, qu'il avoit attaquées, tandis qu'elles offroient des facrifices à Cérès dans un lieu de la Laconie, nommé Egile. On dit qu'il y avoit un peu d'amour dans la compassion d'Archidamie. Quoiqu'il en soit, elle le mit en liberté la nuit suivante. Elle en sut quitte pour dire aux autres, qu'il s'étoit délié lui-même en brûlant les cordes avec lesquelles il étoit attaché; & qu'après cela, il ne lui avoit pas été difficile de trouver moyen de s'enfuir. On l'en crut fur sa parole, & plusieurs Auteurs rapportent qu'en effet il s'échappa de cette manière.

ARCHIDAMIE, Archidamia, A pxidaula, (b) nom d'une Lacédémonienne, qui se distingua beaucoup, dans le tems que Sparte étoit vivement pressée par Pyrrhus, roi d'Epire. En effet, les Lacédémoniens délibérant d'envoyer les femmes en Créte, Archidamie ayant pris une épée, entra dans le Sénat; & portant la parole, au nom de toutes les autres, elle fit ses plaintes, & de-

(a) Paul. pag. 248. (b) Plut. Tom. I. pag. 401, 797, 804. Roll, Hift, Anc. Tom. IV. p. 234, 308.

manda à tous ces hommes, qui étoient-là assemblés, pourquoi ils avoient si mauvaise opinion d'elles, que de s'immaginer qu'elles pussent aimer, ou souffrir la vie après la ruine de Sparte.

Il y a apparence que c'est la même qu'une autre Archidamie, ayeule du roi Agis V, qui fut livrée à l'exécuteur par Amphares. C'étoit, dit Plutarque, une dame très-avancée en âge, & qui avoit vieilli parmi ses Citoyens, avec autant ou plus de dignité, de réputation & d'estime, qu'aucune dame de son tems.

ARCHIDÉE, Archideus, (c) fils d'Amyntas & d'Euridice. Il étoit frere d'Archélaus & de Ménélaus. Il avoit encore plusieurs autres freres, avec une sœur, qu'on appelloit Eurione. Mais, ces derniers étoient nés d'une autre mere. Archidée fut sué par Philippe l'un de ses freres.

ARCHIDÉMIDE, Archidemidas, A'pxidemidas, (d) Archonte à Athènes, vers la 79e Olympiade, que Xénophon de Corinthe fut couronné aux jeux Olympiques. Au reste, dans le texte de Pausanias, on lit Archiméde; mais, c'est une faute, puisqu'il n'y a point eu d'Archiméde Archonte à Athènes.

ARCHIDÉMIDES , Archidemides, (e) nom d'un certain personnage, dont il est parlé dans la comédie de Térence, qui est intitulée l'Eunuque.

(c) Juft. L. VII. c. 4. L. VIII. c. 3.

(d) Paul. pag. 262.

(e) Terent. Tom. I. pag. 320:

ARCHIDIUS, Archidius, A'ρχίδιος, (a) fils de Tégéatès, dans l'opinion de ceux de Tégée.

ARCHIDRUIDE ; c'est-àdire, ches des Druides, prêtres des Gaulois, Voyez Druides.

APXIEPEYS. (b) Les auteurs Grecs se servent assez souvent du mot A'exispeus ou Apxiepeic, pour désigner également les Pontifes & les souverains Pontifes; c'est sous ce nom commun, que Plutarque a parlé de leur institution. Spanheim a aussi rapporté quantité de passages de Polybe, de Dion, de Josephe & d'Appien, pour montrer que les Grees avoient appellé le souverain Pontife indifféremment A'extensus & Α' χιερεύς μεγίστος. Mais, com me, chez les Grecs, on avoit coûtume de nommer A'px ispeis les grands-Prêtres de chaque province, & même de chaque ville un peu considérable, nous voyons que, pour faire fentir la fupériorité des Empereurs, on n'a pas manqué dans les médailles & dans les monumens publics élevés en leur honneur, de joindre au titre Αρχιερεύς, l'épithéte μεγίστος, qui semble destinée à les distinguer. Il ne s'est trouvé jusqu'à présent que deux médailles ; l'une de Caracalla, frappée à Laodicée, & l'autre d'Héliogabale, frappée à Sardes, dans lesquelles les grands-Prêtres de ces deux villes soient qualifiés APX. MET.; ce que l'on

croit devoir être expliqué par APX 18750; METas feulement, le titre de METIETOE ne pouvant convenir qu'aux Empereurs. Voyez Archiprêtres.

ARCHIEUNUQUE, Archieunuchus, c'est-à-dire, chef des Eunuques. L'Archieunuque étoit un des principaux officiers de la cour de Constantinople sous les empereurs Grecs. Il est parlé de l'Archieunuque dans les Auteurs qui ont écrit de l'histoire de Byzance.

APXIΘΕΩΡΟΣ, (c) nom Grec, qui répondoit à celui d'Ambassadeur sacré.

ARCHIGALLES, Archigalli, autrement chef des Galles. Voyez Galles.

ARCHIGÈNE, Archigenes, A'pxiriens, (d) médecin natif d'Apamée, ville de Syrie, étoit fils de Philippe. Il prit les leçons d'Agathinus, & professa fon art à Rome, sous les empereurs Domitien, Nerva, Trajan & Adrien, Il mourut sous l'empire de ce dernier, âgé de 63 ans. Selon Galien, il avoit écrit dix livres des sièvres, & douze livres de lettres sçavantes sur la Médecine. Juvénal, qui vivoit de son tems, a mis son nom dans une de ses savyres.

ARCHILLIS, Archillis, (e) l'une des actrices de la comédie de Térence, intitulée l'Andrien-

ne.

(4) Paul. pag. 540. (b) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 378. Tom. XVIII. dag. 146.

(c) Mem. de l'Acad, des Inferip. &

Bell. Lett. Tom. XIII. pag. 221.
(d) Suid. Tom. I. pag. 451. Juven. Satyr. 13. v. 98.

(e) Terent. Tom. I. pag. 10.

ARCHILOQUE, Archilochus, A'pxinoxos, (a) fils d'Anténor & frere d'Acamas. Ce fut un capitaine Troyen d'une valeur éprouvée, & dressé à toutes sortes de combats. Il commandoit les Dardaniens avec Acamas, fon frere, & le brave Énée, pendant le siége de Troye.

Polydamas, fier d'un avantage qu'il avoit eu dans un combat, ayant piqué, par une rallerie, tous les Grecs, & fur tout Ajax; celui-ci lui lança un dard de toute la force. Polydamas se jettant à côté, évita le coup, qui alla percer Archiloque, fils d'Anténor, que les dieux avoient conduit à son heure fatale. Le trait donna dans la dernière vertébre, où la tête se joint au cou, & rompt les deux nerfs qui la soutiennent. Sa tête fut plutôt à terre, que ses genoux; & Ajax, fier a fon tour, cria à Polydamas : " Dites-moi la » vérité, Polydamas, mais fans » déguisement ; trouvez - vous » que ce soit la d'assez bonnes » repréfailles? Il me semble que » voilà un de vos meilleurs guer-" riers, & qu'il est d'assez bonne n race. On le prendroit pour le rere, ou pour le fils d'Anténor, n tant il a l'air de cette famille. « Ainsi parla Ajax, quoiqu'il connût fort bien celui qu'il venoit de renverser.

(a) Homer. Iliad. L. II. v. 822, 823. L. XII. v. 99, 100. L. XIV. v. 458. & feq. (b) Cicer. ad Attic. L. XVI. Epift. 11. De tufcul. Quæft. L. I. c. 3. De Natur. Deor. L. III. e. 91. Quintil. L. X. c. 1. Horat. Epod. Ode 6. v. 13. Lib. I. Epift. 19. v. 23. & feq. Suid. T. I. p. 451.452. Athen. p. 30. & alib. paffim. Strab. p.

ARCHILOQUE, Archilochus, A' (x) 2005, (b) célébre poëte Grec, naquit à Paros, l'une des ifles Cyclades. Hérodote le fait contemporain de Candaule & de Gygès, roi de Lydie; ce qui tombe vers la 17e Olympiade. Cicéron le place fous Romulus, dont la mort arriva dans la 16e. En un mot, à confulter là-deffus les différentes opinions, Archiloque fleurit depuis la 15e Olympiade jusqu'à la 37e; ce qui remplit un espace de 88 années.

AR

Archiloque eut pour pere Télésieles, & pour bisayeul Tellis. On dit qu'il fut prédit à Télésiclès par la prêtresse de Delphes, que le nom de son sils seroit à jamais mémorable. La maison de ce Parien étoit, à ce qu'il paroît, une des plus distinguées de l'isse; mais, il en ternit l'éclat par un mariage inégal. Il avoit épousé une esclave, nommée Épino, qui sut mere de notre Poëte.

Dès sa plus tendre jeunesse, un goût dominant l'engagea à cultiver la Poësie, dont les charmes n'étoussérent point en lui le désir de se fignaler dans le métier de la guerre. En esset, les Pariens avoient envoyé, sous la conduire de Télésiclès, son pere, une colonie à Thasos. Les nouveaux habitans, non contens de posséder tranquillement une sile riche &

370, 540, 647, 648. Pauf. p. 663, 670. Roll. Hift. Anc. Tom. II. p. 67, 68. T. VI. pag. 137. Mém. de PAc. des Int. & Bel. Let. Tom. VII. p. 353. & fuiv. T. X. pag. 36, 37. & fuiv. Tom. XIII. p. 199. Tom. XIV. pag. 385. Tom. XV. pag. 316, 317. Tom. XVI. pag. 392. Tom. XVIII. p. 118. T. XIX. p. 599. & fuiva

Lb m

abondante , songérent bientôt à s'agrandir aux dépens de leurs voisins. Les premiers efforts des armes Thasiennes tombérent sur Strymé & Galepsus. Elles furent emportées. Les Saïens, peuples de Thrace, à qui le pais appartenoit, formérent le dessein de chasser les étrangers des places, dont ils s'étoient injustement emparés. La guerre se sit avec vigueur, & malgré les secours des Pariens, la république de Thasos essuya quelques disgraces. Archiloque fervoit dans ces troupes auxiliaires; & bien lui en prit de s'être, comme la plûpart des Grecs, exercé à la course. La vîtesse de ses pieds le déroba à la poursuite des ennemis ; cependant il se vit obligé de jetter fon bouclier, dont le poid l'embarrassoit extrêmement dans fa fuite. Il l'avoue lui - même : » J'ai perdu mon bouclier, dit-il, » mais j'ai conserve ma vie, & n il ne me sera pas mal aise d'en » recouvrer un meilleur que le » premier. «

Ces tours ingénieux ne le justifiérent point dans l'esprit du public. Les loix, établies dans la plûpart des états de la Gréce, punissoient severement ceux d'entre les Citoyens, qui, lors d'une déroute, abandonnoient leur bouclier; & on ne choque jamais impunément des maximes univerfellement reçues, & confacrées par les avantages, qui en reviennent à la société. En effet, ces vers, quoique très-bien tournés, attirérent à leur Auteur les affronts les plus fanglans. La curiofité l'avoit conduit à Sparte; à peine

les Magistrats furent-ils informés de son arrivée, qu'ils lui ordonnérent de sortir de la Ville dans le moment même. C'est ainsi que Plutarque le rapporte. Si l'on en croit Valére-Maxime, les traits obscénes & mordans, qu'Archiloque avoit répandus dans ses poësses, le firent bannir de Lacédémone. Ces deux narrations peuvent être véritables, du moins elles ne sont point opposées.

Quoiqu'il en soit, les Saïens, après bien des batailles, cédérent aux habitans de Thafos, les villes de Strymé & de Galepfus. Ils en étoient encore les maîtres, au rapport d'Hérodote, lorsque Xerxès porta la guerre dans le sein de la Gréce. Le traité conclu , les Pariens reprirent le chemin de leur patrie; & Archiloque les y fuivit. Il devint alors passionnement amoureux de Néobulé, fille de Lycambe, qui s'engagea solemnellement à la lui donner en mariage. Archiloque se flattoit des plus douces espérances, lorsqu'un concurrent plus riche vint lui enlever le cœur de sa maîtresse; ni elle, ni Lycambe, son pere, ne furent point à l'épreuve de l'intérêt. Malgré des sermens souvent réitéres, on ne balança point à congédier le Poëte, qui, dès ce moment-là, n'écoûta plus que son ressentiment. Il éclata par diverses piéces de vers, que la rage & le désespoir avoient dictées. La médifance & la calomnie y étoient également employées. Il attaqua fans ménagement la sagesse de Néobulé & de ses sœurs; ce qui, selon la remarque judicieuse de

l'auteur d'une épigramme de l'Anthologie, ne sçauroit guere se concilier avec les viss empressemens, dont avoit été accompagnée la re-

cherche d'Archiloque.

L'infortuné Lycambe fut accablé des coups que ce Poëte lui portoit continuellement. Les vers, qui le mettoient en piéces, étoient entre les mains de tout le monde; & on les chantoit publiquement. Une persécution si cruelle rendit la vie odieuse à Néobulé, &, suivant quelques Écrivains, à ses sœurs mêmes, qui, à l'exemple de leur pere, se pendirent de douleur. Archiloque, fier de ces premiers succès, ne ménagea plus personne; & chaque jour, on voyoit éclorre des ouvrages sanglans contre ceux de ses Concitoyens, qui avoient eu le malheur de lui déplaire. De ce nombre furent Chidus, Charilas, & Péricles, dont Aristide, Eustathe & quelques autres nous ont conlervé les noms. De quoi n'est point capable un Poëte, qui, aux talens de l'esprit, ne joint pas les qualités du cœur? Archiloque, dans Elien, se fait gloire d'avoir déchiré la réputation de ses amis, & de ne s'être pas égargné luimême. Des caractères si pervers sont le fleau de la société. Cependant, Archiloque, au jugement de Dion Chrysostome, est un présent que le ciel a fait aux hommes, pour les ramener à la pratique de la vertu, Il faut l'avouer, cette reflexion est digne d'un Sophiste; mais, des gens sensés, se donneront bien de garde d'admettre des principes, qui autoriseroient

es calomnies les plus atroces.

Il est permis de s'élever contre le vice; il ne le fut jamais de deshonorer autrui. Il semble pourtant qu'Archiloque s'étoit fait une loi de respecter la mémoire des morts; & il seroit à souhaiter que la plûpart des Écrivains eussent la même délicatesse. Au reste, l'acharnement contre les vivans lui fuscita un nombre prodigieux d'ennemis; & les désordres auxquels il se livroit sans réserve. achevérent de lui aliéner l'esprit de ses Concitoyens. Il étoit parvenu à séduire une partie des femmes & des filles de Paros; mais, ses conquêtes auroient eu moins de charmes pour lui, si le public les eût ignorées. Il prit donc le soin de l'en instruire dans ses poesies; & cela; avec si peu d'égards pour les bienséances & pour l'honnêteté, que l'empereur Julien, crut devoir en interdire la lecture aux Prêtres du Paganisme. Une conduite si dérangée le réduisit bientôt à la plus affreuse pauvreté. Il chercha vainement des fecours dans la générofité de ses compatriotes. Abandonné de tout le monde, il se flatta de trouver à Thasos, un asyle contre les disgraces de la fortune.

Quelque - tems avant que de quitter fa patrie, il lui étoit arrivé un malheur, qui l'avoit sensiblement affligé. C'étoit la mort de son beau-trere, qu'une violente tempête avoit fait périr au milieu des stots. Il composa à ce sujet un poème, dont les Anciens parlent avec de grands éloges. Sa douleur y étoit exprimée de la manière la

plus touchante. Persuadé, néanmoins, que les suites du chagrin sont toujours funestes, il finissoit par y dire, que des torrens de larmes ne rendoient pas le sort de son beau-frère plus heureux, & que loin de se consumer par d'inutiles regrets, il alloit désormais chercher dans le vin & dans les plaisirs, des remêdes à ses afflictions.

Il comptoit infiniment fur la reconnoissance d'une colonie, qui devoit en partie son établissement à Téléficles, son pere ; lui-même l'avoit bien servie dans la guerre contre les peuples de la Thrace. De si belles espérances ne tardérent pas à s'évanouir; & personne ne s'empressa de lui procurer les soulagemens dont il avoit befoin. Il eut beau représenter aux Thasiens, que l'Oracle lui avoit commandé de se retirer dans leur isle, ils furent fourds, & à ses prieres, & aux ordres du dieu, qui préfidoit à Delphes. De l'humeur dont étoit Archiloque, des procédés si durs ne pouvoient demeurer impunis. Peu touché des bienfaits, il ressentoit vivement les injures, & il ne tint pas à lui que les Thasiens ne suivissent l'exemple de Lycambe & de ses filles. Le désir de se venger de leur ingratitude, produisit plusieurs piéces de vers, très-insultantes; & les habitans de Thasos se repentirent sans doute, d'en avoir mal usé avec un Poete, dont les plus riches présens auroient à peine suspendu la malignité.

> Tant d'indifférence de la part de ses compatriotes l'obligea d'a

voir recours aux autres peuples de la Gréce. On a déjà observé que les Lacédémoniens ne voulurent pas lui permettre de rester dans leur ville. Il fut plus heureux à Olympie. La célébration des jeux y attiroit des spectateurs de toutes parts. Un pareil théatre étoit digne de sa grande réputation. Il en foutint merveilleusement l'éclat, par l'hymne à l'honneur d'Hercule, dont Pindare & plusieurs Anciens, ont transmis la mémoire à la postérité. La musique, ainsi que les paroles, étoient de la composition d'Archiloque. Tous les auditeurs admirérent son habileté, en l'un & en l'autre genre. Non content de cultiver la poessie, avec un succès prodigieux, il fit, dans la musique, des découvertes également curieuses & importantes.

M. Burette a démêlé, avec autant d'érudition que de justesse, les changemens & les augmentations, dont la musique avoit obligation aux lumières d'Archiloque. Il étoit difficile que des piéces, travaillées par un maître tel que lui, ne fufsent infiniment agréables aux Grecs, amateurs passionnés de nouvelles découvertes. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'hymne dont il s'agit, étoit encoré destinée, du tems de Pindare, à célébrer le triomphe de ceux, qui avoient remporté des victoires aux jeux Olympiques, La gloire, qu'Archiloque s'y étoit acquife, contribua beaucoup, suivant toutes les apparences, à lui regagner le cœur des Pariens. Il retourna dans sa patrie, qui, quelque tems

après, eut le malheur de le perdre. Il fut tué, au rapport de Plutarque, par un certain Calondas. natif de Naxos. Cet Auteur ajoûte qu'il portoit le surnom de Corax. Heraclide en fait son nom propre; & d'autres l'appellent Archias.

Si la plûpart des Grecs ne furent pas fâchés d'être délivrés d'un Censeur incommode, les dieux, en revanche, parurent s'intéresser à la mort d'Archiloque. En voici la preuve. Calondas étant venu à Delphes, l'Oracle lui ordonna de sortir du temple : Vous avez trempe vos mains, lui dit-il, dans le sang du serviteur des Muses, & du mien. Le meurtrier, qui ne se croyoit pas coupable, prit la liberté de représenter au dieu, que les loix autorisoient la défense de soi-même, & qu'il s'étoit vu contraint de garantir ses jours aux dépens de ceux d'un ennemi, qui le pressoit sans relâche, & sous les coups duquel il seroit tombé infailliblement. Ces remontrances, quoique très-raisonnables, ne surent point écoutées d'abord. Enfin, après bien des supplications, l'Oracle eut la bonté de recevoir ses excuses; mais, en même-tems, il lui commanda d'appaiser les manes d'Archiloque.

Quelque sujet que les Pariens eussent de se plaindre de leur Concitoyen, ils ne laissérent pas de lui décerner de grands honneurs. Sa mémoire ne fut pas en moindre vénération dans le reste de la Gréce. On y célébroit tous les ans, & nous en avons la preuve dans une épigramme de l'Anthologie, on y célébroit, dis-je, l'anniversaire de la naissance d'Homère & d'Archiloque. Ils étoient regardés, l'un & l'autre, comme les deux plus excellens Poëtes, que la Nation eût produits.

Jamais Ecrivain ne fut plus mordant qu'Archiloque; & de-là est venu ce proverbe si connu A pxiλοχον πατείς proverbe dont le fens naturel est, qu'irriter Archiloque & marcher fur un serpent, c'étoit s'exposer à un danger à peu près égal. Je ne serois pas éloigné de croire que les caloinnies & les obscénités, répandues dans fes poemes, ont beaucoup contribué à leur perte. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'aucun d'eux n'est échappé aux injures du tems, & à peine reste-t'il aujourd'hui quelques titres de ce grand nombre d'ouvrages, qu'il avoit composés.

Bien des Sçavans regretteront que la barbarie des fiécles passés les ait privés des ouvrages de ce Poëte, véritablement dignes de l'immortalité. Tel est le jugement qu'en ont porté les Écrivains les plus habiles de l'antiquité. Homère & Archiloque, au jugement de Velleius Paterculus, avoient atteint, chacun en leur genre, le souverain dégré de la perfection. Il parloit en quelque manière d'après Ciceron, qui ne balançoit point à le placer parmi les Poëtes du premier ordre. Le même Orateur, dans une de ses Epitres, a eu soin de nous apprendre que le Grammairien Aristophane, critique rigide jusqu'au scrupule, avoit coûtume de dire que le plus long des poëmes d'Archiloque étoit celui qui lui paroissoit le meilleur.

Il est vraisemblable que la lecture

d'Homère avoit beaucoup contri-

bué à le former. Dion Chryfosto-

me & Longin affurent qu'il s'étoit

particulièrement attaché à imiter

un si excellent modéle. Le passage

de ce Rhéteur est une preuve que

le fuccès avoit répondu aux espé-

rances d'Archiloque. Les connoif-

feurs admiroient, dans ses poesses,

la force extraordinaire des expref-

fions, la vivacité des images, la

noblesse & la magnificence des pensées.

Archilogue fut l'inventeur du vers

Archiloque fut l'inventeur du vers iambe trimétre, & du vers scazon.

(a) Il y a eu un autre poète Grec, du nom d'Archiloque, qui a été inconnu à Vossius. Il est parlé de cet Archiloque dans l'Anthologie manuscrite, qui est à la Bibliothéque du Roi.

ARCHILYQUE, Archilychus, A'pxinunce, étoit pere de Prothœnor & d'Arcéfilaus.

(a) Mém. de l'Acad. des Inscipt. & Bell. Lettr. Tom. II. pag. 265.

Fin du troisième Volume.



## APPROBATION DU CENSEUR ROTAL.

J'Ai lu, par l'ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier, Garde des Sceaux de France, le Tome troissème d'un Manuscrit intitulé: Dictionnaire pour l'Intelligence des Auteurs Classiques, Grecs & Latins, tant Sacrés que Prosanes; je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impression; & je crois qu'il sera aussi favorablement reçu du Public, que l'ont été les deux précédens. Donné à Paris, le douze d'Août mil sept cent soixante-sept.

PHILIPPE DE PRÉTOT.

















DICTIONNAIR DES AUTS CLASSIQUES



